# *image* not available

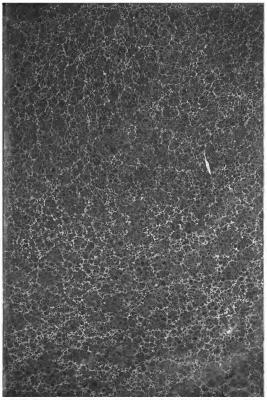

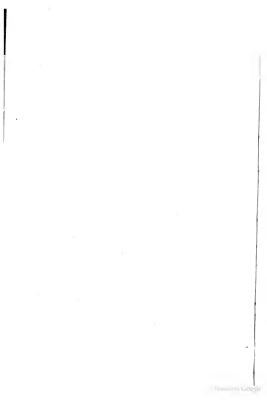



## HISTOIRE

### DE PARIS

IMPRIMERIE DE 11 FOURNIER ET C'

Francis Geogle







## HISTOIRE DE PARIS

ET DE SES MONUMENTS

#### PAR DULAURE

NOUVELLE ÉDITION
REFONDUE ET COMPLETÉE JESQU'A NOS JOURS

L. BATISSIER





PARIS
FURNE ET C", ÉDITEURS
1846



#### AVIS DE L'ÉDITEUR

----

a obtenu un grand surcès. Jusqu'altors aucun outrage d'une érudition de l'arts que Dubaux a drue, d'une lecture attachaute et facile, a'avait mis en lumère les récits des un cluste montal aussi vrai et musi ainte, n'en asait décrit les monuments avec plus de précision et n'en avait mieux fait comaître les institutions politiques et religieuses. Ce livre est entore avait mieux fait comaître les institutions politiques et religieuses. Ce livre est entore avait mieux fait comaître les institutions politiques et religieuses. Ce livre est entore avait mieux fait comaître les institutions politiques et religieuses. Ce livre est entore aujourd'hui un de nos guides les plus lideles pour explorer les audiquités et l'histoire de Paris.

Non avons peuré qu'une nouvelle édition de cet ouvrage senti acrueille avec la même favour que les prévêdentes. Toutelois, non avons erre devoir apporter au tavail de bulaure quebles modifications que réchamaient depuis longérapa les hommes de science et de goût. Entrainé par l'attrait de ses études, Bulaure a souveat ondifié Paris et fait une large part à l'histoire générale de la France, que que soit le talent avec lequed les faits relatifs aux provinces sont raroutés, il est facile de comprendre que ers digressons auisent à la rapidité et à l'intérêt du récit principal. Or, re sont ces digressions que unus avons fait disparaite toutes les fois qu'elles se trouvaient bine réclamment en debors du sujet. Nous avons du aussi reserver certains récits, enlever des répétit ous inutiles, et abrècer des considérations philosophiques qui, avec le temps, out perdu deur portée. Sant écs chaugements, écrè le travait de bulaure que nous apolions.

UHistoire de Paris reste donc, comme dans les éditions précédentes, divisée en périodes, lesquelles sont subdivisées en sections, et celles-ci en articles.

Chaque période compresa du espace de temps plus ou moins éfendu, saivant l'abouhace des momments historiques. Cett période est confinièrement déferminiée par de grands événements politiques. Aimi l'état de Paris avant César, Paris sous la domination romaine, Paris sous la première rare de SerTands, sous la seconde, sous la troisième, depuis l'ungues-Capet Jusqu'à Philippe-Auguste, forment antant de périodes. Dans les temps moins éloignés, alors que les matières surabondent et que les régues portent une physionomie distincte, chaque régne devient une période.

La première section de d'aque période confient une notice des évienements principals, sur la nature du gouvernment, le caractére des gouverants et lorse principalse actions. Lorque les périodes comprennent phissieux règues, chaque règue forme une section; alors obaque section contient antant d'acticles qu'en comportent les diverses institutions appartenant à ce règue, Quand, dans des temps plus révents. La période ne comprend qu'un seul règue, après la notice sur l'état du gouvernment et sur le caractère des hommes du pouvoir, se trouvest plusieux sextions qui, divisée en articles, contienent l'historique et la description de tous les établissements, institutions, monuments, défices vision ertiglieux.

Chaque période est terminée le plus souvent par trois sections s' les lableurs physique. Frita cieil et le bébena usural. Bona première de es sections se trous l'indication des changements qui, depuis la précédente période, sont survenus dans l'état physique de Paris, changements dans les rues, les quais, les places publiques et les enceiules, et même les avriéches, comme les inverdies, les inondations, etc., qui ont pu apporter des altérations dans quelques parries de cette ville. La seconde de ress serions contient les principaux régiennents de polier, les désordres produits par les sies de ces é glements on par leur inevérution, la population de Paris, antant qu'il a été possible de se procurer des données certaines sur cette partie intéressante de l'économie sociale, les servitudes. les contributions, enfit tout et qui courrem le sirréé des personnes et des bisses. La troisième servitus offre le tableau des mours et des insiges de la cour, du clergé et du peuple de Paris.

Le tranal de l'ulture compend l'histoire complète de Paris, depuis les temps les plus reculé-jusqu'à l'empire ; pour complèter ce travail, nous avons ajonté plusieurs chapitres sur les institutions nouvelles et sur les monuments qui ont été fondés à Paris depuis la déchênce de Aspoléon jusqu'à uns jours.



#### STATISTIQUE PHYSIQUE

disease comento-

#### SITUATION GEOGRAPHIQUE, SOL. MINÉRALOGIE ET TEMPÉRATURE DE PARIS.

A ligne méridienne de l'Observatoire qui traverse la France traverse aussi Paris, dont la lougitude dévinct no conséquence zérog; mais si on la compte de lu clocher de l'Îfe de Fer, alors cette longitude est de 20 degrés moins 8 minutes un quact. Sa latitude septentionale, à l'Observatoire, est de 38 décres 50 minutes et 14 secondes.

La Saxa prend as source dans la forêt de Chanceau, à deux lieres de Saint-Scine, departement de la Côde-d'O', après onir reçu, an-dessuse de Paris, l'Floure, Pièrre, la Marne, et, an-dessous de cette ville, l'Oise et d'autres moindres vivières, elle se jette dans Focéan, cartie res selles dans Focéan, cartie res selles des partes d'autres moindres vivières, elle se jette districte du sud-est au nont-ouest, et forme, en quittant les muss de cette ville, mue concribure assex marquée qui fait incline son cours seus es and ouest. Son développement, depuis la barrière de la tâpée jusqu'à celle de Pussy, est de x kilomètres. — La Seine est dishiére par dem la equi, autrofèse, en formainet incli ; I'lle Saint-Louries et celle de 16 Elle. Sa vitesse dans les eaux moyennes, entre le Pout-Vent et le Pout-Royal, et de la Côle. Sa vitesse dans les eaux moyennes, entre le Pout-Vent et le Pout-Royal, et de 51 entimitées ou de 20 pouves d'eura per seconde, La hauteur de la Seine se mouvar aux c'helles placées auv une pie de apout de la Tourrelle, de Pout-Royal et du pout de la tourcelle, ou compet cette hauteur à partir de l'état des basses eux de l'au 1119. La bauteur moyenne de la Seine, prise au Pout Royal, et de 36 mètres au-dessus du niveau de l'Océan. Sa qu'ag armale largere dans Paris, yes le Pout-Pout-Ref, et de 26 mètres au-dessus du niveau de l'Océan. Sa qu'ag armale largere dans Paris, yes le Pout-Pout-Ref, et de 26 mètres.

La Bitaxa prend sa source près de Versailles, entre Bouviers et Guyancourt, Après avri parrouru in separe d'existion buil fieues, el le pôtire dans Paris, à travers le boulevard des Gobelins, puis travers e les faubourgs. Saint-Marcel et Saint-Victor; enouèses eaux, rendues fanguases par de nombreva échlissements de tannours et de écin-utiers, sout versée dans la Saine, sur le quia de l'Hôpital. Trois metres forment la insegural la interdinaire de cette riviers, qui a quedquefois produit des d'élordements funcistes aux faubours qui elle traverse.

Il existiti un misseau qui, né de Meislimontant, apois avoir coulé à travert les fau dourre Saint-Marin, Saint-Denis, y passé derrière la Grange-Radiére et par la Viliel'Évêque, allait se jeter dans la Seine, sur le quai de Billy, au bas de Chaillot. Les eaux de ce ruisseau, sans doute absorbées par l'exploitation des carrières à plâtre, ne coolent plus, une partie de son lit forme ce qu'on appelle le syand Égont de la rélite. — Un autre ruisseau, venant des coteaux de Bagnotet et de Moutreoil, a reussé ce qu'on appelle le Vallée de Fécuny, dont une partie de la ruie de Cancertina a lonceture, porté le uom. Les eaux de ce ruissean, défournées pour alimenter l'étang situé à l'ouest de Vincennes, se jétaient auciennement dans la Seine, près du Petit-Berey.

SCHEACE DU SOL. Le sol de Paris est généralement de deux pièces : sol originel et sol éventif. Le sol originel est un gyspe marueux; le sol éventif est composé d'une conche de limon d'atterrissement déposé par les débordements de la Seine.

Le sol de Paris s'est boqueuni exhaussé, d'abord par feffet naturel des alluvious de la Scie;; par les trauxa que le lessain de se préserve des inmulations it entreprendre, notamment par la construcción des pouts sur la Scine. Les debardements du fleuve rencient afécessire l'échazion des arefects et de la trout des pouts, par suite l'evalussement du sol des rues aboutissant à ces pouts, et de proche en proche celui des mes adjacentes. Ces sartont punt faccione l'existence de la constant de source, et la frest des parties des causes de la Paris édut autorioris infecté, qu'on a dù aussi, en divers endroits, élever le sol. Voici plusieurs l'énongance de cet chaussement.

Lorsqu'en 1770 on construist un cavens som Féglies Saint-Benoll, on découvir l'amcien pair d'une reg ui communiquai de la rue Saint-Jeupea au clebire de cett églies. Cet ancien pair écait à displeta au-dessous du sel actuel. — C'est surtout dans Flie de la Géè que cet «Causesmente la laise des trocés. Mist, par evumple, pour arriver dans Féglies métropolítaine de Notre-Danse, ou avait encore, au xvr sivele, troixe degaré à monter. — Di 1577, se parfentent ordonna que la rue qui de Petit-Pout combin que Pout Notre-Danse, serait élevée de dux pieds. Toutes les rues aboutissantes durent épranuer le même exhausement. La partie speterionnie de Paris fournit de semidables evemples.

partie, est domini par des colliues plus on noimi s'èvèes, Au nord, une chaîne de petities noutagnes, évêemant depais les laureus de Bere; piagui celles de Calilla, présente à peu père un plan demi-circulaire. Cette chaîne se compose des cotenas de Recey, de Cacarone, de Nosilmontant, de Beletville, de de l'Italitet et de la montagne de Montanartre. De cette montagne, le terrain va en baissant jusqu'au pluteau de Monceaux, et de là se relece jusqu'à celle de Calillat qui terraine l'interest montagnense de la partie septentionale du lossin de la Seine. Les plateaux de plusieurs de cer cellites s'élècent au-dessus du fond de ce lossin de 18 à 20 metres; ils sont surmontes d'exiron 60 à 17 metres prie caimences on lutte de Vendennant et de Voutanchant et de l'outannant et de l'o

COLLINES QUI ENVIRONNENT PARIS. Le lassin de la Seine, dont Paris occupe une vaste

An midi, le bassin de la Seine est dominie par des éminences mons hautes. En parfast de la rive gaude de la Seine. À l'est et us sudes sit le Prisi, le soi s'exhauses par une pente donce jusqu'au point de la barrière d'Italie, près de laquelle sont le plateau de l'irri et la battec Calles, Plas hois, le bassin formé pur le couve de la lisève interrompt le niveau de ce plateau et silhome profondément le sol. De la rive ganche de la lisève, le terpain s'eshamase sensiblement jusqu'à la hauteur du plateau de Sanite-Ganevière. Ce plateau qu'i s'étee de 31 univers and-desso des basses caux de la Seine, est dominé par le plateau de Mont-Souris, où se voit Tolelisque établi en 1806, servant de gine de mire à l'Observatior. A Drusse de ce plateau de Mont-Souris, le terrain va s'abbissant insensiblement jusqu'au l'étit-Montrouge, puis s'exhausse jusque vers les banirères de Mont-Parassos et du Mañoe.

Tel est le cadre de la partie du basain de la Seine ob eette ville est stude. Il rest probable que ce basin auxit frès-anciemments contrem les caux d'un grauf lar afineutle par la Seine et la Bèrre. Ce lac, qui devait commencer pris de Corbeil et se probager jusqu'an entirons de Mattes, édit vate, to future ne inject dans sa larseur, Au-dessas de Paris, use caux devient ouvrir les plaines de Vitry et de Maisons, ci, sa-dessans de cett ville, le palines de Grenelle et lites, et et. L'époque de l'évoulement des eaux de ce lac est sans doute fort antérieure aux premiers temps historiques, CAUSES DES INÉCALITÉS DE SOL. Une cause factice de l'inégalité du sol de l'aris a consisté dans l'usage fort ancien d'entasser sur différents points les immondices et les gravois de cette ville. Ces amas, qui, d'abord placés hors des murs, se trouvèrent ensuite dans l'intérieur, lorsque ces murs furent portés plus loin, étaient nommés buttes, roiries, monceuux, moltes. La plapart de ces buttes présentaient l'image de petites montagnes, Dans la partie septentrionale, on signalait le Monceau-Saint-Gervais, la butte de Bonne-Nouvelle, ou de Ville-Neuve-de-Gravois, la butte Saint-Roch, etc. Ces buttes out été aplanies dans la suite; celle de Saint-Roch conservait encore, sons Louis MV, sa forme agreste et ses moulins à veut ; elle ne fut détruite qu'en 1667. Sous le réune de Louis XIV, plusieurs autres de ces monticules factices, situés près des houlevards du nord , furent aplanis, Il en existait encore un sous le rempart de la porte Saint-Denis : et , peudant l'année désastreuse de 1709 , les pauvres furent empluyés à le démulir, movemant des distributions de pain. A l'extrémité orientale de l'île de la cité, s'est furmé de même un monticule qu'on a appelé le Terrail, le Terrain, ou la Motteaux-Papelars. Un autre monticule, nommé la butte des Copeaux, existe cucure en son entier. Il est devenu un des ornements du Jardin des plantes; un l'a reconvert de plantations dessinées en labyrinthe. Le plateau qu'on voit au nord de ce monticule, pareillement planté en arbres verts, faisait aussi partie de ce dépôt d'immondices. On peut juger par la grandeur de ce monticule quelle était celle des autres buttes. Il paraît même que les anciennes buttes surpassaient celle-ci en hauteur,

En 1512, époque où l'ou craignait de voir Paris assigés par les Anglais, ou décide d'adalatte toutes es buttes, qui dominient les murilles de la ville, equelques années après, Jean Briçonnet, président de la chambre des comptes, demanda qu'ou rasit les rotires qui entronniente Paris, et dit qu'il y en auxille et si électées qu'elles commandaient ett ville. Cette proposition ne fut pas entièrement exécutée, puisque la lutte Satin-Rode, étel des Companas qu'il busieurs autres fruer faparafies.

MNSANDERDE PARS. Void comment s'expriment MM. Cavier et Brougnist dans leur avais var la microliqué des arvivas de faris. « La contré dans laquelle Paris est situé « est peut-être l'une des plus remarqualées qui sient encore été observées, par la succession des divest lerrains qui la composant, que par les rese extraordinaires d'organisasion ancienne qu'elle recéte. Des miliers de coquilitages maries, ave fesquels alternatre qu'il rément des coquilitages d'au donce, en font la masse principale, et os ossemants d'aminux terrestres, entièrement inconnus, en rearplissent certa nes parties. D'autres sossemants d'especies considérables per leur grandeur, et dont nous ne trouvau quedques « ornafrieres que dens les pays fort étoignés, sont après dans les contres les plus superer conferieres que dens les pays fort étoignés, sont après dans les contres les plus supercer engrent dans les formes de cope de la fire de republic et production de la contre le une di n'est point de caston plus espalée de nons instruire sur les dérnières révolutions qu'ont et termit à formation de une continents.

« La losque colline qui s'étend de Nogent-aur-Marne à fielleville appartient nutière, ment à la formation appeare; et le est recouver le ves son milleu de sables rougas, ment à la formation appeare; et le est recouver le ves son milleu de sables rougas, et argine forrugineux, suns requilles, surmonirs de courles de sables agglutinés, ou nuchen de gardinés de la chief de la fiscolitie au la commandate dans les environs de letterités et de la circum. Cette disposition est surtout remarquable dans les environs de letterités et au sad-est domaintille; le giré sonairs (le remarquable dans les environs de letterités et au sad-est domaintille; le giré sonairs) forte en courde p'assis. Cette colline nutière qui présentent peu de différence dans la disserte de leus lonce; position et la nature de leus lonce; position et la nature de leus lonce; position et la nature de leus lonce;

« L'escarpement du cap qui s'avorce entre Montrenil et Bagnolet n'est pris que dans » les glaises, les baues de plâtres de la première masse s'enfoncant sous le niveau de la » partie adjacente de la plaine, qui , dans cet endroit, est un peu relevée vers la colline, et qui s'abaisse vers le bois de Vincennes. La première masse est recouverte par des · marnes. On y compte quatre lits de sulfate de strontique ; on voit un cinquicme lit de » ce sel pierreux dans les marnes d'un blanc jannâtre qui sont au dessons des vertes; « et, peu après ce cinquieme lit, se rencontre la petite couche des cithérées ; elles sont ici » plus rares qu'ailleurs, et mélées de petites coquilles à spires qui paraissent appartenir » au genre spirorbe. En suivant la pente méridionale de la colline dont nous nous a occupions, on trouve les carrières de Ménilmontant, célèbres, nar les cristany sélénites « que renferment ses marges vertes , et par les siley mélinites des marges argileuses « feuilletées. Enfin , à l'extrémité occidentale de ces collines , sont les carrieres de la hutte Chanmont... Cette butte, qui est le cap occidental de la colline de Belleville, p'est » point assez élevée pour offrir les banes d'huitres, de sables argileux et de grès marin « qu'on observe à Montmartre. Nons avons dit qu'on trouvait le grès marin près de » Romainville: nous ne connaissous les huitres que dans la partie de la colline qui est » la plus voisine de l'antin, presque en face de l'ancientre seigneurie de ce village; on les « trouve à 6 ou 7 mêtres au-dessous du sable , et un peu au-dessus des marnes vertes : » c'est leur position ordinaire. »

Messiems Guiser et trougniart décrevent ensuite les divers lits on lones qui forment la lutte Chamourt, baues de narme blanche d'ean dource. Ils parlent ensuite de la plaine de Paulin, dont le fourt présente de lancs de vyse, condulés et en désortie par l'éfet des sources nombreuses qui les ont minés en dessous; enlin, ils decrivent la formation de la montagne de Montmertre.

Să patic supériour présente un laux de sobles et de grés quartierny, contenunt des coquilles marine dont un a recount 16 espéces, et un baue de soble arculeux, Andessaus sont les banes de marce calcuire et de marme argiteuse de discresse couleurs. Les repreniers conforment un grand nombre le pelétre koltres, le s'sième bane de marme relicini renférme des coparilles d'hattires tres grandes, On a observé danc res banes des débris de retabes et de balennes. Les autres banes présentent des cupailles marines de debris de retabes et de balennes. Les autres banes présentent des cupailles marines de debris de retabes et de balennes. Les autres banes présentent des cupailles marines de debris de retabes et de balennes. Les autres banes présentent des cupailles marines de debris de retabes et de la comparison de la marce calcaire, l'est dans une de res canches qu'on a travel un incurse ferna de parlative; p'útifé en silev.

La seconde utasse gypesus se cumpose de trente burse de gypes et de marine calcuire de diverses-specée. La hittime est divoné d'une marine argineus verbilire d'eau doure, qui se vent à Paris sons le nom de pierre à détender. La troisieme masse gypenne, divisée en 31 bans, prievante, à nou div-buittime bans, le brimogiagne arbantaique de la présence des caux de la mer dans ces parages à une époque bien plus reculée que celle notu au paris, è ce bans de narme calcaire jaundire referene un grand nombre d'empristes de copilité; de plus, des oursies, des dévis de crabes, des deuts de squales, et avietes de posions, et des parties asser considérables d'un podyper enueux, tontes productions marritines. Elle se termine pad une couche de craie argileuse qui, à sa partie supérieure, offer des emprésents de orquillages et des spracés es entstarés.

A la suite de la butte Montmartre, la chaîne des collines calcaures se continue et S'abaissant jusqu'a Passy. Une petile bande calcaire borde la Seine à l'ouest, et paralt s'enfoucer sous le terrain de transport aucien qui lotme le sol du hois de Bonbogue et de la plaine des Sabbons.

Passons à la rive gauche de la Seine. Le plateau qui domine cette rive est un des

utieux comms ; « et fournit le plus grand nombre de pierres employées dans la con-« struction de Paris ; il est percé de carrieres dans une multitude de points, et s'étend

- de l'est à l'ouest, depuis Choisy jusqu'à Meudon. La rivière de Bievre le sépare en
- deux parties : celle de l'est comprend la plaine d'Ivry, et celle de l'onest la plaine de Montronge et les collines de Mendon. Le plateau de la plaine d'Ivry se prolonge an
- » nord dans Paris jusqu'à l'extrémité orientale de la rue Poliveau. »

Le plateus de Wontrouge, sejorré du précédent par le callon qu'a creuse le enurs de la triciere de Bierre, s'avance dans la partie méditionité de Paris, et est busse forment une figne qui passe sous l'extrimité du Musérou l'étatoire naturelle, et gagne Vangirand. Nar cette limite, les bances celaires manins n'out plus aneune soldité, il sont misres, friables et marneux. Cest sous cette partie de la ville que sont creusées les fameuse catecombes dont on pastera plus test.

Après une masse épaisse de mames calcaire et argleties, ou trunve dans les curriers situées entre Vangiarral et Montrope, des bance sondériales de formation narine, abandant en coquilles de diverses especes. Entre deux de ces lances se voit une cuache de calcaire maneure, qui présente de nombreuses emporeiras de freilles cette cuarbe de feuilles ext tis-nimer et tris-enuarquable, es trouvant placée entre des bancs de calcaire marin. La même simulatific s'acid entre les caractéries de Cclauser.

Enfin, disons que les carrières à plâtre des envirous de Paris recèlent aussi, dans des profondeurs qui sont au-dessous des concles maritimes, des témoimages incontestables de l'existence d'un sol habité très-anciennement par des quadropèdes de diverses exoèces, bar des reutiles, des oissans et des noissons d'eau doure.

TEMPARTIE DE PUIS. Depuis que l'Éduraissement de certaines mes, la démolique de certaine défines, on t'étaire et assain des quardres absurares et luminées, qu'un plus grand nombre de foutaines renouvelle l'ean des misseaux; que les ciurcières sont place évie tout de l'est pois, entin, quil eviex une commission de saldorité dans cette ville, con y respire un air aussi pur que dans la plupart des autres grandes villes de Frances. Les collines qui, au nou de le Paris, etélevent ûne que sprande hanteur que celles du sud, adrient cette ville contre les veuts froids, hisseaut un acrès plus fairel à cern du mail, et his procurent une température assez donce pour sa labitude.

Il vest écoulé environ quinter cents aux sans que le rimat de l'aris ai éponavi de languentes notables, le réser alorte, qui, en l'au 32s, passa un de ses quartiers d'hirer dans crête ville, dit que le froid y étai plus rigoureux qu'il l'ordinaire, parreq que la Scienc charisit des ségones qui, résoine charisit des ésques qui, résoine et consolidés, formaient un pout ure rette trière. Aujourf lui, lorsque le froid produit le même effet, moss dions pareillement que le froid est plus rigoureux qu'il rodhaires, il reside des sonaiées d'hosse vatous, qu'il existe en hiver une différence tra-sensible eutre la température de l'intérieux de Paris et celle des campages environnaies; et cette différence, cusées par le garant nombre et celle des campages environnaies; et cette différence, cusées par le garant nombre de bâtiments qui arrêtent le cours des veuts froids, par la fumée des nombreuses che-milées et par l'accumulation des holistants, et al pen piece de deut desrés, Sauvent il de le paris est de l'accident de



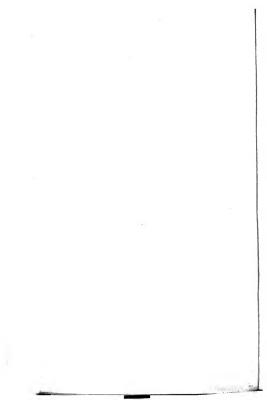



#### HISTOIRE DE PARIS.

ORIGINE DE LA NATION PARISIENNE. — ÉTENDUE DE SON TERRITOIRE, SON CULTE AVANT LA DOMINATION ROMAINE.



Lorsqu'au seizième sietele on commença, on France, a fecte on commença, on France, a fectire sur l'origine des nations on motivem que quies du caracter d'histo-motivem que algues du caracter d'histo-motivem que adques du caracter d'histo-motivem que passe par a l'acceptation de la commença de l'acceptation de la commença de l'acceptation de la commença del la commença de la commença del la commença de la com

La nation parisienne eut un sort commun à plusieurs autres. Son origine était inconnue; on lui en composa une des plus illustres, Si Bome avail été fondée par un lils du dieu Mars et par le nourrisson d'une louve, Paris dut l'être par un prince échappé au sac de Troie, par Frances, lis d'Heetor, qui, devenur roi de la Gaule, après avoir bâti la ville de Troyes en Champagne, viul fonder celle des Parisiess, et lui donna le nom du heau Páris, son oncie. Auís la véritable histoire repoisse ces chimères, et donne à Paris une origine plus simple, plus vraie et nois héroique.

Il parut que la nation des Parisii, on Parisiens, se compossit d'une tribu ecttique, peut-être originaire de la Belgiane; que es peuple, éctappé aux fers de ses enuenis, viut occuper un territoire sur les bords de la Séine et sur les frontières des Sonoses. In demissière e s'était à peute écoulé equis est échablissement, lorsque César viut dans les Gaules. Les vieillards de la nation parisienne, dit er conquièrent, en conservaient encore la mécoire, ainsi que celle des couultions qui tes lisient aux Senoses. Voilà tout ce que l'histoire nous fournit sur le premier éta comu des Parisiens. On n'a débit que des fablis en prétant une plus lante antiquité à cette nation, qui n'est mentionnée par aucun évrivain antérieur à César.

Le territoire concidé aux Parisiens ne devait pas avoir, dans sa plus grande clendue, plus de dix à douze lienes, Au nord, il citait lorné par celui dus Situanetes, dont le chef-leu est représenté par la ville de Seulis; à l'est, par ceuli des Neld (Neaux; à l'est et au sud, par le territoire des Senons (Sens); au sud et à l'ouest, les Parisiens avaient pour voisins les courageux Carautes, labitants du pas Chatratino, no ignore si la position de Corbeti dépendait des Parisiens; mais on a la ceviftude que Mehn n'en dépendait pas et appartenait au territoire de Senones, du est certain aussi que les positions de Jourse (Dividentum), de Saint-Germain-en-Loye et de Pontoire, étaient hors du territoire parisien.

La Séne, traversant et territoire, formait, au point oi se trouve aujoural'uni paris, cinq tles dont la plus étendue fut, par les nouveaux habitants, ethoise pour leur place de guerre ; éest celle qui reçut le nom de Lutere ou de Lucotere, et ensuite cetui de la Ctte. La surface de cette lie était alors moins grande dun cinquième environ qu'elle néest aujoural'uni. Cette lle, pomme Lutere ou Lucotiere et démuée de murs d'enceinte, n'avait de fortification que le cours de la Seine. Elle n'était joint me ville; les Gantois, à ecte époque, n'en avaient point ; ils habitaient des chaumières éparses dans les compagnes, et lorsqu'ils craignaient une attaque, ils se retiraient, avec leurs familles et leurs bestiaux, dans leurs forteresses, et y construissient à la latte des calantes où ils abritaient leurs personnes et leurs provisions. Telles furent l'humble origine de la nation parisiente et l'étendue de son territoire. Où l'histoir est en défaut peuvent se placer des conjectures ; je vais en hasarder une sur l'étymologie du nom Parisii.

"Il est vraisemblable que ce nom n'était point originairement celui de la nation à laquelle les Senones concédérent un territoire, mais qu'il provenait plutôl de la situation de ce territoire sur la large frontière qui séparait la Cettlued la Belgique. Il existait dans la Gaule et dans la Grande-Bretagne plusieurs autres positions géographiques, appelées Parisii, Barisii, Les radicaux Par et Bar sont identiques, les lettres P et B étant priess tries souvent l'une pour l'autre (1). Les habitants du Barrois sont nommés Barisiauses, comme ceux de Paris, Parisiaeuse, Or, le Barrois était la frontière qui séparait la Lorraine de la Champagne. Il est certain que fontes les positions géographiques dont les noms se compoent du radicai Bar ou Par sont situées sur des frontières, il faultrait cone en conclure que Parisii el Barisii significht habitants de frontières, et que la peuplade admise chez les Senoars ne dut son nom de Parisii qu'à son établissements un la frontière de cette nation.

Cette conjecture est certainement plus acceptable que celle qui fail dériver le mot Paris du nom d'un prince troyen, et de ceial d'un certain ori appelé Luu, ou de la décese luis, qui l'un ou l'autre sont, avec Prancus, signalés comme les fondateurs de Paris. Cest en conséquence e l'une de ces deux présendues origines qu'on a longtemps soutenu qu'isis était une divinité des Parisiens, mais on n'a trouvé acun moument pour donner du pois à cette dernière conjecture. Le nom d'Ésis, d'ailleurs, ne peut en aucune façon étre recardic connue le radical du mol Parisii.

Nous n'avons que peu de notions sur les divinités adorées par les Parisiers avant la domination nomaine. Les Gaulois ne représentaient point leurs dieux sous des formes humaines; ils n'adoptérent cet usage que lorsque leur religion se fut confondue avec celle des Romains, leurs vainqueurs. Les bas-reliefs et les inscriptions qui furrent découverts en 1711 sous l'égies Notre-bame, et que je décrirai dans la période suivante, offrent des divinités gauloises mèlées aux divinités un Cantolle.

Les monuments du culte gaulois consistaient ordinairement, non en figures humaines, l'art du statuaire leur étant inconnu, mais en pierres brutes, en obélisques grossiers plantés en terre, qu'on a nommés pierre fixe, pierre fite, etc. Le village de Pierrefile, situé au delà de Saint-Denis, doit évidemment son nom à un parcil monument. Une autre sorte de monument religieux des Gaulois consistait en un groupe de plusieurs pierres de forte dimension, dont l'une, plus large, était élevée sur plusieurs autres qui lui servaient de soutien, et dont l'eusemble formait un autel rustique. On les nomme le plus ordinairement dolmen, pierres levées. Une rue de Paris, située dans le quartier du Temple, porte le nom de Pierre-Levée; ce nom indique certainement un monument de l'espèce que je viens de décrire. On pourrait ajouter que les noms de Pierre Aulard, Pierre Olet, que portent des rues de Paris, ont une pareille origine; mais ce n'est là qu'nue conjecture fondée sur la ressemblance de ces noms avec ceux de quelques monuments celtiques connus. Nous devons dire, en résumé, que le temps, la population, les événements politiques ont effacé du sol parisien presque toutes les traces du culte de ses antiques habitants.

Le plateau de Sainte-Geneviève, nommé du temps des Romains Mons Lucotitius, dont une partie est depuis longtemps consacrée au christianisme, paraît l'avoir été antérienrement au culte gaulois. J'appliquerais la même conjecture

<sup>(1)</sup> Dans les langues tudesques, Paris est toujours prononcé Barts.

aux éminences ditos Nodmartre et Nont-Valérien, les points les plus élevés de ceux qui borneut l'horizon de Paris, le présume que leurs cimes étaient autrefois, comme elles sont aujuardhi, des lieux conservés, des houts léteux. C'est une vérité constatée que les cultes qui se sont succèdé out changé d'objet, mais n'ont point changé de place. Sur l'esprit du peuple, la routine a plus d'empire une les demes religienx.

Les chrétiens, Jossyufis eurent, à l'instar des pateus, adopté des écérmonies et l'usage des temples, élablirent, pour assurer le succès de leurs prédications, les objets de leur culte dans le lieu même où le paganisme avait célèiré le sien. Saint Grégoire, évêque de Bome, recommande expressément Tobservation de cette récie, dont buts d'une lois Taurai Tocession de faire l'amiétaire.

## LES PARISIENS SOUS LA DOMINATION ROMAINE.

#### DE L'ÉTABLISSEMENT DES BOMAINS DANS LES GAULES.

En l'an 700 de la fondation de Rome, cinquante-quatre aus avant notre ère vulgaire, la nation des *Paristi* figure pour la première fois sur la scène historique, et y joue un rôle très-secondaire, conforme à son peu d'importance.

Jules Gésar, poursaivant la conquête da monde, avait déjà soumis une partie de la Gaule. Pressé par le lessión de renforcer sa cavaleire pour continuer la guerre, il convoqua, dans un tien qu'il ne nonume pas, une assemblée générale des nations gautoises. Celles des Terrest, des Canactures, des Senones, les plus paissautes, ne s'y présentérent point. L'absence des députés de ces nations annouçait au général romain des intentions hostiles, et dévoucertait su plate de comptéb. Instruit que la faible antion parisseure, quoique dépendante des Sonoses, n'avait pris unile part à cette resistance, it convoqua une nouvelle assemblée dans futére, place forte des Partist, et marcia le mene jour, à la 1ête de ses légions, contre les Senoses indocites, qui, à son approche, promient d'envoyer des dépuiés. Les Caratutes iniférent et exemple, clear, parvenu à rémir dans Lutter les principaux de la Gaute, les fit se résoutre à lui fournir un seconts de cavalerés, unque objet de sa convocation.

L'aunée suivante, presque toutes les nations gauloises se soulevirent; et clear, pénilhement victorieux en Berri, latut en Auvergne, se vit forcé de fair et d'alter répindre les légions que Labieraus, son liveutenant, commandait Agedineam, place située sur le territoire des Senones. Cependant les nations voisines des Parisiens avaient aussi levé l'étendant de l'insurrection, et cherchaient à secouer mi joug odieux. A cette nouvelle, Lobienaus se dirigen vers les insurgés des on voisinge. Il partit d'Agedineau, anjoural'hui Sens, longea la rive méridionale de la Seine et s'avança vers Lutece, place forte des Parisieus.

Les Gaulois insurgés, instruits de l'approche de *Labienus* et des légions romaines, rassemblent des troupes nombreuses, en confient le commandement à

un vieillard de la nation des Aubreri, nommé Cauntughen, marchent du coló a s'avançaient les Romaius, et campent derrière un maris protongé qui aboutissait à la Scine (1). Labienne, arrêté par le double obstacle du maris et de l'armée gaudoise, se décide à prendre une route plus praticables (il rétorograde, va assèger Meluu, une des forteresses des Scionnes, située, comme celle de Lutiére, dats une lle de la Sciente; il prend cette place, rétabilit le pont, coupé quelques jours suparavant par les Gaulois, y passe la rivière, et, suivant su rive septentrionate, marche de nouveau vers Luties.

Les Gaulois, informés du retour de l'armée romaine par une autre route, quittent le poste qu'ils occupaient près des marais formés par le cours de la Marne, vont camper en face de l'île de Lutèce, sur la rive méridionale de la Seine, ct, pour ôter aux Romains les moyeus d'arriver jusqu'à eux, ils brûlent les constructions qui se trouvent dans cette lle, et en coupent les ponts. Labienus établit son camp cu face de celui des Gaulois, c'est-à-dire sur la rive septentrionale. Ce fut alors qu'il apprit les revers de Cèsar et sa marche précipitée vers Agedineum, Cette nouvelle changea ses dispositions : ne pouvant vainere les Gaulois, il résolut de leur échapper avec honneur. Il avait eulevé à Melun ciuquante barques et les avait remplies de troupes; lorsqu'elles furent arrivées vers Lutèce, il confia le commandement de chacunc d'elles à un chevalier romain, fit en silence, et à la faveur de la nuit, descendre ees barques sur la rivière, an-dessous de Lutère, jusqu'à un lieu qu'il indiqua et où il promit de se rendre bientôt (2). Labienus ordonna aussi à cinq cohortes, placées sur d'autres barques, de remonter la Seine ostensiblement. Il laissa cinq autres cohortes pour la garde de son camp, situé en face de Lutèce, et marcha, à la tête de trois légions, vers le lieu assigné aux cinquante barques qui avaient descendu la Seine, Là, favorisé par un orage violent qui ralentit la surveillance des sentinelles gauloises, il parvint à traverser cette rivière,

An point da jour, les Gaulois sont avertis qu'ils vont être attaqués sur trois prints. Ils divisent aussifôt leur armée en trois creps. L'un resta au camp pour faire face aux troupes du camp ennemi; l'autre, plus faible, fut envoyé vers un lieu nommé Hetiosebun ou Jonetum (3), afin d'observer la marche des troupes romaines qui remontaient la Seine; le troisième se porta vers l'endroit où Lobienus, avoit traversé cette rivière. Ce fut ce troisième corps qui combatit contre Labienus. Le combat dut se donner dans les plaines d'Issy,

L'aité droité des Romains parvint à repousser les Gaulois qui lui étaient oppoés; à l'aité ganche, ceux-ci tenaient ferme, se battaient et ne furpaient pas. Alors, une des légious romaines, qui avait obtenu des avantages sur la droite, tourna la partie de l'armée gauloise qui opposait le plus de résistance. Les Ganlois, enveloprès, se battirent avec désessoir; mais leur courage cétà à la su-

<sup>(1)</sup> Ce marais pe nouvait être formé que par le cours de la Marne.

<sup>(2)</sup> Le lieu, distant du camp romain de quatre milles, c'est-à-dire d'une lieue et demie, était vraisemblablement situé au-dessus du pont de Sèvres.

<sup>(3)</sup> Metiosedum, suivant plusieurs manuscrits des Commentaires de Cérar, et Josedum, suivant quelques autres, devait être placée sur la rive méridionale de la Seine, du côté d'Ivry.

périorité des armes romaines. Camulogène et une grande partie de ses troupes périrent dans ce combal.

A la nouvelle de cette défaite, ceux qui se trouvaient dans le camp ganiols virrent au secons de leurs frères; mais lis ne purent souterir le choc des légions victorieuses, et furent entratués par la foule des fhyards. Tout ce qui ne put trouver sails sur les hauleurs ou dans les bois fut tué. Ces hauteurs et ces bois devaient être ceux de Meudon. Après cette action, Labieaus, qui n'avait d'autre objet que de rameure son ararée saine et sunre à Agedineum, où il a varii déposé ses bagages, marcha vers cette forteresse, après avoir réuni ses troupes.

Sans doute les Parisiens, dont le territoire fut le théatre de cette expédition, contribuèrent selon leurs moyons à né dévieux commune; mais leur forteresse, privée de ses ponts, ne fut ni altaquée ni déradue, comme le disent plusieurs historieus modernes. César nous présente d'abord les Parisieus comme une nation dévonée à ses intérêts; mais il est évident qu'elle cécha à la crainte plutô qu'à son inclination. Dans cette guerre, ainsi que dans celles qui suivirent, on voit les Parisieus constamment unis à leurs confédèrés, et armés contre l'en-mei commun; on les voit, peu de temps après, fournir leur contingent de troupes à l'armée gauloise destinée à combattre celle que César commandait au sérige d'Alise.

Le contingent des Parisiens, en cette occasion, donne la mesure de leur force. Les habitants du Poiton, e une de la Tourianie et du Soissonnais, réunis aux habitants du territoire parisien, ne fournissent ensemble que huit mille hommes; tantis que quedques nations puissantes de la Gaule, quoique déjà épuisées, les Édal, et surtout les Arrenri, envoient ebacune trente-cinq mille combatants. Le nombre d'hommes fournis en celte circonstance par la nation parisienne, ne dut pas s'élever à plus de deux mille ; aimsi, sa puissance était à celle des nations du premier rang comme deux est à trente-cinq. Dequis cette cipoque, et peudant quatre siècles, l'histoire se tait sur les l'arrisens et leur Latér. La géographie seule nous apprend que cette nation, placée sur les frontières de la Belgique et de la Cellique, fut rangée dans la Lyounaise, lorsque Auguste et divisée la Gaule en provinces.

D'après toutes, les notions historiques, il est évident que les Parisiens étaient un peuple faille et passif. Leur petite forteresse, placée dans une le de la Seine, se composait, comme toutes les forteresses de la Gaile, d'un assemblage de calaunes habitées seulement en temps de guerre. Les écrivains qui en ont donné mie idée différente ont admis et propagé une erreur où sont tombés aussi les auteurs de l'Histoire de Paris, les pères Félibien et Lobineau; ils disent que César augmenta les mombre des édifées de Paris, l'entoura de fortes marailles, et voulnt que cette place fût nommée la Citt de Jutes César, Ces auteurs se sont appayés sur un précendu passage de floter, passage qui n'existe dans aueun des ourrages de ce philosophe, comme l'a prouvé M. Bonami (J. Il est des écrivaire qui ont osé dire auss), il en est d'autres qui ont ave confiance répété que

Jules César avait fait bâtir le Grand-Châtelet, Its le disent sans preuve. Cette assertion insoutenable sera réfutée quand je parlerai de cet édifice,

La description des monuments antiques, découverts ou conservés à Paris, peut domer une partie de la phisonomie de cette place peudant la domination romaine, et supptére, à quelques égards, au sitence des historiens. Le les décrirai douc, en commençant par les antiquités de l'îte de la Etié; puis, je viendrai à celles qu'on a trouvées au deia de l'ime et de l'autre rive de la Scine. Il faut chercher dans le sein de la terre les lumières que l'histoire nous refuse.

#### ILE DE LA CITÉ, SES PONTS, SES ANTIQUITES.

LEE DE LA CITÉ DE FARIS. Celle lle moins grande autroisi qu'elle n'à réé depuis, parce qu'on y a réuni, du coté de l'onest, deux petites lles, et, du coté de l'est, un terrain ou monticule factice, n'était pas, même du temps de Julien, profegée par un mur d'ancéinile. Cet empereur, dans son Misophydo, après varier parté de la Cité de Paris, qu'il nomme su chère Lutere, ajoute : +Ello - est entièrement entourée par les eaux de la rivière, et située dans une lle pent étendue, où l'on alorde de deux chiés par des ponts de bois (1).

Il est présumable que, vers la fin de la domination romaine, et il est certain qu'au commencement de celle des Franes, cette le diati décèndue par une enceinte de murailles. A la fin du quatrième siècle, l'Ile de la Citiè devait contenir un palais ou édifice destiné à l'ordre municipal. Cet édifice occupait certainement l'emplacement du Palais-de-Justice. A l'autre extrémité de l'île, et à la place d'un autet dédié à Jupiter, autel dont je domerai la description, un établi, lorseque le christiansine cut fait des progrès, un temple christien, dédié à saint Éthume. Entre ces deux établissements était une place dessinée au commerce, place doni je prouverai l'existence.

peoys. Par d'ux pouts eu bois établis sur l'une et l'autre rive de la Seine, ou communiquait à l'île de la Cité. Le Petit-Pout, où aboutissait la voie romaine venant du roié du midi, était placé au même point où se trouve aujourd'hui celui qui porte le même nom; le Graud-Pout occupait à peu près l'emplacement du Pond-au-Change. Ces pouts ne se correspondaieut pas directement; pour arriver du Petit-Pout au Graud-Pout, la route suivait la ligne de la rou du Marché-Poul, se débournait à gauche en formant un angle, se continuait dans la direction de la rue de la Calandre, qui aboutissait à la place du Commerce, laquelle fut, pendant longtemps, nommée place Saint-Michet, à cause d'une chapelle de ce non qui s'y trouvait. La rue de la Calandre est dans les anciens titres ainsi désignée : Rue par laquelle on va du Petit-Pout à la place Saint-Michel. De celte place, la route se dirigaeit vers le Grand-Pout

La disposition extraordinaire, incommode et tortueuse de ees deux ponts a certainement une cause. Le Petit-Pont devait originairement être à la place

L'abbé de la Bletterie a traduit inexactement le Misopógón de Julien, Jorsqu'il fait dire à ce prince que cette place était environnée de murailles.

de celui qu'on nomme aujointl'hii Seita-Vielet. La voie romaine venant du village d'Issy passit sur ce pout présume et traversais sans édour I'lle de Latere jusqu'an Grand-Post. Vais, lorsqu'on établit le palais des Thermes et les tere jusqu'an Grand-Post. Vais, lorsqu'on établit le palais des Thermes et les jamilus, pour ne point divise le vue ensemble, cette vois fut délournée et portée à l'endroit où est aujourd'hui la rue Saint-Jacques; et le Petit-Post, déplacé, à l'autoostinti dais la direction de cette rue. Je ne crois pas qu'on puisse expliquer d'une manière plus vraisembable les détours de cette route et la disposition indirecte de ces deux ponts.

ANTIQUITÉS. On a déconvert, à différentes époques, plusieurs antiquités galloromaines dans l'île de la Cité.

t'est aiusi qu'en août 1784, lorsqu'on construisait les bâtiments du Palaisde-Instice, situés rue de la Barrillerie, en face la Sainte-Chapelle, on a trouvé, en fouillant profondément le sol, parmi plusieurs pierres qui paraissaient apparteuir à un édifice très-ancien, un cippe quadrangulaire, décoré de quatre bas-reliefs représentant Mereure, Maia, mère de ce Dieu, Apollon avec des attributs divers, et Horus, emblème du soleil au printemps (1). Ce cippe est déposé au cabinet d'antiquités de la Bibliothèque Royale. - Des ouvriers, eu 1829, ont rencontré sur l'emplacement de l'églisc Saint-Landri, à environ dix picds de profondeur, une forte muraille, dont la direction était à peu près parallèle au cours du pelit bras de la Seine. Cette muraille se composait en grande partie de débris de pierres ornées de bas-reliefs dont l'ensemble représentait une victoire obtenue par des moyens frauduleux, par des ruses de guerre plutôt que par le courage des combattants. Ces bas-reliefs provenaient évidemment de la facade d'un édifice qui paratt être de la catégorie de ceux qui abondaient. à Rome, et qu'on nommait wdes sucra (maisons sacrées). Auprès des débris dont nous venons de parler, on a recueitli une pierre quadrangulaire chargée de figures très-frustes, une pierre brisée par le bas, que l'on regarde comme un autel votif, les restes d'un bas-retief où l'on voit trois prisonniers de guerre plus grands que nature, et d'un beau travait, qui ont dù appartenir à un monument triomphal; puis des vases, des lampes, un amas d'ossements humains et d'animaux, qu'on a transportés aux Catacombes, et qui attestent que là, ou près de la, fut donnée une bataitle. Enfin, on a trouvé, sur un terrain voisin de la muraille, douze médailles, presque toutes romaines, et la plupart frustes. La plus ancienne est d'Antonin-le-Pieux, et la plus récente porte la face et le nom du tyran Magnus Maximus, qui régna dans les Gaules depuis l'an 373 jusqu'en 388. C'est sans doute ce Maximus, vainqueur de l'empereur Gratien, qui aura fait élever, après sa victoire, ce monument commémoratif, dont fuisaient partie les bas-reliefs que nous venons d'indiquer, il est probable aussi que

(1) Sur l'une des faces, on lit l'inscription suivante :

AUG. BOVI, THE CESARE, NAUTAE, PARISIAC, MAXUNO..., M. PUBLICE, POSCERVNI.

C'est-à-dire : « Sous Tibère-Auguste, les bateliers parisiens ont publiquement élevé cet autel à Jupiter très-bon, très-grand. «

ce Maximus ayant été d'esplée par l'ordre de Théodose, Valentinien, à son arrivée dans les Gaules, aura ordomé la démoltion de ce monument, dont les malériaux, dans la suite, auront servi à la construction de la muraille de la Gilé. Pour compléter ces indications, nous dirons qu'en 1711, en creusant sons le cheur de l'église cathierlaie de Noire-bame de Paris, on a recueilli neuf grosses pierres cubiques offrant, sur leurs diverses faese, des bas-reliefs et des inscriptions latines. On remarque dans ce monument la réunion des dieux gaulois et romains, des dieux des vainqueurs et de ceux des vainques; l'association passible des divinités du capitole, Cachar, Pollux, Pulper, Valenia, Vanus, Murs, etc., aver les dieux barbares Esus et Cernamon; association qui devenial facile cuttre des religious un irétaient noit exclusives.

De loutes ces pierres trouvées dans un même lieu, de leurs formes diverses, de leurs inscriptions et de leurs bas-retiefs, il résulte que, sous le règue de Tibére, entre les années 14 et 37 de notre ère, il existait chez les Parisiens une corporation de baleliers (nauta), ou navigateurs sur la Seine, comme il y en avail dans plusieurs antres lieux de la Gaule situés sur des rivières faeilement navigables ; que celle corporation de bateliers fit, à cette époque, ériger, à l'extrémité orientale de l'île de Lutèce, un monument religieux dédié spécialement à Jupiter; que ce monument était isolé, puisque les pierres enbiques qui le composaient sont sculptées sur leurs quatre faces ; que l'ensemble de ce monument formait un autel situé au confluent des deux bras de la Seine. C'est ainsi qu'à Lyon, à Sainles, et dans d'autres lieux de la Gaule, des autels étaient placés an confluent de deux rivières; que ce monument, composé de pierres cubiques, formait une pile ou piédestat d'environ six pieds de hauteur, qui vraisemblablement portait la statue de Juniter; que ce piédestal étail accompagné de deux autels, l'un destiné aux sacrifices, el l'antre à faire brûler de l'encens; enfin, que les pierres qui n'ont pas en largeur la même dimension que les autres ont pu apparteuir à des parties accessoires du monument principal.

le dois faire observer qu'à l'Époque de l'érection de ce monument, les routes de lerre énant rares el impraiseables, les Romains n'éféculeaine le transport des vivres et munitions nécessaires à leurs armées que par la voie des rivières auxigables. Latres, située sur la séeine, rivière dout la navigation est commode, dans laquelle viennent déboucher quelques antres, lelles que l'Youne, la Marni et l'Osse, parut dans une position heureuse, c'a servil de point central à 1s mavigation d'une partie de la Gaule. Aussi voit-on, vers la fin du quatrième-siècle, qu'il existait sur la Seine, à Andresy, une floite de bateaux sous la direction d'un préfer risidant à l'aris; et que, lorsque les Fraues current succeié aux Romains, une corporation de bateliers s'est maintenue longtemps dans cette ville, sous le nond envereurent superaireit, de marchants par eux, de la conférir des marchants de l'eux, eroporation si puissanle, au moyen âge, que c'est elle qui fournissait la ville de magistrats moniejoanx.

PRISON DE GLAUCIN. Il est très-présumable, mais il n'est pas certain, qu'it existait, du temps de la domination romaine, sur la rive de la Seine, près du Pont-au-Change, et sur l'emplacement du Quui-aux-Fleurs, une prison dout parle Grégoire de Tours, et que l'auteur des Grétes du roi Dagobert nomme carece Glazetia, prison de Glauriu, elle édait voisine d'une porte de Paris. De place cette prison sur le Qui-aux-Fleurs, purce que deux églises, celles Saint-Denis et Saint-Symphorien, à cause de leur voisinage de cette prison, unt port le sarmon de la Charter, mot qui signific prison, et que ces églises étaient stutes près de ce qual. Le place cet d'ablissement pendant la période romaine, parce qui on a la peruve de son existence peu de temps après cette période; parce que les premiers rois financi réalent guére en usage de faire construir des édifices évils, et que le non Glazein est lain. Une tour voisine de cette prison, ou qui en faisait partie, se mona d'abord Tour le Marqueia, puis barn Reland.

On voit que le quartier de la Cité, aujourd'hui peu brillant, l'était beaucoup sur la fin de la domination romaine, et contenait plusieurs établissements qui lui domaient de l'importance. Voyons si les autres quartiers de Paris avaient les mêmes avantages.

#### ANTIQUITÉS DE LA PARTIE SEPTEMBRONALE DE PARIS.

L'espace encadré par le cours de la Seine et les hauteurs de Chaillot, de Chichy, de Montanett, ed Médimontant et de Charome, qui contient sulpourf lui la partie la plus étendue, la plus peuplée, la plus industrieuse de Paris, ciait, dans les premières temps de la période romaine, une softunde composée de forbles et de marécages. Au quatrième siècle, des édifices y furent construits, et l'on vit dés lors s'ébever a militud et ce terrain survage les productions des artset de l'optience, les fouilles executives sur divers points ont révéré des faits que l'histoire s'obstinait à nous recher.

Cette partis de Paris etali traversée par une voie romaine, qui, partant de la cilié et du fraza, bran, ajuncifront inemplacé par le post-an-Change, se dirigicati au nord jusqu'aux environs du Marché-des-Innocents. Il paratt qu'au nord de ce pont étalt, à droite, un terrain appelé Tudella, nom commun à plusieurs audie lieux de France, et qui designe une fortification. Disso narrivat à une bibirreation, dout une branche suivait la direction de la rue Montmartre, passait à Cileby, et de la ma borg de l'Estère, près Sunt-Jenis, quis à Pierre-Laice et à Pontoise, Quelques parties de cette voie romaine subsistent encore entre ces deux dernières possitions.

L'autre branche se dirigeait vers less fieux nommés dépais saint-Deais, Pierreplite, etc. Il existait certainement d'autres routes, et notamment une qui suivait la direction de la rue Saint-Autoline; elle s'est conservée jusqu'au douzième siècle, et était alors quadifie de roie roujet. Passous aux établissements romains contenus dans ettle partie de Paris.

AQUEDEC DE CIALLOT ET BASSISS HE PALAIS-ROYAL. L'u aquechte soulterrain prenait sun commencement us tre binatieurs de Cialillot, à la source des eaux minérales de ce lieu, traversait les emplacements des Champs-Elysèes, d'une partie du jurdiu des Thilleries, et abontissait vraisemblablement vers le milieu du sol occupé par le jardiu du Palais-Boyal. Lorsque i 1763 on travaillait à la formation de la place Louis XV, on reconant les tuyaux de conduite de cet aquede. On découvrit à Chaillot un reste de macomente antique du présente une des parties de cet aqueduc, que M. de Caylus a décrit avec détail. Mais ce qu'il n'a pu décrire, c'est le résultat des fouilles faites en 1781 au jardiu du Palais-Boyal.

Vers l'extrémité méridionale de ce jardin, à trois pieds au-dessous du sol, on a découvert un bassin ou réservoir de construction romaine, dont la forme était un carré de vingt pieds de côté, et en même temps des médailles d'Aurélient, de Dioclétient, de Posthume, de Magnence, de Crispe et de Valentinieu Pr. L'époque de ce dernier empereur doit être celle du bassin , c'est-à-dire de la fin du quatrième siècle, au plus tard de l'au 375 de notre ère. Ene coincidence remarquable (end à prouver que l'aqueduc de Chaillot aboutissait au bassin découvert dans le jardin du Palais-Royal ; la ligne de cet aqueduc, reconnue par M. de Caylus depuis Chaillot jusqu'à la place Louis XV, étant prolongée dans la même direction, rencontre précisément ce bassin. Ainsi il est très-vraisemblable que l'aqueduc a été fait pour le bassin , et une la construction de l'un et de l'autre est du même lemps. Cet aquedue avait évidemment pour objet d'alimenter les eaux de ec bassin, espèce de luvuerum destiné à des bains. Les fouilles du jardin du Palais-Royal ont produit la découverte d'un autre bassin antique, situé dans la partie septentrionale de ce jardin; il s'étendait depuis le café de Foy jusqu'au passage de Itadzivill.

CIMETIÈRE, TOMBEAUX ET AUTRES ANTIQUITÉS DE LA RUE VIVIENNE. NOR JOIN des bassins dont je viens de parler, on rencontra sous terre, en 1751, dans une maison de la rue Vivienne, lunt fragments de marbre ornés de bas-reliefs. M. de Caylus, qui en a publié les gravures et la description, ne doute pas que ces fragments n'aient appartenn à des tombeaux. Dans la même fouille fut trouvée une urne einéraire en marbre, dont la face principale est ornée d'un feston de fleurs et de fruits qui se rattache à des têtes de béliers placées à la partie supérieure des angles de cette urae. An-dessous de ce feston est une inscription portant que Pithusa a fait exécuter ce monument pour sa fille Ampudia Amanda, morte à l'âge de dix-sept aus. Un convercle de marbre, richement orné de sculptures, appartenant à une autre urne cinéraire plus grande que la précédente, atteste l'existence d'un troisième monument sépulcral dans le même lieu. Un quatrième monument de la même espèce fut découvert en 1806, aussi rue Vivienne ; on y déterra une urne cinéraire pareille à celles qui vieunent d'être décrites. A chaque angle, des têtes de bélier soutiennent de larges festons de fleurs et de fruits qui décorent les quatre laces. Quatre aigles éployées occupent la partie inférieure de ces angles. Sur une des faces, au-dessus du festou, est une inscription annoncant que Chrestus, affranchi, a fait à ses dépens ériger ce monument à son patrou Nonius Junius Epigonus, Au-dessons de cette inscription on voit, en bas-relief un peu fruste, une biehe fuvant un aigle qui lui déchire le dos, ce bas-relief est peut-être l'allégorie d'une persécution exercée par le gouvernement des empereurs contre la famille comme d'Epigonos, Sur les autres faces, au-dessous du feston, est une patère et une aiguière ou præfericulum,

Celte coincidence de monuments sépuleranx dans le même lieu a fait penser que la était l'hypogée de quelque famille puissante. On peut aussi conjectuper que nou loin de ce lieu était l'habitation d'un homme riche, peut-être d'un des prédets romains qui résidairnt dans le chérlieu des Parisieus, prédets dont je parlerai dans la suite. Le bassin qu'on a découvert dans le jardin du Palais-Boyal, jardin trés-voisin de la me Vivienne, el Taquedine qui semble y aboutir, ainsi que les autres antiquites trouvees dans la même rue on dans le voislange, rendeut vissemblable, sonni l'existence de cette habitation romaine, an moins celle d'un lieu consacré aux sépultures et aux abutions d'une classe par indirere et paissant de quelques habitants de Latece. Ce rimelière, destiné aux gens oputents, n'était pas le sent dans la partie seplentrionale de cette ville; on verra bientid noul en caissait un second plus censilérable.

TREE DE CYBÉLE. Dans les fondements d'une aurècume tour dependante de la muraille de Poris, située au bout de la rue Coquillière, vis-à-vis l'égitse Saint-Eastache, on reucourta, en 1637, une tête de Cybéle en bronze, plus grande que nature, couronnee d'une lour clevve, symbole caractéristique de cette divinites!). Peut-effe que la se trovaut un autel ou un enfendante consacré à Cybèle. Cette (fet de bronze, découverte dans un lieu voisin de Végitse Saint-Eastache, une le fait croire. Toujours à l'endroit destiné au cutte d'une divinité pareune, les chriètes placuient le culte d'un saint (2). Il ne faut pas quiter cette partie de Paris saus parter des autiquités trouvées dans des lieux antrefois éloignés de cette ville, et un aimport l'un tion et configure.

NACOUTGE DE LETÉCE. DOUS cette même partie de Paris, au nord de la Scine, esti un fandauez dont parle Ammen Maccellin. Luleu, apprenant l'arrivée prochaine des troupes auxiliaires qui devaient passer par le che-tieu des Parisiens, pour se rendrec n'este, fut, assistual Usang, elf. Annien Marcellin, an-devant d'elles dans le faubeure; 1. a adurdunie parcupo occuriet, Oss troupes, composées d'Ecutes, de Ratues, de Petrolands, de Cette et de l'étile de plusieurs l'égions, venuent du nord : le faubourg où Julien fut à leur rencontre était donc de ce cédé.

SECOND CAMPTIME DE PARIDUMG SEPTENTRONAL. Nous avons acquirs la prence qu'il existai, pendant la periode romaine, un second cameitre destinie aux morts de la ville et de re faultourg. Il occupiai l'espace comprés entre la rue de la Verrece, la rue du Mount, la place de Gréve, le marché s'anti-leun et l'emplacement de l'église Saint-Gervais; sons doute il s'étendait au dela de ces limites.

Bans Ir ne de la Tiscranderie, en face de celle du Mouton, est l'emplacement d'un neires holde des combes d'Anjou. En fouillant les fondations de cet hibel, on découvrit, en 1612, plusieurs tombeaux antiques. L'un contenuit un squelette et des médailles, dont la plus récente appartenait au tyran Wagaence, prociame angaste dans la Gaule en l'amine 306; l'autre, gravé dans les Lutquikes de Sallengre, porte pour inscription: Putilius, fis de Partichas. La place du martice Saint-Dean, peu distante de la true de la Tiscranderie et de l'Égites Saint-

<sup>1).</sup> Elle est dans le cubinel des Antiquites à la Bibliothèque Boyale,

<sup>2.</sup> A la place de l'autel de Jupiter, siné dans la Calé de Paris, les chreticus ont substitué une eglise défiée à Notre-Dame, à la place d'un antet à Bacelus, le cripé un saint Bacclus; le criper autique, offrant des insages de quatre divinités parennes, existait pere du lieu en depuis en a construit la sainte-Chapetté de Palais, comparable de Palais, etc.

Gervais, et qui remplit à peu près l'intervalle entre ces deux points, c'ain nomée, an treizième siècle, la place du Vieux-Gimeirer, Platen veries enuterii. L'abble Lebeut nous apprend qu'en 1717 on construisi des maisons entre l'égits sint-Gervais et la true du Monceau, et qu'à dours picks an-dessous du sol on découvrit plusieurs cercaeils en pierre, fort ancients, comme l'indiquait la prodoudern de leur gisement. En 1818, ponr établir une conduite d'euu, on creuss profondément les rues du Monceau et du Martai : on troma, nodamment près de l'égites Saint-Gervais, un grand nombre de lomboux en pierres tendres, dout les fragments purent remplit douce à quiuxe charreltes. Les corps et même les os étaient enlièrement pulveries's; ce qui prouve la hante antiquité de ces mouments et les principes cimienment dissolvants condeuxs dans le sol.

Ainsi, les habitants du faubourg septentrioual de Paris avaient, sous la domination romaine, deux changs de sepulture à leu proximité : cold aton a vient de parter, et celui de l'emplacement de la rue Vivenne qui paratt avoir été particulérement conserér aux morts opulents. In verra qu'il en existait um autre beancam plus étendu, dans la partie méridionale de cette ville, dont je parterai. —Teles sout les antiquités trouvées dans la partie septentriouale de Urais; l'august de Califol, les réservoirs du Palais-Royal, les antiquités de la rue Vivienne, et les deux cimetières.

#### ANTIQUITÉS DE LA PARTIE MÉRIDIONALE DE PARIS.

Cette partie, aujourd'hui moins étendue, moins peuplée que la partie septemtrionale, était, pendant la période tornaine, bien plus riche en nomments et en institutions religieuses, évilées et militaires. Alors, et longtemps après, etle ciui qualifiée de faubourg, et nommée Lascottins ou Larottie, comme nous l'apprennent diverses pièces historiques; et ce nom, à la désincue près, est le même une ceui de Elle de la Gié, ampéle La Dialo no plutôt Lucestine.

Plusieurs routes on voies, dont deux seules sont commus, traversaient ce faibburg, La principale, partain du bréti-but et suivant la direction de la rue Saint-Jacques, Jonganit à droûte l'enceinte du palais des Thermes : essuite, éclevant comme le cotean, dont la peute était autrefois plus roide qu'elle n'est aujourd'hui, elle laissait, à gauche dies vignoldes et à droûte, un fieu que je conjecture avoir été consacré à Bacchus, puis les places et avenus qui précédiacin ce palais. Pareune à la hauteur du plateux, cette voie, après avoir traversé les emplacements de la Sorbonuc et des Jacobius, dans la direction d'une rue qui a existé entre l'emplacement de la Sorbonuc et l'églies Saint-Benot, se probusgouil cutre un camp romain et un vaste champ de sépultures, à travers l'ancien emplacement des Chartreux, et aliait aboutir à les, et de la la trêtage.

La seconde voie maissait de la précédente, à peu près à l'endroit où la rue Galande débouche dans celle s'ain-l'acques, et, s'auxout la direction de cette première rue et tle celle de la Montagne-Sainte-Genevière, s'élevait au milien des vignobles jusqu'au plateux. Arrivés à ce point, elle varil à gante un lieu appelé les Arives, destiné aux spectacles publies. A droite, et sur l'emplacement même de l'édité ou poutrious, 'aineut des exploitations de terres propres à même de l'édité ou poutrious,' aineut des exploitations de terres propres à l'aineux de l'ai une fabrique de vases romains. Cette vois suivait ensuite la direction de la rue Monfiletari, et, traversant le champ des sépultures, que je mentionnerai bientól, aboutissait à un lieu appelé Mone Cetardus. Ce lieu a reçu dans la suite le nom de Saint-Morret; mais la rue qui y même a conserve; à quelques adferitions près, sa sécomination antique; de Mone Cetardus on a fait Mont-Cétard, puis Monfiletard.

Voici les objets contenus dans l'espace que je vieus de décrire :

PALAIS DES TERBUNS. Des restes de cel antique édifice sont situés dans le quartier congris entre les rues de la Barpe, du Foim, Saint-Jacques et des Mathurius. Ils sout une dépendance de Hotel Cluny, où se trouve une collection d'antiquités, fernée par M. Dissommerard, et acquise dernièrement par le gouvernement.

Depuis environ sent cents aux, les restes des Thermes de Paris ont-porté le nom de Palais des Thermes et le portent encore. Ce palais était certainement le même que celui où quelques Césars out, dans les troisième et quatrième siècles, passé leurs quartiers d'hiver. Trois écrivains de l'antiquité, donnant des détails sur ce palais de Paris, l'indiquent ou le qualifient honorablement, Julien le désigne sans le nommer, lorsque, dans son Misopógón , qu'il composa à Aretioche, il raconte un événement dont il faillit être la victime. « Autrefois, dit-il, » je passais mes quartiers d'hiver dans ma chère Lutère; c'est ainsi que les « Gaulois nomment la petite forteresse des Parisiens. » Il ajoute que , pendant un hiver rigoureux, il se refusa d'abord à ce qu'on allumat des fourneaux destinés à réchauffer la chambre où il couchait, mais que, le froid devenant plus àpre, il consentit, aliu de sécher les parois des murs couverts d'humidité, à ce qu'on y apportat des charbons ardents, dont la vapeur l'incommoda beaucoup. Inlieu, dans son manifeste adressé au sénat et au peuple d'Athènes, en racontant les événements qui précédérent son élévation à la dignité d'auguste, parle plusieurs fois de ce palais, où il résidait avec son épouse Hélène, sœur de l'empereur Constance ; de l'arrivée des troupes étrangères qui se rendirent à Paris, de leur soulévement, et d'une chambre voisine de celle de son épouse, où il méditait sur les moveus d'anaiser le tunnulte des troupes qui environnaient le palais.

Jolgonos à ces détaits cents que nous fournit Phistorieu Zozime, en décrivant les seènes tumuleuses dont le palais de Paris et ses cuvirons furent le théâtre. Il lui donne la qualification houorable de bentique, qui signific regul; il racoule comment des troupes auxiliaires, récemment arrivées des brots de Rhiu à Paris, pour de là se rendre sur les frontières de la trene, mécontentes d'inne regolition aussi fonitaine, résoluent d'élever le écast pulieu, qui résidait alors à baris, à la dignité-d'auguste. Uritées des refus de ce prince, elles se portérent avec fureur au palais, et en trisérent les purtes.

Annines Marcellin entre dans de plos grands détails sur cet évènement, qui gassa dans Paris en Fan 36.0. Il qualifie l'édifice où logonit le c'esar Julieu de palis, palatines de maisou royale, regin; il nous apperend que cet édifice contrenait des appartements serveits ou soulierrains, latebras oreulins, où Julieu alla se renfermer pour se dévoler aux poursaites des troupes auxiliaires, qui, l'ayaou

Transacti Copy

malgrè dui proclamé auguste, eraigmaient qu'il ne renonçat à cette dignité, et que quedques hommes dévoués à l'empereur Constance ristientassent à sa vie. Ensuite il nous parle d'une salte consacrère aux délibérations, salte qu'il qualifie consistoriuss, où Julien, après avoir réclé au veu des troupes, tensit son conseil, et où ces troupes, soulevées par le bruit de sa mort, se portèrent tumultoussement, et finirent par s'apaiser en voyant (dans cette salte) ce prince vi-vant et revertu des sinsignes de sa nouvelle dignité. I ajonte que cettu qui répandit le faux bruit de sa mort était le dévarios du poleis, dont la fonction éminente faisait partie des dignités impérailes.

Les empereurs Valentinieu et Valens ont séjourné à Paris pendant l'hiver de 363. Trois de leurs lois , contenues dans le Code Théodosien , sont datées de cette ville.

Ainsi il est certain qu'au quatrième siècle de notre ère il existai à Paris un palisi impérait. On est en consèqueme autorisé à dire qu'il a vait tout éfeendue et la magnifience convenable à sa destination. Cet édillee, très-vaste, occupait l'emplacement of not voil encores se principaux restes, et s'étendait fort au foin dans les quartiers environnants, où sont des traces nombreuses de maçonneries romaines. Une tratilitée constante y place un palais, qu'an sixème siècle Grégoire de Tours désigne suns le nommer. Chotithe l'habitait avec ses petits-fils forsque les rois Childret et Chotate lirent voire ses enfants, leurs necrux, dans un autre palais de Paris, qui ne peut être que celui de la Gité, et les y écorgèrent froidement pour s'emparer de leurs lième.

Au septième siècle, Fortunat indique re palais, et le qualifie de vaste édifice, ou de citadelle distinguée par son élévation, arx celsa. Ce poète recommande aux Parisiens de chérir le roi Childebert, qui résidait dans ce magnifique bâtiment :

#### Dilige regnantem celså, Parisius, arce.

Le même Fortunat, en décrivant les jardins qui accompagnaisent ce palais, nous apprend que la reine Uttogodie, veuere du nôme Childebert, roi de Paris, y logosit avec ses filles. La Chronique de Vizelay porte que des moises de ce moussière vincret à Paris pour se planidre de la tramuie du comte de Nevers. En quittunt le patisi du roi, ils s'avancérent jusqu'an Viuez-Pulais (ungue na testus pulatinus); ils les moines de Saint-Germais-des-Prés vincrett à leur rencontre.

lumière. În titre de l'au 1138, relatif à l'aumòneire de Saint-Remott, porte que cette aumòneire était contigne au palais des Thermes, justa lucum qui dictur. Therme. Jean the flustrellle, qui florissait à Paris en 1180, fait dans ses poésies, où ils e donne la dénomination d'architerias, un tableau pompux de cet ésifice, qu'il qualifie d'habitation des rois, Donase auta regun. Ce palais des rois, silicil, dont les cimes séévent jusqu'aux cieux, et dont les fondements atteignent l'empire des morts . . . . Au centre se distingue le principal corpos de logis, dout les ailes éécendent sur le meme alignement, et, se déployant, semblent embrasser la montague. A want 1218, Si mon de Poiss's poissait de ce abais, et Philippe-Auguste, en cette année,

en lit don à Henri, son chambellan. - Nous domonus à perjetuité, porte Tatede donation, le palais des Thermes, putations de Terminis, que possèdait - Nison de Poissy, avec le pressoir situé dans le même pulais, - Ibans la Vie de suit Louis, écret par le confesseur de la reine Marquerite, on Il que ce roi, voulant fonder le cellège de Serloume, acheta des maisons situées devant le pulais des Therms, - Bans le roile d'une contribution levée en 1313 sur les labiliants de Paris, à l'occasion de la chevalerie du list de Philippe-le-Bel, on Il : 1. Eucolotte Saint-Benoft deux part, et d'autre le natais des Thermes, -

Il est inutile de eiter un plus grand nombre de témoignages pour prouver que cet édifice a constamment reçu la qualification de palais, ou une autre équivalente. Il était d'une grande étendue, Les bâtiments et les eours (atria) qui en dépendaient s'élevaient, du côté du sud, jusqu'aux environs de la Sorbonne. La Vie de saint Louis atteste que ees bâtiments en étaient voisins; et Jean de Hauteville, qui écrivait avant que Philippe-Auguste, pour édifier le mur de l'enceinte de Paris, eut fait disparaître plusieurs parties de cet édilice, nous en parle comme si la principale construction de ce palais fût située sur la partie la plus élevée de la montagne. Au delá et du même côté devait être aussi la place d'armes, on le compus désigné par Ammien Marcellin. Sur cette place, le césar Julien fut proclame auguste, et harangua les troupes, Julien, dans son manifeste au sénat et au peuple d'Athènes, parle aussi de cette place publique eu disant qu'un officier de son épouse, instruit des trames perfides des agents de Constance, lesquels avaient répandu de l'argent parmi les troupes pour les faire soulever, vint dans la place publique et cria: Brores guerriers, etrangers ou citouens, gardez-rous de trahir votre empereur! A cette place, que devaient occuper les emplacements de l'ancien couvent des Jacobius, de la place Saint-Michel, etc., aboutissait la voie romaine qui, venant d'Orléans, passait au village d'Issy.

Toute cette partie méridionale dépendait du palais des Theames, puisqu'ou a la certitude que les rois de France, qui ont succédé aux empereurs romains dans la propriété de ce palais, possédaient de même ces emplacements méridionaux, lesquels étaient sous leur censive. An nord, en parlant du point où git aujourd'hui la salle des Thermes, les bâtiments de ce palais se prolongeaient jusqu'à la rive gauche du petit bras de la Seine. On assure que, dans les caves des maisons situées entre cette rivière et eette salle, il existe des piliers et des voûtes de la même maçonnerie; on ajoute qu'avant la démolition du Petit-Châtelet, forteresse située au bas de la rue Saint-Jacques et à l'extrémité méridionale du Pelit-Pont, on voyait des arrachements de murs antiques qui se dirigeaient vers le palais des Thermes; et l'on en tire cette conséquence, que les bătiments de ce palais s'étendaient jusqu'à la rive de la Seine. La salle qui subsiste encore, unique reste d'un palais aussi vaste, offre dans son plan deux parallélogrammes contigus qui forment ensemble une seule pièce. Les voûtes à arêtes et à pleins cintres qui couvrent cette salle s'élèvent jusqu'à 42 pieds au-dessus du sol. Elles sont solidement construites, puisqu'elles ont résisté à l'action de quinze siècles, et que pendant longtemps, sans éprouver de dégradations sensibles, elles ont supporté une épaisse couche de terre cultivée en jardin et plantée d'arbres. L'architecture simple et majestueuse de cette salle ne présente que peu f'ornements. Les faces des murs soul orriées de trus grandes arcades, dont celle du milieu est la plus élevée, centre de décendion fort en usage au quatrième siècle. La face du mur méridional a cela de particulier, que parcade du milieu es présente sous la forme d'une grande niche, dont le plan est demi-circulaire. Quelques trous prattagés dans cette niche et dans les arrades laféraise ou fia îprésumer qu'ils servaient à l'introduction des eurx destinées aux hains. Les arêtes des voûtes, en descendant sur les fuces des murs, se rapprochent, se réminsent, et d'apquient sur une console qui représente la poupe d'un vaissenu. Dans l'une on tilstingue quelques figures lumaines.

On a constaté, dans ces derniers lemps, que la maçonnerie, surtout du côté septentrional et dans la partie de la salle placée en retour, avait éprouvé à diverses énoques des restaurations qui différent du système général. Dans cette partie en retour, on a remarqué des bandeaux d'arcades à plein cintre, composés de pierres d'un grain fin, sculptées en cannelure, bien conservées. Dans cette même partie de la salle, qui vient d'être fouillée jusqu'à environ denx ou trois pieds de profoudeur, ou a observé, au rez-de-terre, un mur qui la séparait de l'autre partie : peut-être qu'en cet endoit était le bassin on la piscine des bains. On a aussi mis à découvert, dans la partie occidentale de la grande pièce, la naissanre d'un escalier par lequel on devait descendre pour parvenir aux sonterrains. On n'en connaît pas entièrement l'étendue; des amas de décombres s'opposent à ce qu'on y pénètre au delà de quatre-vingt-dix pieds. Ces souterrains sont à deux étages, l'un sur l'autre. Chaque étage est divisé en trois bereeaux parallèles, soutenus par des murs de quatre pieds d'épaisseur, et communiquant entre eux par des portes. Ces souterrains qui, comme l'a recomm M. de Caylus, s'étendaient jusqu'aux bords de la Seine, doivent aussi s'étendre jusque sous l'hôtel de Clony, bâli sur une partie de l'emplacement du palais des Thermes, où plusieurs murs, phisieurs voûtes, sont de construcțiou romaine, et sous le ci-devant monastère des Mathurins, pareillement élevé sur une autre partie du même emplacement; deux établissements qui furent construits évidenment aux dépens du sol de ce palais et de ses matériaux.

Maintenant que j'ai établi l'étendue et l'importance des Thermes de Paris, que jui dicerit l'impigne piève qui solsiste entière, et les masures, rubus so souter-rains qui l'environnent, je vais rechercher à quelle époque et par quel prince foi doué ce palais. Suivant ne nomme opnion, Aliele el fit construire pendant son séjour dans les Gaules, c'est-èdire depuis les derniers mois de l'an 55 juis-qu'a printengs de 3d. En caresquence de cette opnion, on nomme vulgairement cet édifice le Palais de Julier on les Thermes de Julien. Il est certain que ce écar a passé quarre on cinq quartiers of livre à brais, qu'il y hobbit un plais considérable, mentionné par des écrivains de son temfs, et qui ne peut être déférent de celui qu'on vient de décrire; mais il ne s'esson pas qu'il Tall fait construire. Julien, euvoyé dans la Gaule pour en classer les burbares qui la dévatablent depuis longtengas, employ la se deux premières années de son séjour de la construire des armées, à faire une guerre continuelle, et le samées sinventes à répare les années sinventes à répare les mants innormables que la guerre va vait

causés. En raison de ces circonstances, on doit penser que le palais des Thermes était probablement construit avant l'arrivée de Julien dans les Gaules.

Il y a plus, c'est que l'addition du nom de Julieu à ce palais est moderne. Le fibraire Corrozet, qui publia, vers le milieu du xyr siècle, une description de Paris, est, je erois, le premier écrivain qui, pour faire preuve de savoir, ait écrit que Julien avait fait élever cet édifice. Son ophnion, sans fondement, n'avant point été combattne, s'est soutenne insqu'à ce jour. On doit attribuer la construction de cet édifice à un souverain qui, pendant un long séionr dans les Gaules, aura joui du calme propre à cette entreprise. Constauce-Chlore, collègue de Dioclétien, réunit ces conditions : durant quatorze aus consécutifs, depuis l'an 292 insqu'en 306, il resta dans ces contrées. Il fallait de plus un palais impérial à un empire nouveau : Constance-Unlore cut le temps, et de plus le besoin d'en bâlir un, et à lui seul il convient d'attribuer les Thermes de Paris. Une autre remarque peut concourir à confirmer cette opinion et à déterminer à peu près l'époque de cette construction. Le genre de l'architecture et de la maconnerie des Thermes de Dioclétien à Bome, a des conformités françantes avec celui de l'architecture et de la maconnerie des Thermes de Paris. Toutes ces considérations nous autorisent donc à attribuer à Constance-Chlore, et non à Julien, la fondation du pulais des Thermes de Paris.

AARIN DE PALAIS DES THERMES. A Bome, les paties des empereurs, les maisons des citiyens opuleuts étaient toujours accompagnés de vastes et magnifiques jarilius, dont les Romains faisaient leurs délires. Les Thermes de Paris, construits par un empereur romain, devaient avoir également leur jardin. Le podre Fortunta nous apprend, en effet, qu'au s'stième sécéel le étatait, entre

Le power oruma nous apprents, ur cuest, qua a secure ascere a estant, cure le palisi habité par Childebert, roi de Paris, et l'Église St. Germain-des-Près, de vastes jardius, qu'il décrit dans une pièce de vers intitulée : Des Jardius de la reise Utrogolde; il dit que Childebert traversait ces jardius pour se rendre a l'église :

Hine ster ejus erat, eum limina suncta petebat (1).

L'église que ce poéte désigne par ces mots boinn sourte est celle qu'on nomme aujont l'un Soint-terandrode-prez, été cui l'Église chêré de ce roi; il l'avant foudée; il y fut enterré avce son épouse Utrogothe. Le palais qu'habit le roi Childebert à Paris était le palais des Thermes. Il serait possible, unis il n'est pas prouvé, que cette église ait été étaite à l'extrainité orcidentale de ce jardin, et comprise dans son enceinte : c'est une conjecture que je donne sans my arrêter. Le passe aux limités de ce plardin.

An mair, la fimite du jardin est incertaine; elle devait partir des puints feplus méridionaux du palais des Thermes, et, laissant en debors l'emplacement actuel du Luxembourg, qui avait une destination dont pe parlerai, s'étendre jusqu'auprès de l'église Saint-Germain-des-Prés. A l'est, ce jardin était évidemment borné par les bâtiments des Thermes. Au nord, le cours de la Seine le initiali entièrement. A l'ouest, culin, ce jardin était, en tout un en partie, bordérintait entièrement.

<sup>1,</sup> Fortunati Carmina, lib. 6, de Horto Ultrogothonis reginer, carmen 8,

par un canal qui pariati des fosses de Saint-Germain-des-Prés et de la rus Saint-Benult, travessat là come du convected des Petis-Angustins et gagant le quai Malaquais pour de la se jeter dans la Sche. Ce cauat, commt dans les anreises litres sous le nom de Petit--Sério, ne fut comble que vers le milieu du sécieme de la pris plus tand la nome de Data de Lans out et Liu. Est russ et la fluchette, Poupée, de l'Hirondelle, de Saint-André-des-Arres, des Grands-Augustins, etc., out dé ouvertes sur l'emplacement de ce dos, à partir du dickime sérbet.

AOUEDUC D'ARCUEIL. Arcueil est un village situé à deux lieues et au midi de Paris: il doit évidemment son nom aux arches ou arcades qui supportaient l'aquedue romain au-dessus du vallon forme par le cours de la Bièvre. Une partie de cet aqueduc antique subsiste encore auprès de l'aqueduc moderne, dont je parlerai dans la suite. Ces restes antiques offrent des masses assez considérables de maçonnerie romaine, toute semblalde à celle du palais des Thermes. A diverses époques, et sur différents points, ou a découvert des portions de sou canal de conduite. « Il suivait, dit M. Héricart de Thury, les pentes de la cólline sur la rive gauche de la vallée de Gentilly on de Bièvre. D'après toutes les parties qui out été reconnues par MM. Husset et Culy, ingénieurs des mines, il parattrait que, dans une grande partie de son cours, cet aqueduc n'était qu'un petit canal à déconvert, on un chenal fait en béton de chaux, sable, « eiment, cailloux et meulières, broyés et pulvérisés. Des ponts avaient été jetés de distance en distance sur cette rigole. La direction de son cours a encore été reconnne en 1811 sur le hord de la voie creuse (chemin qui se dirige du - faubourg Saint-Marcel au Petit-Mont-Bouge, nommé depuis 1818 rue des Catu- combes), où, en perçant un puits de service qui répond aux Catacombes, ou a retrouvé l'aqueduc romain à trois mêtres de profondeur (1).

Nous ajouterous que sur les talus d'un Chemin des préters, qui de Montsonrisse dirige vers Arcuel, on voit cucore deux fragments de cet aquedue, qui ue parall pas avoir été couvert dans cet endroil. De ce Chemin des préters, l'aquedine se dirigent à fraverse le pelli jaroit d'utue maison de Montsonris, et traversait l'ancienne route d'Orléans, puis la rue des Gatacombes, où il a été reconnu per M. de Timer.

Volià l'existence du palais des Thermes, de ses jardins, de son aqueduc établie par des prenvés qui, particulières à claeun de ces objets, sout en même temps comminnes à bus, se fortifient les unes par les autres, et ne hissent plus de place à l'incerditude. Il me reste à prouver l'existence d'un autre établissement dépendant de ce palais des césars.

CAPE DOMAN. Tonjours des camps élaient placés prês des palais des écars et des augustes, et même des présidents de prevince. Annien Marchin? et 176sime 3, eu racoulaut comment Inlien fut, par des troupes auxilioires, élevéis la diguité d'auguste, parfeut plusieurs [665 di camp sitte prés de Paris. Les modernes sont d'accord sur l'évisieure de ceçatique, mais isont beuroup différé denes sont d'accord sur l'évisieure de ceçatique, mais isont beuroup différé denes sont d'accord sur l'évisieure.

Description des Cotacombes de Paris, par M. Héricari de Thury, pag. 261.
 Jumniani Marcell., lib. 20, eap. 4. — [3] Zosim., lib. 3, pag. 152, édil. d'Ovon.

sur sa position : les uns le placent à la porte Baudet , où commence la rue Saint-Autoine ; les autres dans la Cité, devant le Palais-de-Justice.

Ce camp était situé près du palais des Thermes. D'après te récit d'Ammien Marcellin, on voit que les communications du camp à ce palais s'exécutaient avec promptitude. Zosime atteste positivement que le fieu où campaient les fronpes était voisin du palais. Je ne vois qu'un seul emplacement convenable à ce camp; les antres sont trop éloignés : car il aurait fallu traverser la Seine pour s'y rendre; ils sont peu commodes, el on a la preuve que ces emplacements étaient, du temps des Romains, employés à des usages qui ne pouvaient convenir à un camp. Cet emplacement, presque contign à l'enclos dit palais des Thermes, est autourd'hui occupé par quelques maisons des rues de Vaugirard, et d'Eufer, et par la partie orientale et le narierre du jardin du Luxembourg, Les diverses autiquités qui y furent déconvertes viennent encore à l'appui de cette conjecture. D'abord je dirai que les mouvements du terrain n'ont produit aucun indier de tombeaux, aucune fondation d'édifice romain, rien de stable, mais beaucoup d'oluets mobiles et convenables à des campements, Déià, avant ces trayaux, on avait déterré quelques objets très-nortables consacrés au culte. Sauval nous apprend que , lorsqu'on jeta les fondements du palais du Luxembourg. sons la régeuce de Marie de Médicis, ou découvrit une figurine en bronze de cinq à six ponces de hauteur; elle représentait Mercure. M. de Caylus recueillit dans la suite une petite idole d'Apollon en bronze, trouvée près de l'angle oriental du même palais, du côté du jardin.

Dans les fouilles faites en 1801, on déterra quelques tigurines de divinités. infe petite idole de Mercure en bronze, une lête de Cybèle de même métal, et anclanes instruments que l'on croit destinés aux sacrifices. Des objets qui appartiennent aux repas el aux aliments s'y montrèrent en abondance. Plusieurs nstensiles propres à la cuisine et à la toilette, des ornements de ceinturon , des lurnais de chevaux et un bont de fourreau d'épée, On y a recneilli plusieurs médailles; quelques-mes celtiques, d'autres consulaires, et une suite d'impériales, depuis Jules César jusqu'à Itonorius, Quelques fragments de mosaique y furent aussi trouvés; ils pourraient avoir appartenu à l'estrade ou tribunal construit au núbeu da camp, du hauf duquel le chef militaire pronouçait ses sentences, ses harangues ou allocations. Tons ces objets furent déconverls dans la partie du jardin du Luxembourg située à l'est du parterre. Ajontons qu'en 1811 et en 1817 ou a recueilli encore, en creusant le sol de ce même jardin, des fragments de poterie romaine, dont plusieurs étaient ornés de bas-reliefs. Tant d'antiquités relatives au entre, à la cuisine, aux vêtements et aux usages des soldats, réunies sur un même emplacement, annoycent que, pendant la période romaine, cel emplacement fut habité, et le tut par eux ; que ce lien habité n'oftrant aucune trace d'édifice solide, la surface ne devait être converte que de ces légères constructions propres aux camps, et nonmiées par les auciens tentoria, tabernarata, Cette absence de constructions solides, la nature des antiquités découvertes, le voisinage du palais des césars et de la voie romaine, tont concourt à prouver que cet emplacement, était celui du camp romain qu'il est, en outre, tres-embarrassant de placer ailleurs,



CHAMP BIS SÉPELTERIS. Dans le vaste esquee compris depuis les hauteurs de la rue Saint-Jacques et de cetle di faubourg de ce uom, et depuis la rue d'Enfer josqu'an bas du revers du platean de Saint-Geneviève, on a déterré, à diverses époques, un si grand nombre de tombeaux romains, qu'on ne peut coules rei a cet immense emplacement le titre de chung des spultures, ou de cinetière. Corrozet, qui révivait ses Latiquites de Paux vers le milien du seizième siève, de l'ille Saint-Marceau, et n'y a bouglemps qu'en une rue, vis-à-vis de Saint-Victor, en pavant icelle rue, qui ne l'avail one été, nous fust moustré, au nilien difectle, un sépater de pierre, long de cinq piets du cuviron, au chef et aux pieds duquel furent tranvées deux médailles autiques de strouze (1).

L'abble Lebent nous apprend qu'en janvier (Este, dans on jardin formé sur l'audien cimiètre de Saint-Marcel, presque derrère l'Égides Saint-Martin, un jardinier, en remuant la terre, trouva soixante-quatre cercueils de pierre, qui paraissaient appartenir à des personnes des premiers temps du christianisme, on suit de plus que c'est dans le même lieu que fili placé le fondemen de saint Marcel, qui donna son nom à un mémorial, puis à une église, et culiu à un faubourg de Paris.

De ces décenvertes on peut hardiment tiere cette conjecture, que les alejatours de l'égites Saint-Marcel étaient, sous la domination monâne, cousacrès spécialement à la sépulture des chrédients. Près de là était un territoire dont le nom ancien semble désigner le sejour des morts. Ce territoire, dans un titre de En 1425, est applé terrar de tou citerum, le lien des cendres, peut-dire parce, qu'on y briaîst les corps. Il s'étendait le long de la rivière de filèvre, el ful traversi per une longue ru qui, de cer mots de los ciercima, a reque le nom de Loureire. En 1635, en fouifiant le sol près du Marché-aux-Chevaux, on déterra plusieurs grands cercuciés en pierre, remptis de curps d'une grandeur extraodimine, et clarigés d'inscriptions grecques. Un a dévouver neuror des squéeltes dans la rue des Amandiers et sur le sol où s'élève le Paulhéon, mais il est difficile d'établir s'ils soul d'origine galle-comaine.

Cette incertitude ne peut subsister à l'égard des nombreux monuments sépulcraux trouvés dans l'entois des ci-devant l'auméties, autréois nommé de barte-l'hun-dés-l'Ahmys, et dans les environs de cet encles, Cet enplacement, situé à l'est de la rue d'Eufer, paratt avoir été le point le plus vinéré du vaste cimelère que nous décrivons, et le véritable sanctiaire s'eptireal. En fouillaut à quinze piets sous terre dans cet encles, on rencontra, dit Sauval, une graude witte sous baquelle était un graupe de ligures qu'il forcit ainsi : 1-aprincipale figure représentait un homme à cheval, suivi de trois autres ligures à pied, parmi lesquelles était un graupe de ligures qu'il forcit ainsi : 1-aprincipale métaille de grand heurace de Fassilien ou d'Autouin-b-Pieux. In des piétusstenait de la main gauche une lampe qui avait la forme d'un soulier garni de clous, La même figure avait à la main droite une tasse contenunt trois disclous. La même figure avait à la main droite une tasse contenunt trois dis-



<sup>1)</sup> Antiquités de Paris, par Corrotel.

« et trois jetous d'ivoire, qui se tronvèrent presque pétrillés. » L'enfant était représenté tenant à la main droite une cuiller d'ivoire dont le manche avait un pied de long; it dirigeait cette cuitler vers un grand vase encore remph d'une liqueur odoriférante, qui, répandue par la rupture fortuite de ce vase, exhala une odeur dont l'air était parfomé. Ce monument très-curieux appartient au denxième siècle, comme le prouvent les médailles trouvées dans la bouche de chaeune de ces figures. Dans le même enclos des Carmélites, lorsqu'en 1630 on travaillait à construire la fontaine de ce convent, on déterra quelques restes d'un cerencil, et un bas-relief de deux pieds de hant où l'on voyait, dit Sanyal, un sacrificateur debout, et à ses pieds un tuureau prét à être immolé. Ancum de ceux uni out écrit sur Paris n'a fait attention à ce passage remarquable : Sanyal Inimême ne se doutait pas qu'il décrivait un monument enrieux et très-rare en France, un monument du enlie de Milhra, dien-soleil des anciens Perses, dont le enfre passa avec quelques autres, à l'époque des Antonins, de l'Italie dans la Ganle, où des monuments semblables, mais en très-netit nombre, ont été découverls.

Dans le même quartier, un peu plus au sod, vers l'emplacement de la maison de l'institution de l'Oratoire, et sur la raute d'Ortéaus, on découvrit, à quelques pieds sous terre, deux cerenielis de pierre, sur l'un desqueés etait gravée une insperiplon, qui apprend qu'il fut érige pour Lavies famillies, fils de Cariuse Perpeta, par ses hériliers - le pourrais enseure parler, apoute Savual, de quantité - d'antres caveaux, de coffres, de squelettes et de l'étes, ayant des médailles à la bouche, qui auparavant et depuis out été découverts à Notre-Dame-des-- Champs (encelos des Carmélites) et aux environs, ce qui donnerait [jeu de

eroire, vn le grand nombre qu'on eu o tronvé en ce quartier-là, que peul-être
 les Romains l'avaient choisi exprés pour leur servir de cimetière et y placer
 leurs tombeaux, parce que c'était le grand chemin de Rome (1).

L'abbé Lebent peusse que non-seulement le champ des s'pultures comprenait unt le plateau de la montagne Saint-Genevière et une partie de son revers ociental, mais qu'il s'élendait au maii jusqu'à Vantauris, où se trouve la maison die la Taube-Loire, bear prouver que tout est emphaement était consacréaux morts, il cite aussi, outre la Taube-Loire, le Fiel des Tambes situé dans le même emphement, aius que les conteis popularies sur le diable de Vanvert, les segrits, les revenants, qui apparaissaient en ces tieux contigus à la rud'Lafer.

EXEMPLE DE FOTERIE. An millen du champ des sépultures, les Romaios cherchierent et trouvierent une lerre proprié la poterie. A l'endroit même un s'élève fédifie du Paulòbou, lorsqu'en 1737 ou commença à travailler à ses foutations, il fint déconvert puisceurs puits sous révétescement, erensés dans l'unique lait d'y trouver des terres, propress la fobrieration, on y trouve des l'artes, propress la fobrieration, on y trouve des tartes, propress la fobrieration, on y trouve des tartes, et imparfaits. Ou y employail deux sortes de terre; l'inec, d'un blane gris, était recouverte d'un vernis noire et fort étaig et l'autre, rouge, dont

<sup>[1]</sup> Autiquités de Paris, par Sauval, tom. I, pag. 20, et tom. II, pag. 335 et suivantes.

des bas-reliefs d'un très-bon goût. Dans ces puits, on a trouvé aussi une médaille d'Auguste, les anses d'un grand vase de bronze; de plus, quelques fragments de bronze pen intéressants, et une meule de moulin à bras.

ARÈNES, Vers la fin de la domination romaine, presque tous les chefs-lieux de la Gaule avaient un emplacement destiné aux jeux, aux combats des gladialeurs, et à ceux des hêtes féroces. Ces emplacements, nommés Cirques, Amphithéntres Arènes, étaient ordinairement construits avec plus on moins de magnificence par des soldats légionnaires.

Sur le revers oriental de la montagne Sainte-Geneviève, entre la maison dite autrefois de la Doctrine chrétienne et la rue Saint-Victor, était un emplacement auquel un seul litre de l'an 1284 donne le nom de Clos des Arènes, Cette dénomination a fait croire qu'il v avait eu là un amphithéâtre; mais aucun reste de ce prétendu édifice n'a survéeu pour témoigner de son antique existence. S'il a réellement existé, il fallait qu'il fût peu solidement construit, et qu'il se conposàt de palissades et de terrasses. A l'indication que donne le titre dont je viens de parler, on a rattaché un passage de Grégoire de Tours; ce passage porte qu'en l'an 577, le roi Chilpéric ordonna qu'il serait bâti des cirques à Paris et à Soissons, Suessoniis alane Parisiis circos adifleari pracepit. Cel ordre suppose que Paris et Soissons élaient dépourvus d'un bâtiment destiné aux succtaeles publics; car ce roi n'aurait pas ordonné la construction d'un édifice déjà existant. Ou ignore si cet ordre fut exécuté; mais, si Paris a possédé une construction appelée les Arèxes, on neut assurer, puisqu'il n'en est resté que le nom, qu'elle n'était ni magnifique ni solidé.

AUTRI, A RACCHUS, L'existence de cet autel n'est fondée que sur que conjecture; mais cette conjecture est très-vraisemblable. Près des vignobles qui garnissaient, an nord et à l'est, le penchant de la colline de Sainte-Geneviève, à l'endroit où est anjourd'hui située l'église Saint-Benolt, il est certain qu'on a pendant longtemps rendu un culte à un saint Bacchus, nommé eu français suin Bach, Le nom du saint, le même que celui du dieu Bacchus; son culte établi dans les domaines du dieu du vin, au centre des vignes; la fêle de ce saint, célébrée le 7 octobre, le jour même où , dans les environs de Paris, on célébrait encore, il y a nen de temps, la fête paienne des vendanges et de Barchus; l'origine incomme de saint Bacchus, qui n'a point de légende partientière, et qui n'a été qu'un peu tard accolé à saint Sergius, et mis avec lui en communanté d'événements, parce que la fête de l'un et de l'autre était célébrée le même jour ; toutes ces circonstances réunies ne prouvent point, mais rendent très-croyable. l'existence d'un autel à Bacchus, dieu ampiel a succède, dans ces vignes, le culte d'un saint de ce nom. D'antres exemples de métamorphoses de dieux en saints, opérées par l'ignorance et la force de l'Itabitude, rendent celle-ci trèsprobable (1).



<sup>(</sup>t) Depuis que l'empereur Probus ent permis aux Gaulois de planter des vigues, le culte de Bacchus fut établi parmit eux. Julien, dans son Misopogón, dit que res peuples rendaient un eulte à cette "divinité: et l'abbe Lebeuf, dans deux dissertations, a décrit les cérémonies paiennes des fetes bachi-

ÉDIFICE DU QUAL DE LA TOURNELLE. Trois fragments de marbre, représentant des ligures en haut-relief, et un mur de cinq pieds d'épaisseur, construit de pierres de taille d'une grandeur considérable, trouvés, en 1735, indiquent un édifice antique, construit avec une sorte de magnificence, M. de Caylus conjecture que ret édifice était une chapelle batie par les négociants de Paris. vis-à vis de l'autel érigé dans la Cité par les mêmes négociants.

Telle était, au quatrième siècle, la physionomie et les établissements de la partie méridionale de Paris : le palais des Thermes, ses vastes jardios, un vignoble, un camp romaiu, un champ de sépulture, en occupaient presque la lotalité.

# DE CHANGEMENT DE NOM DE LUTECE EN CELUI DE PARIS.

La petite nation des Parisii, on Parisiens, n'était point au rang des privilégiées de la Gaule, nu rang des nations libres, alliées ou auries des Romains, comme il s'en trouvait plusieurs que Pline a denombrées. Sa forteresse ou cheflieu, Lutice, ne fut jamais eolonie, ni metropole de province; elle ne jouit, sous l'empire romain, d'ancune de ces prérogatives qui peuvent favoriser l'accroissement et la magnificence des villes; si elle devint municipe, ee ne fut que vers la fin du quatrième siècle; elle devait être auparavant réduite à la pire des conditions pulitiques, à celle des rectigales, Zosime, Ammieu Marcellin et Infien lui donnent des qualifications équivalentes à petite furteresse : castellum, onnidelum.)

A une époque incomme, et pendaut la période romaine, les Parisiens etaient, ayee les Senones, les Tricassini, les Metdi et les Edui, soumis au même régime > financier, et sous la direction d'un sent adjoint au procurateur genéral : un de res adjoints est, dans une inscription, nommé Aurelius Deuetrius, Ces nations faisaient, comme celle des Parisiens, partie de la province Lyonnaise. Deux préfets, vers la fin du quatrième siècle, résidaient à Paris : celui des navigateurs sur la Seine, établis à Andresy (profectus classes Anderecionorum, Parisiis), el le préfet des Sarmates, peuple étranger, vaineu, et chargé de cultiver des terres situées entre Paris et Chora (1). La province Lyonnaise, dont Paris dépendait, étant, yers la fin du troisième siècle, divisée en deux provinces, le ferritoire des Parisieus fut compris dans la première Lyonnaise. Vers la fin du quatrième siècle, ou divisa de nouveau la Lyonnaise en quatre provinces, el les Parisiens se trouvérent dans la quatrième, qu'on surnomnait Senonio, parce que Sens en était la métropole.

Pourquoi la forteresse des Parisieus a-t-elle perdu ou quitté sou nom primitif de Lutéce, pour preudre celui de Parisii? pourquoi le nom de la nation a-t-il-

ques célébrées de son temps, les 7 et naciobre, dans quelques vignobles des environs de Paris. L'u vignoble près d'Orléans, appelé Rebrechien, doit ce nom à un lieu consucre à flacelrus, aren Bacchi. l'aves et-après, chapitre 4, article Suint-Benoît, et article Établissement du christianisme à Paris. (1) Chora n'existe plus. Sa position, qui n'offre que des rumes, était, comme l'a prouvé M. Pasumol . dans ses Memoires géographiques, située sur un tertre appelé l'ille-Auverre, près de la rivière de ... Care, à 1500 toises environ au nord de Sermicelles, entre Vermanton et Avallon.

remplacé celui du chef-lieu à quelle époque s'est opèré un changement qui semble si extraordinaire, quoiqui if oft commun à tous les chef-slieux de nations dans la Gante? Il serviit trop long de résondre complétement ces questions; je dois me borner à des résultats, à un exposé succinct des principales causes de ce changement, et à la fixation de Féoque où il Sest ouéré.

Des flarbures d'outre-thlin avaient passé ce fleuve, et, pendant cinq annéss consécutives, pur le pillage, l'incendie, avaient presque entièrement miné, dipeuplé affe grande partie de la Ganle. Les bariséens durent heuceups souffri des années 35 et 357, à purger entièrement le pays de ces dévastieurs. Au heu de rédablir l'ordre ancien, ce prince, à ce qu'il parait, y substitua un nouvean plan d'administration plus uniforme et plus populaire. Il il disparaitre toutes les différences qui se trouvaient entre les diverses nations et les diverses cités; on ne vir plus de villes colonies, de cités affiées, hirrs, amies, vertigales, etc., les privièges disparment, et furent remplacés par l'uniformité d'administration et l'étailité de troit.

Les ché-dieux des nations qui ne jouissient d'aucune prérogative, d'aucune distinction, aquejurant alors des droits éganx à ceux dont avaient joui les colonies, les métropoles, etc.; les institutions de la cité, c'est-à-dire de la nation, ficret concentrées dans son ché-ficie, qui requi dis loss le litré e cité, et de plus le nom de la nation. Le ché-fieu des Parisiens, ainsi que tous les ché-fisieux, non privilègiès, perdit son mon primitif, et fut apple b'artif, le Parisièns, Ce changement de condition polítique, qui amena un changement dans les noms de ché-ficieux, s'opère entre les années £38 e l 360.

Les géographes, avant ces années, dommet toujoursau chef-lieu des Parisieus, les noms de Luteria, Luteria: dans Strabon, on tili Lucetotia; dans Policinec, Londeria; dans Julien, Louderia; sammine Marcellin, en traçant le talitoun geo-graphique de la Gaute, nomme ce clief-lieu des Parisieus Lutefia; mais, dans le crici qu'il lait des évenements posicieurs à la "Das, l'Empelle Parisi, Le clangement commençai alors à s'opiever. En symole, tenu dans les mois de novembre et de decembre 300 on 364, domne à ce clief, lieu le titre de crite et le nom de Paris; yqual Parisieus crintateu (1), Dans les mois de novembre et de décembre 365, les empereurs Uneutinieus et Valeus, qui y résidaient, y publièrent trois bois rapportees au Gole Héodosieu; clies nompment dans chacume d'elles lecheffieu des Parisieus, Parisii. Depuis, ce nom lui a été couservé dans les histoires et dans les actes publières; al formation des Parisieus de Justice en cité, opérès entre les années 338 et 360, pendant le séjour de Juliére aut sus les sous ces faires les charges de cel empereur.

Lutèce, comme les autres chefs-lieux de la Gaule qui épronvèrent le même changement, dut alors être érigée en municipe; elle portait le titre de cité; elle

<sup>.</sup> Il Le nom de cette rité est écrit dans la lettre synodale, Furiscam; mans il n'a januais existé dans les Gaules de rité ainsi nommée, et il est évident que c'est une erreur de copiste.

<sup>(2)</sup> Némunoins, sons la seconde race des rois francs, on trouve queiques cerivains qui donnent au l'echef-lieu des Parisiens le nom de Lutéce.

dut en avoir les institutions é ple dut avoir un creps de juges et d'administrateurs municipaux, corps, appelé, a quatrième siècle, nobranuleiptie, caria, composé de dereximer et de cariales ; éle dut contenir un édifice propre aux séances du crops municipal et au dépôt de ses acles, que les mouments listoriques nomment gesta monèrpalat. Let édifire était évidemment celui qu'on a depuis désigné sous le non de patuis de la Cite, il est certain que l'ordre municipal et les latineurs conservés à cette institution claeint ordinarcient, dans les villes auciennes, placés dans le quartier spécialement nomme COC. Affos l'aris, à la liu de la lommation commisce, possedat deux céllies qui pouvoient porter le litre de patois, celui de la Cite, et celui où les césars et les augustes passaient leurs quartiers à l'hiver lorsquis les s'envarient dans la Cante, écst-deire celui des Thermes, les habitants de Paris ne jouirent pas longtemps des bienfaits de des Thermes, les habitants de Paris ne jouirent pas longtemps des bienfaits de Affien. Li 10 (que foite de peuples barbares fondirent sur la Catur et la rava-gérent pendant dix années consécutives; evel eville ne dut pas échapper à cette calmité, vers la 100 \$0.00 de la litte de la rava-gérent pendant dix années consécutives; evel eville ne dut pas échapper à cette calmité, vers la 100 \$0.00 de la litte de la rava-gérent pendant dux années consécutives; evel eville ne dut pas échapper à cette calmité, vers la 100 \$0.00 de la litte de la rava-gérent pendant dux aunées consécutives; evel eville ne dut pas échapper à cette calmité, vers la 100 \$0.00 de la litte de litte de la li

Voide equil m'a eté possible de recueilir sur l'état de l'aris pendant la picade romaire. Ont equ'ou a imagine pour donne un plus grand lustré a ectiville doit être mis au rang des lictions. Quant aux mours des barisènes à res poques reculies, elles nous sont à pen près meonumes. Nous ne pouvous guère leur appliquer que ce que fulien, en comparant les mourss des habitants d'Autioche à celles des Gaubis, dit de res derniers: S'its rendent un culte à d'outeche à celles des Gaubis, dit de res derniers: S'its rendent un culte à donne, cerifsi, la considerent cette desesse comme presidant au marage; s'ils adorent Barchus et nesul largement de ses dons, ce dieu est pour cux le jère de la joie, qui, aver Veius, ceriffich une à procure une mombreuse progeniture. On ne voit chez eux ni l'insolence, ni l'obsécuité, ni les danses lascives de vos thétires.

Dans la diselle de notions historiques sur Paris, il, ne fant rien onettre de equi pett faire comantre l'état moral de cette ville; c'est pourquoi nous ajouterous que Julieu, qui cultivait les lettres, y avait amen un savant médecin, nommé torbore, auteur de phisenres ouvrages, et notamment d'un adregé de ceux de claifen. La réplation littéraire de Julieu et celle é son, médecian attrievent à Paris phiseurs savants qui, pendant les quatre on cinq hivers que ce prince ségorma dans cette ville, y formaient une espèce d'académie. C'est Oribose himème qui nous transmet cette particularité (1.

# PARIS SOUS LA PREMIÈRE RACE DES ROIS FRANCS.

STABLISSEMENT DES FRANCS A CARIN, NATURÉ DE LEUR GOUVERNEMENT.

Pendant cette période, la scène historique éprouve de grands changements : la domination romaine, établie depuis plus de cinq cents ans, s'évanonit ; des

1 Oribasii medicinalium collecturum prafatto, lib, l, pag. 205.

bommes férores, et depuis longtemps habitués au brigandage, deviennent majers de la faude, lès lors se termine la période des tempo artigues or romains, et commence celle dit mogra âge on de la horbaçie. Les Romains, en introduisant dans les provinces un grand nombre de nations étrangéres, qualifiées de Gardia de Lete 31; en leur accordant des letres, en éternan plusieurs de leurs étécs, aux diguités les plus éminentes de l'empire, avaient commené l'envire de la décaduce; les évinements du cimpièmes sévéle Tachevèrent. Les tumières s'étetigitirent; et ce ne fut qu'après dix siècles d'anarchie et de calamités, qu'elles parvilipent à ser raffunce.

An mois de décembre (66, des hordes de tarbares fondent, comme par torcuts, sur diverses parties de l'empire romain; les muels es parcourat en les pillant, en les décastant, et vont plus foin porter leurs ravages; les antres les pillant, en dévastent, et y lixen la ver deneure. La Gaule ent heavorage à souffrir des succès de ces férices ci trangers, Les Weignths et les Housgriphons y avient modé deux royammes, les premiers dans le midi, les seconds dans la partie orientale, quand des Siennbres, de la figue des Ferans, violant les traités qui les finient au gouvernement romain, franchierut, vers l'au 155, la barrière du lbin , et parçiment à s'emparer des villes de Cologne, de Tournay, de Cambrai, etc., dont claque chris de ils souverain. Malgier ées civalissements successifs, l'empire romain se maintenait encore dans plusieurs grandes parties des provinces belégiues.

Un des chefs francs, Childéric, roi de Tournay, auquel on attribue quelques exploits dans Paris, et même un long siège de cette ville, étant mort en 481, son fils Claris, jeune Barbare, dévoré par la soif des richesses, ayant réuni plusieurs petits princes de sa famille, quitta, en l'an 486, son camp de Tournay, marcha contre Siagrius, général romain, le combattit dans les plaines de Soissons, et remporta' sur lui une victoire compléte. Il pilla cette ville; puis s'avança sur Beims, qui fut pillée à son tour, En l'an 191, il étendit son royaume jusqu'à la Seine, et, en 196, jusqu'à la Loire. Dans la première expédition il dut se rendre maître de Paris, pnisqu'il était maître du cours de la Seine. Les évêques qui dirigeaient alors ce jenue prince lui livrérent, à ce qu'il parait, la capitale des Parisiens, tl-est certain que les évêques gaulois, par l'influence qu'ils exercaient sur l'esprit des peuples , contribnérent puissamment à ses conquêtes, et recurent, pour prix de leurs grands services, des biens et des pouvoirs dont ils n'avaient encore jamais joni. Ces services leur acquirent les richesses du clergé et la juridiction temporelle des prélats. En l'an 508, Clovis lixa sa résidence à Paris, qui devint alors la capitale des États des Francs; et, après trente aimées de régne, il y mournt en l'an 511, et fut enterré dans la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, depuis nommée Sainte-Geneviève.

Ses quatre lifs, Théadaorch, Chlodouries, Chhidebert, Chattier, partagireur ses-Flats, mais es partage fut si irregulier, qu'il seard difficile de delermine précisément la part de clatem d'eux. I no province, un canton, une ville même, appartement à deux, à frois sourverian. Baris devuit la propriée de ces quatre lifs de Covis, de manière qu'un d'eux ne pouvair y entrer sans la permission des autres. Chròdouriez, en l'an 364 prir il à guerre I laissa trois lils : deux furent deux frement de la constant de l'activa de l'activa de l'activa de l'activa fortent deux furent de l'activa égorgés par leurs oneles, le troisième fut réduit à la condition occlésinstique. Auns la Gaules et trous divisée en trois royannes. Edibleter ent en jurique peris, Neura, Sealis, Reugens, st petit le titre de roi de Pares, qu'il conserva jusqu'en 538, éjesque de sa mort. Eduire hii succèda dans le royanne de Parés, lums devenu, peu d'amices après, maltre unique des truis royannes de l'aute, il ne peti plus le titre de roi de Paris. Il meurt en 561 : alors ses quatre fils se paraguent ses Etals, et la Gaule est de nouveau divisée en quatre royannes. Charibert devint roi de Paris, Guatena, roi de Bourgogne et d'Orléans; Signéert, roi de Netz, et Chipièrie, noi de Soissons, Charibert porta le litre de roi de Paris jusqu'às nont arrivée en 567 : Chipièrie, noi de Soissons, c'unit alors le royanne de cette ville à cebui de Paris. Ces deux royannes nen formèrent qu'un seul, et ce roi fit sa residence ordinaire dans cette dernière ville.

Chalpere, roi de Sonssons, meurt assassiné en 384. Il a pour successeur, dans tes royammes de Sonssons, et de Paris, sou fils Cabrier II, qui, après la mort on l'assassinat de plusieurs princes de sa famille, réunit en 613 sur sa tête les trois corronnes, et règue seul dans la Cante. Il réside le Paris, y meurt en 628, et laisse deux lits, Bogodert et Chardoert II. La domination de la Caulte est alors divisée en deux royaumes. L'un occupé par Chardoert II, ne consiste que dans upélpuse provinces méridionales; L'autre, bieur plus considérable, composé de toutes les antires provinces, même de pluséeurs regions situées an delà du Blan, est le partage de Dopolert. Chardoert meurt en 631, et Diogodert se frouve seul possesseur des vastes Elats des Francs. Sa resistence ordinaire est à Paris on dans des lieux voissis de cette capitale. Il meurl et e jamière 638, et laisse deux like en las âge, Naghert II, qui fut roi d'Austrasie, et Cloris II, roi de Neustrie et de Bouracques.

Al Figure de cette mort et de cette succession, commence à decrottre la puissience des rois, et às furtifier cette des maires ta publis, Ges officiers domestiques profitent de la grande jemnesse du fils de bagodert et règnent sous le nom des rois qui ne possèdent que ce têtre, et qui, en 13 72, percent cette mique prérogative, Pephols-Bref, due et maire du Palais, fait condammer Childierie III. le dermer de ces rois faitoents, à être déposé, rasé, et rentermé dans un monastère, et les fait prochamer rois éss place. Lisage des fils, de partager entre cux le royamme de leure père, les guerres confinuelles qui resultaient de ces parlages, la faiblese des ruis. Familion des dues et des maires du publis, et plus eurore la nature d'un gouvernement sans bases solides, amenèrent la ruine de la première Carastie des France.

Etablis dans la Ganle, les Francs y laisserent subsister l'ancien état de chosse dans tout e qui ne contraria la seluers contiunes harbares. Ils conscricevent les éténominations de disc, de condes, etc., ou l'eur aubstituérent celle de graphina ; mais ils en approprierent les fonctions à conte contiunes. Calque ette abres exerce dans sa province un empire souverain, leva à sou ger des troupes, les dirigea contre ess voisins, cut le droit de vie et de mort, de paix et de guerre. Le comte condissais, sous les ordres di duct, sen contingent de troupes, levaid des contributions et rendait la justice avec ses assesseurs. Il agissait en sauverain dans sa cié, il existait une autre classe et dinomes missais améles Levdes, Autrin-

tions, Cest-à-dire fidèles. Compagnons d'armes du chef, ils avaient partagé avec lui le butin et les terres qu'on appela terres soliques, et ils participérent au gouvernement, etc.

Une des coutomes introduites par les Francs dans la Gaule y thit la douseité de honneur, et contribus à l'avilissement périent. Les Honains, pour le service de leurs personnes, avaient des esclaves; les Francs, orgueilleux comme le sont tous les Barbares, trouviernet et usage indigne d'eux. Ils continuierent, suivant leurs antiques coutomes, à se faire servir par des honnes d'une naissance illustre, par les fils de leurs parents, de leurs leudes on fidéles; ils renvérent à l'agrendure et aux travaux mécaniques les esclaves romains, et les serviles emplois de ces derniers furent remplis par des fils de princes ou de nobles (f).

Cet ordre de choses, que je ne puis qualifier de gouvernement, parce que ceux qui possédaient l'autorité exploitaient et ne gouvernaient pas ; parce que les ponvoirs, vaguement limités on sans limites, étaient répartis sur un trop grand nombre d'individus; parce que les droits restaient sans garanties; parce que la violence, l'arbitraire et un avengle despotisme, remplacaient tont ce qui constitue un gouvernement ; cet ordre de choses , dis-je , ponvait convenir à des hordes à demi sauvages, vivant de brigandages dans les forêts de la Germanie; mais il dut paraitre fort étrange et eauser une consternation générale, lorsqu'il fut transplanté dans un grand État, au milieu d'une nation faconnée, depuis cinq cents ans, aux lois, aux arts et à la civilisation des Romains. Dans le Tableau des maurs, placé à la fin de ce chapitre, on trouvera plusieurs faits qui serviront de preuves à l'esquisse que le viens de tracer. Avant de décrire les institutions existantes à Paris pendant la première race, institutions toutes religieuses, il convient de faire précéder leur description d'une notice historique sur l'établissement de la religion chrétienne dans la Gaule, et particulièrement à Paris.

 <sup>(1)</sup> De cette contume barbare est résultée l'espèce d'illustration accordée en France à des places de domestiques.

Celui qui, chez les Francs, était chargé de la surveillance des chevaux, des évuries et des étables, desint le premier dignitaire de la monarchie française, sons le titre de comes stabulé, comie de Pétable ou cométable.

Le litre de marichat (ksignal) originairement, el désigne encore anjourd'hui, un homme qui pansait el ferrait les chevaux je nomo de ce mélier est devenu un litre éminent dans le militaire, Le sénéchat n'était qu'un homestique qui veillait à la sénété de la maison, qui percevait les redevances du maitre, et qui le servait à laide i on en lit depuis un grand-officier de justice.

Le grand-ponetier, qui, dans l'origine, n'estit qu'un boulanger, est devenu un grand-officire de le couronne. Il en fui de même du grand-bouvelle qui n'estactu que des domestiques elassemes, que de familles se sont energeillies de compier parmi leurs aieux des personnes chargees de litres qui rappellent des productions de l'entre de compier parmi leurs aieux des personnes chargees de litres qui rappellent des productions extrémente rolutiféres et servibe;

Les nobles, depuis la première rare jusqu'à nou jeurs, out confiniué d'envoyer leurs ordinal danles maisens des houmes puisseants, et se sont crus fort housers de pouvoir pocurer à leurs fils, à leurs filbre, des places de shorestiques portant livré, et les titres de varieta, valeta, sevenutes, filles, demantations qui, dans des temps plus poils, ont été changive en cetles de gentitalionures, de filles on diames d'houseurs.

### ÉTABLISSEMENT DU CHRISTIANISME A PARIS.

Dans la carrière que je vais parcourir, où se présentent à chaque pas des contradictions, des obstacles insurmoutables, et des feièbres que je ne me flatte pas de dissiper entièrement, j'aurai souvent des crreurs et des impostures à signaler; mais, en les mettant en évidence, je servirai la vérifé.

Gréguire de Tours, après avoir brièvement rapporté la persécution que les chrétiens suffirment sons fempereur bécuss, écsprime ainsi 2- En cre même tempe, sept hommes ordonnés évêques furent curvoyés dans les Gaules pour y précher, comme le rapporte l'histoire de la passion du saint marty s'asturniu, if y est diff. Suns les crausab benes et Gaules arount une trodition pôtele, fu ville de Tunbaus tomaneque a nouir pour pranier érêque saint Saturnia, 1800 civile de Tunbaus tomaneque a nouir pour pranier érêque saint Saturnia, 1800 civile de Tunbaus tomaneque a nouir pour pranier érêque saint Saturnia, 1800 civique seul furent envivoyés dans les Gaules soit. Gratom à Tours, Trephion à Arles, Poul à Narboune, Saturnia à Toulouse, Dumagais à Paris, Strimantius d'Actement, et Montal à Limogas. L'un d'ens, le bienhuerure Donagaise, viveque des Parisiens, plein de zich pour le nom du Unirst, souffrit diverses peines, et un daise cruel Tarancha de cette vie.

D'après et passage, il parall certain que saint Domgons on Denis Int envoyé à Brais avec le litte d'évèque, sous le consului de béeins et de Gratis, qui rèpond à l'an 250 de notre ére. Ainst voilà l'époque de la mission de saint Benis culties insurmontables. Les actes de saint Saturain, dont s'autorise ici Grégorie de Tours, existent eurore, un parde de ce saint Saturain, dont s'autorise ici Grégorie mais on n'y fait nulle mention de sont Dens, ni des autres évèques euroyes dans les Gaules. Celle erreire, que donn Bompet a relevée, commerce à faire naître des dontes sur l'époque et la réalité de la mission des sept évèques. Le récluifié de Grégorie de Tours est comme: c'atans reirei des évenements autérieurs à son temps, des évenements dont il n'a pas été te fémoin, il mérite peu de confaine (l). Saus evamen, sous critique, il admettal tours les tertailitions qui lui purvenient; trop souveit il revolucit à la dignité d'historien, pour s'abisser au rôte de légendaire.

Les évêques qu'il nomme, s'ils furent révilement envoyés en Tau 200 dans es Gaules, y livent peu de prosétytes, n'organisérent point un entre public, juisque le paganisme y doninnil encore vers la lin du quatrième sérée, témoin la lettre trés-authentique qu'évrivent, en Tau 200, à sainte Badegonde, sept évèques gaulois, peuni lesques se trouvient Explanatius de Tours et saint German de Paris, lettre que Grégoire de Tours a lini-nême insérée dans son listoire, et qui est plus digue de couliainer que le passage de ce Historieu pr'on vient de citer, tre, dans cette lettre, on lit que saint Martin, cuvoyé dans la Gaule vers le milieu du quatrième siècle, y répundif les semences de la foi chréeme. et lif de évolre des prointes geness de sonte fu vépérable, y est-il dit.

<sup>(</sup>i l'ayes le jugement qu'en portent les benédictins, auteurs de l'Histoire littéraire de France ion, III, pag, 391.

- car alors les mystères ineffaldes de la Trinité divine n'étaient encore parrenus à la comissance que d'un poit tombre de personnes. Le passage, qui est fortité par le témoignage de Sulpire Seivère, prouve qu'avant l'au 372, jopque ob saint Martin commença à precher l'Avangile dans les Gaules, le christianisme n'y était comm que par un très-petit mouhre de personnes, et que se prédictions de saint Denis de des autres véreuges, curvejs, étit lon, dans les les prédictions de saint Denis de des autres vierques, curvejs, étit lon, dans les Gaules, plus d'un siècle avant, si elles curent lien, furent très-peu fructueuses. On voit, en effet, du tenpus même de saint Martin, le culté idolité dominer dans les villes, et surfout dans les campagnes; on y voit des temples, des divinités, leurs pretres, et la région des anciens florainsis en ploin excércée. Il rest évident que c'est plotôt à saint Martin qu'à saint Denis qu'appartient la gloire d'avoir convert les Eadois au terisfianisme.

Parmi les éveques qui, après saint Deuts, ont préche la foi chrétienne à Paris, le premier dont l'existence soit à fabri de la critique est Veriorine, que, dans l'ordre chronologique, on a nommé le sixième éveque de Paris, et qui pourrait lieur être le premier qui ai méritre et iller, le premier qui ait organisé un elerge à Paris et qui ait donne quelque consistance au christianisme. Il est, en effet, le premier dont on trouve le non, avec le litre d'évêpue de Paris, dans les actes d'un concile qui fut assemblé à Cologne en 336.

Il se fint, dif-on, pour la première fois, vers les aumées 300 on 361, un synode ocnorile à Paris Ou ne sait point que feit al nost Frévique de cette ville, ni le nombre de ceux qui y assistèrent. Ou doit en induire que cette cité contenuit alors un établissement stable et propre au cettle clirétieur, mais Fouvre de la conversion des Parisieurs réclair necre quéfauctive. L'autique refigien des Bomaios dominait dans la Gaule, le christianisme ue s'y présentait que sous les formes d'une secte missante.

Les évêques Paulus el Peudorlius, qui succedérent à Vetoriaus, sont peu comusa, Après eux viat Marcellus, fameurs à Paris sons le nom de aint Marcel ou soid Marcens. Si foi s'en rapporte à su légende, il convertit un grand nombre de paines ji incliancipolisait en sin excellent et en baume fem puisée dans la Séine, ûn n'employait point alors, pour cunvainer les copris, la puissance du rasionnement; mais ées a wee des guérisons étoumates, des ojérations mercellienses, qu'on les subjuguait. Ce n'est point la légende du saint qui me determine à ceirie aux guerçes qu'il lift diáre à la religion efficience, mais bien la victoire qu'il remporta sur un dragon qui désodii Paris. Toujours, è cette époque, le dragon vainer par un saint étail l'emblème des couversions nomirenses, du triomphe du christianisme sur le démon, onnemi de cette religion, démon représenté sons la forme d'un serpour

Soint Morcellus moneut en l'an 436 ; il avait sans donte fait beaucoup de prosélytes à la religion chrétienne; mais il en laissa un très-grand nombre à faire, puisque, plus d'un siècle après lni, on voit encore le paganisme dominer dans les campagnes, ainsi que le prorivent les édits de plusieurs rois de France.

Pendant cette période, aux superstitions romaines et gautoises viurent se joindre celles des Francs. Les évêques ne combattirent que celles qui ponvaient nuire à leur domination et à leurs intérêts; ils adoptérent divers genres de divinations et d'opérations magiques. Ils christianisèrent les dénominations, et unintiment la close : les philactères, les talismans, furent remplacés par des reliques, l'ent utstrale, par l'ent bénire, les ambarvales, par l'entituties ou rouzilous, etc., etc. Les sorts rigitiens ou hourieques requirent le nom de sorts des souts. Cest aissi que l'exist, out houpies qu'il etait, passant par l'ours pour aller combattre les Wisigoths, demande à prendre les noupiers. Le clergé de cette égies se pu'al complaisamment à cette partique patienne. Grégoire de Tours ni pas le courage de la blâmer en cette circonstance; mais, dans une autre. Il de muditie de mutume chartes : Il.

the méange impur, commencé sous le règine de Constantin, saceruit heaucoup sous la domination des Francs: les évêques ne préchaient plus la morale, et ne recommandaient que folservation de certaines cérémonies, la plupart originativs du paganisme. La religion chrétienne fut considerablement dénaturée, et rest a lanse c'et aip rendatt tous les sichées de harbarie.

## ETABLISSENENTS RELIGIEI'N DANS LA PARTIE MÉRIDIONALE DE PARIS.

BASILOGE DES ADOTRES SANT PIERE ET SANT PACE. 2, depuis nomines dabuge Statist-facerier, faulte vers Fan 508, Gregorie de Tonrys di que Claris, de concert avec la reine Clatisthe, son épouse, en fut le foudateur; mort en 131, il y fut enterer; du na va, jusqu'à l'époque de la révolution, le fombean de ce roi figurer dans le chourt de l'église Sainte-Geneviève, tombean dont la construction avant joutile caractére des monuments du sixème siècle, et appartenal à des temps plus révents. Sa restauration, mais non pas sa date, est attactée par une inscription qui y a été gravée, on puse que le tombean primité, construit de pierres communes et ruiné par le temps, fut reconstruit, vers lequatoriem siècle, avec plus de soit et d'échaine e 3.

Chalide mourat or Fan 555, et fut enterreie dans la même église, pent-être dans le fombeaut de son épous; erro une lui or comait aneum qui lui soit particulier. Les Danois, eu 857, détruisirent et brûlêrent cette basilique dont Élieune de Tournay déplore la rime. Elle était, diel.], de construction rayate, décorée - an déclans de mossiques, comme ses rimines en Offeren la prevare, et ourier de peintures. Ces misérables la livrérent aux Brannes; ils n'éparquireur ni le saint - leux, ni la bienteureus vière; es sinte Genevière, ni les antires saints qui V



<sup>1.</sup> delle pralique fui evoure boustemps ex variouver; foragi un ei chign etant elle, gour consistito quel serviat le sort de son gouvernement, ou ouvrait un hassard le livre des Exangles, er les paroles qui se travailent au commencement de la première passe élaient considérées comme un proposite certain désencements de sort-proposit. Guillert, ablé els Negott, elle, caux les désuppronver, des everapées de cette partique, l'écuerd des distortions de Former, (nos. 1M), par. 215, 2001.

<sup>¿;</sup> Gresirée de Tour, et les cérvismes de son temps, donnest rentatument la qualification de basiliques aux hilliaments de fondation rousie, conscrier aux cuttle erinéres. Le mai ¿gista révisita jumile employé que pour supilitée l'ensemble des fidéres, la rémino du cirraje et du peuple, Les Romains domairest le mont de Bastiliques aux étibliers publics, aux plaint des requierers, des preséules, aux étiliées destinés à l'administration de la justice. De ce mot Bastilique on a fait celui de Bastiche.

A Ce dernier tombeau a été transféré, en 1816, dans l'église de l'ancienne abbaye Saint-Denis.

reposent. » Je reviendrai sur cette église, et décrirai, à leur époque, les changements qu'elle a éprouvés.

BASTIQUE SANT-VINCENT ET SANTE-CROIX, depuis nommée église de l'aliage Saint-Germain-des-Pris. Le roi Childbert, fils de Clovis, en l'année 542, parcourant et pillant l'Espagne, viut assièger la ville de Saragosse. Les labitanis ne prirent point les armes pour se défendre; ils réclérent des prirers, se convirent de cilies, et lièrent des processions autour des rempars, portant avec confiance la Innique du bienheureux saint Vincent. Ce singulier moyen de défendre une place frappa défonnement et de lerreur le roi Childbert. Il leva le siège et alla porter ailleurs le flèun de ses armes. Ayant ravage une grande partie de l'Espagne, il revini dans la Cante, charge de déposities. Telle est la substance du révit de Crégoire de Tours.

Un autre écrivain dit que Childebert, voyant la Innique de saint Vinecul ainsi promenée autour des mors de Saragosse, ili appeler l'évêque de celle ville, el lui demanda cette relique, qui lui fut accordée. Muni de cet objet précieux, Childebert viul à Paris, et v bâtil l'édise Saint-Vineent.

L'auteur de la Vie de saint Doctrovée, premier abbé de Saint-Vincent, parle de l'expédition d'Espagne par Childebert, et ajoute que ce roi - enleva de l'église « de Tolède une croix d'or enrichie de pierres précieuses fabriquées, ainsi qu'on e le rapporte, pour le roi Salomon; trente caliecs, quinze patènes, et vingt cas- settes destinées à contenir les Évangiles. En prince très-dévot, au lieu de s'ap- proprier ces objets, il les distribua aux églises. Il en fit bâtir une dans un fan-- bourg de Paris, faubourg autrefois nommé Lucutitius, et voulut que son plan- eût la forme d'une croix, en mémoire de la croix qu'il avait apportée de Tolède, - dont il lit présent à cette église, ainsi que de plusieurs ornements de grand - prix. - Le légendaire donne ensuite la description de cette basilique. - Les arceaux de chaque fenètre étaient supportes par des colonnes de marbre très-- précieux, Des peintures, rehanssées d'or, brillaient au plafond et sur les murs. Les toits, composés de lames de bronze doré, Jorsque les rayons du soleil ve-- naient à les frapper, produisaient des éclats de lumière qui éblouissaient les veux. Ce n'était pas sans raison, d'après tant de magnificences, qu'on nommait « autrefois, par métaphore, cet édifice te palais doré de Germain.

Ce roi, qui pilitai les églises pour en enrichie d'autres, ne borna point ses pieuses largosess de de Shirquist, à des reliquiaries; il dota richemota la bestique Saint-Vincent et Sainte-Croix; et, peu de Jemps avant sa nort, cu l'an 538, il fui donna le field \*faccie un of fesq. et lout equi en dépendia; le cours de la Seine, l'une et l'autre de sec rives, des bois et des près, et des terrains lans Paris; et le toutes ces doundions il figinit ettels des pettenres, des serfs impulins, des serfs affranchis, des ministériaux, excepté ceux auxqués il avait accordé l'imiguium do na filerté L. Ces donatiums (poursées de l'accroissement, aux embellissements de Paris, comme on en verra dans la saite plusieurs preuves, fortett faites les 2d décembre 528 à l'évêque de Paris, comm sous le noud e-mist

<sup>(</sup>f) Cette charte de donation, ainsi que la charte par laquelle saint Germain exempta cette église et ses proprietés de la juridiction épiscopale, out vigoureusement été taxées de fausseté par le docteur.

Germoin. Ce même jour, cet évêque célébra la dédience de cette église; et, à cause de la tunique de saint Vincent et de la croix, dont Childebert l'avait gratillée, elle rectu la dénomination de Soint-Vincent et Saint-Croix, Ce même jour encore, à ce qu'on croit, Childebert mourni, et fot enterré dans la basilium un'il avait foudée et un'il venuit d'entrelie.

La veuve de Untaire et les lilles furent dans la suite enterrées dans cette basilique, ainsi que l'évêque Germita. Os tombents et plusieurs autres de la même famille, pilles et minis par les Normands tor plusieurs autres de la sons de leurs diverses ineur-sions à Paris, furent rétablis, les uns dans le douzième siècle, les autres en 1656.

SATSTELBALE-PALVIA, ancienne église située dans la rue de rea nom. On ignore absolument son origine, elle existait au septienne siècle, et, magarè la rivvolution, elle existe encore. Grégorie de Tours est le premier qui en fasse volution, elle existe encore. Grégorie de Tours est le premier qui en fasse mentis qui en dépendaient lorsqu'il venait à Paris : er qui porte à erorire que less ments qui en dépendaient lorsqu'il venait à Paris : er qui porte à erorire que less ments qui en dépendaient lorsqu'il venait à Paris : er qui porte à erorire que les ments qui en dependaient lorsqu'il venait à Paris : en qui porte à erorire que les ments que de la proposition de la proposition de la proposition de porte de la proposition de la proposition de la proposition de l'entre de la proposition de la proposition de porte de la proposition de la proposition de l'entre de l'entre de l'entre de la proposition de l'entre de l'entre de l'entre de la proposition de l'entre de

Le bătiment de cette église, qui sert de chapelle à l'Itôtel-Dieu, est en grande partie du ouzième siècle, et peut être regardé comme un des monuments les plus curieux de Paris. Près du clevet se trouvait un puits dont l'eau avait la répulation d'opèrer des guerisons miraeuleuses.

SAINT-SEVERIN, Église paroissiale et SECONDE SUCCURSALE DE SAINT-SULPICE, située dans la ruc Saint-Severin.

L'origine de cette église est incomme; on ne sait pas même si le saint dont elle porte le non distaint Severin d'Aganue, saint Severin, apôtru de la Bardère, saint Severin, c'evque de Colegne, on saint Severin, c'evque de tordeaux, lequel cet valgairement nonne saint Savais. On a cultiu reu que cette église contenuit le tombeau de saint Severin, solitaire d'un faultourg de Paris. L'emplacement de tente basilispe, compris dans Fenches du patais des l'hertures, pourrait avoir, sous des empereurs chrétiens, servi de ctapette à ce palais; sa fondation remonterait alors au quatrième siècle; celle garait êvre tu même qui se trouve souvent montionnée dans le Testament qu'en l'an 700 fit une femme nommée Erminethroute, cette femme donne de grands biens si une église de paris, qu'ette appelle. Baudi-que de saint S'anacies, Baudieu sunett Sinaciensi, parce que son tils Decreedle y était enterêr.

On ignore le sort de cette église jusqu'en 1031 ou 1032, époque où Henri les en fit don, avec plusieurs autres églises, à l'évêque de l'aris. En 1210, l'église de

Launoi, célèbre critique, et faiblement défendues par un religieux appelé Jean-Robert Quatre-Maire.

<sup>1)</sup> Les voyageurs révitaient, le jour, l'oraison de saint Julieu, pour avoir le soir int boir gête; Becace et quies lui la Fondaire ceil public un coule fondé sur cet nouge étaté étales, et l'hospie cell dépendait, étaient stintes fous de Parls et vers l'entre de la Gét. Lorque dans la suite on établit une seconde enceinte, un autre hospie fut fondé plus loin, à l'entrée de la nouveile enceinte. L'église et l'hospie étale l'hospie dans la suite voir emplacéent sont de la fondé plus loin, à l'entrée de la nouveile enceinte. L'église et l'hospie étale-l'évoir remalacéent sont était du lier.

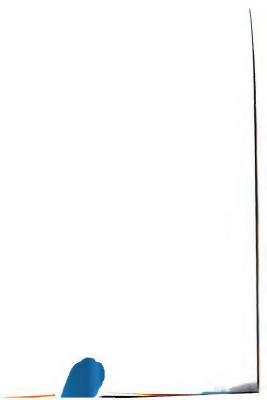



RELICE OF BEYERIN

for an use the

duri volo, L'albié Leberti pense que ce legs regarde l'église sinti-Étienne-disc gérés et M. Jaillot est porté à croire que l'église désignée dans ce testament est celle Saint-Étienne, qui faisait partie de l'église cathidrale. Oes deux opinious peuvent être soutenues; mais pe donne la préféreure à celle de l'albié Lébert, parce que, dans le même testament, l'église saint-Étienne et la cathiérales sont toutes deux mentionnées avec des différences notables; c'est ce qui me détermine à placer celle Saint-Étienne-des-Grés au rang des établéssements religieux de la promière race. De plus, l'anunliste de Saint-Bertin parte d'une église Soint-Étienne qui se racheta du pillage des Normands. Cette église ne jouvait étre que cellect.

On ignore l'origine de ce surnom des tires, expriné en latin de charte par ces nols de grassis, de grassitos, de quidates, mais il paraft que des degrés, qui de la rue Saint-Jacques conduissient à cette église, lui out fait donner ce surnon. Cette église, au ouzième aiète, devint collégiale. Au trizième, elle édui curere rendurrée de vignes, et tout angrés de son hatiment se frouvait le personir da roi, où l'on portait les vendanges recueilles dans le Clou-le-loi et le Clou Macruz, s'uties à flabourg Saint-Acquese. Cette église, pen étendue, n'offrait tien de remarquable; elle fut démolé au commencement de la révolution. Une maison particulière a déé élevés ur une partie de son emplacement.

SANT-PRENDIT, église studie rine Saint-Jacques, vis-à-vis la place de Cambrai, Jac conjecturie pe, sons la domination romaine, il existait en ce lieu, encore entourie de vignes an treinème siècle, un autel conservé à Bacchus : celte conjecture est appayé es sur l'oriaine interetaine de cette église, sur les fabbes qu'on a imaginées pour cacher cette intereffidide, et aux le nom de Burchos, que doune le plus ancien acte qui fasse mention de cette église. Cel acte, déjà cité, set obui que content la donation faite en 1100 ou 1031, par llerait je, en faveur de l'evèque de Paris, de plusieurs églises abandomées. L'énumération de ces églises se tremit par ce mois : Verona et souch flacchi.

Dans Feglise Saint-Benott, qui a succidé à celle saint-Benotta, ou a jusqu'à ces dernices temps, rendu un cutte à ce dernice saint, nomné ur tanquissaint Buech, sans l'associer à saint Sergius, comme l'ouf fait plusieurs bagiogrables, parce que la fête de l'un cel de fautre saint floudisit te meine pour. Le nom de saint Buechus, son défaut de Fégrade, le fleu de seu cutte, situé an utilieu d'un vigondel, a coincidence du jour de sa fête avec le jour of ron célbrait relle du dieu du vin dans les environs de Paris, rendeut ma conjecture très-vrasienthales.

On ne sait pourquoi cette église avait son chevet fourné du côté de l'occident, situation contraire au rit observé généralement par les paiens et les chrétieus, qui obligeait le pretre cédérant de fourner la face du côté du soliel levant. Cette contravention à l'usage général valut à l'église Saint-Benoît les surnouss de Male ceraix, de Bélannés, ou aud fournés.

An quatorzième siècle, on lit disparaître cette inconvennee, en transportant du côté de l'orient l'antel placé à l'occident de l'église, Mors elle reent le surnom de *Bio touraie; écelesia sancti Benedicti feue versi*.

Sous François ler, en 1517, on entreprit de rebâtir cette église; la nef et les

base-otic's furent achevies. An dix-septième siècle, ou reconstruisi le sanchaire sar les dessins de Claude Persault. Son architechur, compose d'arrados cancies de piasteres corinthicus, n'Atait point en harmonie avec les formes gothiques et les voites en egiève de la nef. Jean Boucher, docteur de Sorbonne, foul, en 1586, nommé curé de cette paroisse; prédicateur des plus séditienx de la ligue, sonvent, au son du toesin, il ameulait ses paroissiens contre lleuri IU. If il l'apsoisse de l'assessinde er ori, eç qu'il ferrier qu'il felait son complier. Il érrivit des libelles contre tteuri IV. Ce rei, dès qu'il fut maître de Paris, classa de cette villee even "mafissiant qui se retina i Tournay, oi, en 1684, il termina sa vie turbulente. Le chapitre de Saint-Benoîl avait, sur l'étendue de sa paroisse, une prafétien, des officers et de su pisons.

Celle église contenait les cendres on les monuments sépuleraux de plusieurs personnes dignes de mémoire : Jean Dorat, poète, surnommé autrefois le Piadieur français; Reué Chopin, Jean Donat, deux célebres juriscennsultes; Claude Perrunt, savant architecte; Michel Baron, comédieu; l'abbé Reué Pacelle, célèbre par son attachement au parti anti-jésulite, nort en 1731.

En 1813, cette église fut fermée; depuis elle a servi de dépôt aux farines, el enlin elle a été convertie en théâtre (1).

NOTREDAME-DES-CHAMPS, nommée dans la suite église des Carméttes, sturve de l'Énfer, ne fer, entre cette une et celle du fathomez Saint-Laqueux, Elle existail en quantité d'oratoire, au milien du vaste champ de séputture. L'abbé : Lebert geuse que cel oratoire était décile à saint Michel, parce qu'no y déterra une statue de ce saint qui, en 1605, fut placée sur le pignon de cette églisse, et qui tenait en main une balance dont les bassins contenaient des fèles d'enfants, sy sphoée saines. In ovit que les chricieus attribuèrent à Tarchange saint. Michel une des fonctions que le dieu Mercure remplissait chez les paiens : l'un et l'autre condisiaient les dames dans de signor des norts.

L'Égliss Natre-Bame, mentionnée dans le Testament, de l'an 700, d'Erraiwéhradr, n'est point, comme l'a pensé l'abbé Lebenf, celle Notre-Bame-des-Champs; mais c'est plus vraisemblablement, comme l'a évrit Jaillot, la callidrale Notre-Bame, Je reviendrai sur cet oratoire, aux époques des changements qu'il a éprouve.

SAINT-MAGEL, on Naint-Morrens, égliss située dans le quartier de ce nom, au bout de la me des Frances-Bourgois, place de la Collégiate, et 2. Jai partié de mont Marcellus on Marcel, évêque de Paris; il fut enterné, vers l'am 436, dans bout de la met de cette église, sur me émineme nommée Mass Érandus. Son tombeau viviré, illustré par des miracles, donna naissance à cette église et à nu bourge qui dans la suite se forma l'a Tenture, et prit plus tard le nom de Moniferturel. Ce bourg fut ensaite nommé Chambios, cut sa jurisiteium particulière, et du même entonné de Bossée, cut lis le trouva, par l'effé de l'accretissement de Paris, engoloèé dans un fanbourg de cette ville, funbourg appelé Naint-Marcel, villà ce que jai ju revequille sur fortigine de l'église et du hourg.

Quant à l'histoire du saint patron et à celle de la fondation de son église, ses

<sup>(</sup>t) Cette salle porte le nom de Théâtre du Ponthéon.

premières époques sont telément convortes de térièbres on dédignirées par des fables dignes des temps quelés hérotques, qu'on a bien de la peine à reunir quelques faibles traits de vérité. La fondation de l'égiés fant attribué à ce guerrier si fameux parmi les romanciers, au paladin Roland, neven vrai ou supposé de Charlemanne.

L'église Saint-Marcel, minies par les Normands on par le temps, fut reconstruite vers le millien du ouzième siècel, Le caractère des parties les plus anciennes de cel édifice, etni des chapiteurs, des colomes de l'église souterraine on de la crypte stuite sous le chour, convenat partitiement à cette époque. An milien du cheurr de cette église se voyait le fomboun de Pieter Lambord, fameur, tréologien en sou temps, surroumié le Matter de soutesces, Il mourt en 1163.

En 1806, cette église fut dénodie, et un recueillit un bloc de pierre de Saintteu, de quatre pieck feeloug. Il etat, avant la dénodition, place à un des angles du cheher. Un de ses faces présente, en demi-relief grossièrement sempté, un taureau couché. Cette figure a cle diversement expliquée saits apròn sache réclement sa destination première. Suivant la tradition populaire, cette pierre fut placée en ce lieu comme un momment de la vertu miracufense de saint Marcel. In board échapé, ditent, des boncheries, parcourant les ruses de Paris, et y répundail l'effori et la mort. Les tarsieus viurent ators implorer l'assistance de saint Marcel. Aussisi de acourant le saint, lepuel, fortific par ses lubits poullieux dont il cétail muni pour cette expédition, se présenta couragensement devant l'animal furiboad, qui, à son approche, devint calme, decile, çar il se preseron aux podes du saint éveque. Cettic-l, profitant de son humble posture, lui passa subtilement son étole autour du con, le conduisit en triomphe dans les carrefours de la ville, et de la sans doute à la boncherie.

L'égies Saint-Marcel, comme toutes les anciennes collégiales, avait un cioite. Ce fut, saint l'abbé L'ebrel, dans ce cloire que des chirurgiens et plusieurs evelésiastiques se réunirent pour vérilier un grand nombre de reliques on ossements de saints incomus euvoyés de Rome à Paris, Ces reliques furent toutes d'échreces fusses.

# ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX DANS LA CITÉ.

réatiste (ArménaALE, On a eru que la basilique Saint-Groiz et Saint-Fracet, aujourd'hui Saint-Graniande-Frés, avait, sons la première race, été cathérdrale de Paris, parce que le poète Fortuna la qualifie d'égitse, titre qu'alors on donnait généralement aux basiliques épiscopales. Grégoire de Tours indique plusieurs 8 bis mue égitse grinciquel dans la Glé, et le testament d'Erminethrade, d'environ l'an 700, y désigne d'une manière incontestable une égitse principale par ces mots: Sarromanta ecrésiva éreitsits Parisiarum.

La première calibérale porta le nom de Soint-Etienne; elle fin (dablie à peu près à la place où, sous le règue de Tibère, on avait élevé un autel à Impiter. A cette hasilique, qui devint saus doute insuffisante, on en joignit une seconde nommee, dans le testament d'Ermineltruite, bositique de dans Murie; basilien doume Murie. Cette dernière recept bour ce lega un vase en argent en forme de la cette de la c conque, appelé guesta, vase qui vant douze sous, et une croix d'or valant sept sous. L'égise de lictiè des Parisiens, que la testatrice qualifie de suremaneta, et à laquelle elle donne un plat d'argent (aissoure organico valant cinquante sous, n'est autre chose que la réunion des petress, on le elergé de la cutilidrale. Dans un diplôme de Charles-le-Chauve, de l'an 861, cette cuthédrale est qualificé de Satul-Etienne et de Sainte-Burio niere de Dien, quoique ce diplôme soit entaché de flassesies, comme beaucoup d'autres, ces fausseties ne devaient consister qu'en des choses d'intéret, et non dans les appellations locales; d'ailleirs, plusieurs autres monuments historiques concurrent à prouvre que l'égise cathedrale était double, et se composait d'une égise ou chapelle dévite à saint l'incine, et d'une autre dédicé à la vierge Marie, Le concile de Paris, de l'un 829, où assisièrent vingt-cinq évêques, se tint dans l'égise Saint-Etienne, alors cathédrale.

On ne contail til les dimensions, ni la matière des deux édifices qui composient la cathédrale de Paris; on ignore même les époques de la fondation de l'un et de l'autre; la restérent, à cequi paralt, dans le même état jusqu'à Fan 1183, époque où Maurire de Sully, évêque, entreprit la construction de l'édifice qu'on voit aujourd'hui, et dont il sera partier no nile.

SANT-DRNS DE LA CHAPTER, basilique située dans la Gife, à l'extrémité métionnée du pout Notre-lame et au coin septentriound de la rue du Huat-Boulin. C'est encore iei un établissement religieux dont l'origine est incomune, mais qui semble remonter au temps de la première rare. Il parail que cette égline Saintbenis était celle qui, en l'an 856, se rarcheta du pilinge des Normands. Si elle était sesz considérable pour leur payer une forte rançon, il est présumable qu'elle céstait bien autherieurmenu à l'époque de leurs incursions dans la caule. Saivant les traditions des légendaires, en ce lieu saint Denis fut emprisonné avec ses compagnous; ilsy endurèerul divers supplices dout, avant la rémotition de cette église, on montrait encore, comme des témoigrages incontestables, quelques instruments dont le arcèra dans la suite de cet article.

Le monument le plus aurèeu qui constate l'existence de cette égisee est du oxizien siècle. Airos elle était deservice par des chamionies. Dans dures chartes du roi Bobert, données en 1014, elle se frouve désignée par ces mots : Canoniès. Santel Bonayai le braisien à carere, se chamoines de Saint-levais de la trison de Paris, ou de la Chartre. Ce surnom loi vient d'une prison nu chartre stitué dans le voisinge. Les biens de cette égise deviurent, peu de temps après, la proie de seigneurs lariques, puis furent concèdés aux religienx de Saint-Martindes-Champs.

L'édifire de Saint-Douis de la Cliartre fut rebâti aux quatorzième et quinzième siècles : le portait était certainement de cette dernière époque. Le bas-relief placé au-dessaus de la porte représentait des lligures chargées de ventres trés-proininents : c'était la mode, sous le régue de Louis XI, de porter des ventres postiches.

Comme tontes les anciennes églises, celle-ci avait une crepte ou église souterraine; c'était dans cette crypte que, suivant une tradition, saint Denis fut emprisonné; on y montrait une grosse pierre carrée, ayant à son milleu un tron circulaire. On disait que cette pierre était un instrument de son suppliee, et que avait forcé le saint à passer la tête dans ce trou, et à la porter sur ses épaules. Cette pierre était évidemment une table d'ante à l'osage du pagainsme, et son existence en ce lieu nous autorise à conjecturer que l'église de la Chartre fut latie sur medmai cousseré à une disinité des auteurs Romains.

L'Eglise Saint-Denis de la Chartre fut démolie en 1810. Sur son emplacement et sur celui de ses dépendances est aujourd'hui l'ouverture du quai de la Cité.

SAINT-SYMPHORIEN OU CHAPELLE DE SAINT-LUC, Situé dans la Cité, à côté et an sud de Saint-Denis de la Chartre, rue du Hant-Moulin, nº 11. Jaillot pense que cette église doit son origine à une chapelle de Sainte-Catherine, qui existait sous la première race. Cette chanelle abandonnée tombail en ruine; ses biens étaient envahis par des seigneurs laignes, lorsun'un d'eux, Matthieu de Montaucencu, comte de Beaumont, la céda à l'éveque de Paris en 1206, qui, en 1207. tit construire l'église, et plaça quatre chapelains pour la desservir. Elle portail, en 1214, la dénomination de Saint-Symphorien de la Chartre, à cause de la prisonvoisine. En 1618, l'évêque de Paris adjoignit à cette église la petite paruisse de Saint-Len et Saint-Cilles, dont le service se faisait à un autel de l'église Saint-Denis de la Chartre. En 1698, M. de Noailles, archevêque de Paris, suprima cette paroisse ainsi que les chapelains devenus chanoines, et unit les biens et les paroissiens à l'église de la Madeleine de la Cité, Enlin, en 1703, le bâtiment fut cédé à la compagnie des peintres, sculpteurs et graveurs, qui le rétablirent, le décorèrent, et placèrent sur l'autel un tableau représentant saint Luc, leur patron, Depuis ce changement jusqu'à la révolution, ce bâtiment a porté le nomde Chapelle de Saint-Luc,

SANY-MARTAL, ablaye située dans la Gié et dans l'emplacement contenu untre les mes de la Brillière, de la failante, aux l'éves et de la Visille-Braga-rie, Cette circunscription a porté longierups le nom de Cristater de Stata-Elin. Buss cet emplacement, oit depuis du établit le courcit des Rarouluise, étail une vaste maison avec un oratoire dédité à mânt Martint, Cette maison et ses dépendances furent données à Etipias on Etia, vierre, agrentier du roi bapoleri. Il y ill construire un monastère où il plaça centron trois cents filles, présidées par une ablosse appélée Aurère, comme depois sons le nom de mânte Aure, Cet établissement s'effecture vers les années 20 on 632, qu'ent le nom de l'aniet Aure, Cet dubis semeit s'effecture vers les années 20 on 632, qu'ent le nom de l'aniet ou rotation. Sonis Martint, Sons ta seconde cace, époque où presque tous les établissements régieux de la rais changérent de denomination, il reçut cleut de Sante-Eloi, son fondateur. Un incendie qui, en 1035, grazgen la Gié de Paris, réduisit en cuclières les bâtiments de cette abbaye; ils firent rédaisis peu de temps après.

Un autre événement vint changer totalement l'état de en nouasière. Les illèse qui l'habitiant se relabérient de la règle que saint lab leur avait imposée; leurs mours extrèmement débordées, et les désordres introduits dans l'administration des hiens de celle maison, obligérent, en 1107, dans, évèque de l'artis, d'en chasser toutes les religieuses, de les répartir, dans divers couvents, et de les rempatere par des moines de Saint-Manr-des-Fossés, Je reviendrai dans la suite sur cet établissement.

sausz-mastown. Cette petite égise était située rue de ce nom, et à l'angie que cette une forme avec la ligne des blaiments qui sont sur le parris de Notrebame. La chartre ou testament de Vandemir, datée de l'an 800, contient une donation en faveur de cet établissement, qui s'y trouve qualifié de Monastere de Aller, de l'anne de l'an

SAIST-JEAN-LE-RODA, chapelle siquée au nord de l'église cathédrale Notrebume, et presque dus l'alignement de sa façade; elle avait servi de hapitsère à l'église Notre-bame. On y voyait la rave on le bassin destiné au hapteme par immersion. Cet édifiée, dont l'origine est peu coume, mais qui semble rémouter au temps de la première race, fut demoli eu 17/8. L'entrée de la rus du Coltire occupe aujourd'hui sou emplacement. Il ponvait existre dusa la Gifé, sons la première race, quodques autres petites églises on chapelles dont l'origine et l'existence. Actie énome, soul fort incertaines.

ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX DANS LA PARTIE SEPTENTRIONALE DE PARIS.

SANY-GRIMAN-Z'ATERROS, églies situire sur la place de ce nom, entre cette place et la rue de l'Arbre-See, la rue des Prêtres et celle de Chilpièric. L'ignorance di Fon a longtempa ciù surl'origine de cette église, a cuyert aux conjectures un vaste champo di se sont règarès presque tous ceux qui unit écrit surl'airs incontestable que le roi Chilpièric, et non Childberte, et le promèr d'une mai rière incontestable que le roi Chilpièric, et non Childberte, et le fondateur al cette église; que saint Germain de Paris, et nou saint Germain d'Auxerre, en ful le patron.

Dhilpéric, qui allinit les crimes les plus atroces avec des actes de dévotion, pour s'altirer la bienveillance et mériler l'intercession de saint Cermain, éveque de Paris, lui fit hâtir une basilique, dans laquelle il se proposait de transfèrer son tombacut. En l'an 60c, etct égide édat construir; le corps de saint Germain n'y était pas transféré; mais alors on espérait qu'il le serait bientôl. C'est ce que prouve le testament de Bertrand, évêque du Mans, qui donne, en cette année, des benés à cette bauilique nouerelle, à condition que le corps de saint Germain y sera placé. Cette égites, pendant la première race, ne porta jamais le Germain y sera placé. Cette égites, pendant la première race, ne porta jamais le mon de Saint-Germain-L'Auerrené, mais éculai de Ann-Léremain. Suns las seconde race, ellett appele Saint-lécrmain-te-llond, parce que son édifice était élevé sur un plan circulaire. Le corps de saint Germain n'y flu famais transfère: a insi la basilique dont nous parlons ent le nom de Saint-Germain sans en possèder le corps.

Au commencement de la troisième race, le roi Robert fit reconstruire cette cglise ruinée par les Normands, et, pour qu'on ne la confondit pas avec l'abbaye Saint-Vincent et Sainte-Croix, qui avait pris le nom de Saint-Germain, elle

fin alors, pour la prenière fois, dit-un, nommés Sain-Granaine-Hausernes, Cependant une fulle du page. Meande III, de la ril 165, lui conservé sont vieux nom de Sain-Grenoininde-Rond: monateriran sancti Germani redendi. Après ce qui vieu d'être expose, il rest evident que cette égitse n'à point été fondée en l'homener de saint Germani Luserreis, comme on le eroit vulgairement, et que son verifable patron est saint Germani Lud e Paris. Lette egite, dans Inquelle fit, ey Dan 65, enteré Ludrières ou Landri, éveque de Paris, resta long-temps la seule paroisse d'une grande portion de la partie septentrionale de Paris.

SAMT-GENVAIS, église située entre les rues du Monceau, du Pourtour, des Barres et de Longount, du janoe son origine, mais ont se certain qu'etle existait sons l'épiseupat de saint Germain. Elle fut érigée, on ne sait à quette époque, origine particisale. Au ouzème sécle, elle devint la proie des contes de Menlan. Il est présumbale qu'diots elle se travauit hors de l'enceinte de Paris. Les produits de son autel appartenaient à divers partientiers, misque Guilliaume, archidiare de Paris, donna au chapitre de Nord-ramme la troisieme partie des revenus de l'autel de Saint-Gervais: Tertiam parteu atturés Nouré Gervaisi Parisissais. Les revenus des antels étaient considérés comme ceux d'un inmendule; on les vendait, on les parlageait, etc. Je reviendrai sur cette égitse, qui existe encore.

SANTS-PACE, église située dans le rue de ce none, était, sons la première race, un petitoratoire que fib thair sint Etoi, an mificu du cimefriere destiné aux religieuses de l'abbaye Saint-Martial, qu'il avait fondée dans la Gié. Cet oratoire saivit le sort de l'échabissement dont il dépendair ; fint que 1107, évina le l'abbaye Saint-Manr-des-Possés, le parferai en son lieu des chancements que le temps hi fit féronver.

SAINT-LACRENT, située rue du Fambourg-Saint-Denis. L'origine et même la position de cette église sont peu commes. Etle existait an sixième siècle, si cest d'elle qui aparti-trègoire de l'orus, forspril fail le récit d'un débordement de la Seine et de la Marne, arrivé en l'an 583, débordement s'eonsidérable, que l'eau courrait tout l'esquee qui s'étent depois le Cité jusqu'à a hasilique saint-Laurent, et qu'entre ces deux points il arriva, dil-it, plusieurs manfrages.

On convient assez geór-alement que l'edise Saint-Laurent était située dans le faubourg Saint-breins, et qu'elle occupait, dans les premiers temps, l'emplacement actuel de Saint-Lazzare, ou convient aussi que le cimetière de cette église était paéc de l'autre côté de la route, et que, dans la suite, on éteva sur son emplacement une autre église Saint-Laurent, qui a suissisé; jusqu'à nois jours. Éctle opision est appuyée notamment sur la découverte qui fut faite vers la fin du dis-septième siècle, dans l'emplacement actuel de Saint-Laurent, de ptosieurs inombeaux en pierre et en plâtre, contenant des cadavres vêtus d'abbits noirs, semblables à ceux des moines; tombeaux qui furent alors juges avoir peuf cents aus d'autiquité.

Il paratt que l'église et le monastère Saint-Laurent furent dévastés par les Normands. Il n'en est plus fait mention jusqu'an douzième siècle, époque où, dans les lettres de Thibaud, évêque de Paris, on voit cette église soumise à celle Saint-Sértin-des-Channys. Il est présumable qu'après sa ruine totale et le ne du pas réabile au même eulroit, mais qu'on la réellifa, comme je l'a idi, sur l'emplacement de son cimetière, à la place d'un oratoire qui, suivant l'usage, desait s'y touvez, cette églisse fruit entièrement reconstruite au quizaire siècle, débliés en 1498, augmente en 1548, en granide partie reconstruite en 1595, et considératement réparée et entre lié en 1622.

 Le dessin de l'autel principal a été fourni par Lepautre; on y remarque la chapelle des fonts haptismaux, une sainte Apolline, de Bougron, et le Martyre de saint Laurent, par Greuse.

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, église et monastère situés rue Saint-Martin, entre les nºs 208 et 210.

Saint Martin fut d'abord le patron des Franes, et deviut, après sa mort, le saint, le plus révéré de son temps. Sa chape était portée aux armées comme le pollutions de la France, l'étendard de la victoire. L'abbaye de Saint-Deuis, devenue puissante, jatouse de l'immense criti de saint Marritt, parvint bientoi à de diminuer et le chape de ce saint fut supplantée per l'oriflamme de Saint-Deuis,

Saint Martin, pendant que sa puissance était encore prépondérante, dut avoir ou culte à Paris. Sans parler d'une petite chapelle construite en branches d'arbres dans la Cité, et dont Grégoire de Tours fait mention, il est certain qu'il existait au nord de Paris, sous le nom de ce saint, un établissement plus durable. Dogobert 1st, dans un diplôme de l'an 629, accorde une foire à l'abbaye Saint-Denis, et en fixe le champ sur le chemin qui conduit de la Cité dans un lieu nomme le Pont ou le Pas Saint-Martin. Dans un plaid de Childebert III., de l'au 710, on lit que ce champ de foire est situé entre les basiliques Saint-Martin el Saint-Laurent: Inter sancti Martini et sancti Laurentii baselice. De ces notionsil résulte qu'entre le champ de foire qui devait être situé près de l'arc de triomphe Saint-Denis et la cité de Paris, il se trouvait, sur la route de cette ville. un établissement religieux portant le nom de Saint-Martin, et qualifié basilique. Cet établissement existait avant les incursions des Normands, puisqu'ils le détruisirent, comme le porte un diplome de 1060, par lequel Heuri les atteste sa rnine, et déclare son intention de le réédifier. Je citerai en son lieu les expressions de ce diplôme, en continuant la description de cette église, dont il mé suffit, quant à présent, d'avoir constaté l'existence et l'emplacement.

SANY-PIERRE, chapello située rue Saint-Martin, entre les n°2 et 4. Il parail certain qu'au sixieme siècle li existait, vers ce lieu, une petite celuleu ou chapelle. Le défant de monuments historiques a iri, comme ailleurs, hissée place dals canquetres que je ne produirin pas cit. Metierieu ou Merri, et sou companion Froduljus ou Fron, viurent, à une époque qu'on in peut jéréiser, occuper une cellule qui existait dajó ou qu'ils construisirent en ce fieu; lis élevierent anqués un petit oratoire dédié à saint Pierre, Saint Melerieus mournt ur la 70 700, et son fombeun fut vierrée comme cetti d'un saint. La chapelle recut, sous la seconder ace, je nom du saint dont elle receisit les cendres. Dès il m 820 un diplome de Louis-le-Polomarire lai donne le nom de s'aint-Médrie, d'unt par contraction on a fait celui de Saint-Meri, On trouvera aitleurs ce qui reste à dires sur l'histoire de cet établissement reflicieux.

On aurait une fausse kiée de cres chapelles, églises ou abbayes, si on tes croyait semblabes à celtes que l'on voit anjourd'llui : l'eurs constructions étaient fort exignés. L'ai vu d'antiques oratoires dont l'intérieur pouvait à peine contenir l'aute et le prérie, et, si l'on excepte les églises et abbayes les plus richment doiées, et qui se trovavieur solidement blaits, le plus grand nombre de ces éditiers pieux n'était construit qu'en bois; c'est pourquoi ils devennient facilement la norie des l'ammes.

## TABLEAU PHYSIQUE DE PARIS,

Paris, ous la première race, n'eprouva d'autres changements que ceux qui résultèrent des riablissements que je viens de devrire. La Cité, comprise dans l'île qui porte encore ce non, devait, comme les autres villes de la Gaule, être protegée par un mur d'enceinte. Il est vraisemblable que vers la fin de la domination romaine en mu existait.

ENCENTE DE LA CITÉ. On a découvert, en 1829, ou grand fragment de la martille de la Cité; elle parissial avoir été constitué vers la fin du quatrième ou au commencement du cimpuième siècle. Son existence, aux âges suivants, est attestée par plusieurs témoignaces authentiques. Dans le diplône de la distinct de l'adic Saint-Vienent et staint-Criva, apourThui Saint-Germain-deprés, diplôme de l'am 583, Chilathert declare qu'il a entrepris de bâtir un temple dans Brist, et nou loit des murs de la Cité.

Grégoire de Tours dit que Prédégonde, après l'assassinat du roi son époux, soupçonnée d'en être l'auteur, se réfugia dans la Gité de Paris et dans l'asile de l'église de cetle cité, y transféra ses tresors qu'elle avait cachés dans l'enceinte des murs. Ainsi voilà une enceinte, des murs, qui sont dans la Gité et l'environnent.

L'îlé de la Cité, moins étendue qu'elle u'est aujoural'hui, était divisée en deux parties par la route qui la traverssit; et qui du Petit-Pont allait àboutir au Grand-Font, depuis appele Pont-au-Change. A l'est de cette route étaient l'égibes cudebrârte, la moisson de Feglius, be haptisters, l'entele, l'houjier des gaurers motréculaires, lonspier qui fut l'origine de l'Hate-Dieu, enfin l'ensemble des constructions contenues or dinairement dans l'enceinte épiscogale. Du même côté de la Cité, et sur le bord septentrional de l'île, près de l'emplacement de saint-louis de la Catter, sur une partie de l'emplacement acte du Quianus-Fivurs, c'âtit une prison que l'auteur des Gestes du roi Dugobert nomme carcer Glau-rial, prison de Calucin.

De l'autre côté de la route, et vers l'extrêmité orcidentale de l'île de la Gié, sur l'emphaement actuel du ballas, s'éleviat une fortification qui, dans une charte que j'ai citée, est gualifiée de tour. Ce mot, dans les temps barbares, comme je l'ai dit, signiliai un relateux, une citadelle. Sous la domination romaine, cet édifier a du servir à l'ordre municipal, et, sous celle des Prancs, à la demeure des rois et des comites. Dans toutes les anciennes cités de la Gaule se trouvait, à cette éponge, le même ordre de choses. En partic était destinés au culte, et l'antre aux administrations civiles. Cette partie occidentale de la Cilé contenait encore une vaste place dont je vais parler.

PLACE DU COMMERCE. A l'Ouest de la route que Jai décrile, entre l'église cathériale et le châteu ou le Plaisi, se trouvait une vaste place consucrée au commerce. Malgré le sentiment de tous les écrivains qui n'out précédé, je suis suffasamment autorisé à l'ûxer cette place dans ces limites. Les édominations actuelles ou anciennes des parties qui la composaient ou l'avoisinaient suffisern pour attester son existence en cette partie de Flie. La route qui, partant du péti-florut, s'avoice dans cette lie jusqu'à la rue de Lalandre, a cologiurs porté et porte encore le nom de Marché-Potud, non qui indique nue place contigue de se tenait le marché, et le saronne Petud prouve que cette partie de la place, située sur la rive de la Scine, était fangueus on marciegeuse. A l'ouest de cette route et de caractée est a place du Marché-Scul, qui s'appeita incientemement place ou rue de l'Orberie. Ce mot Orberie signific his-nême une place. Le Marché-Neyl set évidemement un reste de la place du commerce. Ainsi void l'existence de cette place suffissamment démontrée. Quelques faits historiques vont prouvers as destinaire.

En l'an 386, un habiant de la Glié de taris étant entré, pendant la muit, dans un cellier, laisse près d'une barrique d'huile la lumière qui l'éclarial. Cette maison étal contigue à la porte méridionale de la Glié. De proche en proche, le feu, favorisé par le vent, se communiqua aux maisons voisines, étendit ses ravages dans loute la largeur de l'ine, et us fint arrêté que par le bras septentriount de la Seine. Grégoire de l'ours dit, cu rapportant les paroles d'une femma qui avut produéine et meondie, que les masons destinées à d'ere braless seraient celles de aégociants, domos aégolientiem. Comme, suivant cel écrivain, la prophieté fut accomplie par l'incendie, il résulte que les maisons des négociants furent braiées, et que, le feu parcourant l'espace qui se frouve entre porte méridionale de la Glié et sa porte septentionale, ces maisons des négociants se frouvaient dans cel espace, et pouvaient border la place du Commerce qui s'e trouvait aussi.

Le second passage de Grégoire de Tours est plus décisif encore. En l'au 283, un jour de dimante, Chilipérie et ou épous prédopude entendaite la messe dans l'églies estinte (n ecctedit auné) expression qui, dans le laugue du temps, similiai l'églies enthetale. Le courte Lendauts, acusé de divers altentals, s'y rendit, se prosterna, se roula tour à tour aux pieds du roi et de la reine, el, versant des harmes, impiora son pardon. Il flut repoussé et chassé de l'église. Des qu'il en fla sont (de l'église, uil est ermplace par celle de Northe-Dame) il arriva dans la place (na platena); et, saus s'impuléter du sort qui le mencati, la parcoural les maisons des marchandait phisseurs. Pendant qu'il s'informati du prix de divers objets, eu marchandait phisseurs. Pendant qu'il s'informati du prix de divers de place (na platena); d'autoque seguirable na civentile s'is selfor-cent de le saisir, de le garrotter; alors il tire son épéc, se défend, blesse les uns, irrite les autres par a reissainace. Les satellites se jettent sur lui les armes à la main; un d'enx lui porte sur la téte un coup d'épéc qui lui abst une partie de la poeu de crans. Le forme l'ébese fuit, et, courant sur le pout de la ville, et la poeu du crans. Le forme l'ébese fuit, et, courant sur le pout de la ville, et la peut de crans. Le forme l'ébese fuit, et, courant sur le pout de la ville, et de la geu du crans. Le forme l'ébese du les villes de la ville, et de la ville et de ville et de la ville et de ville et de la ville et de vill

son pied s'engage entre deux pièces de bois entr'ouvertes; il se casse une jambe et tombe enlin entre les mains de ceux qui le poursuivent. Leudaste mourut bientôt dans les supplices que la reine lui fit subir.

Il très pas possible de placer est seènes ailleurs que dans IIIe de la Glé, dans, réglies cathièrite, qui ta place où se trouvient les maisous des régionains, et sur le pont par lequel on pouvait s'évader de cette lle. Aiusi tous les doutes disparaissent : il est certain qu'il existait dans la Glé une place du Commerce, que cette place rédat point a débors, sur l'emplement des rues de la Hischette et de la Bicheirie, comme l'out avancé plusieurs écrivains qui m'ent précié, mais bien entre l'églies calièrale et le Palisi. Les néglecains avaient besoin d'abriter les marchandises dans un lieu sûr et fortilié comme l'était l'ile de la Glé.

Temdant la période qui nous occupe, Paris ent beaucoup à souffrir des inontations, des incendies et des malhems de la guerre. A propos des désastères qui détrusisent un partie de la Cik, récepior de forus a cert le passage suivant : on disait que la ville de Paris avait été anciennement consacrée, de telle sorte que les incendies ne pouvaient y étendre leurs ranges, ai les loirs et les serpents y parattre. Dernièrement, en réparant les fondations du pont, et en enlevant la boude odn elles éclaient remplés, on découvrit un loir et un serpent de brouze, dès que ces figures furent enlevées, les foirs et les serpeuts se montrérent en grand nombre dans la ville, et fon commença à y voir reparattre des incendies, - On voit que tont ce qui portait le caractère du merveilleux et du sarnature était aivaitement accueilli par ech histories.

### ÉTAT CIVIL DE PARIS.

Les contames barbares des Franes triomphèrent bientol des institutions romaines. Deux peuples habitaient la Gaule, les vaimqueurs et les vaincus; les premiers conserviernt leurs tausers; un hissa aux sevonds les lois romaines pour leur servir de règle danis les discussions relatives à leurs transactions particuliers : cumescion de toleraure relative ou plutol d'inporauce, faitlest himites que le pouvoir aissolu renversait, selon son caprice. Ces lois se soutensient sus garantie, existaient parce qu'elles avaient existée, parce que les Francsétaient incapables de les remplacer. Quant à l'état civil des vaineus, il reposait sur des bases très-mobiles; tons les droits de la société, les droits meute per plus servés de la nature, étaient méconnus, transerseis par les vainqueurs, qui n'avaient quelque respect que pour leurs coulumes; encore s'en écurtaientits souvent.

Les ordres municipaux des villes, seules institutions un peu populaires, aviis, outragés, cosserent d'exister : aux dévarions on sénateurs qui les composient, succédérent des senbias ou rachimbourgs, assesseurs qui, de comect avec le comte, jugosient les procès. Paris eut son comte et ses senbias, dont le noma été changé en celui d'écherha.

Nous aurions une idée peu avantageuse de la manière dont se rendait la justice, si nous en jugions d'après ce que dit Grégoire de Tours du comte Les-

quate, qui, fotegu'i sieçenti sur son tribunal, entristi en fureur contre ceux qui cremient fui exposive leurs affaires contentieuses; les accabilit d'injures, faisai matriaire les prétres, frappier de verges les militaires, et exerçait sur les piùdurs toutes sortes de cruatités. Nous aurions une ideir tris-efformable de la probléé de ces conties, si-le portrait que cet historien ious a laisse d'Audon, contre de Paris, est fidéles i était un convensionaire; le vit satellité et le conpière des fureurs de l'exécrable Frédégonde. On pourra unesi juger de la prisprudence de ces tribunaux par cette constitution qu'ent l'an 360 donna le roi Colaire : Siquelqu'un est accusé d'un crime, il-ue fant pas le condamner sans - l'entender: an condemnetur partitis innaultius. - ce l'entierje, dout la justive est évidente à tous les yeuxs, et qui honore cehi qui le remit en vigueur, était donn méconni, puisspro nest obligée de le rapquete aux juges.

Le fait suivant va nous faire connaître la condition des habitants de Paris et des campagnes environnantes, et la tyrannie des rois francs envers leurs suiets. En août 584, des ambassadeurs du roi d'Espagne vinrent demander à Chilpérie sa fille Rigonthe en mariage. - Chilpérie, dit Grégoire de Tours, rentra - aussitôt dans Paris, et ordonna uu'un grand nombre de familles, des maisons « de son lise, seraient enlevées de leurs demeures et placées dans des chariots, « La plupart de ces mallicureux pleuraient et retisaient de se rendre aux or-- dres du roi; il les fit Iralner en prison, afin de pouvoir plus facilement les · faire partir avec sa fille. On dil que quelques-nus, désespérés de se voir séna-« rés de leurs proches parents , dans l'excès de leur chagrin , se donnérent la · mort. Le fils était arraché des bras de son père, la fille de ceux de sa mère : leur séparation était accompagnée de gémissements, de plaintes amères et de<sup>®</sup> malédictions contre le tyran. La désolation était si grande dans Paris, qu'on pouvait la comparer à celle de l'Égypte. Plusieurs de ces malheureux forcés de s'expatrier étaient d'une naissance distinguée; ils disposaient de leurs biens, les donnaient aux églises, et demandaient que leur testament fût ou-· vert des qu'on aurait appris l'entrée de la jeune princesse en Espagne. Ils « considéraient ce départ comme le terme de leur vie. »

Les personnes, enlevées pour satisfaire la vanité de Chilipérie et douter plus de jounge au cortigée de sa lille, rélaient point de condition servit. Leur résisfance, leur violente douteur, sa manifestation publique, sufficiaient pour faire-prient qu'elles jouisseint de la liberté civile; mais tous les doutes se dissistent lorsque Crégoire de Tours nous les présente comme des propriétaires, légaunt leurs biens par testament, et qu'il nous apprend que plusieurs pouvaient se prévaid vium aussance désinguée multi vers notifores autre.

Ainsi les hommes de condition libre appartensient à Caligérée; il les traitait comme des esclaires, et disposait de leur presonne comme d'un meulle. Sous comme chipérie, les prepriétés n'étalent pas plus respectées que les evois comme Chipérie, les prepriétés n'étalent pas plus respectées que les prosonnes. Du respecties que les prois comme chipérie, et que les rois ou les reines ordonnérent, je vois bien des assassins, et le théêtre, et que les rois ou les reines ordonnérent, je vois bien des assassins, etc. s'entre des fourantaers, des bourreaux je une yes les proises éverrepait unes normales de l'autres par le pues. Si la justice éverrepait unes vordonnéres.

COMMERCE DE PANIS. Pavorisé par une navigation facile, le commerce de cette ville, établi sous la domination romaine, se maintint sous celle des Franes. Comme luss les barbares, ceux-ci-, passiounés pour le luxe, pour la richesse des vétements, pour les hijoux et les armes de prix, ue contrarièrent point la veude de telles marchandises. Des Juffs, des Syriens, des hommes du midi de la Gaule et d'autres pays figuraient parmi les principaux négociants. Quedques uns firent de grandes fortunes. En de ces marchands juffs, appelé Schomen, devint receveur geierniel des recuests du lise du roi Dagobert. In Syrien, nommé Eusebe, acquit assez de richesses pour actiert l'épiscopat (et, après la mort de Ramenode, rul la 194, il dit founde évoire de Paris.

L'espoir du gain fait braver bieu des périls. Le plus ordinairement, les marchandises étaient transportées par eur şar mur, elles avient à redouter les chandises étaient transportées par eur şar mur, elles avient à redouter les attaques des pirates; sur la Scine, celles des riverains puissants; mais les transports par terre étaient exposés à des dangers plus grandes neures. Des traupes de brigands, commandées par des chefs frauss des familles les plus distinguiers, inétaient pas les seules gutraves qu'éprouvait le commerce : sur les routes, it etait guée par des exactions, des peixers et des avanies de fonte sorte. Voici le décombirment des contributions que le lies percevait à Paris sur les marchands. Giés avant d'être débarquiées et logés. Elles sont au nombre de quinne, et se trouvent técommées dans su diplône donné en 629, par le roi Dagodert, en ferur de l'abbave skint-l'ensi.

Aurigios, le droit que paient ceux qui naviguent sur la Seine; - Portaticos, droit perçu sur le port au débarquement des marchandises; - Pontaticos, péage en passant sur on sous les ponts; - Rivaticos, droit payé pour être autorisé à laisser les barques sur le rivage; - Rotaticos, pour les dommages que les voitures penyent faire en détériorant la voie publique; - Vultaticos, droit inconnu : peut-être était-il le prix d'une autorisation pour loger les marchandises dans les celliers on dans les caves voitées; - Temonaticus, droit de timon : peut-être ce droit avait-il pour motif la permission accordée au marchand de conduire lui-même sa voiture, ou de vembre sa marchandise sur cette même voiture; -Chespetaticos, impôt pour la réparation des terres qui bordaient les ehemins, ou pour dédommager les propriétaires des terres voisines, ilrs dégâts que pouvaient faire les voitures; - Pulveraticos, droit inconnu : peut-être avait-il pour prétexte la poussière occasionnée par le transport des marchandises; - Foraticos, contribution à laquelle on assujettissait les vins forains; - Mestaticos, peut-être Mistaticos, droit qui autorisait le mélange des vins; ou Mutaticos, droit de mouvement ; - Laudaticos, droit inconnu : pent-être avait-it pour motif la permission d'annoncer publiquement les marchandises, et d'en faire l'éloge; -Saumaticos, droit peren sur les marchandises portées sur le dos des bêtes de somme; - Salutaticos, c'était un présent fait au roi ou au comte en lui faisant le salut: - Passionaticos, ilroit de passage, qui devait être peren sur les marchandises qui passaient par la Cité pour se rendre au chamo de la foire ou ailleurs.

Ce diplôme en faveur de l'église Saint-Denis fut confirmé plusieurs fois par les successeurs de Dagobert; mais, dans leur charte de confirmation, ces droits ne sont point tous dénommés. Dans celle de Chilpéric II, de l'an 736, on ne trouve que les suivants : portatieus, pontatieus, rotatieus; il ajoute, en latin barbant : « Et les autres redevances que les juges publics sont en usage de percevoir. »

Ce commerce, entravé par lo brigandago des Francs, par les exactions di lice, consistair en objets de luce, tels que bijoux, comemula, armes, bandriers et ceintures, garnis d'or, de pierreries; en objets utiles, tels que vins, huile, miel, garance, etc. Les cioffis propres sux vélements et aux mendies étaient manufactures dans le pays. Chaque roi, chaque homme puissant avait sa maunfacture, som gymeretus, où des femmes seclaves libiente et lissaient le lin et a hime. Ces gyméres, que les Francis travièreret étables dans les Gaules, devinrent, en quelque sorte, des sérads pour les rois, les princes, les dues, etc. Cétait de ces adeliers qu'ils literaient burs concultius, et quelqu'etais leurs épouses. Hors les fabriques domestiques des gynérées, ou ne découvre aucune autre manufacture remarquable. La phipart des objets de luxe et même de nécessié vennient de l'étanges. Céts uius, par evende, que le pappris on papier, qu'on employait ordinairement pour éerire, était transporté d'Egypte dans la Galle par des visseaux marchands.

## TABLEAU MORAL DE PARIS.

La moralité des gouvernants sert fron souvent de modèle à celle des gouvernes; en peignant les mœnrs des premiers, ou pourra en tirer des inductions sur les mœurs des seconds. L'histoire, presune toujours muette sur le caractère des peuples, l'est beaucoup moins sur celui de leurs chefs. Mais les notions qu'elle laisse à désirer sur les nos se trouvent remplacées par celles qu'elle fournit sur les autres. Toutefois, dans cette période, je ne tronve ancune particularité sur les habitants de Paris, et je ne puis leur appliquer que ce que les écrivains de l'antiquité ont écrit des mœurs des Francs. L'amour du pillage, la ferocité et la mauvaise foi formaient les principaux traits de leur caractère. Les Francs, dit Vopiscus, méprisent leurs serments, et rient en les violant. Salvieu les traite de nation sans foi, gens Francorum infidelis; il les lonc d'être hospitaliers, et les blâme d'être menteurs. « Les Francs, dit Libanius, uc peuvent supporter la ser- vitude; ils se croient réduits à ce fâcheux état des qu'ils ne trouvent personne à piller. « Un proverbe gree, donné par Éginhard, porte : Vous pouvez avoir un Franc pour ami; mais ne l'uyez jamais paur voisin. (sidore cite l'opinion de quelques écrivains qui pensent que les Francs doivent leur nom à la férocité de leuc caractère. « Il est certain, ajoute-I-il, que leurs mœurs sont corrompues, et que leur naturel est frés-féroce. « Sidoine Apollinaire décrit la stature élevée de leur corps, leur force, leur agilité, leur acdeur dans les combats. Agathias parle avec quelque éloge de la civilisation des Francs, dominateurs de la Caule, et s'étoune même de voir régner entre enx la paix et la justice. Mais l'hisloire des premiers siècles de notre monarchie est loin de venir confirmer le témoignage de ce dernier écrivain.

Je n'entreprendrai pas le récit de tous les évenements qui ont signalé le règne

des rois de France de la première race. Je rapporterai seulement le fait sui vant, qui donnera une idée des mœurs barbares de ces princes.

Chlodomère, en mourant, laissa trois fils en bas âge : Théodovalde, l'atné, avait atteint sa dixième année; le second, nommé Conthaire, sa septième, et Chlodovalde était plus jeune encore. Ces enfants vivaient à Paris amprès de leur grand'mère Clotilde, « Childebert voyait avec jalousie cette reine, sa mère, « prodiguer toute son affection aux seuls fits de Chlodomère : il craignait de » plus qu'elle ne parvint à leur conserver l'héritage et le trône de leur père. « Agité par ce double sentiment, il envoya un messager à son frère Chlotha-« chaire et lui fit dire : Notre mère garde aunrès d'elle les fils de notre frère : elle - veut qu'ils soient rois; riens promptement à Pavis, afin que nous nous concer-· tions ensemble sur ce qu'il convient de faire, nous déciderons s'il faut, en leur - coupant la chevelure, les réduire à la condition des personnes du peuple, ou bien « s'il faut les tuer ; en ce eos mus parlogerons, à portrons equies, le royanme de « notre frère. Très-content de cette proposition, Chlothachaire part pour se - rendre à Paris. A son arrivée, it fut résolu entre lui et Childebert qu'ils adres-- seraient un message à leur mère, qui demenrait alors à Paris. Ce message - portait : Encoyez-nous ces enfants, afin que nous en fassions des rois. A ees - mots, Chrothechilde, transportée de joie car elle ignorait le piège qu'on lui - tendait), fait manger et boire ces enfants, les livre aux envoyés de leurs - oncles, et leur dit en les quittant : J'ouldierai que j'ai per du man fils Chlodomère, - si rous êtes élevés pu rang des rois, -

Arrivis aupris de teurs oncles, un les saisti, aimst que leurs serviteurs, un les reuterne dans des prisons séparies. Arvadins (Gaulois, lils d'Apollimire, séus-teur) est errore par Childebert et Chlothachire aupris de leur mère Chrothechilde. Il se présente devant celte reine, tenand d'une main une paire de cis-ceux, et de Tautre un roiginard un. O roire très politices d'elid, vas fits, aou sont est partie en pour les manifesties raire rolandé et que rous promonées sur les out de ros petits-sofiuls. Universons qu'is iscont prires de leur desrevalure, ou bien contra-zons qu'ils mond regregors. A ces mos, et surtout à la vue de la dégradation ou de la prochaine mont de ses enfaines, elle est lour à fait en partie des artificats, elle est lour à four agifée par des sentiments de terreur et de colere; dans l'excès de sa doubeur, ne sa-chant trop e cuptéel devair l'épondre, elle dit ligenment : l'ampire lis n'es four point des rais, j'aime miera que ves infants mexent, que s'ils vienient prises de leur dévelur.

A readins se rendit promptement auprès des rois ses maîtres, et leur dit isalitum, et vui qu'elle set servaire. Aussido (Liolachaure saist) que le bras leplus âgé de ses neveux, le reuverse à terre, et lui plonge le poignard dans leplus âgé de ses neveux, le reuverse à terre, et lui plonge le poignard dans lesein : l'enfant expère en poussait des cris. Le second enfant, effrairé, se jette
aux pieds de son oncle Childebert, embrasse ses genoux, et dit en pleumat :

» Nevaure-moi, mon cher oncle, que je ne prinse pas enoume mon frère l'Alidebert,
conche, éma jusqu'aux larmes, dis Choldebertines 'Non cher prère, je l'en prèr,
s'aisse lu vie a cet orfant', Accorde-moi cette grâce, et je Cuccorderoi er que tu
desièrers. Je le le homande, ne lar pus 16. Septe se metten Choldebertir en

- furrur: Repuisse eet eighteit de tris bras, on it was mourir acce lut, sécrija-di; - cett hig qui a fourile complo, et u mongue à la prodré Eta même (emiga il seu saisit, lui enfonce son poignand dans le côté, el le tue comme il avait lui estate, lui enfonce son poignand dans le côté, el le tue comme il avait lui entre lui entre lui entre lui estate la reine Chrothechilde lit ensevelir les corpis de ces deux enfants; teur comoi fundère fut cédéric avec magnificeure et beaucoup de clauts. Ils furent inhumés dans l'église Suint-Pierre et Suint-Paul (depuis Sainte-Genevière), cupant au troisième enfant, nomme Chiolovalde, des hommes puissants (des leudes) l'enlevèrent, et le ravirent à la mort. Il s'adonna à la religion, coupa de ses mains sa longue chevdrure, devint prefre, et se distingua par de bonnes courres; l', c'hiddelyert et Chlothachaire se partagérent, à lances égales, l'actique de leur frive Chlodomer, dont ils veragent d'écorrer les enfants.

Je passe sous siteuce une infinité de traits de la nature de celui que je vieus de rapporter; jes guerres semaldaeusse entre les membres de la même familie; je tableau des frères armés contre les frères, qui cherchent à se ravie leurs richesses, à s'arracher ricéproquement la vie, dont l'un égorge les enfants de l'autre, une reine âgée d'euviron soisante-dix ans Brunichildel, suppliciée perdant trais jours, enfini écartéée par les ordres de son neveu qui l'accusse d'avoir fait périr diz rois, france, telle est l'esquisse à peine indiquée des scients d'avoir fait périr diz rois, france, telle est l'esquisse à peine indiquée des scients siècle offrit la Gaule asservie sous la domination des Frances, sciens dont le tableau appartient non pas à l'Histoire de Pauis, mais à l'Histoire de vaiere, de la fre france partier de l'accuse que l'accuse de l'accuse que l'accus que l'accuse de l'accuse d'accuse d'accuse d'accuse d'accuse d'accuse d'accuse d'accuse d'a

A cette époque la France était en proie à l'ignorance et à la barbarie. Les grands tu royanne ainsi que le taut étergé ne connaissaire d'attres bies que leur inlérét, et ne reculaient devant aucune mesure, quelque injusée et suitent de le la compartie de la consideration des meurs ne fait plus compiéte : le monde moral était rétombé dans le chaes. Le n'entreprendrai pas de rappeter toutes les misères et tous les crimes dont les chroniqueurs les plus respectés nous font le lableur : je me contenterai de faire connaître, sous le rapport moral, les premiers évêques de Paris, antant toutefois que la caréé des documents me le remettra.

Salfarcus, éveque de Paris dés l'an 159, fut, vers l'an 53t, dans un concile teu en cette ville, déposé pour des crimes capitaux: les uns précionent qu'il était accusé de simonir, ci autres pouseut que ses fréquents adultéres furent cause de sa déposition. Saint Germain, vingtième évêque de Paris, était, suivant lous les témolganges, recommandable par sa doctrime et ses bouies actions. L'histoire nous le présente sous ce rapport avantageurs, sa légende hi attribue phisicurs actes surmaturels. Le publie d'alors dédaignait les vertus, et n'admirait que les miracles. Il mournt en 35t. Raguemole, vinut-t-unième éveque, liurer dans l'histoire comme un prétot de core, un faori de l'infernale Fridéponde, dont il parait, à certains égants, avoir été le complice. Il mournt en 391. Easèbec, vinus-deuxs/éme éveque, était un marchand syrien, qui sapira aux

<sup>(1)</sup> Ce prince, échappé aux poignards de ses oucles, ful considéré comme un saint, et de sou non Chisolovalde on a fait celui de Cloud, Saint Cloud fui Inhumé dans le Issurg qui porte son nom, bourg situé à deux lieues et à l'oncet de Paris, sur la rive gauche de la Seine.

concurrent, parce qu'il fonruit une plus grande somme d'argent, l'évêché bû fut adjugé. Il chassa tout le clergé de son prédécesseur, et le remplaca par des occlésiastiques syrieus, attachés à sa maison. Il occupa peu de temps le siège épiscopal. Faramondus, son compétiteur, le remplaça bientôt : on ne sail si, pour cela, il attendit la mort d'Ensèbe. Des évêques qui viennent ensuite, je vais citer les plus connus, Landérieus ou saint Landri, vingl-Inritième évêque, est du petit nondre de ceux dont le nom mérite d'être honorablement mentionné; il fut, en l'an 650, élevé au siège épiscopal, L'année snivante, une horrible l'amine désola les habitants de son diocèse ; notre évêque vendit les menbles de sa maison, les vases précieux de son église, pour nontrir les pauvres. On lui attribue la fondation de l'Hôtel-Dieu; celte assertion n'est appuyée sur aneune preuve. On sait un'avant lui, près de toutes les églises cathédrales, il existait un hospice destiné aux panyres, appelés matriculaires, r'est-à-dire enregistrés dans la matricule de ces églises : peut-être saint Landri-lit-il reconstruire on réparer le bâtiment qui leuv était consacré. Landri ent pour successeur Chrodobertus, dont les actions sont pen conunes. Sigobaudus on Sigoberrandos, treutième évêque de Paris, est traité, dans la vic de sainte Bathilde, de misérable évêque, dont l'orgueil causa la mort. En 663, il vint à Chelles, auprès de la reine Bathilde et prit querelle avec les Francs de cette reine; il en résulta une émente où ret éveune fut tue. L'anteur de la vie de sainte Bathilde dit qu'il mérita sa mort, Importunus succèda à Sigoberrandus, Il n'est connu que par une correspondance qu'il ent avec Frodoberlus, évêque de Tours. Ce dernier, pendant que les habitants de son diocèse souffraient une rigourense famine, chargea Importunos de Ini acheter du blé, et de le lui envoyer à Tours. Ce blé, arrivé, se trouva corrompu; il était impossible de s'en nourrir. Frodobertus s'en plaignit à l'évêque de Paris, et lui envoya un échantillon du pain fabrique avec ce blé, pour lui prouver qu'il n'était pas mangeable. Quoique les plaintes de Frodolierius ne fussent accompagnées d'aucune parole offensante, Importunus en fut vivement piqué. Au lieu de instiller sa conduite, il lui répond qu'il ne veut avoir ancun démélé avec lui ni avec ses pareils. Il lui reproche d'avoir fait enlever la femme unique de Grimoalde, maire du palais de Sigebert, de l'avoir fait transférer dans un monastère de Touraine, où il vivail avec elle dans un commerce scandaleux. L'évêque de Paris, dans une antre missive, accable Frodobertus des injures les plus violentes, les plus grossières ; « Il ne croit, « dit-il, ni à Dien, ni à son Fils, ni aux saints; il est dominé par le diable. Il a - tonjours fait du mid. Tes père et mère, ajoute-t-il, n'avaient aucun respect pour - le Christ, pnisqu'ils l'ont toi-même engendré dans un monastère..... Rappelle-« toi les iniquités que la as commises contre le maire du palais Grimoalde, - contre sa femme, que tu lui as enlevée... Tu lui as ravi sou or, son argent, - son honneur. - Il lui parle cusuite de ses amours avec une jeune lille, le traile de fornicaleur, et lui donne un conseil, que sans donte l'évêque de Tours n'aura pas suivi, celni de se soumettre à une certaine opération, seule capable de de mettre fin à son liberlinage (per annia jube le castrare, ut non pereus per telia .

Agilbertus succeia, vers l'an 600, à l'éveque lunportunus. Avant d'être elevea siège de Drais, Agilbertus avail, pendant quelques aumées, rempii les fonctions d'évêque en triande. Si, dans ce pays étranger, il acquit quelques conmissances dans la religion recleiusitique, il n'y poiss point de précepte de morale; on en igogera par le trait sivuant : Ebrois, maire du publis, après la bataille de Lafan, poursavit son cument, le due Martin, qui se réfugia dans la bataille de Lafan, poursavit son cument, le due Martin, qui se réfugia dans la bataille de Lafan, poursavit son cument, le due Martin, qui se réfugia dans la Martin, deux éveques, Agilbertus de l'employer un moyen plus expéditif. Il députa amprès du due Aurin, deux éveques, Agilbertus de Paris, et Régulas de Réins, qui, au nom de leur mattre, promireut la vie à ce due, s'il consentait à rendre la place, et cerroborient cette poursese par un serment solumellement promonée sur un reliquiaire. Ce serment, prété par deux prétats sur un objet sarvé, détermina le due Martin; il rendit la place. Mais à peine en fint-il debros, qu'il se vit assaitit par les geus d'Éloviin, qui, violant la foi jurée, le saissirent et le poignardeirent.

Les autres évêques des derniers temps de la première race, mentionnés dans les catalogues ou dans tes chartres, ne le sont pas dans l'histoire.

Il convient, pour compièrer le tableau moral de cette période, de rassembler un petit nombre de traits propres à caractériser les meurs de la noblesse, de ces hommes privilègiés comun sons le nom de l'endes, danactiques, duise, contes, etc. Cette classe aristocratique se composait ordinairement de Francs et de Romains.

Les teudes, Frances d'origines, ne remplirent d'abord que des fonctions militers; ce fut parmi les ttomains un pen tettrés que les rois choistrent des réfrendaires, des percepteurs d'impositions, et des contes chargés de rendre la puiste, fes deux classes, d'abord distinctes sous le rapport des mours, se confoudirent bientôl. Les habitudes des Francs, furtiliées par le pouvoir, prévaturent sur celles des Ionanias asservis. Cos demières se hissèrent entraîner par le torrent de la barbarie; expendant il se conserva encore des nuances diverses entre les meurs des unes et celles des autres.

Pour qu'on puisse juger de la fidélité et de la probité des nobles de la première race, je donne iel la relation d'un voyage contenant des fraits propres à les faire juger.

En l'au 384, le mariage de Itigauthe, Illie de Chilipérie et de Frédégonde, avec Récarde, prince des Gotts, fut couche, Chilipérie se rend l'aris, y convojue ses leudes on fidiées, et fait cérébrer le mariage. Par ses ordres, ou araché de leur forçe un grand nombre de famillées pariciennes, pour, comme je l'ai dit, servir à la pompe du certires de su Illie. Tous les appréts sont faits. Chilpérie avait donné à l'igenthe des trésors immenses. Frédégonde, plus Bhérale encore, remebriel sur la générasité de son mari, en ajoutant à ces dons une quantité étonnante d'or, d'argent, de bijoux et de veterments précises. Chilpérier et ses leudes, témois de ces dons, sembléreut s'étonner de ce prodigioux annas de richesses. Frédégonde prévint leurs reproches, en teur disant qu'elles ne provenient point du trésor des aucteurs rois, mais qu'elles résultaient de son économie, ele la houme administration de ses biens, qu'elles c'âcult le trût de ses écaparges et due présents qu'elle auxil revus de son époux. Gin-

quante voltures suffrent a peine pour charrier le riche bagage de la princesse ligiouthe. Sou cortige se composit de plus de quater mille hommes armés, à pied on à cheval. Les duces homegisellus, Ausoulde, Bladaste, le maire du pa- lais Wadon, étaient spécialement chargés de commander la hrillante escorte, et de veiller à la sirrelé de la princesse et de ses tresons, Le cortège, formé dans la Cifé de Paris, se met en marche; mais, en sorlant par la porte méridionale de cettle ville, Fessien d'une des voltures se round, Les assistants, effrayés par cet accident, en tirent un funeste presage, et s'ecrient : O malheur (mala hora)!

Enfin le cortège quitte Paris. Après avoir parcouru un espace d'environ luit mille (trois lieues), il s'arrête; on dresse des lentes pour y passer la muit, Ici commenceul les malheurs du vovage de Rigonthe. Pendant cette nuit, cinquante hommes de l'escorte se lévent, s'emparent de cent des meilleurs chevaux, de leurs freins d'or, de deux grandes chalnes de ce précieux métal, et fuient avec ce butin dans les États du roi Childebert. Pendant tout le reste de la ronfe, les richesses de Rigonthe devinrent successivement la proie des personnes chargées de les protéger; mais cette princesse ne fut pas la seule victime de l'avidifé de sa garde. Chilpéric avait sévérement recommandé de ne prendre pour la nonrriture des hommes et des chevaux de l'escorte auenne denrée, aucune chose dans les terres de son fise ; de sorle que les personnes et les bêtes devaient être alimentées par des exactions on par le pillage. Anssi les villes et les campagnes qui se trouvaient sur le passage furent-elles mises à contribution el horriblement dévastées. « Pendant toute la route, dit Grégoire de Tours, ceux qui com-- posaient le cortège se livrérent à tant de pillages, s'enrichirent de tant de - butin, qu'il serait impossible d'en rendre comple. Les moindres chaumières « des pauvres ne purent échapper à la rapacilé de ces brigands; ils défruisaient « les vignes, en coupant les ceps pour avoir le fruit; ils enlevaient les bestiaux : » lout fut ruiné sur leur passage, où ils ne laissèrent rien à prendre... Ce dé-« sastre eut lien dans un temps où la gelée et une rigoureuse sécheresse avaient » emporté la récolte; et ce qu'avait épargné ce double fléau fut enlièrement - enlevé, - Cependant la princesse continnait sa route, et son corlège, qui ruinait tontes les campagnes, la ruinait aussi; car, à chaque station, il la dépouillait de quelques parties de ses trésors. Arrivée à Poiliers, elle se vit abandonnée par plusieurs ducs de son escorte : ceux qui restèrent autour d'elle l'accompagnèrent comme ils purent jusqu'à Toulonse où l'attendaient de nonveaux malheurs. Elle recut en chemin la nouvelle de la mort du roi son père, de Chilpérie, assassiné par les ordres de Frédégonde, Arrivée à Toulouse, on lui conseilla d'y sélourner pour laisser reposer son escorte fatignée, et pour réparer les vêtements et les voitures : elle y consentit. Pendant qu'elle séjournait dans cette ville, on y vit arriver le duc Desidérius, qui, à la tête d'une troupe armée, vint, sans autre formalité, s'emparer de ce qui restait des trésors de Rigonthe. Il fit Iransférer ces richesses dans un lieu fort, et les confia à la garde d'hommes qui lui étaient dévonés. Les chefs du corlège, ces nobles francs, chargés de protéger la princesse et ses trésors, n'opposèrent aucune résistance

à l'atlental de Desiderius; quelques-uns même, tels que le duc Bladasle et le

maire du palais Walous, s'univent au spoinieur, et devinerust saus houte ses compliees. Rigouthe, déciasées, trahie, deponilées, fut forcée de reste à Toulouse, et de renoncer à son mariage. Cette princesse, qui, quelques jours avanj, possicialit encre des richesses serandondantes, se trouva datus un let état de étéodment, qu'elle put à peine se procurer les aliments nécessaires à sa propre visitence. Sa vie unime fut menuscè, et, pour la meltre en strété, éte fut tréduite à se réfugier dans l'asile de Sainte-Marie de Toulouse, d'oû, abreuvée d'humillations et d'outrages, et le ne fut retirée que l'aumei, avainte. Tels ciaient le respect des nobles francs pour les onlres de leur roi, leur fidélité, leur exactitude et remulir leurs causaements.

Revenous à Paris, où Frélégoude, après avoir fail assassiner le roi sou opux, craiganut d'ére puramite, avait profié de ses faisons avez Ragnemole, évêque de cette ville, pour se rétugier dans l'asite de son église. Li se rendirent lipitud quedpues ziécé sounestiques de ligiouthe, échappés au danger; lis étaient accourns pour aumoner à révétégoude tes matheurs et la pénile stituation des sille. L'un d'ux, nommé l'écand, dit à cette vinie : L'ai accompagné, pur res ordres, redre fille Rignathe; j'air ra connect on l'a outrogée, comment on l'a dépaulité et ses trésors et de ses biens; je ne suis écade paur cair coux en influence. A ces noise, la reine entre en faveur; elle veut venger sur des domestiques flédies l'infidélité et la perilité des ducs. Par ses ordres, ou le dépositife de tous ses vétennents, el on le classe en cet étal. Les houtanges, les cuisimers el antres, qui avaient pris le même parti, le sent qu'ils devaient prendre, forent eucore plus inhumainement traités. Frédégoude les fit depositle tout ms, frapper de verçes, leur Ilt coupre les mains, et les classa.

Ces actes d'iniquité et de furenr s'exècutaient dans l'asile de l'église de Paris, dans un lien où l'évêque Raguemode commandait en souverain ; il ne s'y ouposa point.

Todjours, dans evs temps de harbarie et de malheurs, les nobles francs, steparlis ont pu le faire impaufement, se sont unutries infideise ileurs rois; jamais, foraque l'occasion, leur a parta favorable, ils n'out hisité à les reurespetut trône et même à leur ûter la vin. Je ne parle point des régicisles commispar des rois et par des reines de la nation des Francs; le récit en serait trop long. Quant anx mours de la classe intérieure, l'històrie ne nons en a hisisé que de faibles notions : elle nons montre le peuple crédule et superstitieux à l'excès, opprium', avili, et sans cesse ontragé, pillé par ses maltres. Il intéresse par ses malheurs : on ignore s'il er creonnantable par ses vertales.

Depinion publique était entièrement percertie; on a'avait que des idées a finnesses ur le juste et l'injuste, la larbarie des France, la coupulair condescenfianses aux le juste et l'injuste, la larbarie des France, la coupulair condescendance des évêques, produisirent, entre le sercie et le profanc, entre les crimes et de la religion elurécieme, un manganam monstreux. Cette religion, dédachéve de su morale, fut rédaite aux pratiques, à une espèce de magisme, les rois, les reines, les docs, ainsi que le puple, croysient nax divinations, aux sorts, aux prissages, aux prailiges; ne voyaient dans les pratiques et cérémonies religieuses nu'une verin occulte, claismanipe, qui écratait les maiféles, et procuraient la fortune el le succès. Ils édaient persuadés que les saints cédaient aveuglément aux priéres iljustès des homanes, el même qu'ils favorisaient leurs reimes. Pour comaître leurs futures desinées, les dues et autres nobles consultaient les pythonises, les succèrs. Les plus religious d'entre eux faisient servir les fivres saints à ces divinations magiques, oférgière nous apprend aver satisfaction que hérovés, fils de Chilpérie, rájontait auenue foi aux oracles des pythonises, mais qu'il erovait beaneouy à envu que présentait l'ouverture fortuite des livres saints. - Il plaça trois volumes, le Psantier, le Livre des Itois et -celui des Évangiles, sur le fombeau de saint Martin; passa trois jours et trois unuls en jelones, en veilles et en orasions. - Mais l'ouverture de ces livres ne lui olfrit rien de satisfaisant. Ce prince voulait obliger Dien à s'expliquer sur le serial déchu. Celle pratique magique, qui approuve Grégoire de Tours, fitt, dans la suite, condamére à ard vivre souciles.

Le respect pour les personnes et les propriétés, la bonne foi, la sincérité el l'accomplissement des promesses, la religion du serment, cultu tous les devoirs moraux et civils, étaient mécomus et méprisés : ou portait même ce mépris jusqu'à faire publiquement l'éloge des crimes.

Cel état de dégradation pénéra partont, et s'acerul aux dépens d'un reste de vérilisation qui s'évanonissail. L'immoralité publique se fortiliuit; les tromperies des écrivains cerlesiashiques dans la composition des légendes devenaient chaque pour plus nombrenses et plus graves. C'est ce qu'ont remarqué les Bénédictins, andeurs de l'Histoire Idiferince de France: le mot augmentait à mesure qu'il s'ébiginait de sa source.

Les lettres restaient saus culture; les écoles publiques, à l'exception de quelques écoles épiscepules, éciated idésertées. La lande, aux quartième et einquême siécles, se glorifait enever des Entrope, Ausone, Publade, Ambroise, Salpice-Sévère, Paulin, Vigtur, Marrellus, Salvien, Sidoine Apollinaire, etc. Les Francs paraissent, établissent leur affreuse domination, et brates les lumières s'étégient. A peine en restet-il quelques faibles tuenrs pour éclairer l'étendue et les progrès de ce désastre.

L'évéque Avitus déclare, un serieme siècle, qu'il renouve à la poisse. Bientold, dil, il ne se trouver plus personne capable d'évelarbre ce geur de composision. — L'évêque Grégaire de Tours, qui écrivait environ soixante aus après vitts, prouve, par le grand nombre de ses futtes grammaticeles, pur son rextreme crédulité, par la faussét de son jugement, ainsi que par son propre térmiogange, la dégradation progressive de la raison humaine et de la litérature. - bans les villes de la Gaule, dit-il, on ne entitive plus les lettres ni les arts - libéraux, foules les sciences, nous les geures d'instruction déclinent et dipériessent. Le malleureux temps que celoi oin nos vivous! L'amort pour l'étude s'éteint de plus cu plus; pientoi il n'existera plus d'hommes qui puissent - transmetre à la postérité les eveneunst les plus memorales. »

Le moude vicilit, dit Frédégaire dans le protogue de sa Chronique; il
n'existe plus d'écrivain capable d'approcher du talent des anciens orateurs.
 Les auteurs de l'Histoire Hiléroire de France, savants explorateurs de tous les



écrits et momments historiques de cette déplorable époque, parlent ainsi des ténèbres épaisses qui envalurent la Gaule lorsque les Francs dominèrent sur ses habitants : « On ne voyait, disent-ils, ancun vestige des sciences et des beaux-« arts. Les ecclésiastiques et les moines y étaient les sents qui à peine sayaient - lire et écrire, ignorants dans fout le reste, - Le mal fit ençure de nonveaux progrès; il faut voir le Tableau qu'en ont tracé ces écrivains dans teur état des lettres anx sixième et septième siècles, « La négligence et le mépris pour la « littéralure furent encore portes plus Join, disent-ils en parlant de ce dernier - siècle ; on les poussa jusqu'à ne presque rien écrire pour la postérité, de ce « qui se passait de plus mémorable dans l'Église et dans l'État. « Cependant le dois rapporter les moindres traits qui penyent caractériser ces régnes, et diminuer le dégoût qu'ils inspirent. Clovis voulut avoir près de lui nu musicien, et en fit demander un à Théodorie, roi d'Italie. Ce dernier, dans la lettre qu'il adresse au roi des Francs, Ini dit : - Nous vous envoyons le joueur de harpe que « yous avez demandé ; habite dans sou art, par sa voix et les sons de l'instrument dont il l'accompagne il pontra charmer votre glorieuse puissance. Nous espé- rons qu'il vous sera agréable, parce que vous avez fortement désiré qu'il vous « fut envoyé, » Ce désir de Clovis prouve qu'à sa cour il n'existail point de musicien, prisqu'il en demandait un au roi d'Italie; on ne voit pas que la musique ait fait des progrès dans la Gaule sons ses successeurs. On ne connaissail guère à cette époque que les chants d'église; on ne savait que psalmodier.

Les témojgages de la dégradation universelle sont bien plus nombreux; mais étrent sassey nou prouver que la barbarie des Francs anneu dans la Gaule le mépris des lettres, l'ignorance et la féolidité; en ili disparalte l'ordre, la justice aison, désatura la religion, déprava les merus, engourdit les facultés infeliectuelles, dessécha les annes, étouffa tout sentiment ancièreux, fit regier les passions abjectes, felles que la capidité, la perfidire, des passions odicuses, élles que la vergance et de forencie; cuitir, c'en est assez pour prouver que -la barbarie des Francs parvint à rabaisser l'homme souvent an nivean et quelquefois an-dessons de la condition des bêtes.

Sous la seconde race, on sentit le mal; on s'ellorça de le réparer. On verra, dans la période suivante, quels furent les ellets et la durée de ces tentatives louables.

### PARIS SOUS LA SECONDE RACE.

#### COUP D'GELL SUR CETTE DANASTIE; INCURSION DES NORMANDS,

- Les majordomes (unijores domás, ou maires du patis, et les dues, s'étaient, depois la mort de Dagobert Pr. emparés du ponoire souverain, et acuient laissée aux descendants de Clovis un vain titre de roi. Ils parvinrent à les priver de ce titre, et à se l'attribuer. Pepin de lieristed, due d'Austrises, avait usurpé, dans cette contrèe orientale de la Gaule, l'autorité, suprème. Son lits, Charles-Li.

Martel, par son courage, ses exploits militaires et les services éminents qu'il rendit à son pays en le délivrant des armées sarrasines, légitima et lit respecter cette usurnation. En l'an 752, Pepin II, dit le Bref, lits de Charles-Marlel, en rémuissant la Neustrie à l'Austrasie, mit tonte la Gaule sons sa domination. Plus audacienx que ses péres, qui n'avaient porté que les titres de maires du palais ou de dues, il se fit proelamer roi, et devint le elief de la dynastie earlovingienne. Charles, dit le Grand, son lils, vulgairement nomme Charlemagne, doue d'antant d'audace et d'énergie, d'un génie plus vaste et plus entreprenant, succèda, en l'an 768, à son père Pepin It. En l'an 772, après la mort de son frère Carloman, il règna seul dans la Gaule et dans les antres contrées qui en dépendaient. Pois, en l'au 800, ayant étendo ses conquêtes en Europe, il fut, à Rome, proclamé emperenc d'Occident et même auguste. Sous Chartemagne, le gouvernement des Francs s'éleva au plus haut degré de spiendeur; mais, déponryn de bases solides et d'institutions robustes et nationales, et ne devant son énergie qu'à celte de son chef, ce gouvernement, matgré les chaugements utiles qu'il épruuva, tomba avec l'homme qui le sontenait, Les mêmes vices qui avaient causé la ruine de la dynastie mérovingienne causérent celle des Carlovingiens.

Charlemagne voulnt fortement l'amélioration de l'état civil et de l'état moral. voulut réformer leurs désordres et les aluis; mais, eu combattant les couséquences, il laissa subsister le principe. Il fallait remouter à la source du mal, et la tarir; il ne lit que contenir ses ellets. Il fallait changer les choses, il pe changea que les hommes : il destitua plusieurs dues, plusieurs eomtes; il déplaça plusieurs évêques, et leur adressa de vives réprimandes sur leur conduite désordonnée. Toutes ces tentatives n'eurent que des succès épliémères. Le mal, dont il contiul les développements pendant son règne, n'éclata qu'avec plus de force après sa mort. Il aurait dù restreindre les pouvoirs de la noblesse, les pouvoirs du clergé, et diminuer ses richesses immenses, souvent très-mal acquises et très-mal employées, comme lui-même le témoigne. Il conserva, dans son gouvernement, plusieurs contumes que les Francs tenaient de leur barbarie originelle, et notamment eelle qui antorise les fils à partager entre eux les États de leur père. Cette continue avait, sous la première race, allumé, entretenn le fen des guerres civiles, et elle ne fut pas moins fatale sous la seconde. Charlemagne ne se doutait pas qu'il pût exister un régime préférable à celui que ses aïenx avaient adopté dans les forêts de la Germanie; il ne connaissait que le despotisme, si commode pour les chefs des nations, et qui serait le meilleur des gouvernements, si les rois étaient les meilleurs des hommes. Charlemagne était plus propre à reparer qu'à construire un édifice politique. Cet empereur fut le premier prince tranc qui, malgré plusieurs laches de barbarie qui ont souitté sa mémoire, offrit un caractère d'héroisme, de magnanimité, et montra du génie. Il fit de grands efforts nour ramener dans ses États le culte des lettres. S'il ne renssit pas complétement dans l'exécution de ce noble projet, il faut en acenser son sjecle et les vices du gouvernement. Il rétablit des écules depuis longtemps abandunnées : elles ne répandicent pas de grandes lumières, mais elles préservérent les lettres de leur raine totale.



Charlemagne promulgua un trés-grand nombre de lois, et ent la force de les faire exécuter. Ses successeurs en publièrent beaucomp aussi, mais elles ne furent pas tonjours suivies de leur exécution.

Le 28; janvier 813, Charlemagne mourut dans son palais d'Axcha-Clappelle, el bissa une renomme de grandeur qu'il devait à sa vaste domaition et à la supériorité de son génie. Je ne parlerai point tri de ses successeurs, de ce Louis-le-thèbomaire, si dévot, si doux, si faible, et si cruellement outragé par sestilis; ni de Charles-le-Chauve, dont la méchanceié, la faiblesse et l'impéritie hâtérent la ruine de la dynastic carlovingienne. Ces princes, guidés ou plutôt trumpés par la noblesse et le oriegé, fivréeval la Gaule aux plus affreux désordres, et se laissèrent entièrement dépositler de l'autorité souveraine par ces doux elasses.

Ainsi Jalseure de Forres institutions, l'usage des souverains de partager leurs. Elas entre leurs fils, le caractére fibile des sucreseurs de Charlemagne, l'ambition des dues et des éviques, toujours prêts à profiler de cette faiblesse, répandièrent sor le Gaule un torrent de calamiés, et procurierant aux dépens des rois et des peuples une désastreuse consistance au régime févala, le pire de tous les régimes. A ces malheurs il faut jointele ets nombreuses ineursions des Normands, qui, pendant prês d'us siècle, vinrent à diverses reprisse, et sur differents points, piller et dévaster la Gaule. Ces brigannis, à la faveur du désordre général, pureut souvent, sans reucontrer d'obstacles, assouvir leur harbene emidié.

Paris eut sa part des evènements désastreux qui allligérent les autres lieux de la Gaule, et cette ville fut aussi une notable victime de la faiblesse des rois et du brigandage de ces étrangers.

Les pertes de Paris sous la seconde race ne fured compensées par aucun avandage, si crist que ses égiles s'eurchiernet dun friesgrand nombre de réliques, objets abris d'une haute importance pour le elergé. Je dirai, dans la sufice, comment ses richesses furent nequises; mais fe dois suparvant exposer sommairement l'historique des incursions des Normands, et des manx qu'ils causèrent à celte ville. Des l'au 80s, ces barbares communérent d'intégre les cides de la Gaule. En 82n, ils firent remontre leurs barques par la Scine, et define du le l'une de l'au Cartie; ils en furout repossées.

En 84; ils remoniferui saus obstacle cette rivière, pillérent tous les lieux a'Inhibitation stutte de ces rives, puis se retirerent chargès de butin. Encourage's par ce succès facile, en 815, les meunes étrangers, conduits par lageauire, moniés sur cett vingt barques, font une nouvelle expédition, et s'assucent jusqu'à Paris. Ils s'y présentierent la veille de Plaques. Rien riviait disposé pour la défense, tant claif faible et vicient le gouvernement d'alors. On ne leur opposa aucune resistance. Les Parisiens désertérent leur ville; les préress et les moines, avec leurs riversors et leurs reliques, privent braugement la fuile. Tout ce qui restait de biens dans cette place sans défense devint la route de la faible. Tout ce qui restait de biens dans cette place sans défense devint la corte proie des Normands. Cependant l'empereur Charlerés et-Chauve, à la têle d'une armée, savance josqu'à l'abbay: Sajul-Paris; mais, n'osunt pas combattre ces menns, if s'arrête dans cette plave, et l'inte avec eux, et, pour s'en

débarrasser, il leur donne la somme de sept mille fivres pesant d'argent. A la fin de décembre 856, nonvelle incursion de ces Barbares ; nonvelles alarmes, nouvelles pertes, même inqurévoyance, Sans épronyer la moindre résislance, ils pillèrent Paris pour la seconde fois, et continnérent leurs dévastations pendant tout le mois de janvier 857, Voici ce que portent les Annales de Saint-Bertin : « Les pirates danois envahissent la Lutéee des Parisiens (Lotitiam Pari- siorum, et y mettent le fen... Les Danois, qui séionrnent sur les rives de la Seine, devastent tons les lieux voisins : ils entrent dans la Lutéce des Parisiens. · brûlent la basilique du bienheureux Pierre et de Sainte-Geneviève : d'autres ba-« siliques, telles que l'eglise de Saint-Étienne, celle de Saint-Vincont et de Saint-« Germain, et celle de Saint-Denis Saint-Denis-de-la-Chartre', se rachétent de « l'incendie moyennant des sommes considerables. Les dégâts qu'its commirent alors dans le monastère Saint-Vincent ou Saint-Germain, et dans Paris, sont plus détaillés par l'historieu de cette abbaye. « Ces brigands, dit-il, penétrent sans obstacle dans ce monastère et dans l'église, où ils trouvent les moines occupés à chanter matines; ils les mettent en fuite, on les reduisent à se cacher, pillent les vases sacrés et tous les objets précieux contenus dans le convent, încendient le bățiment du cellier, et tuent quelques familiers de l'abbave, qui n'avaient pas eu le temps de fuir. De là ils abordent dans l'île de la Cité. A leur approche, les négociants éponyantes se pressent de transporter leurs marchandises sur leurs bateaux, et chercheut à échapper aux pillards; mais ceux-ci s'emparent des marchands et de leurs richesses, et réduisent en cendres les habitations de la ville. >

Pour la traissique fois, am mois de janvier 861, les Vormands curvalissent paris, le bribent misis que la basique Saint-Vincent on Saint-Germain-des-Prés et quelques unisons vositues. Enhardis par ces exploits sans obstacles, ces briands, anxupels se joignaient phisierus nobles on princes frants, concurrent le projet de chercher, dans les pays situés an-dessus de Paris, des richésses qu'ils ne transaient plus dans des contrées situées an-dessus de cette ville, contrées et ville oût il ne restait plus trien à prendre, le peudene, peir dons, mutites de celle place, ils rompirent le Grand-Pout, ou Pout-an-Chauge, afin que leurs barques pusent facilement ermonde la Seine. Ils divertul et compre, parce que ses piles, trop rapprochées les mes des antres, apposient à leurs barques un obstacle qui les empéchait de porter leur Trigandage plus loit. Toutfois, il est sertain qu'alors ils rearmoutreut la Seine, et pillerort, an-dessus de Paris, des contrées où ils n'avaient pas eurore port le trust ravages.

Arrivés avec leurs harques an-dessus de Paris, ils entirerent dans la Marie, gillerent l'abbaç de Saint-Saint, puis la ville de Neunx; une parie de leur troupe alla prendre et ravager. Mehn. L'empereur Charles-les-dauvre restait à Seulis pendant ces ravagers, ne puivant ou n'essant point en arrêter le cours. Ce prince faible et dévot, après la retraité des Normands, ordonna, dil-on, la réparation des bâtimentés, dos égibess, de l'abbaçe Saint - Vincent ou Saint-Gernánia, et, par méjlôme, la recurstruction du Caral-Dent, que les Normands avaient détruit. Voici ce que porte ce dipône : Four la transquitié de font toute royaume, pour la défense de la sainté gfise de l'içu, et pour être préserve des - ravages des Normands, il nous a plu, avec le consentement d'înée, évêque de Paris notre lidéle, de faire construire à Paris, et sur le territoire du monastère e de Saint-Germain, nouastère ancienament noumé l'Inzerrois 1, un grand s pout (ou le Grand-Pout, noujoren forere poutron), aux dépens de notre trèsor, s charles-le-Ghave donne ensaite, pour l'amour de fieu, de sainte Aurie, nère de Dieu, et de saint Étienne, les produits de ce pout à l'évêque de Paris et à ses auxesseurs. Les notes chronologiques de ce dipônie ne s'accordent pas entre clles. L'amée où il fut donné est, saivant les uns, relle de 870; saivant les auxes, celle de des îl es sorte mit in és pas facile de de d'un de l'étant de l'Étopune.

Quoique ce diplôme porte, comme béancoup d'autres, des caractères de faisseté, il est certain que le fait principal, la reconstruction du farand-bust, ne peut être révoqué en doute, puisque, dans la suite; lorsque les Normands lirent une nouvelle incursòm, ils trouvèrent ce pont reconstruit, ce qui rendait plus difficile et contarrial leur projet de remontre leurs barques au-dessus de baris. Mors, pour vaintere et obslacle, ils current recours à des moyens cetraordinaires dont je parferat, he pluss, Mond, dans sa chronique, dut que « Charles-le-Chanve » il éconstruire un pont sur la seine, pout dont les extrémités étaient munies de forteresses afin d'arrêler l'impérionsis des lomois et des Normands. « Ce passage codifrane le fait de la construction d'un pont éconcé dans le dipôme, mais ne prouve gien au delà.

La situation de ce pout a fait naître de longues discussions. Plusieurs écrivains modernes ont prétendu que Charles-le-Chauve ne se borna pas à faire réparer le grand et le petit pont; qu'il en fit, de plus, construire un troisième, qui aboutissait à l'Île de la Cifé, traversait les deux bras de la rivière, et se divisait en deux parties. Le plus grand nombre de ces savants placent ce pont un peu andessus du Pont-Neuf; mais c'est là une conjecture qui ne s'appuie sur aucun document authentique. Il est évident que Charles-le-Chanve se borna à faire reconstruire le Grand-Pont, comme le portent le diplôme cite et la Chronique d'Adon; à le faire fortifier ainsi que le Petit-Pont, à placer des tours on forteresses à leurs extrémités, afin d'opposer une barrière insurmontable à la navigation ulterieure des Normands, Ce diptôme, d'ailleurs, ne fait mention que d'un pont, que du Grand-Pont, majurem pantem, C'est ainsi qu'on nominait anciennement le Pont-an-Change, parce qu'il était bâti sur le plus grand bras de la Seine; et, par opposition, le poul qui traversait le petil bras de cette rivière était appelé Petit-Pont. La chronique d'Adon ne parle aussi que d'un pont, muni de forteresses à ses deux extremités, comme il l'était lorsque, dans la suite, les Normands lircut le siège de Paris. En l'an 877, Charles-le-Chauve ordonna que la cilé de Paris, les-châteaux situés sur la Seine, et spécialement le château de Saint-Denis, seraient rétablis on réparés, Ces réparations mirent Paris en étal de défense,

Vingt-quatre aus s'écoulérent, et Paris, pendant cet intervalle de temps, n'é-

A' Ces mots, monestère anciennement nommé l'Anxerrais, prouvent la faussete du diplôme. Sus la première et la seconde rare, cette église se nommail Saint-Germain-le-Rond. Elle a porté ce non jusqu'ant donziene sériel.

prouva aucune insulie de la part des Normands, mais, en 885, on apprit que ces brigands étrangers remoitaient la Seine, Alors Gostin, dibé de Saint-Vincent on de Saint-Germain, el depuis peu éveque de baris, guerrier prévoyant, les se labat d'ajoute de nouvelles foutilitacions aux Norifications des Norifications des jordonnées se par Charles-le-Charve, on peut-être ne lié-il que continuer celles que cet empereur avant mescriles.

Dés que l'on fut informé de l'existence de ces fortifications et des dispositions dities par l'évèque Gostin pour resister aux Normants, la confiance s'établia, et la cité de Paris, munie de murailles, de tourset de guerriers, fut considérée comme une place inexpagnable. Mors les églises, les monastères des environs de Paris, et même de quelques contrères ébignées, s'empressèrent d'y apporter ce qu'îls possédaient de plots precieux, leurs corps saints et leurs reliques; Paris en fut surénarge. Mais si cette ville devint pour est reliques un aide assuré contre les dévastations des Normanis, elle ne le fut pas contre la mauvaige foit ne contre et de févéque. Cest en grûn evera dans la suite.

Les Normands, montes sur leurs barques, dont le grand nombre couvrait la surface de la Scine dans l'espace de deux lieues, arrivent sons les mors de Paris. Ils demandent la faculté de remonter la rivière, el promettent de ne causer aucun dommage à cette ville si on leur laisse le passage libre, Cétait demander la rupture du Grand-Pont, L'évêune Goslin et Odo ou Endes, comte de Paris, leur déclarent qu'ils ue neuvent le permettre. Alors les Normands se décident à faire le siège de Paris. On demandera pourquoi ces étrangers, ayant déjà, en 861, franchi cette barrière en rompant le Grand-Pont, n'employaient pas eu 885 le même moyen. Voici la réponse. En 861, Paris élait sans défense; et en 885, il se trouvait muni de fortilications et de gens de guerre. Chaque pont présentait à ses extrémités deux tours, comme on le verra dans la suite; ces tours protégeaient ces ponts, et en reudaient l'approche difficile et dangereuse aux Normands, Ils renoncérent à l'attaque du pont. Le 25 novembre 885, au nombre d'environ trente mille combattants commandes par Sigefride, ils donnent un premier assaut, et attaquent particulièrement une tour on citadelle construite en bois, et montée sur un massif de maconnerie, Cette construction n'était pas encore achevée; elle le fut neudant la nuit suivante, il est vraisendiable que cette citadelle ou tour dépendait du plalais du conte, aujourd'hni palais de Justice, et qu'elle s'élevait à la partie occidentale de l'île de la Cité. Les Normands donnérent à cette place huit assauts successifs, l'assiégérent pendant plus de treize mois, et, pour se dédontmager de l'inutilité de leurs efforts et du temps qu'ils perdaient à ce siège, ils ravagèrent et pillèrent tous les environs de Paris, L'empereur Charles-le-Gros, un des successeurs de Charles-le Chauve, presse de porter des secours aux Parisiens, arriva à la tête d'une armée, qu'il lit canner au bas de Montmartre; mais, n'osant risquer une bataille, il conclut, le 30 novembre 886, une paix honteuse avec les Normands, et consentit à leur donner quatorze cents marcs d'argent, payables en mars 887, à condition qu'ils féveraient le siège, Les Normands, movennant cet engagement, renoncérent au siège de Paris, mais ne renoucérent pas au projet de piller les contrées superieures arrosées par la Seine, la Marne el l'Youne. En conséquence, pour remonter la première de ces répièrees sans violer le Iraité, lis Ainaltimen point le Grand-Pont, raus ils prirent le parti extraordinaire de tiere leurs barques hors de l'ean, et de les traier par terre dans ou espace de deux mille pas, jusqu'au-dessus de Paris, où ils les remirent à flot, pillèrent et ravagèrent les pays qu'arrossent la Seine et autres rivières supérieures; après avoir vainement assigé Sens, ils vincret pout de l'ente, au mois de mars 867, à Paris, pour y toucher la somme d'argent qui leur avait été promise par le traité; après qu'elle leur fut livrée, les Normands rédourièrent à leurs expéditions ordinaire.

En 890, avec leurs lateaux chargés de butin, ils descendirent la Scine jusqu'aupres de Paris, óu ils rencentréevut l'Ostacte qui, quatre amése auparavant, les avait si louglemps arrèlés. Pour le surmonter, ils curent recours au moyen qu'ils avaient dejés employe : ils trainérent leurs bateaux sur terre, el les remirent à fot au-dessons de cette ville, topuis cette époque, Paris ne ful plus inquiété per ces hordes de brigands; ceptendiar, en fan 924, les Normands c'ablés à floquen, au mépris des traites, lirent des incursions dans le Beauvoissi et dans l'Amisonis; les Parissiens tombiered un recur de ces cernages qui habitaient le pays situé en decà de la Scine, brûlerent leurs villages et enlevèrent leurs bestanx.

D'autres brigands aussi funestes au bonheur public, et honorés de titres inspants, firent necro des environs de cette ville le thérier de leurs fureurs. L'empereur Othon II, en guerre contre Lothaire, roi de France, au mois d'octobe 578, à la téc d'une armée de saixante mille combaltants, s'avane; jusqu'aux portes de Puris, britla un fanhourig de cette ville, qui ne peut être que celui du Nord, et sontini un combat dans son voisinage, où il perdit beauceup de soldats, et notamment son neveu; mais il eui le Lotrieux avantage d'approcher d'une des portes de la Câl et de la frapper d'un coup de lance. Satisfait des rauges qu'il avait excrees sur le terrotire parisieu, satisfait de finendie d'un faubourg et d'acoir porté un coup de lance à une des portes de Paris, il monta fundoma et d'acoir porté un coup de lance à une des portes de Paris, il monta fundoma et d'acoir porté un coup de lance à une des portes de Paris, il monta fundoma et d'acoir porté un coup de lance à une des portes de Paris, il monta fundoma et d'acoir porté un coup de lance à une des portes de Paris, il monta fundoma et d'acoir porté un coup de lance à une des portes de Paris, il monta fundoma et d'acoir porté un coup de lance à une des portes de Paris, il monta fundoma et d'acoir porté un coup de lance à une des portes de Paris, il monta fundoma et d'acoir porté un coup de lance à une des portes de Paris, il monta fundoma et d'acoir porté de l'acoir que de hourgeogne, ataqua ce fer conquerant, le mit en finite, le poursuivit jusqu'à Soissons, et s'empara de tous ses bazazas.

Lorsque le ealme et la sécurité eurent succèdé aux alarmes, et qu'on ne craiguil plus les incursions des Normands, les chefs des églisses et des mousséres qui avaient afride leurs reliques dans les églisses Paris vincret les réclamer; mais le comte et l'évêque, dépositaires infidétes, en refusérent la restitution, et refurent le fout ou la plus grande partie de ces refugues. Ce refus produisit dans l'état des églisses et chapelles de cette vitte des elangements importants,

Cest ainsi que la cultatiente conserva la chiase de saint Marcel, les corps de saint Severin, de saint Justin de Louvres, de saint Lucain de Moisy, me partie des reliques de saint Cloug et put-être celtes de saint Itenis. L'église Nuita-Germain-le-Vieux, aurèen baptisétre situe dans la Gite, place de Marché-Neuf, ne voulet resiluer ni chiase de saint Germain cuiv condition vielle garderait un bras de ce bienhenreux prélal. On pense que la chapelle Saint-Leufroi, bâtie vers le milieu de la place du Grand-Châtelet, possédait le tout ou une partie de la relique du saint dont elle portait le nom, et qui appartenait an monastère de Sainte-Croix-de-Leufroi, dans le diocèse d'Evreux. L'Église Saint-Mayloire, rue Saint-Denis, d'abord simple oratoire dédié à saint Georges et placé dans un cimetière, etait la propriété des religieux de Saint-Barlhélemi de la Cite. Ces religieux, se trouvant trop à l'étroit dans leur eglise, transportérent leur preciense relique dans l'oratoire Saint-Georges, et y construisirent un monastère qui devint si considérable par la suite, qu'il recut le fitre d'abbave. Au 16º siècle, il fut demoli en partie, et sur son emplacement s'éleverent d'abord l'hôtel de Soissons, puis la Halle aux Farines. - Saint-Barthélemi, dont nous venous de parler, ancienne chapelle du palais, plus tard église royale et paroissiale, était situé rue de la Barrillerie, en face du Palais de Justice. Sur l'emplacement qu'elle occupait, on établit le théatre de la Cité, auquet succèda la salle des Veillees, entin des loges de Francs-Macons et le Prado. - La chapelle Votre-Dour-des-Bois, dotée par Louis-le-Régue et eurichie des reliques de sainte Oppartune, fut reconstruite sur un plan plus vaste, et reçut le titre de collégiate. Cette basilique, qui s'élevait sur la place qui porte son nom, a été démolie en 1797. On ne sait rien de l'origine de la première église Saint-Landri dans la Cité. On pense qu'elle pril ce vocable après les invasions des Normands, et le dut à la possession de quelque partie du corps de saint Landri, qui appartenait aux prêtres de Saint-Germain-l'Auxerrois. Cel édilice a été rasé complétement. En 1828 et 1829, on a déconvert dans ses fondations plusieurs autiquités dont j'ai parlé, - C'est encore dans cette même période que fat fondée l'église Suint-Jeun-des-Arris, que de la Vieille-Draperie, par Théodore, vicoute de Paris. Elle fut érigée en paroisse en 1130, et démolie en 1800. Une rue aboutissant à celle de la Pelleterie a été percée sur son emplacement.

ÉCOLES RE PARIS. Charlemagne, après avoir parcouru les contrees de l'Italie, s'aperçut que ses Francs étaient fort inférieurs aux nations chez lesquelles se conservaient encore quelques restes de l'antique civilisation; il prit la résolution de faire renattre dans la Gaule le culte des lettres et il'y établir des écoles. Pour le seconder dans ce projet, le clergé gaulois, dont l'ignorance, à peu d'exceptions près, était extrême, ne lui offrait que de faibles ressources. Il appela donc des savants étrangers, des chantres, des grammairiens, des arithméticiens. Il adressa à tons les évêques et abbes une lettre circutaire pour feur prescrire d'établir, dans leurs églises ou dans leurs monastères, des écoles particulières ou publiques : il se faisait obeir. On enseignait, dans ces écoles, à lire, à écrire, l'arithmétique, l'astrologie, qui ordinairement se bornait au calculappelé comput, on à la méthode de déterminer les fêtes mobiles; enlin on y enseignait l'art de chanter au lutrin, art uni donnait une grande considération à celui qui le possedait parfaitement. Telle est l'espèce d'enseignement dont Charlemagne gratitia quelques parties de la Gaule. Cet enseignement, qui n'agraudit pas le foyer des lumières, du moins les empêcha de s'éteindre.

L'histoire nous apprend que Charlemagne fonda une école dans son pulais,

c'est-deire dans le patais qu'il habitail le plus ordinairement. Or, ce patais ne prut être celui de Paris, où re souverain ne visità presque jamais. Les écrivains qui l'ont considéré comme le fondateur de l'Enterraile, out donc avancé une opinion qui n'est pas soutenable. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il existait dans l'aris quelques ecoles pour les personnes quis edistinient au sacerdore, et que, conformément à l'ordre de Charlemagne, il dut en être étabil dans la maison épiscopale, dans les abhayes Sainte-Genevière, Saint-Germain-des-Près, ele. A la vérité, les monuments historiques du temps ne mentionnent que l'évole de Saint-Germain-des-Près; on connaît melques-mus de ses professeurs et desse élèves; on connaît même les ouvrages, qu'ils out composès ; lamids qu'on ne trouve aneune notion semblable sur les autres prétendues écoles de Paris.

On sait qu'Abbon, qui composa, eu Talin barbare, un poème sur le siège de Paris par les Normands, était élève de l'école de Saint-Germain-des-Près, et cette production, il faut le declarer, ne donne pas une idee bien avantagense des talents de l'élève, ni des progrès de l'instruction dans cette école. On sait qu'en l'an 900, Remi, moine de Saint-Germain-d'Auxerre, viut à Paris pour ouvrir une école de philosophie ou plutôt de dialectique, école qui fut, à ce que l'on croit, la première en ce genre. On ignore en quel lien il professait : peutêtre son école fut-elle indépendante, comme dans la suite on en vit plusieurs à Paris. On sait aussi qu'il ent pour successeur Odon, son disciple, Mais ces écoles isolées, n'étant point régies par la même toi, ni soumises à des principes, à des règles, à des méthodes uniformes, et ne formant point corps d'enseignement, ue pouvaient constituer une université. Sons Charlemagne, et pendant plus de quatre cents ans après lui, il n'y ent à Paris ni la chose ni le mot : la chose commenca à se former sous le règne de Philippe-Auguste, et le mot d'Université ne figura pour la première fois, dans l'histoire, que sous celui de Louis IX. On a débité sur l'origine de ce corps enseignant plusieurs autres erreurs dont le parlerai plus Join.

#### TABLEAU PHYSIOUR DE PARIS.

L'enceinte de l'Île de la Cité, la seule qui existit sous la promière et la seconde care, reçul, en 885, lorsque les Normands vincrut en faire le siège, un accroissement de fortifications. Le conte Eules et Goslin, évêque de Paris, lireut travailler à ces fortifications, et constrairé notamment une tour ou citadelle en bois, établies aux un massif de magueurier; tour située à l'estrémit écocientaite de la Gile, Objet des attaques rétécrées des Normands. Les deux ponts en bois, se seuls par lesques on peidretat lans l'île de la Gilé, furrent aussi, en cet les ceasion, forfiliés par des tours placées à leurs extrémités. Ces tours qu'Ablon, dans on gome sur les séga de Paris, désigne par le mod de Pholor, établie et la comme des pouts qu'elles protégonient : « Gilé de Parist to es heureuse, s'écrie ce pode, d'être placée daus une le : un fleuve te serre doucement dans ses-bras, et circule tout autour de tes marrailles; à la droite comme à la gaucle, et se pout de prier des pouts qu'elles qu'aux rives opposées, sont fermés par des pout seu pris des pouts qui s'étendent i usuaux rives opposées, sont fermés par des pout seu pris des pouts qui des pouts, qui de s'étendent i usuaux rives opposées, sont fermés par des pouts qu'elles par des pouts qu'elles paris des pouts, qui de s'étendent i usuaux rives opposées, sont fermés par des pouts qu'elles paris de pour des pouts qu'elles paris des pouts qu'elles paris des pouts des pouts qu'elles qu'elles des pouts qu'elles de la comme de la comme de la partie pour des pouts qu'elles des pouts qu'elles de la comme de la comme

• tes, et protégés par des tours élevées, land du côté de la tête qu'an delà des deux bras de la rivière - Aurenn enciente ne protégéai les frabloures du midi et du noul; rieu, dans le poème d'Ablou, rieu fait soupeamer l'existence. Au deld des têtes de pouts, sidvées à l'entirée de la Cité, il révisitait aucune fortification. Unitérire des gifess et mounsières situes dans ces faultourgs nous prouve, au contraire, que un obsistede itarrêta les Normands qui les pillères.

La Cité était partagée en deux parties par un chemin qui, partant du Petit-Pont, s'étendait en Journant par la rue de la Calandre jusqu'au Grand-Pont, aujourd'hui Pont-an-Change. Dans la partie occidentale dominait le comte, dont le palais était situé sur l'emplacement du Palais de Justice actuel : dans la partie orientale dominait l'évêque, résidant dans la muison de l'église : c'est ainsi qu'on nommaif alors l'habitation de l'évêque et de son clergé; elle ne portait pas encore l'appellation fastueuse de palais episcopal. Un semblable partage existait alors dans toutes les cités de la Gaule on résidaient nu compe et un évêque, - Au delà de l'île de la Cité s'élendaient, au nord et au sud, deux faubourgs souvent ravagés par les armées; et, au delà de ces fanbourgs, on voyait des groupes de chaumières dominés par les édifices de quelques églises ou monastères; tels étaient les faubourgs Saint-Marcel, Sainte-Geneviève, Saint-Germaindes-Prés, Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Martin-des-Channes, etc. On a voun'une tour ou citadelle de la Cite, que les pouts et les tours qui les profégeaient étaient en bois, il paraît que si l'on excepte la cathédrale, le palais, les églises et les chapelles les maisons des particuliers n'offraient pas dans leur construction une matière plus précieuse.

Daris souffrit beaucoqu des grands changements indispensables qui, sous la seconde race, Soprécetud dats le vigine politique de la Gaule, La gloire de Charlemagne, l'incapacité de ses descendants et les ravages des Normands contribuèrent à la ruine de cette ville. Elle cessa d'être abidence des rois, la capitale d'un royame, le centre des affinires administratives, et flu crosiderée comme la plus petité des cités de la Gaule. Mogalitudine enteris urbibus infériorea, di un écrivain de ce temps.

Il paraît que pendant cette période orageuse le palais des Thermes et l'aqueduc qui y conduisait les canx de Rungis, ouvrage des Romains, furent en partie dévastés.

# ÉTAT CIVIL DE PARIS.

La France, circonscrite dans des formes étroites pendant une grande partie de la durée de la seconde race, ne ligitarist dans l'empire que comme une prevince, et fut simplement qualifiée de duché. Paris, cessant d'être la résidence d'un roi, la capitale d'un royaume, devint la résidence d'un conte, et le cheficien d'un contre et du duché de France. Gérard était courte de Paris dans les années 759 et 760. Il ent, sous le régue de tepin, un proces contre l'abbe de Santi-Cenis, au appil des contributions qu'il prevault sur le marché de cette abaye, — Eficienc remplissait, sous le rèune de Charlemagne, la function de comb

dominieus, c'est-à-dire commissaire pour inspecter l'exercice de la justice dans les territoires de Paris, de Meliui, de Chartres et autres lieux.

Charlemague, pour arrèler le cours des nombreux aluis qui existaient dans l'administration des comites, viconites et autres fouctionnaires, avait institué, en cette anuée, des commissaires appeies missi dominiri. Cette institution, peudant les dernières anniers du règue de cet empereur, suspendit les vexations qu'excreçient es fouctionnaires, miss après su not le mal repris ona citivité première. En l'au 819, sont lis, Louis-le-té-léonnaire, ordonne aux missi dominied destituer les comfes et vicontes compalés et de yramite enves teurs subordonnes; de destituer ceux qui enlevaient les hiens des particuliers, qui les privaient de leur liberié, qui etablissaient des impôts et des pêgees arbitraires, oriereux pour le peuple et les commerçants.

Étieune est qualifié de comte de Paris dans un capitulaire de Charlemagne, ou dans une addition que cet empereur lit à la loi salique. « Ces Capitules, y est-il - dit, furent signifiés au comte Étieune, pour qu'il les fit publier dans la cité de · Paris et dans une assemblée publique mallo publico, et lire en présence des - échevins coram scabineis ; ce qu'il lit. L'assemblée déclara qu'elle voulait « tonjours observer ces Capitules ; et tons les échevins, les évêques, les abbés et · les comtes, les signèrent de leur propre main. « Ce fragment donne une idée de l'organisation civile de Paris; on y voit quelle était la forme des publications importantes; que plusieurs comtes, évêques et abbés étaient convoqués pour y assister; ou voit que les lois étaient consenties sans discussion. Un aurait une fausse idée du régime interieur de cette ville, si l'on prenaît ces échevins ou scubius pour des officiers d'un cores municipal, pour les membres d'une institution populaire; ces échevins n'étaient que des assesseurs du comte, que ses auxiliaires dans l'administration de la justice. - Étienne existail encore en qualité de comte de Paris en l'an 811, époque où, concurremment avec Amaltrude, son éponse, il donna des hiens à l'église cathédrale de Paris, alors qualifiée de Sainte-Marie et de Saint-Étienne. - Bigou, Biegou on Picopin ful, après Élienne, nommé comte de Paris par Louis-le-Débonnaire, qui, l'ayant pris en amitié, lui donna en mariage sa fille Ebbleide. Il mourut cu 816. - Gérard II fut aussi conte de Paris. Ou ignore s'il succèda immédiatement à Bigon : mais on est cerlain qu'en 837, lorsque, après l'assemblée d'Aix-la-Chapelle, Louis-le-Déhonnaire eut donné une grande partie de la Ganle à son fils Charles, Paris el sou territoire se trouvant compris dans cette donation. Hildnin, abbé de Saint-Denis, et Gérard, comte de Paris, viurent prêter serment à leur nouveau souverain. Chartes, surnommé te Chanve; mais ce comte el cet abbé s'apercevant que, dans la guerre qui s'éleva cutre les deux frères Charles et Lothaire, ce dernier élait le plus fort, ils violèrent le serment qu'ils avaient prêté à Charles, se rangèrent, en l'an 850, dans le parti de Lolhaire, son ennemi, et lui jurérent fidélité.

Lothaire alors contia la garde du cours de la Seine au comte Gérard, qui, pour s'acquitter dignement de cette commission, détruisit tous les gués, submergea toutes les hacques, et démolit tous les pouts qui se trouvaient sur cette rivière. Chuonrard on Courad, lifs de Courad comte d'Ausserre, était, en 879, après la mort de Louis-le-Bègne, comte de Paris. A cette époque Goslin, abbé de Saint-Germain-des-Prés, séduisit ce comte par de flatteuses promesses, et le détermina à trahir son devoir, à renoncer au parti des lils du roi mort, el à favoriser celui de Louis, roi de Germanic ou de Saxe. Cet abbé et ce comte eurent alors assez d'antorité pour convoquer que assemblée d'évêques, d'abbés et d'hommes puissants. Dans cette assemblée il fut décidé qu'on enverrait un message auprès du roi de Germanie pour l'engager à se rendre en France. Louis de Germanie accepta la proposition, et passa le Rhin à la tête d'une armée nombreuse ; armée qui ajouta de nouvelles dévastations à celles qu'exercaient alors les Normands dans cette région. D'autres comtes, instruits des machinations de l'abbé Goslin et du comte de Paris, députérent auprès de Louis de Germanie pour lui offrir la partie du royaume de Lothaire dont Charles-le-Chauve et Louis-le-Bègne avaient joni, et pour l'engager, en faveur de cet abandon, à se retirer en Saxe, Louis se contenta de cette offre, et rejeta celle de l'ahbé Goslin et de Conrad, Cenx-ci, converts de honte, déchas de Jeurs espérances, revingent de Verdun à Paris, et, en chemin, se livrérent à des rapines et à toutes sortes de brigandages dans les tienx où ils purent pénètrer.

Vers la fin du neuvième siècle, à la faveur des grands désordres de cette époque, une partie de la Neustrie fut érigée en un duché nommé duché de France, Son territoire, dans leunel se tronyait Paris, s'étendait en longueur deunis Laou insur'à Orléans inclusivement : dans la suite le royaume fut réduit au duché de France, qui s'étendait depuis Pontoise jusqu'à Montereau. Ce pays, uni dans obusieurs monuments historiumes est monumé la France du milieu, media Francia, forma les États des premiers rois de la troisième raçe. Le plus aucien due de France, mais dont l'existence en cette qualité n'est pas la mienx prouvée, est ttugues, comte d'Anjon et d'Orléans, surnommé l'abbé : il portait le titre de duc en 884. Robert, successeur et frère du roi Odo on Endes, était, en 922, comte de Paris et duc de France. Ungues-le-Grand, fils du roi Robert. obtint, en l'an 943, le duche de France, que lui confera le roi Louis d'Outre-Mer. En 953, le roi Lothaire le confirma dans la possession de ce duché. Ce due monrut en 956. Il dut le titre de Grand à une grande énergie de earactère, et non à des actions grandes et lonables ; il fut le fléan des peuples et surtout des rois. Tous ces comtes de Paris et ducs de France s'emparèrent des plus riches abbayes, ionirent de leurs revenus, et prirent même le titre d'abbes. - Hugues Capet, fils de Hugues-le-Grand, hérita des titres et des biens de son père, et fut, de plus, élu roi de France. Ces comtes de Paris, devenus des personnages importants, devenus dues, rois, abbés, dédaignérent les soins de leur administration, et en chargérent des vicomtes. On connaît au moins trois de ces fonctionnaires à Paris : Grimoard, qui l'était en 900; Theudon, dans les années 926 et 927; et Burchard ou Buchard, comte de Melon, en 981. Odo ou Eudes fut celui qui offrit le premier exemple d'un comte de Paris devena roi, et le premier exemple d'un roi uni fut, par la voie de l'élection, élevé sur un trône jusqu'alors héréditaire. Deux autres comtes de Paris, Bobert, frère de Endes, et Hugues Capet, eurent la même destinée. Tous ces dues, ces comles, se partagérent, s'arrachérent les lambeaux de l'empire de Charlemagne.

Le conte, l'évêque, les ablés de l'aris exerçaient dans leurs arrondissements respectifs, et sur les viltages qu'on leur avait concérès, me autorif ésouveraine; ils avaient leurs troupes, leur palais, leur cour, leurs officiers à l'instart des rois; ils percevaient à leur gri des contributions, levaient des armées, et faissient la guerre. Toutes ces insurpations ont, dans la suite, reçu la qualification de l'agit lance, et se sont maintenues comme des deroits.

La classe de ces seigneurs souverains était celle des nobles, des oppresseurs, et des hommes qui détruisent. La classe des habitants non nobles, divisée en ingénus, ou hommes libres, en serfs on esclaves, était celle des opprimés et de ceux qui produisent. On voit, par différents capitulaires, que les ingénus étaient, pour les nobles seigneurs, les objets d'une persécution continuelle. Ils les tourmentaient par des vexations de tonte espèce. Ils les forçaient à venir dans leurs maisons pour y faire un service pénible et humiliant. Possedaient-ils des richesses, les comtes, les vicomtes, les évêques, les abbés, on leurs officiers, sous de vains prétextes, et par des moyens iniques, les déponillaient de leurs biens. Étaient-ils peu favorisés de la fortune, ils les choisissaient pour les faire marcher à la guerre; on bien, s'ils étaient dans l'aisance, ils les faisaient condamner à des amendes qui excédaient la valenc de leurs propriétés. Alors ces malhenrenx, pour subsister dans un pays et dans un temps où l'industrie était étouffée, sc voyaient réduits à renoncer pour toujours à leur liberté, et à livrer leur personne et leur postérité aux chaînes de l'esclavage, - La condition des serfs différait peu de celle des animaux domestiques; leurs maltres les achetaient, les vendaient. pouvaient les hattre et les tuer. Cent cinquante coups de fonel étaient la punition qu'ils leur infligeaient pour les fantes les plus légères. Commellaient-ils des fautes plus graves; on leur coupait les oreilles, le nez, un pied, une main; on lenr arrachait les yeux ou la vie.

Sans nons arrêter aux actes tyranniques des comies et d'autres seigneurs féodanx, actes exercés aur la portion la plus utile de la société, remarquons qu'à mesure que la féodalité acquérait des forces, les calamités publiques croissaient et devenaient toujours plus graves.

Dans l'espace de vingt-trois aus, les chroniques indiquent quatorze années de famine extrème. El pendant quater années, celles 68 60, de 833, de 886 et de 873, la diseite ful si grande, qu'elle porte les hommes à s'entr'égorper pour so unrir de clair humaine. Ainsi, depois 813 jusqu'en 878, le nombre des aunées où les hommes mouraient de faim sortpasse celui des aunées où ils pourient virre. Si à ce tablean des famines je joignais celui des fréquents incendies de châteaux, de villes, etni des masseures de leurs habitants, cultir edui des dévastations causées par les guerres continuelles de l'amarchie froidee, on s'indignerait contre les orateurs, les évirains et les fonctionnaires, saez ignorants ou assez perfides pour fouer et regretter le règime infernal qui a produit fant de noux. On vit encore, pedantal te reste de la période cardivingieme; un trèsgeand nombre, d'années de famine et de positience; mais pour ne pas fuigure les lecteurs, je ne citerai que les amées 895, 898 et 99, pendanl espacles l'humanité ent encore à gémit de voir de matheureux allumés arracher la vie à leurs semblables pour les dévores.

La mavrisie nourriture que preniaeire les peuples pendant ces disettes engendra cette cruelle maladic, incomune dans les tempes évisiéss, et appélés le Jeusoure, la aududite des arients, le unit d'arqier. Le l'erritoire des Parisieus fut, en 1an 915, désolé par cet horrible fléau : les malheureux qui en étaient frapsés sentaient leures membres dévorés par un fen intérieur, supplice qui se terminait par la mort, Quelques-uns de ces malades, pour être soulagés, allaient dans legfies de Paris, et Flodoural d'un que phisseures y furent guereis et lajoute que le due Hugues les nourriseait à ses dépens : expendant on en vit qui, n'éprouvant au Soulagement, retournaient dans leur pays : mais e lenal, dit ce droniqueur, augmentait à mesure qu'ils s'éolgamient de cette ville, tandis qu'ils étaient radioalement guiéris forsu'ils retournaient à Notre-tume.

COMMERCE. Pendant les premiers temps, les temps prospères de cette période, le commerce, malgre les nombrenses entraves qui contrariaient sa marche, malgré la gene toujours croissante des contributions et des péages, se maintint à Paris, comme il s'y était maintenn sous la première cace; mais après la mort de Charlemagne, les guerres intestines, causées par l'ambition ou la cupidité des princes, des ducs, des évêques et des comtes, et par les incursions fréquentes des Normands, le détruisirent entièrement, Les Annales de Saint-Bertin rapportent que ces brigands, après avoir, en l'an 861, incendié l'abbaye Saint-Vincent et Saint-Germain (Saint-Germain-des-Prés), mirent en fuite les négociants, les navigateurs sur la Seine, et les firent prisonniers. Cette incursion des Normands fut suivie de plusieurs autres, qui durent être encore plus funestes au commerce de Paris. Depuis cette epoque jusqu'au treizième siècle, le commerce sur la Seine paralt avoir éte entièrement interronipa ; on ne trouve point d'indices de son existence. Les Juifs, dout l'avidite bravait les dangers, les avanies, aussi que les extorsions des hommes puissants, se livraient ordinairement à un genre de négoce plus propre à détroire l'industrie un'à la faire prosperer ; ils resterent encore à Paris. Les marchands Syrieus, uni abondaient dans cette ville, sons la première race, en disparurent pour loniours, L'horrible anarchie qui signala les derniers temps de la seconde race n'était guère propre à faire revivre le commerce, à favoriser cette préciense branche de l'économie sociale.

Il existait à Paris un établissement où l'on frappail monnaie, comme on le voit par un capitulaire de Charles-le-Chauve, de l'an 864.

Paris étail trop paurre, ses habitants trop misérables, trop janorants pour qu'in dix yé althir des spectaeles publies. Celt els sence est pen-tère l'indice d'un défant de prospérite; mais elle ne doit pas être regretire; ear, pendant celte période, ces annesements étaient extrêmement grossiers. Chartemagne, dans un capitulaire donné à lix-la-Chapelle, en 789, défend ouz fit de pettres et à tous les chrétiens d'assister à ces spectacles, on l'on ne voit, dit-il, que des indécences.

#### TABLEAU MORAL DE PARIS.

Le tableau des mœurs des hommes puissants de la seconde race diffère pen

de celui des mours des princes et des ducs de la première. Si fon en excepte les règnes de Pepinde-Biel, de Chardemagne, et mone celui di tabile Louis-le-Bélomaire, règnes qui ne sont certainement pas exempts de laches, on trouve dans les princes cardot injeines les mêmes désordres, les mêmes erreurs, les nêmes errieurs que cher les princes mérivaignes. Le naturel des Frams, commune dar Charlemagne, ne fut point change. La harbarie, quoique athapités, conservait entoes en meijnés. De peut en juge par les atroces moyeus emplois plar est empereur hiu-nieme pour convertir les Saxous à la religion christique. Les harbaries et sanginismes conversions ne sout pas seclement consigues dans les pages de l'histoire, elles et sout encore dans les tois qu'il a promaignés. Malomet dissit : Crois on je le lus; Charlemagne, impiri par des prêters pen chrétiens, adressait aux Saxous cette menne légishive : Si quel-qu'in punci cous se coche pour chaque en doubteux, qu'il meure.

Le me burmerai à dire que, par l'impéritée ou les viees des successeurs de Charmagne, le mal àcernit que boutes les labilitées immorales, tes décorders, les usurpations et la féculité qu'avait contenus cet empereur, les superstitions qu'il avait combattes, s'élèvéreur, tempiren une digue fragile, et, comme un tourrent débordé, cutrairéeval les institutions civiles et le trêue des Garboingiens, Cu fil au milien de cette débated morale et politique que quelques comtes de de Paris, érigies en dues de France, se lirent, comme je Fai dit, proclamer nois de ce mays.

Les princes et les rois de la seconde race, comme ceux de la première, offrierent fréquemment le speciales semaldeux de nevenx armés contre leur oncle, de frères contre leurs brêves, de fils coufre leur père; par leurs guerres continuelles, ils precipièrent la clutte de leur dynastir, e, ce qui est aussi criminet, out viet des princes s'unir aux ememis communs, aux plus horribles dévastates de la pratez y moir aux Normands contre l'intérêt général. (Impres, fils de follogra, fut convainent de cre crime ? son pière, pour l'en punir, hii îlt couper sa develoure s'irracher les veux.

\* Toutse possulit de ce bouleversenient général ; de simples fourtinnaires diverset des song quies; le trône, l'héréditaire qu'il dait, fut éterdit, des laques, dues, courtes, possedirent des abbayes, des évéches; des abbès, des évêques, des pefers, en meiamorphosèrent en chefs militaires, en guerriers, et quehque-fois en brigands. Sous la dynastie mérovingienne, un avait vu pour la première et y combattre. Sous la sevonde race, le monhre des évèques marche à la guerre et y combattre. Sous la sevonde race, le monhre des évèques et des abbés, autre de la première des des combattres de la combattre de la combattre de la combattre des divisits de la combattre de la morale. Leur déviglement correspondit à dévendent givernal.

Quant aux meeurs particulières aux Parisieus, elles devaient peu différer de cellés des autres peuples de la Gaule ; voici les seules notions que l'histoire nous' ait conservies. On a vu cidesaus le coutte et l'évêque de Paris, dépositaires infiétes, s'approprier tout on partie des reliques dout on leur avait confié la garde, On a vu Courad, comte de Paris, et Goslin, abbé de Saint-Germain-des-Près, faire révolte-une partie de la France coutre leur souverain, marcher contre lui à le toté u'une arme, c' l'on a vu ce conte et cet abbe, au retour de cette expédition, piller, dévaster tout le pays situé sur leur passage. Plusieurs autres courtes de burs mériteut le tire d'insurpleurs et de birgaint, aines, qui blânout leurs vices, je ne dois pas omettre leurs artions louables. Permi ces courtes, lluques-de-Grand, ou te blânuc, compailé d'aifleurs de plusieurs attestats putifiques, se distingua par quelques vertus sociales. Il aliment farmetelment, di-on, les pauvres qui, attaqués du noi des ardents, venient à l'église Notre-baune de Paris pour volleurile requérison.

Abbon, dans son poème sur le siège de Paris, nous a conservé quelques traits du caractère des Francs, qui défendirent cette ville contre les attaques des Normands : il leur reproche trois vices principaux, auxquels il attribue les malheurs de la patrie. Ces vices sont l'orgueil, la débauche et le luxe des habits. L'orqueil, vice compun aux hommes ignorants et poissants, est mentionné sans être exposé avec détail par cet auteur. Voici le tableau qu'il fait de leurs autres imperfections. - Tel est l'excés de votre luxure, dit-il, que vous souillez « sans pudeur la conche de vos parentes, que vous ne respectez pas même-celle · · des religieuses consacrées au Seigneur, et que même vous portez la débauche « jusqu'à faire des outrages à la nature, tandis que vous tronvez assez de fem-« mes disposées à vons satisfaire, » L'écrivain parle ensuite du luxe des vêtements, « Une agrafe d'or fixe la partie supérieure de votre habillement; pour » vons préserver du froid, vons convrez votre corps de la pourpre de Tyr ; vous - ne youlez d'autre manteau qu'une chlamyde chargée d'or; la ceinture qui presse vos reins doit être ornée de pierres précieuses; enfin il faut que l'or » brille sur votre chanssure et sur la canne que vous portez. Telles sont vos « mœurs ; les antres nations n'en out point d'anssi dépravées. O France! s'écrie « ensuite notre poete, si tu ne reponsses de tou sein ces trois vices , qui, suivant « le témoignage de l'Écriture sainte et des prophètes, sont la source de tous les - crimes, tu perdras ton conrage et la patrie! -

Les criminels fatient condamnés à se promoner nus et clargés de fers (analicun ferro). En aprocurant les campagnes, ils abassient de la credutié publique : une ordonnance de Charlemagne les assojethi à restor dans le lieu où ils out commis leur crime, et à y subur la péniteure qui leur est imposée. — Si un bemme avait égorgée un de ses parents, et qu'il fot loadui devant le ridumal de l'évêque, celhici le ciudamnati à être dépositié de ses habits; lui fasisat tatteder au con le pégiarant dout il Schait servi pour ce meurire, et le fasiait charger du chaloes, de manière que ses bras étaient fortement liés sur sont corps. Dans cet état un le chassait d'une pour les semislable; etles étanent forcées de parcourir, pendant quarante jours, les cumpagnes, unes depuis la tête jusqu'à la crintare, et portant sur leur front un évriteux où leur déit était désigné.

Charlemagne, s'il ne fit pas tout le bien qu'il put et dut faire pour civiliser ses



sujets et amélièrer leurs mours, s'appliqua néanmoins, vers la fin de son règne, lorsqu'il eut acquis de l'expérieux, à combattre les erreurs, les abuse el les viess dont la barbarie el le règime politique des Fraice édaieu lles sources. Il fit plus : il crèa des institutions enseignantes, multiplia les écoles, toujours profitables à la vérité et aux homes mours, et lié de nombreux efforts pour dissiper les ténèbres de l'ignorance. C'est par ce hienfait, qui ne fut pas continué par ses successents, plus que par ses conquêtes, utiles à lui seul, fiatales à tant de nations, qu'il métita la reconnaissance de la posérité, et le titre de frand.

Après la mort de cet empereur, la civilisation ne sembla sortir de l'ablme que pour s'y plonger plus profondément. Le dixième siècle, qui termine à peu près cette période, fut, par l'absence de lois, de vertus et de raison, par la présence' des erreurs et de toutes les calamités sociales, le plus affreux des siècles, « Chacun, dit un savant moderne, faisait ce qu'il lui plaisait, méprisant les lois « divines et humaines..... Les puissants opprimaient les faibles, exerçaient des · violences contre les panyres et des pillages contre les églises. La porte fut » ouverte à tous les vices, et l'impunité assurée. »-L'ignorance était extrême : les ecclésiastiques mêmes, sachant à peine lire, ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient, et, par insoneiance ou incapacité, ne donnaient aucune instruction au peuple. On voyait des vieillards qui méconnaissaient entièrement les premiers principes de la religion, et ne savaient pas même le Symbole ni l'Oraison dominicale. Frotier, évêque de Poitiers, et Fulrade, évêque de Paris, ne trouvant dans leur diocèse aucun prêtre capable d'instruire, furent obligés de charger Abbou, moine de Saint-Germain-des-Prés, de composer des formules de petits sermons et d'expositions évangeliques, afin que leurs prêtres pussent les réciter au pemple.

Nais l'ignorance est un mal moindre que l'erreur: les supersitions les plus absurles fureut adoptées, et servient de règles. L'astrologie, les divinations, les augures, la magie, les sortilèges, et surtout les épreuves par le feu et le fer chaul, par l'eun trôie on bouillaine, etc., épreuves auxquelles on domait le nom imposant de jugonate de l'ibre, furent alors en grand crédit, et autorisés par les éveques et même par des coucies. Cetul de Narhonne en 902, et cetui de Tours en 925, montréreut une entière confiauce dans ess pratiques misérables et impies. La harbarie des Frants et les vices de leur gouvernement avaient tellement dégradé l'espèce humaine, que, sous le rapport intellectuel, les animaux se trouvaient alors, il faut le dire, supérieurs aux hommes. L'instinct des premiers les sert hien; les erreurs des seconds les égarent et les dégradent.

La plus forte preure des vices du gouvernement avisité des calamifes qu'eprouvèrent les gouverais— or, pendant un siéche envirou, notre partie fut alligée par vingt-trois aumées de famine excessive, dont huit furent souillées par des actes d'antiengaphogie, Quelle moralité, qu'est actes de vertu peut-on attendre d'une population corrompue par l'exemple de la conduite désendonnée, des preits et des comtes, tournemete par des guerres continuelles, par d'affreuses maladies, et d'éscapirée par une fain excessive l'felle étail l'espèce de prospétité due produisait le gouvernement des Carbovingiens. Pendant que dominaient es creurs, ces désordres, ces crimes, ces calamités, la double aristocratic étéricale et nobiliairs renversa le trône de Charlemagne, comme elle avait renversé celui des Méroviliques; et ce fut sur ses rimise que s'élevèrent des trônes nouveaux, et que s'établit une dynastie dont je vais parfer.

# ----

# PARIS DEPUIS RUGUES CAPET JUSQU'A PRILIPPE-AUGUSTE.

## PARIS SOUS RUGUES CAPET ET ROBERT II 1,.

Louis Y, eo dernier roi de la race Carlovingienne, après moins de deux ans de régne, namrul le 21 mai 987, sons enfant. Clartes, duc de Lorraine, son oncle, et frère du roi Lothnice, avait sent, suivant l'ordre établi, le droit de lui sneesder; mais pendant qu'il perdait du temps à délibèrer, Bugnes surnonne Euger, conte de Paris, duc de France, abbé de sinti-Germain-des-très, albé de Saint-Martin de Tours, abbé de Saint-Isonis près de Paris, abbé de Saint-Aignan d'Oriens, etc., qui avait herit de l'esgri de Froite de son père l'ungues-te-Grand et des si haine entre la famille régnante, se labit de convoquer à Noyon me assemblée qui, vers la lin de mai 987, le proclama roi de France. Cette assemblée, n'étant composée que des vassaux de llugnes Capet et de quelques seigneurs ses partisuns, ne représentait point la nation, et ne pouvait légalement procéder à un acte d'une si lanci importance; mais abors la force et l'andace tenient lieu de rêgle et de druit. Le 3 juillet suivant, le mouvel êtu se fit sacrer roi par Adallièron, archevèque de Reins, son partision.

Ilagues Capet cut beaucoup de peine à se maintenir sur son trône usarpé. Onte la gortre qu'il ent à soutenir coutre le prince Charles, il en soutint plusieurs autres contre des contres et des dures qui refusient de le recomanitre pour roi : tels édant le coutte de Plandre, le due de Normandie, le due d'Aquitaine, le conte de Vêrigueux, cle, cel, et, de

Hugues Capet résidait à Paris lorsqu'il était comte de cette ville; il continua d'y résider lorsqu'il fut roi. Il mourut le 24 octobre 996, dix aus après être monté sur le trône.

Sous son régne Paris ne s'enrichit d'ancun établissement eivil ou religieux.

# PARIS SOUS LE ROI ROBERT II.

Robert, déjà proclamé et sacré roi du vivant de son père, lui succèda après sa mort. Rugues Capet, pour assurer le trône de France à ses descendants, avait

<sup>();</sup> Les monuments historiques étant, pendant cette période, plus atondants que dans les périodes précédentes, je puls continence ici à divieer la matière par régues; je suivrai cette methode dans le reste de cet ouvrages.

cu la précaution de faire conrouner son liis à Oricans, le 1<sup>ett</sup> Janvier 988, et à Reims en 991. Robert, dont l'éducation était celle d'un aspirant à la prêtrise, se distingua par beaucoup de dévotion. Il fut en conséquence surnomme le Décot, et mérita ce surnom.

Le roi Robert, le jonet el l'admirateur des prêtres, termina à Melun, le 20 juillet 1031, un règne mèlé d'actions indifférentes et de dévotions ridicules; un règne férond en erreurs, en désordres et en calamités de toute espèce.

Nota ne trenvona souta le réante de ce prince aucum fait relatif à l'histoire de Drix, Nota voyona senfement que l'on constraind on que l'on répara alors pluisieurs édifices civils et religieux... — Nota citerous d'aberd le Palata de la Cile. ¿ Les officiers de sa cour lireut, par son ordre, dit un contemporain, latif à -Jaris im qualais remarquable palatinu niungies. ¿ Nobert, Inseque ce palais fut achevé, voutuit l'honorer de sa préseuce. Il ordonna qu'un jour de l'àques ses ables y serciard fressées. Yaut de communere le repas, il se lava les mains; alors, de la foute de pauvers qui le suivait, s'avança un aveugle qui hi demanda l'amuño-Le roi, en badimant, lui jet de l'en au visiger. Aussirid, i àn grande admiration des assistants, l'aveugle recouvra la vue. Ce mirade, dif l'écrivain qui raccatte le fail, honora le palais, et y altifix un grand caucotivas de curieux,

CLAPILLE SAINT-MOLAS AC PALAIS. Robert, qui fit construire tant d'éclies ce différents lieux de la Caule, n'a pas do mblier, dans ses dévotes, et de Fleury, dans sou traité sur le roid e France, après avoir décombre les dide Fleury, dans sou traité sur le roid e France, apprès avoir décombre les diverses églies dont ce roi fut le fondateur, ajoute : - Entir il II bâtir à Paris, c'aluns ou palais, féglies s'alunchiolas, - C'était de chapelle situer dans l'enceinte du Palais de Justice; elle fut reconstruite en 1160, et démotie dans les suite.

SANY-GERSAIN-BES-PIES, Dans la vie de Robert, par Helgaldins, ou lit que ce roi lit baiti le munustére s'aint-Germain-de-prése qui, sus doute, n'avait pas encose été réstabit depuis sa destruction par les Normands. Suivant un néerologe de cette abbaye, et le récit d'Ainoin, ce fut l'abbé Morard qui fit reconstruire l'ejiese, trois fois deferuite par les Normands, et élever la tour; où il placa une eloche. Duar mettre d'accord ces divers témojanages, on petut dire que fabbé Norma proposa au roi flosert l'entière reconstruction de cette égiase; que ce roi y consentit, on pent-être contribun à une partie des frais de construction. L'abbé Morard mourat en 1015.

SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS. Cette église est indiquée par Helgaldus au nombre de celles que le roi Robert lit reconstruire. Il qualifie cet établissement religieux de monastère, monasterium Sancti Germani Antissiodoreasis.

### PARIS SOUS LE BOI BENET ICT.

Henri, fils alné de Robert, lui succèda le 20 juillet 1031. Les commencements de ce règne ajoutèrent des calamités nouvelles aux calamités existantes. On vit une guerre de famille, qui dura avec acharnement près de six années, et dont les environs de Paris furent le théâtre: dans cette occurence, le nouveau ron.

armé contre sa mère el contre son trère, fut forcé de fuir cette ville, et d'implorer les secours étrangers pour subjuçuer sa propre famille, et pour s'affermir sur son trône ensanglanté. Cetle guerre fut pour les Parisiens une abondante source de maux. Les campagnes, réduites en déserts, n'offrieurl à la vue que des fortersess menagantes d'oi sortaient des seigneurs pour incendier et piller ev qui pouvait encore tenter leur avidité, Sous un tet règne, le commerce de Paris et l'agriculture furent presque anéantis. Des famines, suite naturelle d'un pareil régime, telles qu'on u'en vi janais de plus horribles, viurent encore accabler la population désolév, et accroître les malheurs causés par les guerres.

On conçoit que les établissements publics ne furent pas nombreux à Paris pendant ce règne; les monuments historiques ne fournissent en effet que les suivants:

SANTE MAINS, d'abord chapelle, puis église paroissaite, située dans la Glée, et dans le culcise es Sainte-Maine. Il en est fait mention, pour la première fois, en l'an 1036. C'était la paroisse la plus exigné de Paris. Son arrondissement ne se cumposait que de doure ou trête maisons. Les personnes, condamnées à se marier par le tribunal de l'Oliteialté, recevaient la beidetien nuplatie dans cette église, dont le bâtiment, encore existant, sert aujourd'hui d'atelier à une raillierrie de sucre l'alterier à une raillierrie de sucre.

SANTS-MARTIS-BAS-GAMS-, Gette abbaye, située rue Saini-Martin, fut, à re qu'il parait, editevement dérinit par les Normands so nignore l'époque de cette destruction. Ileuri te, dans un de sex diplômes de l'an 1060, dit que re monastiere fut dévasté avec me rap#tyramique el sans excepple. » le l'ai fair revaseraire, condimue-t-il, et j'ai dome à son eigles plus d'étendine que n'en avait la permière. Longtemps sérile, elle pleurait la perte de sa famille, et demandait « que l'époux c'étes vetu lui reuder sa férondité.

Le surroun des Chomps qu'a porte cette basilique indique sa situation dans un lieu inhabile; el les expressions pren aub Parisane urbie porton, qu'on trouve dans le même diplome, attestent son éviginement de la ville. La construction de cette église ne se termina que u los éripoine de sa dédicare. Elle fut d'abord desservice par des chancines réguliers, mais ces chancines firmet bientôt corrompas. Ils cientes dédonnectement et faincient numeraisment le service, destin grandes chroniques de Fernace chan Fecunquier de la Bibliothèque royale, on lit. Ils réceint en buxure et fourtempérat (culequient) les foumes de leux voisies. A ces chancies libertius on substituta, en 1197-des moines de Chupry, des lors ce monastères, qui portait le titre l'adope, requi celui de prieuxé. Cette maison fut enhoures d'une enceinte de marailles garriès de tourelles, et présentat l'image d'une fortresses. Le prieux et les moines étaient seigneurs hauts-justciers dons leur encels.

L'église Sain-Martin, son monastère et les maisons qu'habitaient les sujètes moines, formaient un village séparé de Paris, comme l'indique son surnom des Champs. L'église et le réféctoire furent reconstruits au Trezizime siècle. Le cluitre, commencé en 1702, fut acheve en 1720. En 1712, on l'aitit les maisons siuces sur la roe Saint-Martin, on dériuist la prison et l'auditiorie, on perça

une porte symétrique à celle du monastère qui donne entrée dans une cour dont les bătiments furent reconstruits en 1729 ; ou rebâtit la prison et une fontaine publique, située au coin de la rue du Verthois. Une tour de la prison existe encore dans fample de cette rue. Un narché subtastit dans la rue de devant le monastère. Saint-Martin; ji génail jes passants, et il était géné por eux. En 1778, ji flut-étails, sur une partie du territoire de ce monastère, un nouveau marché d'après un plan régulier qui formait une place à laquelle aboutissaient plusieurs rues. Ce marché flut supérimé. En 1811, ou commença la construction d'un autre marché plus vaste et plus commode sur l'emplacement du jardiu de ce monastère; et le madreni dans la suite.

Philippe de Morvilliers et son épouse avaient, en 1426, fondé dans cette égits une chapelle de siant-Néons, à des conditions (guess du quinzième siète. Les conditions, gravées sur une table de marbre attachée à un des piliers de cette chapelle, portent, etnire natires clauses, céle-ci : \* How, chacmi an, la veille de \* saint-Martin d'hiver, lesdits religieux, par leur unaire en merigieux, doivent « donner, au premier président du parlement, deux bouncts à orcilles, l'un don-ble, l'autre sengle (simple, en disant certaines paroles; et au primier huissier « du parlement, un graud et un escriptoire en disant certaines paroles; « Cette fondation s'exécutait régulièrement chaoue annive.)

Gelle église fui, à la micurème de l'an 1433, trés-endommagée par le tonunere, qui abatil la giroix du clocher, et, di un évriain du temps, rompit - le - mousière en phisicurs lieux, baut qu'ou disait qu'il ne serait pas bien réparée, - pour trois centréesu d'or. - Ce mousière fut supoprimée n'1702. Les baltiurants sont aujourd'hui occupés par les lureux de la Wiriré du sixieme errandissement et ans le Courcertine des arts et mitters une le décretine et sont aujourd'hui occupés par les lureux de la Wiriré du sixieme errandissement et ans le Courcertine des arts et mitters une le décretine et son les diversis et la mitter de la sixieme errandissement

Après avoir rétabli ce monastère, Henri I<sup>er</sup> expira le 1<sup>er</sup> août 1060.

# PARIS SOUS PRILIPPE 1er.

Ce roi n'avait pas eucore sept ans lorsqu'il succèda au roi son père; il règna d'abord sous la totelle de sa mère, et puis sous celle de Baudoin, comte de Flandre. Son éducation n'en fut pas moins viciense.

Sous ce règne s'établit à Paris une nouvelle magistrature; du moins c'est sous ce rigne que son existence est pour la première lois attestés. Cette magistrature, à la fois fiscale, judiciaire et militaire, et qui remplaça celles du comte et du viconte de cette ville, fuit nomnée 'prévoité, Elieume est, à ce qu'on croit, le premier qui en remplit les fouctions. C'était un homme de mauviss consoil. Il détermina le roi Philippe, eucore jeune, à piller l'églies Saint-Germain-de-près. Lor, fargeaul, les piercries des reliquaires deviaite être la prode du prince et de son prévôt. Tout était disposé pour ce projet sacrilége; mais un mirache, disent les légendaires, vint fort à propse et arrêter l'exécution. J'andadeixus prévôt, qui convoitait surtout la précieuse croix que Childebert avait apportée d'Ésque, près de porter la main sur cet objet sacré, fut sublièment frapie d'écile. Ell'ayé de cet accident, le roi ne voutut pout passer outre all se retire.

C'est sans doute par suite des mauvais conseils de ce prévôt que l'ou vit co roi

adopter les habitudes des seigneurs de son lemps, et guetter les marchands sur les chemins pour les voier. Je parlerai plus amplement, dans la soile, de ces mauvaises habitudes du roi Philime ter.

Le seut (dablissement qui ent fieu à Paris sous le displarable vigue de ce prince, in l'égites normanamenes trasson en user-dames, sintier un el Ednér, Us-bord oratoire, ball au milieu du cimetière antique dont j'ai parlé ci-dessus, puis chapelle, enfine cauvent, cet challissement relgieux de int, sous la acconde rare, a proie des seigneurs laques. Adam bayen et fai l'ombard le possèdient, ainsi que leurs ancêtres Taxient possède, comme une propriéé patrimoutale. En 1084, époque on le elergée commerquai à recendique de parvilles propriéées, ces seigneurs domiérant on vendirent celle-ci à des religieux de l'abbaye de Marmoutier, propriétaires de quedques terres situées dans le voisinage de Sainl-Étienne-des-Grés. Ces religieux s'y établirent et furent, en 1603, remplacés par des carméties dont je paderai dans la suite.

## PARIS SOUS LE RÉGNE DE LOUIS VI DIT LE GROS-

Louis VI, qui succèda à son père en 110s, fut sacré à Orienus et nou à Reims, Ce roi, qui, pendant la fiu du rèque de sun père, avait vivement comitatu les seigneurs feudants (toujours en état de rebelléon contre le trône, continua avec la même ardiour, lés qu'il fut roi, à repolsaire leurs atlangus, à repriner les brigandages qu'ils execucient contre les égilese, les monastères et les marchands; annis ess remédes furnet vicionts et quedquelos jurise que le mal, lu opposait la guerre à la guerre, le brigandage en brigandage, et la ermanté à la cenanté. Ses succèss accrurent les calamités unifonces.

Son emboupoint excessif, qui le fil nommer Louis-le-Gros, ne ralentil jamais son activité naturelle. Presque tous les instants de sa vie furent employés à des marches militaires, à des combats; son continuel état d'agitation ini valut aussi les surcoms de Botailleur, de l'Eccelle inon dornacous.

Deux cérivains de ce temps disent que ce roi pouvait à peine sortir avec sécurité des villes oil it dathissis on sépur, tant il ciala harcel par less chevaliers et les barons de son visitange, avec lesqués il cut à latter pendant tout cenars de son règne. — If ful permier ris de France qui accorda, on philò qui ventil anx habitants de quelques villes on bourgs le droit de commune, on la faculté de règir euxonèmes leurs propres affaires. Le souverain vendait ce qu'il avait ravi, ce qu'il aurait do gratuitement restituer, Les seigneurs ecclesiastiques s'élévirout sacolaleusement contre cette restitution. Lossi-le-forns, le premier à qui on altribus la faculté miranelleuse de guérir les écronelles par un simple attonchement, mourt le 12 avoit 1137.

Ectors de Paris. On militon des affrenses teinderes qui, depuis plus de Irois sièles, admissionel Tespére lumine en France, apparrent, sous er règue, quelques étimedles de lumière. Les productions du génie des anciens, cachées dans les cloires, prétaient acressibles qu'à un très-petit nombre d'hommes : es cloires, prétaient acressibles qu'à un très-petit nombre d'hommes : avent presque toutes les parties de la population, occupiere à s'attaquer, à se défenter tes armes à la main dissobles par des brizanalases continueds, désodées par de longues famines, par d'horribles maladies, ne songenient guère à l'étude; mais, vers la fin du ouzième sièce, des écroustances fortiues l'itent jailife des heurs nouvelles, faibles, incertaines et souvent fausses, il est vrait, mois qui devaient graduellement s'accroître, séquirer, former un immense fojere de claric, et ne plus s'éteidnet. Les églises cathédrales, les monastères éclaire ordiniarement pourvus d'écoles destinées à l'enseignement de ceux qui se consacraient à l'ent eccèssatique. Les plus comunes à braire sichair l'ecole phésocules, l'école de Saint-Germain-des-Prés et celle de Sainte-Geneviève. Il a été parlé de leur origine.

ácona Ériscuerata. Son existence, donteuse au neuvième siècle, ne l'est plus la fin du guzième : un consult les noms de cux qui y professionell. Au commencement du douzième; Adams-le-Pelit-Pent y enseignait la grammaire, la richeiorique et la dialectique; et l'Berre-le-Sunageur on Connette, Michel de Corbeil, Pierre-le-Langeur on Connette, Michel de Corbeil, Pierre-le-Chantre, y professient la théologie. Ces maitres domièrent à cette école une célebrité que la diaputaient celles thes égitiess de leinns, d'Orlènas, de Chartres, etc., et que parvint à fui assurer Goillaume de Champeany, qui, à la fin du ouzième et au commencement du douzième sière, y professa avec distinction la théologie. Cette école se tennit alors dans le coltre de Notre-Bame. Les calastates des rois venateur y recevoir les échements de la grammaire.

žeoris D'ABBLAIR. Ottre les écoles dont je vieus de parter, il s'en établit à Paris qui forant indipendantes e particulières. Pierre Mediarl, homme supirieur à son siècle par sa conception facile et son talent pour la discussion, après avoir suivi les leçons de Guillaume de Champeaux, aspira, eucore adolescent, à l'homieur de proisser. S'il prévoyait alors ses acuces, il ne prévoyait extraiuement pas les dangers, les outrages et les persécutions qui l'attendaient dans cette carrière nouvelle.

Il ciabili d'abord une école à Melan, Quoques intrigues de prétres l'Obligérent de quitre crete ville; il se redul à Corbeil et y transfers son cemp : c'est ainsi qu'il nommait lui-même son école, souvent fenue en plein air. L'exès du travail lui ayant cause une mabille; il se rendit à Paris, où sa sané, devenue meilleure, hai permit de suivre les keçans de rhétorique que domait Guillaume de Champeana. Il movri ensuite, dans cette ville, une école où il enseigna la dialectique. Persécuté à Paris, il refourna à Melun, et y tranva de nouvelles persécutions qui fobligérent de revenir à Paris. Ce fut alors, vers l'an 1118, qu'il y cuvrit une nouvelle école où il réunit un très-grand nombre de personnes uni accorrairei à ses leconaries d'assertements.

Abeilard Jouissait du fruit de sex lateuts, Jamais professeur u'avait, à Paris, obtenu une céteririé ansi échtante, i avait attivé dans cette ville une aussi grande afflueure d'éculiers. Il y était considéré comme le plus grand philosophe de son siècle, et comme le seul qui entendit Aristote. Au milieu de tant de ploire et de prospérité, un évènement falla, très-commun, vint dégrader son cytisence, et empoisamer les Jouissances que lui procuraient ses succès. Ses amours, l'affreuse mutifation qui les termina, ont obtenu de la pestérité un interet bien plus yit une ses theuix, une sex écrits, apour l'hai orbible.

Jocelin, qui depuis fut évêque de Soissons, professait en même temps qu'Abei

lard la dialectique à Paris et au mont sointe-Geneviève; Albéric de Relins vin massi professor dans le même lieu; mais leur répatation était bien inférieure à celle «Uneiland. Il faut le clirc, cet homme commença la réputation des écoles de Paris. Sa ceiéletité attira une affluence considérable d'étudiants étrangers et nationaux, qui acernt beaucoup la population de cette ville. Il bissa des disciples et des admirateurs qui souttireut sa réputation en propageant sa méthode, temoto après lui, du no cerviant du douzième siéche, la multitude des étudiants surpassa dans Paris le nombre des habitants de cette ville, et l'on avait peine de y trouver des étogements. Un ancien auteur du temps alona é cette capitale le non hébreu de Carristh Sepher, Cest-é-dire la l'Ille-des-Latues par excelleuce. Effiq, it est évêneut qua seal baliard est due la renommé des écrèges de Paris, et que cette renommée produisit le rapide accroissement de la population de cette ville.

ABBAYE ET ÉCOLE DE SAINT-VICTOR. Il existait dennis longtemps, dans l'emplacement occupé par les bâtiments de cette abbave, une petite chapelle dédiée à Saint-Victor; elle était déjà érigée en prieuré lorsqu'en 1108 Guillaume de Champeaux, épuisé par ses efforts pour sontenir sa réputation dans l'École épiscopale de Paris, se retira dans ce prieuré. Il y avait établi on avait déterminé Louis VI à y établir nu chapitre de chanoines réguliers, avec titre d'abbaye; cet établissement fut doté par une charte de ce roi, en l'au 1112, et confirmée par une bulle un page Pascal II. Le premier abbé ne fut pas Guillaume de Champeaux, mais Gilduin, son disciple; Thomas en fut prieur. En se retirant à Saint-Victor, Guillaume de Champeanx y continua d'enseigner la jeunesse. Abeilard lui-même assista à ses leçons; bientôt après l'école de Saint-Victor devint une des plus célèbres de France. Le désir naturel de surpasser ses semblables par une supériorité de compaissances acquises, n'était pas le seul stimulant qui portât la jeunesse à l'étude ; un mobile plus poissant agissait sur elle, et lui faisait brayer tons les dégoûts de l'école ; l'ambition et l'espérance bien fondée de parvenir aux dignités ecclésiastiques et de possèder les honpeurs qui en dépendaient.

Depuis les premiers régues de la troisième race, on avait renoucé à l'usage antique de ne conferer des évérbeis, des ablayes etc., qu'aux personnes de la caste nobilitaire. Les évêques de cette caste étaient si ignorants et si adonnés à la débauche, à la chasse et à la guerre, qu'ou seutit ta nécessité de leur préférer des rotures instruits. Os derniers s'élancièrent avec ardeur dans la carrière de la fortune qui venait de leur étre ouverte. Aussi vit-ou, vers cette époque, presque tous les professeurs et les étuliants obtenir de riches béreifiers. Les résultats de cette concession nécessaire doivent être considérés comme les premières conquetes que tils a civilisation sur la barbarie.

La réputation des écoles de Paris était retaitive au temps, nous trouvous aujourchiu leur méthode vicieure, leurs principes souvent erronés, les maîtères enséguées très-fuilles, et leurs commissances très-hornées; ces écoles currait à travarsier me longue eivre d'erroras avant d'atteindre quelques vérilés, al y a, plus, les maîtres de ces écoles désent eruels; ce n'était qu'à force de conjusqu'ils incalquient la science, d'il l'abite à l'estre requires autres de l'entre de l'entre productif le according d'étudants.

SAINT-JACQUES-DE-LA-BOUCHERIE, église paroissiale, située rue des Arcis. Cette église est pour la première fois nommée, en l'an 1119, dans une bulle de Calixte II. « L'église Saint-Jacques, avec paroisse, dans le faubourg de la ville « de Paris, porte ectte bulle : In suburbio Parisiaca urbis reclesiana Sancti Jacobi cum parochiá, - Elle devait exister anparavant; mais on n'a rien de certain sur son origine. Le curé de cette paroisse était du nombre des treize prêtrescardinaux de la cathédrale de Paris. L'église Saint-Jacques devint, comme tant d'autres, la proie de quelques laïques puissants. Ponce Archambert en était propriétaire ; il la donna au monastère Saint-Martin-des-Champs ; donation qui devint une source de procès entre ce monastère et les curés de Saint-Jacques. impatients de leur dépendance. - Le bâtiment de cette église, circonscrit . et irrégulier dans son origine, s'agrandit successivement pendant le cours des quatorzième et quinzième siècles. Quoique sa construction ne fût pas achevée, l'évêque de Turin vint, le 24 mars 1414, en faire la consécration. Cet évêque, nommé Gérard de Montaign, fut invité par les paroissiens à un dtner qui ne coûta que soixante-dix sous parisis. La construction de cette église ne fut terminée que sous le règne de François 147; les indulgences accordées à ceux qui fournissaient des fonds pour les frais des travaux, et les libéralités de quelques paroissiens, et notamment de Nicolas Flamet, qui fit construire à ses frais le petit portail du côté de la ruc des Écrivains, contribuèrent à l'achèvement de cet édifice.

Nicolas Flamel, un des bienfaiteurs de cette église, mort le 22 mars 1417, y fut enterré. Quoique simple écrivain, ect homme, par la rapidité de sa fortune, par des fondations pieuses, et par de prétendues merveilles, obtint une certaine célébrité, et devint pour plusieurs personnes un être mystérieux. Sa fortune, fort an-dessus de son état, causa de l'élonnement, et tout ce qui étonne les ignorants leur semble surnaturel. De là des contes débités sur Nicolas Flamel ; il avait découvert la pierre philosophale, Les inscriptions et les sculptures qu'il a fait exécuter sur les différents monuments de Paris étaient antant d'hiéroglyphes, trans les caves de sa maison située à l'angle de la rue des Ecricains en face de l'église Saint-Jacques, on a trouvé, longtemps après sa mort, des vases, fourneaux, matras, et antres ustensiles propres an graudwww. Nicolas Flamel et sa femme Pernelle n'étaient point morts : ils feignirent une maladie, s'échappérent, et on enterra des bûches à la place de leurs corps, Paul Lucas, vovageur très-véridique, qui a vu le diable Asmodée dans la haute Égypte, parla aussi à un derviche qui connaissalt beaucoup Nicolas Flamel et son épouse, et qui lui certifia que tons les deux jouissaient d'une parfaite santé, etc. Sa figure et celle de sa femme se tronvaient sculptees en plusieurs endroits de cette église, et notamment sur la porte qui s'ouvrait du côté de la rue des Écrivains. Cette porte fut murée en 1781, et les portraits disparurent. Une inscription, faite pour ce bienfaiteur et placée dans les derniers temps sur un pilier de la nef, était ainsi conçue :

Fen Nicolas Flamel, jadis écrivain, a laissé par son testament à l'œuvre de cette église certaines rentes et maisons qu'il a acquestées et achetées de son sivant, pour faire certain service divin et distribution d'argent, cha» cun an par aumosne, touchant les Quinze-Vingts, Hôtel-Dieu, et autres « églises de Paris, »

Au-dessous était gravé un cadavre avec ces deux vers :

De terre suis venu, et en terre retorne, L'âme rends à toi J. H. S. qui les péchiés pardonne.

Cet écrivain était membre de neuf confréries; il avait la manie des inscriptions, il en plaçait partont où il pouvait le faire.

L'église Saint-Jacquess-de-la-Boucherie avait droit d'asile. En 100, on lit on conséquence balir sur la volte de cet édifice me chambre pour creux qui venaient 85 mettre en franchies; mais on a des exemples qui prouvent que cet asile ne fut pas foujours respecté par la justice— tanas les solemités, cette église clait, au quinzième siècle, décorée d'un tapis qui représentait les scienes du Romon de la Rosa, et d'un autre tapis appolé le Deva d'unour et de vieillesse, contenant plusieurs personnages. On trouve un grand nombre d'exemples de ce métaine du sacrée du profise.

Ouelques usages remarquables avaient lieu dans cette église. Le jour de Noël, on offrait à la curiosité publique le spectacle de la Gésine de Notre-Dame, c'est-à-dire de l'enfantement de la vierge Marie. L'enfant Jesus y paraissait coiffé de deux honnets fourrés d'étoffe d'or, et vétu d'une robe parcillement fourrée et brodée en or. - Les confessionnaux étaient dans cette église, comme dans plusieurs autres, un objet de spéculation linancière. Les confesseurs nercevaient sur les pénitents une contribution dont les marguilliers de Saint-Jacques exigeaient une part. En 1476, un curé de cette église vontut forcer les confesseurs à leur remettre la contribution entière. En 1527, les marguilliers reçurent onze livres de quelques confesseurs qui avaient sollicité des places dans cette église pour entendre les confessions : point d'argent, point d'absolution. - Aux fêtes de saint Nicolas et de la Pentecôte, on faisait, par un trou de la voûte, descendre dans cette église un coulon blanc (un pigeon) et d'autres petits oiseaux; on y jetait aussi des étoupes enflammées; on distribuait en même temps des oublies au peuple. Le même usage se pratiquait dans presque toutes les églises de Paris, et notamment dans cette Notre-Dame.

De cet édifice, démoit pontant la Révolution, il ne reste qu'une tour trèséveice, qui devint la propriéé d'un particulier. Elle apparient maintennut à la ville. Cette tour est une des plus hautes de Paris et rivatise neve celles de Notre-Bame, ses fondements firmet plées en 1608; fouvarga ne fut achevé que, vers l'an 1522; il coûta environ 1350 livres. Sa banteur, depuis le soi de la re jusqu'à la balustrade est de cent ériquant-terin pieds, etle est carrée, et chacum de ses côtés a hors d'œuvre treute pieds need pouces. Sur la cabotte de l'escalier, évéevait à une bauteur de treute pieds an-dessus de la balustrade la figure de saint Jacques seulplée par un nommé Rosult, failleur d'imaces.

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-ARDENTS, dite autrefois SAINTE-GENEVIÈVE-LA-PETITE, chapelle siluée rue Neuve de Notre-Danie, sur l'emplacement de la maison des





A TOU. T DARGUES IA SCHEBERIE.

District to the



Enfants-Trouvés. Pendant que les écoles commençaient à fleurir à Paris, les courres précèce no discontinuaitent point. Les longues famines et les maladies contagieuses, et notamment la vanduile des ardents, étaient presque continuelles. Paris une lut pas exempt de ce denire fidua; l'art des médecins était impuissaut pour ce arrefère les ravages son pria, on jebua, on ill des precessions à l'églies Entité-Geneviève, on imports a protection de cette sainte; cuffin, on transports as chisse dans l'églies cathédrale. Les malades la lou-claient, et subliment, assure-ton, ils étaient guéris, on dit encore que, dequis la traostation de cette chèse et la découverle de sa vertu miracu-leuse, la contagion cessa, non-seulement à Paris, mais par tout le royaume : assertion démentie par les nombreux témoignages de l'histoire. Le pape Inno-cent II vint en l'emme en 1103 instruit de ce mirace, il en consear, ajoute-ton encore, la mémoire, par une fête. Essuite on bâtit, prés de Votre-Bame, un étais camples Valute-Generic-Leure-leure des surfaces de l'active de l

Tel est en substance le récit qui se trouve dans la volumineuse histoire de paris, par Félible et Lobineu, sur la fondation de cette égliss. Tout ce qu'il contient de merveilleux paraît être une fable. L'abbé Lebeuf soutient que ce récit n'est appayé sur acuine autorité digne de loi, que cette église ou chapelle existait longtennes avant l'époque des précendus miracles; qu'elle portait et qu'elle a porte, justieures siècles aprèce, ie nom de chapelle Sainté-Gaereière dius la Cité ou la Petite, et que ce ue fut qu'en 4518 que, pour la première fois, cette chapelle cut le nom du miracle des géless : ce savant peus que cette fable fut imaginie par un cutri, professeur en finologie, nommé treaffrey Roussart. Cette église fut demoit ce ut 1371, pour faire place à l'éditie de se Enfants-Trouvés. L'abbé Lebeuf dit avoir vu, lors de cette démolition, à une profondeur de douze à quinze pieds sous terre, puisseurs fragments de taites antiques. Cette découverte doune la mesure de l'exhaussement que le sol de la Cité a éprouvé devais la néviéed remaine.

SAINT-PERDIE-AUX-BOETTS, Église paroissiate, située rue de ce nom, dans la cilié. On ignore son origine. Elle est pour la première fois mentionnie dans une hulle d'Iuococut II, de l'au 1136, qui l'appelle Cogetta ameti Petri de Boba. Le moilf de sa dénomination n'est pas mieux conux. Sur la porte on voyait deux leruis représeurés en bas-rétirés. Cos figures out-elles fait ainsi nommer cette église, ou est-ce le nom de l'église qui a causé le placement de res figures? Pue-tère le nom de paré feit-d'ectul du fondateur. Ces questions peu importantes sout resjérs et resteront saus doute longtemps indéciese. Cette église fuir terconstruite au terizième sièrele, et supprimér en 1790; les lattimeuts conservés, ainsi que le portait, sout deveuus propriété particulière et serveut d'atelier à un toumeir.

SAMT-ÉLO, église et monastère situés dans la Cité, et sur l'emplaceurent ori-devant couvent des Baruabiles. Ce monastère, anciennement abbaye Saint-Marrial, avail, comme d a cité dit, changé de nom, d'habitants et de riastères. La conduig dérèglèe des religieuses qui l'occupaient les on fit classer, Le fut Galon, évique de l'aris, qui opéra ce changement. - Les religieuge de cette abbaye, suivant la charte de Philippe le, se livraient, sans  précaution, sans pudeur, aux excès de la fornication; méprisant tous tes conscils, toutes les corrections, elles persistaient publiquement dans leur désordre, et profanaient le temple du Seigneur par leur libertinage accou-

- tumé. -

-bes lettres du pape avaient autorisé la conduite de l'évêque Galon; et, en l'an 1107, il du convenu que cette maison serial donnée à l'abbé de sistint Maur-des-l'ossés; qu'au lieu du titre d'abbaye elle recevrait celui de prieuré; que duaze moines de Saint-Maur remplaceriavil les religiouses; que ces changements ne preindicieraient point aux auriens droits dont l'évêque de Paris-jouissait sur cette maison, laquelle fournirait comme à l'ordinaire, aux chanoines do Norte-Baue, deux repas par au. Or, voié en quoi consistaient les fournitures de ces repas de channines. Six cochons gras, deux muids et demi de viu, à la mesure du clottre, et trois setiers de froment suffissient au premier repas. Le second devait se composer de luit moutons, d'environ deux muids et demi de vin; de plus, pour ce repas, la maison de Saint-Eloi devait payer six ceus et une doble.

L'abbé de Saint-Maur-des-Posses, par des moiffs mennus, fut, quelques aunées après, forcé de ceder le prieure Saint-Edo a l'évêque de Paris, Cet, évêque en jouit jusqu'à l'an 1134, époque où il fut contraint, par une bulle du page, de le resitture à l'abbé de Saint-Maur. Innocent II, par une bulle de 1136, confirma cette resiturion. Il parait que ce fut par suite de ce changement de maitre que Sétablieur, sur le territoire de la maison de Saint-Eloi, les chapelles Saint-Pierre-des-Arcis, Sainte-Croix; Saint-Pierre-aux-Boerfs, etc.

Une partie de ce monastère tombait en ruine; il fut abattu, et l'on y pratiqua une rue qui porte encore le nom de Saint-Eloi. Du chocur de cette église on forma celle Saint-Martial, et de la nef on composa une autre église, sur l'emplacement de latpulle on a depuis latif l'église des Barnabites.

Sous te règne de François 1º, les religieux de Saint-Man-des-Fossés Savisérent de litre un parti très-heratif du vaste endos de ce monastère Saint-z. Eloi: ils y ouvrirent des rues et y tirent bâtir des maisons. Le revenu de ces religieux et la population du quartire un reollièrent. Cet encles comprensial l'espace qui se trouve entre les rues de la Barilleire, de la Calandre, aux Fèves, et de la Visille-Draperie, et a porté longtemps le nom de Ceinture de, Sont-Eloi.

santi-sioulas-ous-eriantes, église paroissile, située rue Saint-Martin, aquirultini paroise du siciene arrondisement. Île ext, pour la première fois, dans une bulle de Calvite II, de l'au 1119, mentionnée en qualité de chapelle. Elle fut vers l'an 1176 érigée en paroisse, redaite vers l'an 1120, et agrandie en 1875, ôn construisi alors le portail meridional, dont les seulptures sont estimées. Le grand autét, décror par upé ordonnance corinthieme, offer un tabléau de Vouet, représentant la sainte Vierge, et quarter auges en stue, ouvrage de Sarazin. La chapelle de la Communion a été bâtie par l'architecte Boulan.

On voit dans cette église une statue en marbre de la sainte Vierge, qui









est un ouvrage de M. Delaistre. Cette égitse contenait les fombeaux du seulpfeur Laurent Magnière, de Guillaume Budé, Pierre Gassendi, Iteuri et Adrieu de Valois, frères, et savants historieus; Madeleine Seudéri, anteur de plusieurs romans; Théophile Viaud, porte, brûlé en elligie comme auteur d'un recueil nittulé: Le Parausas entirique, etc.

santy-nexis-ne-ras, église située au chevet de l'église Notre-tame; et existait certainement sous le régne de Louis VI, et peut-être auparavant. Son baliment tombait en ruine; il fut reconstruit après l'an 1148, et ne portait alors que la dénomination d'Oratoire: Oratorium uneit Dompii de Passu. Desgu'en 1748 fut alatute l'église Saint-lean-éslond, le chapitre et le titre de paroisse de cette église démolte furent attribués à celle Saint-Denis-dues. Sotte église, par suite des évennements de la Révolution, fut affectée au service de l'Hôtel-bieu, ainsi que le pains archiépiscopal, et convertie en une asile de révention nour l'admission des maladres.

galist montaurrat. U existait alors une église dans le village de ce non:
ile était, suivant l'anciera hau qui 'est perfecté jusque sous Louis XIV,
possédée par des seigneurs laiques: un nommé Payen et son épouse Hodierne
tenaient cette église en fief de Burchard de Montmorreny. Ces deux épouse
1006, avec les produits des sépultures, ceux de l'anté, etc., aux religieux de
Saint-Martin-des-Champs. Louis-le-Gros céda, en 1133, à ces religieux de
Saint-Martin-des-Champs. Fois-E Montmartre, Après cette transaction, le roi
et son épouse Adéluide fondérent, à côté de l'église Montmartre, un monastère de religieurse (1).

robattications de Panis. Jamais roi de France n'eut plus que Louis YI besoin de se metre en garde contre les attentats des esigences, et de fortifier la ville de Paris où il faisait sa demeure ordinaire. Les ducs et contes voissis de son doueb de France n'etaient pas les soits qui l'implicitate; il avait à se défendre contre les barons de ce duché, contre ses propres vassaux. Il avait aussi à protéger les biens des églieses, les marchands sams cesse atta-qués, déponillés par des seigences et leurs chevallers. Il rédait pas même en soireé dans Paris, lieu de sa résidence. Daus evete position embarrassante, il m'edit principar de la contre de marcalles, construire des fortressess ou têtes de pout, pour rendre l'accès de cette ville plus difficiré. Iv cérvaim contemporain nous apprend que Louis-le-Gros, en 1124, ayant vaineu ses cumemis et récibil la pais, tuit une assemblés à Paris avec ess principaux officiers, regala les faffires de son État, et resolui, pour se mettre en garde contre les évenements futurs, de construire, dans un files nommé Karoft-l'acqui, un châten (centram) des-

<sup>1</sup>º A la meine époque se rapportent les fondations de plusiente segless peu impertantes, et un lou étécubles pendant la révolution. En voici l'emmérration : Chapetile Satuit-Algano, rue Chanolineos: dans la cité, edige Satuit-Mortin, à l'ample septentional de la rue des France-Inorgeois; l'église Satuit-Contra, fix de la Viville-Draperie, au coin de la rue Salinte-Contr, fix de la Viville-Draperie, au coin de la rue Salinte-Contra, l'église Satuit-Don, dans la rue du mieme non, no 8.

- tiné à proléger le pays parisien routre les attaques de ses ennemis. « Le château flut, divon, ensuite nommé Saint-Germàine-ord-aye, Ce fail sert à prouver que Louis VI s'occupait de fortifications. On peut en indnire que, s'il en cladissait hors de l'aris, il devait à plus forte raison en élect deux cette ville, où il faisait sa demeure, et de laquelle il ne pouvait sortir-avec sécurité. Cest ce qui porte à croire qu'il fit construire le grand et le petit Châtelet, et compril les faubours; de Paris dans une euccinte.

GRAND CHATRLEY. Il n'existe aucune notion certaine sur l'origine de cette \* forteresse. Il est probable que Louis-le-Gros, à la place d'une tour en bois qui s'élevait, sous la seconde race, à l'extrémité septentrionale du Pont-au-Change, fit construire une autre tour on forteresse aussi en bois, mais plus considérable. C'est sous le règne de Louis VII, lils de Louis-le-Gros, qu'on a des preuves certaines de l'existence de cette forteresse. Dans une charte de ce roi, de l'an 1147, on lit qu'il lit don à l'abbaye de Montmartre de la place des Pécheurs, située entre la maison des bouchers et le châtelet du roi, inter domum carnificium et regis castellucium. Ces mots, chitelet du roi, qui, dans aucun acte postérieur, ne se tronvent plus réunis, portent aussi à croire qu'ils signifiaient le châtelet bâti par le roi. On a aussi la certitude que ce Châtelet, sous le même règne de Louis VII, était la demeure du prévôt de Paris, Cette forteresse en bois ou en pierre a pu être construite sous le roi précédent. Louis VI, prince bien plus entreprenant que son lits. Voità tout ce que la disette des monuments historiques me permet de dire en faveur de ma conjecture, qui est bicu plus vraisemblable que celle qui fait remonter la construction de cette forteresse au temps de Jules Cesar. Je reviendrai sur cet édifice, sur sa prétendue antiquité, et sur le tribunal qui y fut établi, lequel reent la dénomination de Chatelet.

PETIT CHATELET, situé à l'extrémité méridionale du Petit-Pont, Je présume que ce petit Châtelet fut fondé en même temps que le grand. Louis VI avait besoin de protéger Paris du côté du midi comme du côté du nord. S'il a bâti le grand Châlelet, if a dû bâtir le petil. L'une et l'autre de ces forteresses formaient têtes de pont. Les fortifications de cette ville enssent été incomplétes si l'une côt existé sans l'autre. Il est certain que le netit Châtelet existait avec son enceinte sous le règne de Philippe-Auguste en 1222. Ce roi , dans un accord fait avec l'évêque de Paris, en cette année, parle de cette forteresse et de son enecinte, et nomme l'une et l'autre (accinetus Custelli Purei Pontis) l'enceinte du château du Petit-Pont. It devait exister avant cette époque. C'était au passage du petit Châtelet que se percevaient, du temps de saint Louis, les péages et droits d'entrée. Un tarif, cité par Saint-Foix, porte qu'un marchand qui y fera entrer un singe pour le vendre paiera quatre deniers; que, si le singe appartient à un jougleur, cet homme, en le faisant jouer et danser devant le péager, sera quitte du peage, tant dudit singe que de tout ce qu'il anya apporté pont, son usage. De là vient le proverbe pager en monauie de singe. Les jongleurs seront aussi quittes du péage, en chantant un couplet de chanson devant le péager.

Le 20 décembre 1296, une inondation extraordinaire de la Sejue abattit les

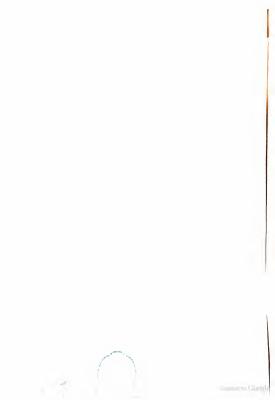



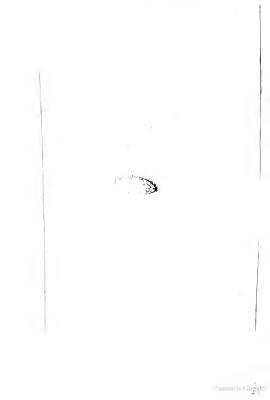

deux pouts, les maisons qu'on y avait labites, et alaima les moulins placés audessous, on allaire un latent andes les race de la Cite; plasiurus hidiments et le petit Châtelet furent reuversés par les eans. Il est présumable qu'à l'exemple de a plupart des forteresses, c'etalelet in était encre bait qu'en lois. Charles V le fil reconstruire en pierre, en 1369, par le prévôt de l'aris, llugues Ambriot, dans le dessein de contenir la turbuleuce des écoliers le l'Eniversité, dont les émeutes se renouvelaient fréquement. L'alaire SV, en 1162, destina cette forteresse sombre, ou espéce de prison, à la demeure du prévôt de l'aris, comme un loguement honorable, homorablis momés. Let 1782, e cet câlitée, qui observiesait et attristait le voisinage, et sous lequel était une route étroite, génante et dangreuse pour les passants, fut entit démoir; et etet démoitilon répandit la salubrité et la lumière dans ce quartier, qui, depuis longtemps en était privé par cette vieit les d'holesse constructions.

SECONDE ENCEINTE DE PARIS. La Cité seule, vers la fin de la domination romaine, ainsi que pendant la première et la seconde race des rois francs, fut fortifiée par un mur d'enceinte. Louis VI, dit le Gros, fut, je crois, le premier qui entreprit de protéger par une muraille les fanbourgs du nord et du midi; je sais que des écrivains, prodigues d'illustrations antiques, ont fixé l'époque de ette construction dans la période romaine; que d'autres, plus réservés et moins généreux, se sont bornés à la placer sous la seconde race. L'ai déjà établi que cette dernière opinion était affaiblie par le silence d'Abbon, anteur d'un poème sur le siège de Paris par les Normands, poème où il décrit diverses attaques, divers combats, et où il ne fait mille mention de l'enceinte des faubourgs de cette ville. L'ai aussi établi que l'unique fondement de cette opinion consistait dans les expressions d'une charte, et que ce fondement était miné par la preuve de la faussete de cette pièce. En outre, il est certain, au moins pour la partie du nord de Paris, que l'église Saint-Jacques-de-la-Boneherie n'était pas encore, en l'an 1119, comprise dans la seconde enceinte. L'ue bulle du pape Calixle II, de cette année, qualifie l'emplacement de cette église de faubourg de Paris (in suburbio Parisiacœ urbis ecclesiam santi Jacobi), etc. Si le quartier de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie ent été compris dans l'enceinte de cette ville, ce pauc ne lui aurait sans donte pas donné le titre de fauboura.

Voici la description, certaine en quelques points, conjecturale en quelques autres, de cette seconde enceinte : je la commence par la partié septentrionale.

Le unr devait partir de la river droite de la Seine, dans le voisinage de l'égies Saint-Germial-Maxerois, égies qui, parce qu'elle avait beaucoup sonfert des ravages des Normands, devait avoir été plus spécialement mise à courret le paraité soivements. Le mur usuerrait cette égite et ses dépendances; une rue voisine atteste, par sa dénomination des Fousis-Norla-Germonts-l'Auxer-rois, que cette égites a cu longtemps des fortifications à sa proximité, Cette muraille devait suivre ensielle à direction des rues de l'éthèsy, des beux-Boules, anciennement nommée de Male-Parole, de la rue et place du Chevalier-Gué-Cuel, efind de la rue Petri-Lesselin, et alouitri à la rue Saint-Deuis, Là était une porte de ville, située au nord, en face et à peu de distance du grand Châ-ele, cette porte des ville, est une porte le survoir d'un changeur appelé Gne-

heri, lequel possédait les boucheries et que maisou qui leur était contigué; cette circonstance lit que ce changeur fut nonme tincheri de la Porte. De cette porte, qui devait être située au point où la rue d'Aviguou débouche dans celle Saint-Denis, le mur d'enceinte se dirigeait le long de cette rue d'Avignon, le long de celle des Écrivains, enserrait l'église Saint-Jacques-de-la Boucherie, et aboutissait à la rue des Arcis, où se trouvait une porte de ville. Cette porte est suffisamment indiquée par l'abbé Suger, qui déclare avoir acheté une maison au-dessus de la porte de Paris, du côté de Saint-Merri, danvus que superest porte Parisiensi, rersus Sanctum Medericum, Les produits de cette porte avaient depuis quelque temps été concédés à l'abbave Saint-Denis : l'abbé Suger dit que ces produits, avant d'appartenir à son abbave, ne se montaient pas à plus de douze tivres par an, et qu'il parvint, par son industrie, à les élever jusqu'à la somme de cinquante. Cette porte, par laquelle ou passait pouraller à Saint-Merri, fut nommée la porte on l'archet de Saint-Merri. De cette porte, le mur d'enceinte se continuait dans la direction des rues Jean-Pain-Mollet et Jean-l'Épine, et aboutissait à la place de Grève, et de cette place au bord de la Seine; là se terminait, du côté du nord, la seconde enceinte. Ce qui me détermine à adonter cette opinion, c'est que, sous le règne de Louis VII, la place de Grève et le quartier du Monceau-Saint-Gervais sont considérés comme étrangers à la ville de Paris. Ce roi, par une charte donnée à Château-Landon, en 1141, vend aux bourgeois de la Grève et du Moncean-Saint-Gervais la place de Grève, proche la Seine, laquelle est vide de bâtiments, el où se tronvait un ancien marché. Paris n'est point nommé dans cette charte. Quelques maisons, situées sur les bords de la place et au Monceau-Saint-Gervais, formaieut un bourg situé hors de la ville. C'était auciennement à l'entrée des villes que se tenaieut les marchés; c'était pourquoi il s'en trouvait un sur la place de Grève. Cette vente se lit movenuant la somme de 70 livres. Si la place de Grève eût fait partie de Paris, Louis VII n'eût pas manquê de l'exprimer dans cette charte. Cette seconde euceinfe se terminait douc, eu 1111, à la place de Grève; mais dans la suite, à une époque inconnue, le mur de cette enceinte, protongé, euveloppa le bourg du Monceau-Saint-Gervais. Dans ce bourg se trouvaient l'église Saiut-Gervais, un autel appelé le vieux Temple, des moulins sur la Seine, et une tour nommée du Pet-au-Diable.

Cependant la partie méridionale de Paris, qui contenuit plusieurs édifices religieux, restait sans définses et ouvreit à tous tes bejands; elle supportar cel cital l'implictude pendant l'espace de viagt années. Entin, il fut risola que cette partie de Paris serait close d'une marille. Voici la ligue de direction que et cois devoir donner à celle eblutre. Cette ligne devait partir du bord de la Seine qui vassinail les bidiments et dieponalmens du courant des Carathe-Augustius, an-jourd'hui marché à la voiaille. Sur cette rive, il a existé depuis longtenips un vicil édifie qui une fut démoit que sous te rèque de Lonios NN. Cet défine ou espèce de fortification desit renutropuble par une tour rende. Il a partie lenome de Lotaton-Gallen, il deali sois, et l'ou giarore le moit de sa construction; eni, un son servait nullement, excepté Brioche qui y a douné quelquefoi, le spactace de ses marconnettes. De ce point fortific, qui correspondant lons à la pointe.

de l'île de la Gif et servait à sa défense, la ligne d'enceinte atteignant la rous Suin-André-de-Arts. L'às terrouvait une porte, indiquée par le non de  $\hbar$  Borre, deux rues voisines du ceuvent des Augustins portaient le même non; c'était à la barre que l'on percevait les droits d'entrée. Le mur aboutissait ensaite à la rue l'Instellement en non a de la Barre, non qui indiquait une autre porte; de la rue l'Instellemile, le mur devait suivre la direction de la rue Pierre-Sarraign, et traverse la rue de la latre, c'ette rue ciait coupée la, puisqu'etle portait deux nons; dequis la rue Saint-Séverin jusqu'à celle des Mathurins giles en omnaît rue de la larpe, c'ette que ciait la rue des Mathurins jusqu'à la place Saint-Michel, elle recevait les nons des Meist d'Hurouri, été saint-Gauer, etc.

De ce point, le mur devait se dirigor à peu près comme la rue des Mallurius, et aboutir à la rue Sint-Lacques. Sur cette rue, et dans l'espace qui se trouve entre l'extrémité de la rue des Mallurius et celle de la rue du Foin, devait se trouver une porte, car cette rue depuis longtemps était une voie publique, une soie ropate, la grande rue. Lorsque, dans sa partie supérieure, fut établie une etapelle de saint-Lacques, exte partie u reque le nom, ainsi que ceux de Saint-Bandt, de Saint-Marbut; la partie inférieure conserva celui de rue du Saint-Bandt, de Saint-Marbut; la partie inférieure conserva celui de rue du petite. Paul. Cette différence dans les démonitations domnées à une même rue me fait conjecturer que la partie inférieure, séparée par une porte, était dans la ville, et la narie suite suite fautour.

Le mur d'enceinte suivait évidemment, de cette porte, la direction de la rue des Noyres jasqu'à la place Mander-t, do se trouvait une antre porte qui s'ouvrait sur la voie conduisant à Sainte-Genevière, à Saint-Marrel, ret. De là le une, se produgeant entre les rues Perdine et a lètive, aloutissis il la rive gan che de la Seine, vers le point de cette rive appelé les Gronds-Begrés, point qui correspondait à l'extrémité orientale de l'îté de la faité. En cet endroit de la rive dait une lour, nommée Tour de Saint-Berond et Tourelle de Brancatius, laquélle devait terminer l'enceinte. Cette tour est indiquée par des articles de deux comptes du domaine de Paris, l'un de l'au tété, et l'autre de 1732; ils en fixed la position sur la rive de la Scine, prés du point de cette rive appelé les Grands-Darrès, et aux extrémités des rues Perdue et de Hièrer.

Voilà tout ce que j'ai pu recueillir sur la seconde enceinte : la description de la troisième, établie par Philippe-Auguste, n'offrira point de pareilles incertitudes.

## CARIS SOUS LOTIS VII, DIT LE JEFNE,

Le 1st août 1137, Louis VII héritagle la couronne de France; il avait déjaém colobre 1133, été serie à Reims. Il se halta dit un contemporain, de juivenir les maux qui arrivent ordinairement à la mort des rois, cest-d-dire les c'émotiges, les rapines, les seguidales, et se residi promptement de Bordeaux et o'Fréaux, Gettermière ville della flugible par apolques hommes, asserses qui,

 an préjudice de la Majeste royale, demandaient une charte de commune; il reprima ces mouvements audacieux; plusieurs de ceux qui en éjaient les au-

• prima ces mouvements audacieux : phisicurs de ceux qui en ciaient les ai

· teurs furcul punis : et il en fit mourir plusieurs dans les supplices. Il partit de · la pour Paris, siège de son royaume, où, à l'exemple des rois ses aïcux, il lit sa résidence ordinaire. - - Cel exemple et plusieurs autres prouvent que ce roi, entièrement dirigé par les ecclésiastiques, n'imita point son père qui avail accordé, ou plulôt vendu, des chartes de commune à diverses villes. Louis VII déteslait autant que le clergé ces chartes d'affranchissement ; il prit même les armes contre les habitants de Vézelai, qui, avant oblenu du comte de Nevers une charte de commune, ne purent en jouir parce que les moines de l'abbé de Vézelai s'y opposérent fortement. -- Ce roi avait pour les ecelésiastiques un respect ridicule. Dans les cerémonies, il leur cédait toujours le pas : Par les Saints de Bethliem! c'était son juron, je ne murcherai pas, c'est a vous à passer devant, disait-il au moindre prêtre, Il était faible, dissinuté, facilement irritable, cruel, et peu propre à arrêter le torrent des maux qui inondaient ses Étals. U n'aurait pu se sontenir sur le trône sans les conseils de l'abbé Suger, qui lint, pendant son expédition dans la Palesline, les rênes du gonvernement. Il se brouilla, pour de légers motifs, avec le pape qui l'excommunia et mil son royanme en interdit. Louis VII, pour se venger du Saint-Pére, pilla la maison de l'évêque de Paris, s'empara de ses biens et de ses serfs; puis s'en prit à Thibaud, comte de Champagne, ravagea ses terres, brûla le bourg et le château de Vitry, el lit périr dans les flammes treize cents personnes qui s'étaient réfugiées dans le château ou dans l'église de ce bourg,

Quodques amices après, il parli pour la croisade. Le succès de cette expédilon, malgré les promesses de saint Bernard et ses prédictions, qui ne s'acconplirent point, tut déplorable. —Sans talent, saus courage, ce roi lit presque toujours la guerre àsex voisins; guerre où l'on dévastait plus qu'on ne se baltail. — If fut trompé et méprise par sour jouses Alience, mi, a près son divorce, repirt l'Auptitaine qu'elle lui avait apportée en dol, et donna sa main à Henri, due de Normandie, cenneri puissant de Louis VII.

Le 18 septembre 1180, ce roi mourut et fut enterré à l'abbaye de Barbeau, près Mehm, abbaye qu'il avail fondée en 1147.

Sous le règue de ce prince, Paris s'acerut par les établissements suivants: COLLÉE DES DANOIS OU DE DACE, situé d'about rus Sainte-Genevière, ensuir que Galande. Voilà le premier collège fondé à Paris; voilà un henreux résultat de la célébrité des écoles de cette vitte, et le membre exemule d'une institution

de la célèstife des écoles de cette ville, et le premier exemple d'une institution destinée à la fois au logement, la foureriture et le rienseignement let le journesse. Les banois, qui doudreut et exemple, eurent lientôt après, parmi d'âutres citragers et parmi les nationaux, phasieurs initiateurs. Ou ignore les détails de cette fondation. On sait seulement qu'elle fut effectuée vers l'an 1147; que ce ceilige, d'about clabif une de houtignes-éintocherovieve, fut, en 1300; forsequent de la montaine de la montaine de la palee Naubert, transfère dans un une bitiment de la môre d'es; quar un echange fait, le 23 août 1330, cutre les évoliers du collège de bace, et la fut acçonité à ces demos une misson stôtie pers de l'effet du si na me d'affait.

SAINT-LAZARE, rue du Fanhourg Saint-Denis, nº 117, était une ameienne léproserie, ou maladrerie, nommée autrefois Saint-Ladre, et dont on ignore l'origine, Louis VII, avant de partir pour la croisade, et revenant de Saint-Denis, oil était allé, en 1147, preufler Foriflamme, vista ette l'éproseire, laquelle était composée d'un assemblage de baraques (offerant.). Il y passa quelques institus, dit un évérain du temps, action louable et peu miriée. Les administrateurs de cette léproseire possédaient une foire que Philippe-Auguste cebeta, en 1183, pour l'ascroissement de son lise, et qu'il transféra à Paris, au lieu de Champeaux. Il donna à la léproseire une peusion amuelle, qui fut régéré d'après l'estimation du produit de cette foire. — Cette léproserie avant une égise qu'il et, à ce qu'ou renti, élevie sur l'antique basique saint-Laurent. — Dans l'endes de Saint-Lazare était un bâtiment appéé le Logia du Roi, où se rendaient ordinairement les rois et les reines pour y revevoir le serment de flidéit des lubitants de Paris, avant de faire leur entrée dans eette ville, et où l'on déposait leurs exerueis, avant de le profra à Saint-Denis.

Les pretres chargés de desservir l'égitse de cel hôpital envahirent les revenus testinés aux paures matiales. Pareils abus ont estiés à Pairs dans flusieurs maisons hospitalières. — Dans cettle ieproserie se retiraient les personnes atteitentes de la breje. Cette matadie contagieuse, résattat le la malipropreté et de la misère extrême du peuple, s'est maintenne à Paris, depuis les temps barbares jusqu'au dix-septième sière. — Les désordres étaient excessif à simil-Lazare, Jorsqu'en 1632 eette maison fut donnée au bienfaisant et respectable l'accet de Paul, qui, après avoir règle les affaires d'intériet de cet d'ablissement, en iff le clerifieu de sa Congrégation des Missions. Il y existait alors encore beaucoup de lepreux, quisque l'archévequé de Paris lui imposa l'obligation dy recevoir les lipreux de la ville et des faubourgs. Ce sont les prêtres de la congrégation qui on fait cièver de 1641 à 1681 les vastes batiments qui exident encore anipourl'hui. Voyez ci-après l'article Pritres de la Mission. Cette maison fut, en juilet 1785, pillée, dévaste, et une de ses granges in-

readice par des brigands cirangers, poussés on ne sait par qui. La milier parrisieme, instituée le même jour, viul le soir arrêter les progrès de ces dévastations. Cet établissement en 1793 fut convertir en prions; plus de douze ceuts personnes y furent renfermées: entre autres les poètes Boueher et André Chénier. L'enelos de cette prison, un des plus vastes de Paris, est, dopuis 1821, couvertir en use es se couvre de maisons.

Saint-tazare a servi longtemps de maison de correction. Aujourd'hui on y reuferme des filles publiques et les femmes condamnées à la réclusion. Ces prisonnières y sont occupées à des lilatures, à la couture et à la broderie.

MOPTAL SANY-GERVAIS, OU HOSPITALÉRES DE SANY-ANASTASE. Cet hoilal, situé d'abond an paris de Pégies Santi-devais, fut, en 1171, foudé par quelques partienliers pour héberger les pauvres passants. Tant qu'il fut gouverné par des séculiers, l'intention des fondateurs fut remplier, mais on y introduist au quatorzième siècle des religieuses hospitalières, sous le titre de Seint-Landose, qui s'y multiplièrent à tel point, que les pauvres n'y trouvérnet plus de place, et que ces religieuses n'eurent pas assez de batiments pour s'y toger elles-mêmes. Le but de l'institution fut entièrement détourné.

En 1655, ces religieuses achetérent l'hôtel d'O, dans la vieille rue du Tem-

ple, abandomérent leur bâtiment primitif, le vendrient, et ne conservérent que la chappelle qui chat située re de la Tiveranderie. On y ovojat conces, du ctemps de Fétitien, la ligare a un ancien hospitalier de cette maison, peinte, sur la muraille de la chappelle, représenté à genoux aux pieds d'un crealier i; il était vétu d'une chape et d'un chaperon on capuce de couleur verte. Quant aux hospitalières ransférées à l'hôtel d'O, vieille rue de Temple, elles s'y main-timent jusqu'en 1790, époque de leur suppression. Cet hôtel fut démoti, et sur son emplacement est un marché.

LE TEMPLE. Des expéditions nouvelles amènent de nouvelles institutions. Les croisades produisirent fortre des Templiers association hizarre de deux conditions opposées, de moine et de soldat, et qui prouve l'extreme déreiglement des idées dans ces temps de larbarie. Cet ordre, qui fut institué dans des intentions pieuxes, changes bientôt le bat de son institution. Les premiers membres étaient lemus de servir les pauvres malades dans Thópital du Temple de Friusalem : ces garcons de salle devinrent des bevalviers, les plus reibes et les plus orgacilleux de toutes les chevaleries. L'époque précise de l'établissement des Templiers dans l'autre se inconnue. Certainement Il y existait une maison de Templiers avant 1117s, puisqu'en cette aunée its furient dans cette une de l'empliers avant 1117s, puisqu'en cette aunée its furient dans cette une de l'empliers avant 1117s, puisqu'en cette aunée its furient dans cette les plus certain que ce chapitre fût tenu dans le lien aujourd'hoi nomné te Temple. Les Templiers possèdaient une autre maison plus auréeme, voisine de Saint-dervais, où ils auraient pu s'assembler, ou a la certitude qu'ils étaient établis dans l'emplacement actuel du Temple, avant l'an 1182. Je reviendrai sur cet arricle.

SAINT-JEAN-DE-LATRAN, situé rue de Cambrai, en face du collège de France. Pendant le même règne, une autre maison de soldats-moines, connue sous les dénominations d'Hospituliers de Saint-Jean-de-Jerusatem, de Chevaliers de Rhodes, de Chevaliers de Malte, fut en 1171 fondée à Paris, dans un clos de vignes appelé Clos Bruncau. Cet établissement porta le nom de Commanderie de Malte; il consistait en un clos qui s'étendait depuis la place de Cambrai jusqu'à la rue des Noyers, et communiquait à la rue Saint-Jean-de-Beauvais. On voyait, dans l'enceinte de cette commanderie, une ancienne tour destinée, dil-on, au logement des pélerius qui se rendaient à Jérusalem, et une église paroissiale desservie par trois religieux conventuels de l'ordre. On remarquait dans cette église le tombeau de Jacques de Souvré, grand-prieur de France, qui lit bătir l'hôtel prieural du Temple. Il mourut en 1670. Ce tombeau, remarquable par sa magnificence, représente la ligure de ce commandeur, à demi couché sur un sareophage de marbre noir, et soutenue par un enfant en pleurs. Il fut composé et sculpté par François Angier, artiste célèbre : il était place dans le chœur. Il fut pendant la révolution transféré au Museu des monoments français, et faisait un des ornements de la salte de Louis XIV. Dans la chapelle de la Vierge, on voyait le tombeau de Jacques Bethun de Balfour, archevêque de Glascow, anibassadeur d'Écosse en France mort en 1603, Prosper Jolyot de Crébillon, poëte tragique, décédé lo 17 juin 1762, recut les houneurs funébres dans cette église.

L'enclos de cette commanderie était rempli par l'église, la vieille tour dont j'ai parlé, l'hôtel du commandeur, et par plusieurs maisons particulières baties sans ordre autour d'une grande cour. L'ordre de Malte ayant été supprimé en 1792, cette propriéré fut vendue a différents particuliers. L'église, démolie en 1894, servait alors de magasin à un fonnétier.

SAINT-MÉDARD, église paroissiale, rue Mouffetard, était, avant l'an 1163, une chapelle dépendante de l'abbave Sainte-Geneviève, chapelle qui devint l'église paroissiale d'un bourg on village appelé Richebourg, village de Saint-Mard ou Saint-Médard. Ce bourg ne se composait, au douzième siècle, que d'un petit nombre de maisons, et ne fut peuplé abondamment qu'au seizième siècle. On y trouvait les clos du Chardonnet, du Breuil, du Mont-Cétard, des Mors-Fossés, des Treilles, de Copeau, de Gratard, des Saussayes, de la Cendrée, ou Locus cinerum, etc. On ignore l'époque où la chapelle Saint-Médard fut érigée en paroisse. Le bâtiment de l'église, réparé, agrandi en divers temps, présente des échantillous de plusieurs genres d'architecture. Le grand autel fut entièrement reconstruit en 1655. Le sanetuaire est entouré de colonnes cannelées et sans hases, qui supportent des arcades à plein eintre, colonnes et areades d'un genre bien différent de celui du reste de l'édifice. On a dérobé en partie le contraste de ces deux genres d'architecture, en masquant avec de la boiserie les pitiers de la nef, qui sont de style ogival. La chapelle de la Vierge, au rond-point, offre une imitation mesquine des jours célestes qu'on admire dans les églises Saint-Sulpice et Saint-Roch, Cette basilique renferme plusieurs tableaux dont la plupart sont très-médiocres. On doit remarquer, à la croisée du côté méridional, une perspective représentant la peinture d'un des bas-eôtés qui manque à cette église. Cette perspective fait illusion. - Plusieurs hommes célébres ont reçu leur sépulture à Saint-Médard : Olivier Patru, habile avocat surnomme le Quintilien Français, qui, en 1681, mourut pauvre et honoré; Pierre Nicole, connu par ses Essais de worale, etc. Derrière le chœur est un petit eimetière où l'on voyait une tombe s'élevant un peu au-dessus de terre : c'etait celle du fameux diacre François Pàris, qui, après sa mort, excita tant de equyulsions et d'étranges miracles, dont le parlerai dans la suite. Cette église est autourd'hui la troisième succursale de la paroisse Saint-Étienne-du-Mont, douzième arrondissement.

SAINT-IMPOLYTE, égistes située rue de ce nom, quartier Saint-Marcel, Elle est pour la première fois mentionnée en 1178, avec le titre de chapelle. Au commencement du treizieme siècle, elle fut érigée en paroisse. Reconstruite au seizième siècle, réparée au dix-septième, elle n'en fut pas plus régulière. On l'a démoité nendant la revolutibre.

SANTI-GESCHÈVE. Gette abbaye fut réformée sous ce rêgue; les dérèglements des chamions deciment le notif de leur réforme : l'évécement suivant en fut l'occasion. Le pape Eugène III, chasé de Itoure, vint à Paris en 1115. Quelques jours après son arrivée, il voulut célèbrer la messe à Sainte-Geneviève. Les chamionse, pour l'honorer, lient étendre devant Holet un grand tapis de soie, sur leque le pape s'agenouilla pour prier. Ce pontife, après la messe, s'étant retiré dans la sersitie, ess domestiques, prétres ou liniques, s'emparèrent de ce tapis, prétendant qu'il leur appartenait, par cela seul que le pape s'en était servi. Les serviteurs des chanoines, d'un avis contraire, arrachérent le tapis des mains des valets du pape, Le tapis, objet de la querelle, tiré d'un côté, tiré de l'autre avec violence, est bientôt mis en pièces. Aux injures succèdent les coups de poing, les coups de bâton. Le roi, présent à ce tumulte, s'avance pour le faire cesser : son autorité est impuissante contre les mouvements furieux des combattants : il est même frappé dans la mèlée. La victoire reste aux familiers de Sainte-Geneviève, Ceux du pape vinrent, les habits déchirés, le visage ensanglanté, se présenter à leur maltre, qui se plaignit au roi, et lui demanda justice d'une telle insulte. Le pape et le roi convinrent de réformer le monastère Sainte-Geneviève. On nomma, en effet, un nouvel abbé, et l'on introduisit donze chanoines nonveaux, tirés de l'abbaye Saint-Victor, lesquels furent solennellement installés dans l'abbaye Sainte-Geneviève, au grand déplaisir des anciens chanoines qui mirent tout en œuvre pour se débarrasser de ces étrangers. Ils employèrent contre eux la calomnic, les menaces, les manyais traitements. Dans l'excès de leur animosité, ils chargèrent leurs domestiques d'aller, pendant la nuit, enfoncer les portes de l'église, s'emparer de la place, et empécher les nouveaux chanoines d'y chauter matines, en poussant des cris qui ne leur permettaient pas de s'entendre, Il fallut employer la force pour soumettre ces chanoines irrités, ils retinrent, malgré les ordres de l'abbé Suger, une grande partie de leur trésor, détachérent de la châsse de Sainte-Geneviève des ornements d'or qui pesaient quatorze marcs, dans le dessein de former une somme assez forte pour l'envoyer au pape, et l'engager à changer de résolution. On répandit même le bruit que ces chanoines furieux coupérent la tête de sainte Geneviève et l'enlevèrent de sa châsse. Pour détruire ce bruit alarmant, on tit solemellement ouvrir cette chasse, et l'on montra le eorps de la sainte, muni de sa tête, puis on chanta le Te Deum. Depuis longtemps, il n'existait dans sa chàsse ni le corps ni la têle de sainte Geneviève.

Ce monastère, miné depuis trois cents ans par les Normands, n'avait qu'imparfaitement été réabli. L'églis, brûbé par ces barbares, tombait en ruines. Étienne de Tournay, dus ablé de Sainte-Geneviève en 1177, fit réparer les murailles dégradées par l'incendie, reconstruire les vooties et recoverir la toule de lames de plomb. Le chapitre, le oltire, le dortoir, la grande chapelle intérieure de la Vierge, le réfectoire, etc., furent parvillement réablis par cet ablé, qui remit la discipline en vigueur, et divisa l'écode de ce unoussère en deux classes: l'une, pour les réligieux, était dans l'intérieur; et l'autre, placée à l'entrée, servait aux écoliers du chéres.

ABBAYE ET ÉCOLES SABT-VICTOR. La Ferveur de cette institution révente fut bientold amortie. Fondée peudant le règue prévéent, elle offait idéja, sous celui-ci, l'image du désordre et de l'immoralité; l'inconduite, la tébauche de l'abbé êrnéise pervertirent tout le moussière. Cet abbé se montrait le profeteur de lous les religieux qui favorisient son penchant à la dissolitou, et perséentait les hommes instruits et attachés à la régle. Un éveque de Daucenark int confla trois ceuts marçs d'argent. Erusiès viola ce dépot et mit du l'étain en place du précieux métal. Cette affaire causs heuroup de rumeur. L'abb th dépoés et rejegué dans un pieuré prés de l'Intervense, oi i continua de se livrer à ses habitudes dissolues, Garin fut ensuite nommé abbé. Il rétabilit 70 dre dans le monastère; mais à cette régularité passagére succéderent bientô le relâchement el a licence. L'ibitoir de presque toutes les maisons religieuses des deux sexes o'uffre qu'une succession alternative de régularité et de déhordement.

ÉGLISE SAINT-GERMAIN-DES-PRÈS. Cette église, dont j'ai eu occasion de parler plusieurs fois, fondée par Childebert, an sixième siècle, ravagée à diverses reprises par les Normands au neuvième, fut, au commencement du onzième, réconstruite, comme il a été dit, par l'abbé Morard. Sa reconstruction ne s'acheva entierement qu'en 1163, énoque où le pane Alexandre III en lit la dédicace et la consécration. L'évêque de Paris se présenta pour assister à cette cérémonie; mais les religieux ne voulurent point le recevoir, et engagérent le pape à lui ordonner de se retirer, parce que les évêques de Paris n'avaient aucune juridiction sur l'abbaye Saint-Germain-des-Pres. L'évêque fut obligé d'obéir, et le pape fit, en conséquence, un beau sermon au public, non pour l'instruire des vérités évangéliques, mais pour faire connaître les droits de cette abbaye. Alin de justilier cette incivilité, je dois dire que saint Germain, évêque de Paris, avait accordé, en l'an 566, de grands privilèges à cette abbave ; il l'affrauchit de tonte autorité, excepté de celle des rois, et voulut que l'abbé s'opposàt à ce qu'aucun évêque metropolitain ou suffragant entrat dans ce monastère, qui jouissait de la juridictiou temporelle et spirituelle dans le bourg de Saint-Germain. En 1108, Galo, évêque de Paris, avait, par des moyens de séduction, déterminé Guillaume, nouvellement élu abbé de Saint-Germain, à lui soumettre ce monastère. En conséquence, cet abbé consentit à être solennellement inslitué et béni par l'évênne; mais lorsou'il revint vers son abbave, il en trouva les portes fermées. Les efforts qu'il fit pour se les faire ouvrir furent inutiles : les moines, indignés de la condescendance de Guillanme, avaient résolu de ne pas le reconnaître pour abbé; ils nommèrent à sa place Rainald, autrefois abbé de Saint-Germain, qui avait renoncé à cette abbave par simplicité, ou plutôt nour se soustraire aux tracasseries qu'il éprouvait de la part de l'évêque et du chapitre de Notre-Dame. Ainsi Guillaume perdit son abbaye, et le monastère conserva son privilège.

La longueur, hors a feurere, de l'egilise Saint-Germain, y compris l'esque cocupi par la tour carrie qui s'évile à son entrès, est de deux cent quatreving-dis-huit pieds. Sa largeur, suns y comprendre les chapelles fui l'énjoured, est de soixante-dix pieds. L'intérieur présente d'abord une ref, sèparrè des las-colies par einq pitieres à droite, et autaut à gauche. Chaque pitier se compose d'un massif ois sont engagées quatre colounes de diverses dimeisons, les pitieres supportent des arrades à pitien intre. Vers les deux tiers de la longueur de cette égilse est un grand aute, et plus loin, à l'extrémité du cheurg, en set un autre consistre à la Vierge, derrière léquel s'évére ûne construction en pièrre de Confans, ionunée confer-retable, dont le dessin est d'une biglis simplifié. Elle présente une finles componée d'un froignn, féquel

est supporté par deux colouires d'ordre corinthien. Dans in niche on a placé une liqure de la Vierge, Les travaux de cette construction, commencées en 1816, ont été achevés en 1819. Le chœur est entouré de colonnes isolées, qui, sur les cétés, supportent des arches à plein entre, et, au rond-point du chour, les arches en poisses. Les finetres du rond-point, et même du chœur, sont aussi en ogives : ce qui autorise à croire que cette partie de l'église date du douziem siècle, ainsi que le portent.

La grosse tour carrée, simple et dépourvue d'ornements, qui s'élève à l'entrée et qui lui donne l'aspect d'une forteresse ou d'une prison, plutôt qu'un caractère religieux, est évidemment la partie la plus ancienne de l'église.

Les deux tours latérales, placées à l'autre extrémité de Véglise, offraient on geure de construction différent de celui de l'intérieur, et leur architecture ciait plus recherches. Elles paraissaient appartenir au temps de l'abbié Morrarl, au commencement du onzième siècle. En 1822 et 1823, ces tours qui menacaient ruine, ont éié démolies.

Les piliers de la nel sont aussi du même temps: leurs colonnes engagées, leurs chapiteurs imités du cortillien et chargée de figures et d'ornements hizarres, beurs bases dorigues, les doubles arceaux, séparés et soutenus au milieu par une colonne qui leur est commune, signalent Tarchitecture du ouzième siècle. La construction du rond-point du chœur, dont les arches sont en ogèves, est d'un temps moins ancien. Peut-être en 1163, lorsque cetle égibes fut consacrec et dédiée, n'éal-elle pas entiférement achevée. Nous avons beaucoup d'exemples d'égibes consacrées, quoique n'étant qu'à demi construites. Ainsi, extle partie du chourt, portant ec caractère de l'architecture ogivale, appartiendrait au temps de Louis VII, époque où se fit la consécration de cetté égites, et où ce genre d'architecture commença à s'introduire à baris-

En 1633 et dans les années suivantes, on fit heaucoup de réparations au bâtiment de Saint-Germain; des murs, des voûtes, etc., furent reconstruits : ou reconnaît sans peine ces parties réparées à leurs formes régulières et aux chapiteaux paroits à l'antique.

On a remarqué, et le fait est certain, que l'axe de la nef et celui du chœur ne forment pas une ligne droite; que l'axe du chœur s'écarte de celui de la nef, quoique d'une manière peu sensible, et incline du côté du sud.

l'ai parlé des rois et des reines enterrés dans cette église. Il serail trop long de citer les noms des personnes considérables dont on y voyait les toutbeaux.

Des fauilles ayant été faites, au mois de mai 1799, soits le grand autel de cette égites, on decourrit à set pliests au-dessous atso olu trombueu que Monfancon avait indiqué comme pouvant être cetui de Chardiert, roi de Paris. Ce tombeau avait six pieds de tong, et son couvercle en marbre, en forme de dos d'âne, étail ormé d'écalités l'hibriquievs, de palmes et d'ame branche de vigne. Ce couverele levé, on xit, un seguelette volta, à coite duquel était un long tation ou crosser en bois, terlainé à sa pairie suprénur par une pomme en favoire, sit forme de bequilles, ûn juges que ce tembeau était celui de l'abbie Monral, qu'il fire construire le nomostère de tréples, et qui mouratt no post Notif de destri-

ption du vétement de cet abbé. Il était double. Le premier présentait un manteu ample, dont les extérnités isserendaient jusqu'aux piets. Ce manteua était de satin, d'un tissu très-fort, à grands dessins et d'une couleur rouge foncé. Le second vétement consistait en une tunique de laine, couleur pourpre husornée d'une brocherie aussi de laine, sur luquelle on avait gaulfré des ornements. Des espéces de pautouftes, d'un euir noir et bien tanné, lui servaient de chaussure celles n'avaient ni oreilles ni houeles.

On découvrit un second tombean, et l'on conjectura qu'il était echi d'un abbé ingon, mort en 1625. Son superteté éait couvert d'un vienneut de fait fetas violet, ressemblant assez à l'habit des benédictins. Les centures de chaque et de l'entre d'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre de l

Le 26 févrice 1839, on transféra, en evérmonie, du timese des mouments français, les condres de Montfancon, de Maitido et de Benei besearies, et on les deposa dans la ciapelle dite de Saint-François-de-Sales, doi des tables en marbre noir portent des inscriptions qui attesient l'époque de leur mort et celle de leur translation eu ce leux. — Les cautres et Boileau Despréaux furent, le 14 juillet 1839, pareillement déposées dans la chapetie de Saint-Paul, sittee en face de celle de Saint-Faul, tru l'autre par la latin de le martie de la translation des centres de l'autre poir et l'ut portique et du Jartie.

L'Endos du monastre contenni plusieurs édifices dont je parlerai bientid. Il s'y opini, après l'an 1986, de grands changements, filarles V, craignant l'attaque des ànglais, optoma que est encles fut fortifie, un repara les maralles, les tours, et l'ou reusa des fosses tout autour. Pour fuire ces réparations, il fallui seafiler plusieurs batiments, demoir la thapelle Santi-Untrin-des-Orges, et faire des transactions avec des voisins auxquels ou premit on l'ou bandonnait du terrain.

La principale cutric de l'euclos du monastère était située à l'est, vers l'em placement occupé aujourd'hui par la prison militaire de l'Abbaye; en cet endrit, on travesait le fossé sur no pont, el fon arrivait à l'egise par sa porte méridionale. Une autre entrée était à l'ouest de l'enclos, dans la rue depois ommée Saint-Broott, presque en fare de la rue des beux-Auges, rue qui n'existait pas alors. Cette entrée, nommée Parte Papale, rarement ouverte, chiri flanquée de deux tours rondes, et l'on y arrivait par le moyen d'un poul-levis.

Vers l'endroit où la rue de Furstemberg aboutit à celle du Colombier, s'élevait une vicille tour ronde. De cette tour le mur de clôture très-èlevé s'étendait en droite ligne jusque vers le bas de la rue Saint-Benoit; à l'angle de cette rue était une seconde tour pareille à la précédente. A ce point le mur, retournant presque à angle droit, suivait la direction de la rue Saint-Benolt, rencontrait la porte l'apale, et aboutissait à une troisième tour ronde. La se présentait un angle rentrant, qui laissait une petite place dont on voit encore un reste aux extrémités des rues Saint-Benott et Sainte-Marguerite, Après cet angle, le mur suivait la direction de cette dernière rue jusqu'à la forteresse où se trouvait l'entrée principale du monastère. Ce mur était crénelé, soulenu par des pitiers botants, et, de distance en distance, garni de tourelles élevées sur des eulsde lampe. Ce mur était défendu par un fossé rempli par les caux de la Seine, qu'y conduisait le fossé on canal dit Petite-Seine, L'intérieur de cet enclos offrait plusieurs places vides et plusieurs édifices construits à diverses époques, dont voici la notice. Au sud et à l'entrée de l'église existait et existe encore la chapelle Saint-Symphorien, que saint Germain avait fait construire, et où, en l'an 576, il fut enterré. En l'an 754, on transféra son corps dans la grande église, Cette chapelle Saint-Symphorien fut souvent reconstruite ou réparée. Au nord de l'église étaient la sacristie, le clottre, le réfectoire et la chapelle de la Vierge. La sacristie contenait la relique dite la ceinture de sainte Marquerite, qui possédait des verlus miraculeuses dont l'abbé Thiers a parlé en incrédule. Le réfectoire, remarquable par la beauté de son grehitecture, ressemblait plulôt à un vaste temple qu'à une salle à manger; sa longueur était de cent nuinze pieds, sa largeur de trente-deux, et sa hauteur de quarante-sept pieds sept pouces; il avait été construit en 1239 par le célèbre Pierre de Montreuil. Il servit de prison en 1793. La chapelle de la Vierge, située au nord et à quelque distance de l'église, commencée en 1244 sur les dessins du même l'ierre de Montreuil, remplaca une chapelle de la Vierge tombant en ruine. Dans le chœur de cet édilice était la tombe de Pierre de Montreuil, architecte de cette chapelle et du refectoire, lequel enrichit Paris de plusieurs beaux ouvrages; il y était représenté avec une règle et un compas à la main. Autour de cette tombe on lisait son épitable, dont voici les deux premiers vers :

> Flos plenus morum, ver doctor lutomorum, Musterolo natus, jucet hic Petrus tumulatus.

Tont auprès cini aussi inlumér son épouse Agnès, avec cette épitaples : légist Annie, fames jedia fou motre Pierre de Marteuil juries Dies pour Fiont d'ele. La chapelle de la Vierge fut détruite pendant la révolution. — Une rusa coltre, du chapite, de la nouvelle ascrisie, éet, et du nét septembre de la timent su du prindertire, du chapite, de la nouvelle ascrisie, éet, et du nété septembre de cette rue, des maisons particulières courrent les lieux où s'élevaient le réféctoire et la chapelle de la Vierge. — Aux quinzième et sezieme siècles, il s'opéra de grands chapements dans l'intérieur de l'enchos Saint-Germain des très. Calreis de Bourbon, cardinal, archevèque de Bouen et abité de Saint-Germain-des-Près, en 1385, céda les fossés aux religieux, qui les enservieut dans l'enclos, et lirende, et lirende lèver des nurs sur le bord extérieur. La même cadinal commença, en l'année suivante, la construction du patais Cardinal, orné de boux jardina gue le cardinal de Purstenherge, aussi abbé de Saint-Germain, de lit, en 1699, considérablement embellir. Ce fut lui qui fit construire les écuries et la rue qui, de celle du Colombier, se dirige en face de ce palasis, rue qui porté encore son nom. La bibliothèque, qui faisail partie d'un des corps de bâtiquest de colleur, et dont l'extérnilé septentionale ciul adhierne la uré-fectoire, ne devint considérable qu'au commencement du dix-institéme sérée; et le était une de plus curieuses de puis curieuses de plus curieuses de l'abbé (Estarées, en 1720, de celle de l'abbé (Estarées; en 1720, de celle de l'abbé (Estarées; en 1720, de celle de l'abbé (Estarées).

Parmi les riches manuscrits qu'elle contenait, on citait quelques ouvrages de saint Augustin ferits sur le pappras, au sixième siècle. Le fabinet d'anti-quites, «labli par Montfauseon, attenuit à la salle des livres; il était précieux : on y trouvait une collection de mounteurs égyptieus, grees, étrosques, romains of gautois, et une autre collection de morceaux d'histoire naturelle. Cette hibitoibèque, coverte tous les jours au publie, fut en partie dérruie par l'ex-phosion de quiuze milliers de salpètre déposés dans le bâtiment du réféctoire; explosion qui se manifesta le 2 fruetfoder au 11 que 3001 1791s, à neut beures du soit. On put sauver les manuscrits, qui furent transférès à la Bibliothèque royale.

En 1699, l'abbé-cardinal de Furstemberg aliéna des parties de son enclos abbatial à divers particuliers, pour y bâtir des maisons à leurs frais. Par suite de cette aliénation furent établies les petites rues de l'Abbaye et Cardinale. Dans l'enclos des religieux on fit ouvrir, en 1715, la rue Childebert et celle Sainte-Marthe qui est en retour, établir un porche et un parvis devaut la principale entrée de l'église. Tous les fossés étaient comblés, et des masses de maisons s'élevaient à leur place. Tel fut l'effet des changements de l'état de la France ct des progrès de la civilisation, que les religieux de Saint-Germain, au lieu de faire des dépenses pour fortifier leur enclos, détruisaient leurs fortifications pour accroître leur revenu. Au lieu de deux entrées, dont l'une ne s'ouvrait que très-rarement, ou y établit quatre entrées publiques maintenant démolies : la porte de Bourbon-Château, en face de la rue de ce non : la porte Sainte-Marguerite, sur la rue du même nom; celle Saint-Benolt sur la rue de ce nom, et vis-à-vis de la façade principale de l'église; la porte Furstemberg, sur la rue du Colombier qui servait d'entrée au palais abbatial. Au dehors de l'enclos étaient, au quatorzième siècle, divers objets que je dois faire connaître. A l'est de cet enclos, sur la place située au-devant de la porte qui alors était la principale entrée de l'abbaye, s'élevait le pilori, construction en forme de tour ronde, n'ayant qu'un étage, percé de grandes fenêtres. Au sud de l'enclos était un terrain vague, où l'on pratiqua un chemin qui, après 1635, fut converti en une rue, appelée d'abord de Madame Valence, et puis Sainte-Marguerile, à cause de la chapelle dédiée à cette sainte, chapelle placée à l'extrémité de la partie sententrionale de la croisee de l'église, et restaurèc en 1673. En 1635, fut aussi construite, par l'architecte Gamart, la prison de l'Abbaye, située à l'extrémité orientale de cette rue. (Voyez Prisons.) A l'ouest s'écundait, depuis le passage du Bragon jusqu'à la rue l'acob, un clos cutoure de murailles, appeté la l'ouritle ou le clos de l'Abbaye, dans lequel a cé couverte la rue Tarame. Au deid de cet enclos étail à rhapelle Saint-Pirre, qui a douné son nom à la rue des Saints-Pères. Au nord, et au delà du fossé, c'aist un chemin qui longeait le petit Pré aux Cheres, et qui reçut le nom de chemin aux Cleres. A partir de l'an 1840, ce chemin fut bordé, de part et d'autre, de maisons, et, à cause d'un colombier élevis sur le mur d'enceinte de l'abbaye, on tui dunna le nom de rue du Colombier.

Tel était, au quatorzième siècle, l'état physique de l'enclos de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés; tels furent les changements qui s'y opérèrent dans la suite.

Les relijeuess de cette ubhaye s'eduiont, au qualorazione siedel, affranchis de joug monastique; le desordre et la debauche avaient remplacé la riegularité. L'abbé Guillaume liriconnel, en 1513, voulant céalalir la réforme, introduisit dans l'abbaye Saint-Germain trente religieux du monastère de Chezal-Benoil, dont le régime austère deptut aux aucieus religieux, qui préférèrent quitter le courent. Iu de bulle du pape, de février 1516, déclare excommuniés is moines fugilités, si, dans trois mois, ils ne sout pas rentrés dans l'abbaye. En 1621, nunvelle réforme : on introduisit dans ce monastère la règle de la congrégation de Saint-Maur. Mais ecte réforme no s'operà pas sans beancoup de résistance. — Cette abbaye tenait sous sa puissance féodale la grande moifie de la partie méridionale de Paris; elle possédait, de plus, sur toute l'étendue du faubourg Soint-Germain, la juridiction spirituelle et la juridiction temporelle. L'abbé avait son grand-viciaire et son official; if était indépendant de l'évêque de Paris, ne relevait que du pape, laissit des mandements, enlie exercit dans son fundourar la puissance qu'un évêque excret dans son dicèsée.

En novembre 1667, Hardouin de Péréfixe, archevèque de Paris, publia un jubilé dans tous les lieux de sa juridiction et dans le fauhourg Saint-Germain, qui n'en dépendait pas. L'alarme fut au monastère. L'abbé Henri de Bourhon, qui voulait se démettre de son abbave pour se marier, se mit peu en peine de cette invasion de pouvoir ; son grand-vicaire s'y opposa; mais, n'étant point soutenu, il accepta comme les antres religieux les propositions de l'archevêque, La inridiction de l'abbé fut d'abord bornée à l'enclos de l'abbave, Louis XIV, par un édit de mars 1674, avant supprimé toutes les justices particulières de Paris et les avant réunies au Châtelet, l'abbave Saint-Germain, qui avait son prévôt, ses archers, sa police, sa prison; qui jouissait des droits de déshérence, d'aubaine, de bâtardise, de confiscation, et autres droits féodaux, allait être dénouillée d'une grande partie de ses revenus, Pélisson composa un mémoire où il détailla toutes les pertes que l'édit du roi faisait éprouver à cette abbaye : il en résulta un arrêt du conseil d'État, du 21 janvier 1675, qui laissa la haute justice à l'abbaye, mais dans son enclos seulement : on permit, en consequence, à l'abbé d'établir un bailli et autres officiers de justice. Cet arrêt ne fut mis à exécution qu'en 1692. - Par décret du 13 février 1792, l'abbaye de Saint-Germain, comme toutes les autres, fut supprimée : son église, par l'effet

du concordat de 1802, devint succursale de la paroisse Saint-Sulpice, et l'est encore.

GRANDE BOCCINERIE, située au nord et proche du grand Châtelet. Elle avait existé, sous le répen précédent, dans la maison de Guberi le changeur. Louis VI, en donnaut cette boucherie à l'abbaye de Montmartre, excita le mécontentement et les réclamations aies bouchers. Après de lougues contestations, ceux-cifurent mis en possession de ectle boucherie, ongenant une rende de 30 livres parsist, qu'ils convirrent de payer aux religieuses de Montmartre. Cette boucherie contental ators vingt-trois claux.

## TABLEAU PHYSIQUE DE PARIS.

La description de la seconde enceinte qui enserrait les faubourgs du nord et du midi peut donner une idée d'nne partie de l'état de cette ville. Voiei quelques autres traits qui pourront en compléter le tableau.

Les évémements politiques de la France influsient puissamment sur le physique de ses villes. Les guerres privées, les révoltes et les hrigandages des seigneurs exposant les produits de la culture des terres à des ravages continuels, on sontil la nécessité d'enchor de murs les terres cultivées. Telle est évidemment la cause des nouthreuses civiltures qui, sous le nom de Tos, se trouvaient no dors aux environs de Paris, Voici la notice de ceux qui sont les plus comus :

CLOS DE LA PARTIE MÉRIDIONALE DE PARIS. Les elos Sainte-Geneviève, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Victor, contenaient les églises, bâtiments, cours et iardins de chacune de ces abbaves, et occupaient une portion considérable du sol méridional de Paris. Il faut y joindre les elos Saint-Médard et Saint-Marcel, et plusieurs antres, dont voici la nomenclature : Clos des Vignes, ou Courtille, Il appartenait à l'abbave Saint-Germain-des-Prés; il s'élendait depnis la rue des Saints Pères jusqu'aux rues Saint-Benolf et de l'Égout. - Clos Saint-Sulpice, 11 s'étendait sur une partie de l'emplacement du jardin du Luxembourg. -- Clos Vignerai, Il occupait une partie du jardin du Luxembourg et de l'enclos des Chartreux. - Clos Saint-Étienne-des-Grès, Il était contigu à l'église de ce nom et au clos Sainte-Geneviève. Près de ce clos était le Pressoir du Roi. - Clos de Meauvoisin et de Garlande, lls étaient séparés par la rue Galande, qui en a pris son nom et avoisinaient la place Maubert, - Clos l'Évêque. Il était situé près du clos Garlande. - Clos du Chardonnet, sur lequel fut construite l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet. A l'est de ce clos était la Terre d'Alez, dont je vais parler, - Clos Bruneau, Deux clos portajent ec nom à Paris. Le plus considérable et le plus ancien contenait l'espace compris entre les rues des Novers, des Carmes, Saint-Hilaire et Saint-Jean-de-Beauvais; l'autre était situé dans le voisinage de l'Odéon, entre les rues de Tournon et de l'Odéon. La rue de Condé a été ouverfe sur ce dernièr clos. -Clus Saint-Sumphorien. Il était planté en vignes et compris entre les rues des Cholets, de Reims, des Sept-Voies et de Saint-Étienne-des-Grès. - Clas Turon. Il appartenait à l'abbé du monastère de ce nom, et était compris entre les rues des Fossés-Saint-Vietor et des Boulangers. - Clos des Arènes, tl était compris entre les rues Coneau, des Fossés-Saint-Victor et de Saint-Victor. - Clos le Roi. C'est sur son emplacement un'ont été construits l'église et l'hôpital Saint-Jacques-du-Haut-Pas. - Clos des Mureaux, ou Francs Mureaux, plus anciennement nommé de Cueron, situé faubourg Saint-Jacques, au sud du clos le Roi. La rue de la Bourbe était sa limite méridionale, Clos des Bourgeois on de la Confrérie des Bourgeois de Paris. Il était, je crois, situé entre les rues d'Enfer et Saint-Jacques, au nord du clos le Roi. - Clos des Jacobins. Au delà des murs de l'enceinte de Philippe-Auguste, les Jacobins possédaient un terrain assez vaste, entouré de murailles; il était situé au nord du clos des Bourgeois, borné par les fossés de la ville, par la rue d'Enfer et la rue Saint-Jacques. - Clos des Poteries, ou des Métairies. On y entrait par la rue des Postes, qui, comme on le conjecture, doit son nom de Postes à celui de Pots. Le cul-de-sae des Vigues a été ouvert sur son emplacement. - Il existait encore, dans cette partie de Paris, le clos Drapetet, le clos Entechelière; mais on ignore Jenr emplacement, - La Terre d'Ales était un vaste territoire qui s'étendait depuis le clos du Chardonnet jusqu'au point où la Bièvre se jetait dans la Seine. Il comprenait originairement l'emplacement de l'abbave Saint-Victor et ses dépendances, l'emplacement du Jardin des Plantes, etc. Il existait, au quatorzième siècle, une rue parallèle à celle des Fossés-Saint-Bernard, depuis cul-de-sac qui portait le nom d'Alez, nom qui signific terre limitante.

CLOS DE LA PARTIE SEPTENTRIONALE DE PARIS. On Trouvait à l'est de la Grère, dont l'emplacement était beaucoup plus étendu qu'il ne l'est aujourd'hui, les clos suivants:

Clas Naint-Gervais, situé entre les rues Saint-Gervais, Cultures-Saint-Gervais, du Temple, etc. — Clos on Cimeitere Naist-Ein, et ses dispendances, si tué dans l'emplacement oi l'on a depuis hait l'église, la rue et l'hôtel de Saint-Paul, ainsi que l'Arsenal. Au nord de ce clos se trouvait le Clos Mergot, sur lequie on a ouvert, en 1161, la rue Saint-Merri et Saint-Mogloire, etc., occupient une granule portion de l'espace qui se trouve entre la rue Saint-Eunis et la portion orientale de Paris. — Les Chaupeaux, en latin Campelli, qui occupient l'espace contenu entre la rue saint-Eunis et le Palisi-Hoyat; les Halles, l'église Saint-Kinstache, les rues Croix-des-Petitis-Chaum, etc. d'ables vue ce vaste terrifoire.

Grand-Marais. Au dela et au nord des lieux que je vieus d'indiquer, était un vaste marais, situle entre Paris et Monfunstre; il s'étendia; suivant une charte de l'au 1176, depuis le Dout-Périn: Dout-Perrin, rue Saint-Antoine: jusqu'au-dessus de village de Chaillot. Ce marais, arrosé par les eaux pluvisles verant de Paris et par le roisseau de Ménihonotant, lut, en 1154, concédé par les chanoines de Sainte-Opportune à divers particulers, pour être défri-le, à raison de douze deniers par aquet. Le Villet-Férèque, ferne ou séjour champétre de l'évêque de Paris, qui devint dans la suite un village, était stute delà de ce marais. On vivait aussi entre Paris et Montmarte les élos seivants: Clos de Matevart, depuis comm sous le nom de la Cartille. — Clos Germa, sittée à uns de la batte Sain-tech, et dout nur rue, qui communique de

Bigns = 17 Gogg

la rue Traversière à celle Sainte-Anne, a conservé le nonn. — Clos Gauthier on des Masures, sur lequel a été ouverte la rue Saint-Pierre-Montmartre. — Clos du Hallier, où se trouve aujourd'hui la rue du Faubourg-Poissonnière.

Tels étaient les elos, les territoires et l'état du sol des environs de Paris sur lequel cette ville s'est depuis étendue; il s'y opéra, pendant cette période, un changement dont je vais parler.

CANAL DE BIÈVRE. Le cours de la rivière de ce nom avait, jusqu'au règne de Louis VII, suivi son lit naturel; et ses eaux se versaient dans la Seine au point où elles s'y versent aujourd'hui, lorsqu'en 1148 les chanoines de Saint-Victor, désirant avoir dans leur enclos un monlin à farine et un courant d'eau pour le faire mouvoir, parvinrent, par l'entremise de saint Bernard, à déterminer l'abbé de Sainte-Geneviève à leur aecorder, pour une somme d'argent, la permission de ereuser un nouveau canal à cette rivière. Ce canal, large de neuf pieds, recevait les eaux de la Bièvre à cent quarante toises environ au-dessons du point où le cours de cette rivière est traversé par la ruc du Jardin des Plantes. Là, une digue arrètait les caux, et les faisait entrer dans le nouveau canal, qui, traversant l'enclos de Saint-Vietor, passait au nord et près de l'église, y faisait tourner un moulin; puis, sortant de l'enclos, traversait l'emplacement de l'extrémité méridionale de la rue des Fossés-Saint-Bernard, se prolongeait parallélement à la rue Saint-Vietor, derrière les maisons qui la bordent au nord, puis entre la rue des Bernardins et celle de Bièvre allait se jeter dans la Seine, vers l'endroit dit des Grands-Degrés.

Ce canal, subsista jusqu'au scicième siècle; mais au quatorzième, sous le règne de Charles V, une partie de sa direction était rhungée; et, au lieu de verser ses caux dans la Seine à l'endorid des *Groude-Degrés*, les caux, ditournies vers la partie méridionale de la rue des Fossés-Saint-Bernard, se rendaient dans la Seine vers l'extrémité opposée de eette rue, le parlerai dans la suite de ce canal, de sa nouvelle direction et de ses graves inconvénients.

LUES DE PARIS. Des rues étroites, fortueuses, telles qu'on en voit encore dans les plus autients quartiers de cette ville, et notamment dans celti qui est au nord du parvis Notre-Dame, bordees, si l'on en excepte les édifices publies, de tristes chaumières; des rues qui, denuese de pave, jamais nettoyées, devient etre bourbeuses, pleines d'immondieres, pauntes, hideuses à voir, pénibles à parcourir et maisaines à habiter, offraient l'unique moyen de communication qu'eusent les Parisien.

Leurs noms grassiers, ridicules, même obscènes, se trouyent en harmonic avec leur maurist êtal. Les uns designent la malproperde de ces russe, coume les noms de Menderats, Menderet, Menderatux, Menderet, Orde-Rue, rue Breseuce; il S'en trouvait phisieurs de ce nom : Tron-Frantis, ce derniter nom chai cettide éphisieures colaques, ainsi que ceux du Tron-Brand, de de Noscenar-Ghéras, autréolis, nommee Foust-aux-Chéras; rues Trac-Pet, du Pete, du Pete, de Guele, du Culed-Pet, de Patrita de Noscenar-Ghéras, comme celles des rues Paré d'andoutlets, Trop-resqui-dure, ou Quin-tromon-si-dure; du Putti-qui-Paris, Bertrandiqui-test, Brisco-deret, Brisco-deret, Brisco-deret, Brisco-deret, de Carlos de Paris de Paris

Miche, Taille-Pain, Jean-Pain-Mollet, Trousse-Vache, etc. D'autres noms indiquent les intentions ou les habitudes malfaisantes de ceux qui les habitaient. De ce nombre sont les rues de Mandestour, Mauconseil, Maldésirant, Mateparole, Malicaux, Mauvoisin ou Maurais-Voisin, et deux rues dites des Mauvais-Garcons, etc. D'antres noms de rues caractérisaient les dangers qu'y couraient les passants, on les événements facheux dont elles furent le théâtre : telles sont la rue dite du Coup-de-Baton, les rues Tire-Chappe, Vide Gousset, Coupe-Gorge, Coupe-Gueule, etc. Il en était d'autres uni attestaient la misère publique, comme celles de la Grande-Truanderie, de la Petite-Truanderie : on sait que le mot truanderie indique l'action de demander l'aumône ; la Vallée-de-Wisère, etc. Plusieurs autres rues indiquaient par leurs nons la débauche dont elles étaient les renaires; telles une les rues Puten-Muce, Putioneuse, le cul-de-sac Putioneux, etc. Ce serait blesser lontes les bienséances que de reproduire les noms orduriers que portaient anciennement les rues Trans-Nonain, Tire-Boudin, Deux-Portes-Saint-Sauveur, du Pélican, de Marie-Stuart, etc.

Ainsi, les malheurs, les désordres et l'immoralité des siècles passés avaient laissé leur empreinte jusque sur les noms des rues de Paris.

PETTY-POST. Co poul, emporté en granule partie ves l'an 880, par un débordement de la Seine, fut sans doute rétabil dans la suite et détruit de nouveau.
Pais, suivant Geoffroy de Saint-Victor, Jonn de Potit-Pout et ses disciples le reconstruisirent en pierres de taille, à leurs frais et de leurs propres mains, vers la fint douzième siècet. Ils baltiernt de plus pour chacun d'eux, de petites maisons situées sur ce même point; ils y demeuraient, et y enseignaient le peuple. Geoffroi de Saint-Victor fait un grand éloge de la magnificence de ces constructions qui n'étaient pas toutes en pierres de taille, puis-que et dérivain dit que des pières recouvertes na simiale se soulenaient; donc il y entrait du bois. Il ajoute que la route de ce pont était pavée, et prédit qu'il durera longtemps; mais cette prédit on le «Secomplit point. Le Petit-Pont fut encore abattu par un débordement et reconstruit en 1486. J'en parferai fut ans la saite. Jean, surnommé de Petit-Pont, parce qu'il l'avait bâti et qu'il y demearait, ciait chef d'une secte philosophique de ce temps. Ses sectatours et ses disciples étaient, pour la même cause, nomes Parri-Pontale.

Paris, pendant cette période, s'accent de quelques eglisso ou chapelles, d'un hopial et d'un collége qui fut le premier établissement de ce geure. Cette ville fut détruite deux fois par des incendies. Le premier se manifesta en 1031, le second en 1039. Les chroniques s'accordent à dire que la France, dans la même année, fut déoèce par une famine excessive qui dura pendant sept années.

Dans l'hiver de 1119, la Seine, débontée par les phies continuelles, dévands ses rivages, engolutil les maisons et les cultures qui s'y trouvaient Paris et Rouen éprouvèrent de grandes perfes. Quelques mois après, un ouragan forieux dessécha, pendant quelques moments, les caux de la Seine, de sorte que, si fon avait ose, on aurait pu franchir à pied sec la largear de cette rivières. Paris, dit Orderic Vilat, fut témoin de ce spectaele, et en fut épouvanté.

## ÉTAT CIVIL DE PARIS.

Les comtes de Paris, devenus rois, furent remplacés par un prévôt, qui residait dans la forteresse du Grand-Châtelet. Les prévôts s'occupaient moins alors de leurs devoirs que de leurs prétendus droits; ils achetaient cette fonction des rois, et en retiraient le prix par le moyen des vexations arbitraires qu'ils exercaient sur les habitants de Paris. Lonis VI, ou le Gros, avait concèdé, ou plutôt vendu à plusieurs villes et bourgs de France des chartes de commune on de franchise : son lifs Louis VII ne l'imita point : it refusa cet avantage aux habitants d'Orléans, et n'en accorda point à la ville de Paris. Les rois ses successeurs ne furent pas plus généreux envers les habitants de cette capltale, qui n'eut jamais de charte de franchise. Les linances du roi et son autorité en auraient souffert ; it se serait privé des produits de plusieurs exactions : les Parisiens furent donc maintenns dans leur état de servitude. Mais ce roi, sans donte pour les dédommager, leur accorda par une ordonnance de l'an 1131, des droits dont ils ne jouissaient pas, et qu'on nommait alors des privilèges. En voici les principaux articles. Louis VI concède à la partie des habitants de Paris qui sont ses justiciables, et non aux justiciables des seigneurs ecclésiastiques, la faculté de poursuivre teurs débiteurs, de saisir leurs meubles, et, dans le cas où ces Parisiens ne pourraient pas prouver leur eréance, ils étaient, matgré ce défant de preuve, exempts envers le roi d'une amende qu'its auraient encourne sans ee privilège. Les Parisiens justiciables du roi ponyaient en outre recourir au prévôt de Paris, qui devait leur fournir des secours dans teurs poursuites contre les débiteurs. Ces articles semblent . prouver qu'avant cette ordonnance de Louis VI, l'autorité du roi et celle de son prévôt n'agissaient sur les sujets que pour lever des amendes, et exercer de violentes exactions dont je vais parler; que ces autorités ne se mélaient nullement de la justice distributive; qu'avant l'an 1134 les Parisiens n'avaient pas le droit de poursuivre teurs debiteurs, et que, lorsqu'ils s'avisaient de réclamer sans preuves ce qui teur était dù, on les condamnait à une amende envers le roi. Par cette ordonnance, le roi autorise en même temps ses bourgeois justiciables à saisir eux-mêmes les biens de leurs débiteurs, partout et de quelque manière qu'ils pourront le faire , ubicumque et quocumque modo poterunt, pourvu qu'ils ne saisissent pas des valeurs excédant leur créance. Voilà les bourgeois de Paris érigés en sergents, saisissant, sans jugements préulables, tout ce qu'ils pourront saisir de leurs créances ; voilà l'arbitraire et le désordre érigés en loi. En accordant ce prétendu privilège à ses justiciables de Paris, Louis-le-Gros se garda bien de les exempter du droit de prise, vrai brigandage qu'il exercait sur eux, et qui livrait les habitants de cette ville à ta mérei d'une bande de pillards royaux appelés chevaucheurs et prencurs. Ces preseurs, lorsque le roi rentrait dans Paris après quelque absence, entevaient dans les maisons des Parisiens, pour le service du roi, de la reine, des princes et des grands officiers, les meubles, les denrées, les provisions qu'ils y trouvaient, sans paiement, sans compensation. Louis VII rendit, en 1165, une ordonnance où il restreignit cette exaction féodale : il défendit d'enlever les meubles. Voici une partie du préambule de cette ordonnance : « Chaque fois - que nous venions à Paris, nos sergents étaient en usage d'entrer dans plusieurs maisons, et d'y enlever pour notre service, les matelas, les lits de

- plumes ani s'y trouvaient..... »

Majgré cette ordonnance, le droit de prise, que Louis VII qualifie de mannoise contunes, d'exaction lifteite, se maintiait encore longtemps; et j'aurait cocasion d'en parter dans la suite avec de plus grands details. Pendant cette période fut établic, surtout dans les justiess ecclésiastiques, la coutume barbare des combais pulciaitres, cés-di-dire la coutume de se-battre devant les juges au lieu de plaider. Je parlerai plus longuement de cette jurisprudence brutale. Cependant quedques trait se le unierre commençaient à britler au mitieu de ce chos de desourlers et d'erreurs. En 133, on dévouvrit, à Amalit, « un vieux manuscrit des Panalectes de Justinien, L'étude de la jurisprudence recut, har cette découverte, une grande impulsion.

Le droit romain fut enseigné à Paris; mais un décret du pape Honorius III, d'environ l'an 1220, y prohiba cet enseignement, et ce ne fut qu'au 18 février 1563 qu'il fut établi dans cette ville une chaire spéciale de ce droit.

si, au douzième siècle, le Code de Justinieu résista aux déclamations de saint Bernard, aux prohibitions des papes et des conciles, il ne qui cébanper à l'ignorance de ses commentateurs, ni à l'usage établi par les legendaires réuveloper de mesnonges merveilleux les plus simples vérités. Les premiers commentateurs crurent illustrer ee Code en l'accompagnant de contes ridicules.

## TABLEAU MORAL DE PARIS.

Il serait dillicite de trouver dans les annales des nations un citat social pius tisorolomé, des opinions pius fausses, des malfeturs plus grands, plus soutenus, des crimes plus graves et ties megurs plus corrompues que chez les habitants de la Caule pendant cette période. Les ousième et douzième siècles, qu'on a nommés siretes de plonds, seraient plus exactement caractérisés si on les quaffituit de sériesse de indives, te boue et de sour.

Les rois roffraient aux seigneurs et aux peuples que des exemples d'immorafilé, qui ne funert que trop imités. C'est ainsi qu'on a vu Philippe ir, de concert, et saus doute par les insinuations de son prévot Eieune, faire, dans l'église de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, une tentative de vol qui n'eut pas de saccés. Ou va voir maintenant ce roi, si le souverain ponitie de Romen'est pas un colomialeur, reupouveler les mêmes teutatives sur un plus grand théaire, et avec un succès plus récit.

Le pape Grégoire VII adresse à tous les vivèques du royaume une lettre, die du 19 septembre 1071, dans laquelle il esquisse le tableau des morurs corrompues de ce royaume vt de son roi 1- Toutes les lois y sont inévonues, 1 toute justière est foulée aux piets, dii-li. Li-di quelque infamire, quelque espécée de route, quelques deste vils, intolératis, qui ne sy comnettont

« impunément? Depuis un certain temps, la puissance royale affaiblie n'a plus « de lois à opposer aux délits, n'a plus de force pour les punir. Les Francs, « ennemis entre eux , usurnant chacun le droit commun des nations, lèvent - des troupes et se font la guerre pour venger leur propre injure. Ces querelles » partieulières désolent la patrie, la remplissent de meurtres, d'incendies, et s d'autres calamités que produisent les guerres. Chose étrange et dévlorable : » la perversité, comme une maladie contagieuse, les a tous fraprés, Souvent, « et sans v être contraints par la nécessité, ils se rendent coupables de forfaits » horribles, exécrables. Ils méprisent également les lois des hommes et celles « de Dieu, Saerilèges, incestueux, pariures, ils sont, pour le moindre intérêt, disposés à se trahir réciproquement. On voit parmi les Francs ce qu'on ne » voit point chez les autres nations de la terre; les uns sont en guerre contre » les autres, les parents contre leurs parents, les frères même contre leurs · frères. C'est par cupidité, c'est pour extorquer les biens de leurs adversaires. « c'est pour les plonger, le reste de leur vie, dans une misère extrême, qu'ils '» prennent les armes. Ils arrêtent les pèlerins qui se rendent à Rome pour y vi-« siter les lombeaux des Apôtres, ils les plongent dans les cachots, leur font eprouver les tortures les plus douloureuses pour les obliger de payer des ran-« cons., dont la somme surpasse souvent tout ce que ces malheureux possèdent, » On ferait des volumes si l'on recueillait, dans les monuments historiques de

On ferait des volumes si l'on recueillait, dans les monuments historiques de cre lemps harbares, toutes les notions qui constainet les expéditions que les nobles fissient sur les chemius contre les marchands et les voyageurs, et surtout effets qu'ils dirigaciant contre les églisses et les monastères. Les moyans variés, mais toujours inutiles, qui furent employés pour arrêter ce débordment, pour corriger ces habitudes viise et subversives de tout ordre, le récit des nombreuses et continuelles guerres privées de seigneurs entre eux, les ranudés qu'ils excreptaint les uns contre les autres, les ravages, les pillages, les massarres, les fuendies, en tous temps, on tous lieux, les calamités eausées par cette dévastation gérérale, offerst, pendant six on sepl siécets, les exploits ordinaires des hommes puissants, la matière principale de notre déplorable histoire de les traisités les plus caracteristiques de l'amarchés févalde.

Je n'entreprendrai point de tracer le tableau de ces siècles passés; je vais me borner à parler de la conduite de quelques seigneurs habitants des environs de Paris, et à offirir quelques résultats propres à donner une juste ibles des désordres et des maux causés par la féodalité.

Burchard, dit le Burbu, tige de la maison de Montmorency, possekait un fort dans Illev de série, aquiord'hni nommér le Seinte-Busia. Il partait de ce fort pour faire des incursions sur l'abbaye Saint-Benis, qu'il pillait et ce fort pour faire des incursions sur l'abbaye Saint-Benis, qu'il pillait et devastait frequenment. Vivieu, abbé de ce moussérre, sen plaigni an roi qui ordonna au noble-baron de mettre fin à ses briganulages. Le noble baron riobeit point. Le roi fit abattre le fort de l'Ille. Burchard, plus furieux pui plus furieux plus furieux plus furieux de l'abbayet sir les pauvres lubi-başt qu'il ge cuttivaient. Le roi, trop faible pour contenir ce lorigand, sinagina de lui faire consentir un accord avec l'abbé de Saint-Denis. Il fut curvenn que Burchard servait autoris à construire un chétou dans un lieu

appelé Montourene, près de la fontaine de Saint-Valeri, à trois milles de Samibueis qu'il fieral hommage à faibh pour le lief qu'il possédait dans l'îles que ses chevaliers, habitant son château de Nontmoreney, seraient tenus de se redre deux fois par an, le jour de l'âques et le jour de Saint-Jenis, dans l'abhaye de ce nom, et d'y rester en otges jusqu'à er que les objets voiés par l'edit Burchard, les dommages faits par lui aux hiens de l'abbaye, fussent restitués on réparés. Cet accord est de l'an 1008. On voil, par sa teneur et par les précautions qui y sont prises, que Burchard était un voisin fort dangereux pour l'abbaye Saint-Denis. Les nomasfères, pour se préserver des attaques des ségueurs, employèrent un grand nombre de moyens: entre autres, lis payaient un ou plusieurs chevaliers chargés de les provièges route les brigands. Ces chevaliers portaient le titre d'anoues, de défenseurs, etc.; mais la plupart, brigands eux-nemes, rendrent etcet fouction héréditaire dans leur famille, usarpièrent l'autroirié, operimièrant les moines, et pillèrent les monastères qu'ils ciainet chargés de défenuter.

Le coutte trogon jouissait, en qualité d'avoné de l'abbaye Saint-Germainde-Près, des recenus de phissieurs villages des eurous de Paris, appartenant à cette abbaye. Ce contre, comme plusieurs autres défenseurs, possodait cette fonction par droit héréditaire. Ses pères avaient usurpé l'autorité suprème sur tes liabitants de ces lieux, les aceublaieut de contributions injustes, d'exactions, de mauvaises contumes, dont le poids, quoique insupportable, flut encore aggravé par le contre brogon. Le roi folbert, en 1031, fit défense au comte de continuer la perception de ces iniques servitudes; mais ce roi ne se faisait jamais obéri.

En 1033, le rai ttenir rendit une sentence à peu près semblable centre un circulaire apuéle Nivard, définaser des bieus de l'abbaye Saint-Mann-des-Possès, chevalier qualifié dans cette sentence de très-intique odeux (indipaisatus repordos, qui, peudant les fréquents sépars qu'il faisait dans un vilique appartenant à cette abbaye, cu sa qualifié de d'émiseur, écrasait les pauvres cultivateurs de ce village par des vextations nombreusse et insupportations.

Louis VI, dit le Gros, du vivant même de son pêre Philippe, combatit la plupart des Inigands qui désoluient ses Etats ; let était fibbe et Bouei, liis de Guischard, qui, poussé par un esprit de déamere ou de cupidité, et par sa méchanecle, dit l'abbé suger, ne cessuit de dévaster et piller les Compagnes. Le jeune prince parvint à r'oldire e et yran : mais le rendée du aussi funcée que le mai, ses troupes volèrçui ceux qui volaient; si furair robes eil qui sonbiotar mêre les autres, portant les Grandes Christopiece de France.

bairchard IV, seigneur de Montmoreucy, à l'exemple de son aieul Burchard l'edont J'ai parlé, exercuit, en 1101, des brigandages contre l'abbaye de Saint-Benis. L'albé than défendait les propriétés de son monastère les armes à la main, et avec le courage de ce temps; éest-à-dire que les deux cuments, à l'envil fun de l'attre, brilianet les villaces, les vivoltes, massacrient, emprisonnaient, torturient dans leurs carbots les malheureux cultivaleurs, quit, d'erangers à cès quaredles , en étaient toujours les victimes. E'un brûla la terre de l'autre, disent les Grandes Chrantques de France. Le frince Louis ordonna







MOTRE-DAME.

1000



au seigneur de Montmorency de se reulire auprès du roi son père à Poissy. Ce seigneur refusa d'heir, et lu condamin par la corul du roi; il ne se soumit point à cette sentence, et rassembla au contraire quelques seigneurs de son voisinage pour resister aux forces royales. Le prince Louis viut assièger Montmorency. « Il entra, disent les francés chranques, dans la terre de brurbard, et guata tout par les et par glaice, fors sou chastel qu'il prit. « Le seigneur rehelle fut forcé de se soumettre.

Le no m'arréteral pas à décrire les perfidies, les brigandages, les rébellions, les vols, les incendies de Blugues de Pulset, des segiaures de Cormay, de Cerey, de Montthéri, de la Roche-Guyon, ni les excés du prince Philippe, lis nor libilippe Pe, et de la dechesea d'Augers, qui, avec ses chevaliers, descendai de sa tour de Montthéri, pillait les passants, et dévastait les caupagnes du voisinnes.

Pour mettre un terme à ce débordement de toutes les mauvaises passions, le elergé employa d'abord l'arme redoutable de l'excommunication; puis viurent les excommunications aggravées et réaggravées : ensuite on proféra dans les églises, contre les profanes spoliateurs, diverses formules de prières appelées cris à Dieu, cris de tribulations, et diverses formules de malédictions des plus énergiques. On sonnait les cloches à chaque heure de la journée, et notamment la eloche du eliœur, nommée cloche en colere, campana irala. On déposait par terre les reliques des saints et le crucifix; on les placait sur des épines. Dans la suite, on donna de l'extension à cette cérémonie sacrilége : on jeta par terre avec effort les reliques, les images des saints, de la Vierge, le crucifix, le livre des Évaugites; on alluma, on éteignit et on ieta à terre des cierges, en prononcant les malédictions, les imprécations les plus horribles, les plus recherchées, contre les brigands féodaux. On alla plus loin eucore : on traina les statues des saints, de la Vierge, et le crucilix autour de l'église; et, suivant l'antique usage des patens qui, lorsqu'ils souffraient de quelques calamités, injuriaient et frappajent leurs dieux, on injuria, on frappa les statues des saints, on frappa leurs tombeaux et les antels qui contenaient leurs reliques, afin de réveiller leur vertu assoupie, ou d'exciter leur cofère coutre les envahisseurs des biens des églises où ils recevaient un culte.

Tons ces moyens ne guérissant pas le mal, or imagina de réunir, dans diverses églises, un morbre considerable des reliques les plus renoumées; ou invita les seigneures à s'y roudre. Ils aimaiout à figurer en maguillenes équipages dans les grandes réunions. Ils s'y roudreut, et puréveut sur ces reliques qu'ils, renouçaient à leurs brigandages accoutumés. Ils jurairent votontiers; pois, sorieis de l'église, ils oubliaient leurs serments. Un évéque de Limoges, appée Indivia, inaigna le premier, pour épouvauter les nobles brigands, de faire cesser dont service divin dans son ducées. Cet exemple fut inité par plusieure s'évéques. Le mal, equedant, aflait en empirant, et les mêmes désoudres se unaniforatient dans toutes les parties de la Prance. Pour les faire escesse, on assembla inutilement plusieurs cordeis s'a flarroux, on 1994; à Narboune, en 999; à l'étnis, en 1993; à Limoges, en 1994; à Potières, en 1904; a l'entire, en 1974; à Bourges, en 1934.

Enfin, au diocèse d'Elne, à trois lieues de Perpignan et dans la prairie de Tulujes, se tint un concile mi-parti composé de laigues et d'évêques, où l'on décréta pour la première fois la Tréve de Dieu, monument éternel des forfaits de la barbarie et de la féodalité; témoignage irrécusable de la corruption des mœurs, de l'excès du désordre général et de la malheureuse condition du peuple; législation étrange, où la loi compose avec le crime, et lui fait sa part. Dans ee coneile, il fut arrêté que, pendant trois jours et deux muits de chaque semaine, les nobles étaient autorisés à faire la guerre, à piller, à massaerer, à incendier : le brigandage leur était interdit pendant les autres jours. Dans d'autres eoneiles tenus par la suite, on trouva que l'espace de temps accordé aux brigands était insuffisant, et l'on permit leurs dévastations pendant quatre jours et trois nuits par semaine, et même pendant près de six jours et cinq nuits. Je ne ferai aucune réflexion sur les décrets de la Tréve de Dieu; il suffira d'annoneer que, dans les diocèses où cette trève fut reçue comme une loi, des seigneurs demandérent et obtinrent le privilége de n'y pas oběir; qu'en vigueur pendant plus d'un siècle, et constamment violée par ceux-là même qui l'avaient provoquée, qui l'avaient solennellement jurée, elle tomba en désuétude, faute de forces pour assurer son exécution. Si la Tréve de Dieu opposa quelques digues au torrent du brigandage nobiliaire, elle ne put jamais en arrêter le cours. Le clergé essava aussi, pour tempérer la barbarie des nobles, le mobile de la confession ; et cette tentative, qui s'opéra an onzième siècle, n'eut qu'un succès éphémère. Une chronique du temps s'exprime ainsi : « Les princes qui jusqu'alors, à cause de leurs eruautés et « de l'effroi qu'ils causaient, s'étaient montrés semblables à des lions, sem-» blables à des léopards par leurs innombrables iniquités, en faisant très- humblement leur confession et se soumettant anx mortifications, furent pu-« ritiés et rendus plus blancs que neige, « Elle ajoute que quelques seigneurs se tirent moines et donnérent du bien aux églises.

Ne pouvant offiri ici, sur l'abline de maux oi la barbarie des Frants et le régime l'Godal ataient plongé la France, que des aperçus rapides, je me bornerai à dire que, pendant la durée des trois régimes de thugues-Capet, de flobert et de Henri let, qui comprement un espace de soisante-freize années, or compte quaruct-nuit années de famine, dout trois au moins furent si violentes, que les hommes, poussés par la faim, deviurent anthropophages, et dont presque toutes étaient accompagnées ou suivies de grandes mortalités et de cetle contagion appelée mai des indents 1. Qui opposeront à ces résultats incontestables les aveugles partisans du régime féodal, les applogistes du temps pasée?

Sous les trois règnes suivants, ceux de Philippe les, de Louis VI et de Louis VII, dont l'intervalle est de cent vingt aus, le mai diminue et l'histoire ne

c.) Voici quel remède on apportait à ces milladis dans l'abbine de Saint-Vlaines : l'exéque de celte ville faissit tremper les réliques de son parton dans de l'eau le dans du van à ce firellance du solution per a fortière d'un merconarde perce du Saint-Sepolere, qu'il faissit inforce dans du viu il Imédil leigne et l'Ottoil aux malailes et l'en remplissant un vaec qu'il faissit à la portée du public. Record les Histories de Former, CAI, p. 15.

nous fait connaître que trente-trois années de famine, dont deux seulement fruent caractérisées par des antdropophagies. Il faut attribure cette dininution de mai à diverses causes : le gouvernement, tout vicieux qu'il était avait reçu des régles et de l'aplomb; le temps ayant donné un caractère de légitimité aux usurpations, on les respectait un peu plus; les lumières commecient à faire quelques progrés, mais la cause puissante de cet aliègement est la fureur des croisades qui éloignaient de notre pays la plupari des seigneurs, suders de ces maux.

Ce n'élait pas, comme le rapportent les chroniqueurs, l'apparition des comètes, des aurores boréales, les éclipses, etc., qui causaient ces famines; c'était le régime de la féodalité qui, essentiellement destructeur, autorisait le désordre et les crimes, et tarissait toutes les sources de prospérités. Les seigneurs, entretenaient des guerres presque continnelles sur toutes les parties de la France, et s'appliquaient plus à enlever, à torturer dans leurs prisons les paisibles laboureurs, à brûler les villages et les récoltes, à piller et à dévaster, qu'à compattre : de sorte que souvent de vastes étendues de pays restaient pendant plusieurs années sans culture. Ils ruinaient l'industrie et le commerce, en pillant les voyagenrs et les marchands sur les chemins et sur les rivières ; ils étaient les ennemis de tout le monde. Les écrivains contemporains de tant de calamités appréhendèrent l'extinction totale de l'espèce humaine dans la Gaule, La Chronique de Verdun, après avoir offert un tableau déplorable de la famine des années 1028 et 1029, dit que dans un concile on chercha un remède à tant de maux, et un moven d'empêcher la population d'être entièrement détruite et le pays d'être réduit en desert. On crut que la fin du monde était prochaine; que l'antechrist allait paraître, et dans l'église de Paris un jenne homme monta en chaire et prédit cet effrovable événement : la peur s'empara de tous les esprits ; les riches s'empresserent de donner aux monastères des biens qui désormais lenr devenaient inutiles. Les moines ne partagérent pas cette peur, mais en profitèrent. Le monde devait linir au dimanche de Paques de l'an 1000. Ce jonr arriva, et le peuple ne vit ni la lin du monde ni la fin de ses maux.

Phisicurs évêques et abbés, c'est-à-dire des seigneurs ecclésiastiques, doivent partager les reproches que mériteul les seigneurs laiques; ils se it-raient comme ces deniiers aux exées des guerres privées; comme enx, ils confribusient aux affreuses calamités dont je viens de donner une esquises, s'i l'hístoire de ces temps désastreux offre quéques exemples de prétals éclairés et vertueux, on peut dire, en géneral, qu'ils meltaient une opinitairelé sans bornes, un orgaet indomptable, à défendre leurs droits temporels : en voici un exemple frappant que je choisis entre leuacoup d'autres.

Le rol Loris VII, se rendout à baris, ful surpris par la muit; il sonpa et conton dans le village de Creieti, aux dépens des habitants. Ce village et ses habitants appartensient au chapitre de Sofre-Dame. Les chamines irrités resolurent de se faire restituer cette dépense, et de se venger avec éclat de ce roi compable d'avoir ainsi attenté aux propriétée de leur egifse.

Le lendemain, étant à Paris, Louis VII, suivant son usage, se rendit à l'e-

glise Notro-bume pour assister aux offices. A son arrivée, il vit avec surprise que les portes de cette église lui étaien fermées; il demanda la cause de affront; des chanoines lui firent etter réponse : ; Quoique lu sois roi, tu - n'en es pas moins cet homme qui, contre les libertés et les coutumes sa-crèes de la saite Église, a en l'audace de souper à crètei, non à tes dépens, mais à ceux des habitants de ce village : voilà pour-può l'église a suspendu les offices, et l'a fermé sa porte. Tous les chanoines ont pris la resoution - de se soustraire à ton autorité; et, plutôt que de souffri la moindre afteinte aux lois de leur église, ils sont prêts, s'îl est nécessaire, à endurer toute sorte de tourments.

- noute some or contrements. - noute some or contrements. - A ces mots, le roi, frappe de lerreur, gémit, soupira, versa des larmes, et Sexusus en disant aussi humblement qu'il hui fut possible : - Je ne l'ai point fait exprés, la nuit m'a surprise en chemis, il ci-dit trop tard pour que je pusses continuer ma route, et aller jusqu'à Paris; les habitants de Créteit se sont engressis de fomrair à mes depenses; je ne les ai point forreis, et je n'ai pas voulu reponser leur accueil obligeant; qu'om fasse venir l'évêque l'illiant de le doyeu Cément, tout le chapitre et même le chaonie prévut de ce village; si je suis déclair compalle, je ferai satisfaction. Je m'en rapporte à leur décision sur mon innocence.

Copendant Louis VII, resté à la porte de l'église, attendait le résultat de se demandes, et recitait dévotement ess prières. L'évôque faisait des démarches auprès des chanoines, sollicitait en faveur du roi et offrait d'être caution de ses promesses. Les chanoines intraitables ne se condièrent ni aux paro-les du roi, ni è celles de leur evéque; ils ue cédérent que lorsque ce préalt leur ent remis deux chandeliers d'argent pour gage de la promesse de ce prince. Mors seulement ils lui ouvrirent les nortes de leur érise.

Louis VII, après avoir restitué les frais de son souper à Crèteil, vint déposer solentellement sur l'autel de Notre-Dame, comme un monument éternel du respect du aux biens des prêtres, une baguette sur laquelle était inscrit le réel succinet du délit et de sa rénaration.

Les seigneurs verdenisschiptes aurient forgueil des seigneurs Iniques, et partageaient avec vus Ibe surfres viewe des dominateurs feodaux; en void exemple entre autres : En Tan 1133, Einene, évéque de Paris, accompagné de quedques ecclésiastiques de cetle ville, se roulit à Chelles pour roisblir le ben ordre dans l'abbaye de ce nom. A son retour, if Int lassifili jar les bommes du châtenn de Gournai, cest-à-dire par les neveux de Tibiaod Noier, architaliere de Urais : - Nous marchions en portant la payir, dil l'évéque Ellenne dans une de sos lettres, et tous étions sans armes, puisque c'etait un jour de dimanche; ils se jettent sur nous, leurs épèes unes à la main; et, sans respecter Dieu, le jour saint, ni moi, ni les personnes vénèrables qui maccompagnaient, lis perceut de conps mortes cet innocent (Thomas, abbè de Saint-Victor), et m'ordonnent de m'éciogner promptement, si je veux évêtre la mort. Nous nous jetous à travers les épèces, nous l'frousdes mains de ses hourreaux le corps de ce mailheureux à denis mort et eraclement déchire, étc. - L'évênue se palairit de ce assassinat à houteurs value. au pape Innocent II, aux pères du concile, assemblés à Jouarre, puis il se retira à Clairvaux; mais, avant de partir, il excommunia, anathématisa, fit, par ses archiprêtres, excommunier et avathématiser l'archidiacre Thibaud Notier, ses complices et lous ceux qui communiquaient avec lui.

Dans le même temps, plusieurs monastères de Paris offraient des exemples de désordres, de rébellion et de débauche. On a vu les moines de Saint-Germain-des-Prés chasser l'évêque de Paris de Jeur monastère; ceux de Saint-Victor prendre pour modèle de conduite la profonde immoralité de leur abbé; ceux de Sainte-Geneviève, dans leur église, en présence du roi et du pape, se battre contre des familiers de ce dernier, dépouiller le reliquaire, et profaner les reliques de leur patronne; on a vu les religieuses du monastère Saint-Éloi scandaliser le public par l'excès de leur libertinage, etc. On vit aussi, pendant cette période, des monastères, des églises de l'aris et de ses environs, solliciter une institution qui caractérise fortement la dégradation de la raison humaine et l'état d'avilissement où l'ordre social était tombé. Je veux parler de cette jurisprudence barbare qui consistait à mettre au rang des preuves les plus certaines, les plus propres à éclairer la conscience des juges, l'agilité du corps et la force musculaire des plaideurs. On leur ordonnait de se battre en champ-clos, de déduire leurs moyens d'accusation ou de défense à grands coups d'épée, à grands coups de bâton. Le vaincu perdait son procès, de plus on lui infligeait une peine très-grave. On donnait à cette plaidoirie brutale les noms de champ clos, de duel on de combat judiciaire, de gage de bataille et même de jugement de Dien,

Les moines de Saint-Denis paraissent être les premiers, dans le territoire parisien, qui aient obtenu du roi Bobert, par un diplôme de l'an 1008, cette inique et barbare prérogative. Les moines de Saint-Germain-des-Prés étaient aussi en possession de ce prétendu droit. L'an 1027, dans un diplôme du roi Robert, on lit qu'un nommé Garin, dit Pipinelle, étant vicaire ou vicointe des villages d'Antony et de Verrières, près de Paris, accablail les habitants de contributions arbitraires, nommées exactions ou multites, Les moines de Saint-Germain-des-Prés s'en plaignirent au roi Robert, qui ordonna que Garin, pour établir son droit, se hattrait contre les serfs de ces villages. Ces habitants étaient préparés au combat regali conflicte duelli erant resistere parati, Garin refusa de se présenter, et le roi le destitua de sa vicairie; mais cette destitution fut sans effet ; on n'obéissait point à ce roi.-En 1109, les chanoines de Notre-Dame de Paris, jaloux de ces mêmes prérogatives, obtinrent de Louis VI le droit de faire plaider leurs serfs à coups de bâton, et celle de les admettre en témoignage : Hubeant textificandi et bellandi licentiam, porte le diplôme. La faculté de témoigner, accordée à des serfs, fait soupçonner dans ceux qui la sollicitérent, des intentions délovales : les serfs ne pouvaient déposer que conformément à la volonté de leurs seigneurs. Le pape Pascal II eut la complaisance de confirmer ce droit absurde, Un écrivain du douzième siècle, Pierre-le-Chantre, dit : « Il est des églises qui ont le droit de duel, et peusent que les combals « doivent être ordonnés entre leurs serfs; elles les font battre dans la cour de » justice de l'église, ou dans le parvis de la maison épiscopale, ou de celle de - Parehdiacee, comme on fait à Paris. Le pape Engène III , consulté sur l'in-sage de ces combats, répondit : Continues à suivre votre contone (utimini - rénuselutine vestra). - En 1118, Louis VI confirma aux abbayes Saint-Germain-des-Prés, Saint-Maur-des-Possés, etc., le droit de faire vider les procés de leurs autiets avec ees forces brutales.

Ces luttes, presque toujours sanglantes, presque toujours terminées par un suppliee, étaient les socctaeles que les seigneurs ceclésiastimes offraient journellement aux habitants de Paris, L'attention de ces habitants était aussi de temps en temps réveillée par des processions où tiguraient forcément des hommes, des femmes en chemise, ou entièrement nus. Parmi ces condaninés, les uns portaient, dans leurs chemises, des pierres enchaînées, d'au-Ires, sans chemises, étaient flagellés ou piqués aux fesses avec des aiguillons. Ces scènes étaient la partie intéressante de la marche processionnelle. Mais un spectacle qui s'offrait moins fréquemment à la euriosité des Parisiens, et qui par cela même devait la piquer davantage, consistait dans une cérémonie ecclésiastique nommée Fête des Fous, En voiei la description. Dans l'église Notre-Dame on célébrait d'abord la Féte des Sous-Diacres, qu'on nommait par dérision Fête des Diacres souls ; puis suivait celle des Fous. La première avait lieu le 26 décembre, jour de Saint-Étienne, et servait de prélude à la seconde, dont la célébration durait du 1er tanvier suivant jusqu'an jour des Rois. Dans la première fête ou s'occupait à élire, parmi les diacres et les sous-diacres de cette eapitale, un évêque des fous; on le bénissait, et cette cérémonie consistait en actions et en paroles grossières et ridicules; ensuite le elergé s'avançait processionnellement vers l'église, portant la mitre et la crosse devant le nouvel élu, qui, arrivé et installé sur le siège épiscopal, donnait avec une leinte gravité sa benediction aux assistants, benédiction dont la formule bouffonne était une véritable malédiction. La seconde fête, celle des Fous, offrait un spectacle bien plus scandaleux que la première. Le elergé allait en procession chez l'évênue des fous, le conduisait solennellement à l'église, où son entrée était célébrée par le fintamarre des cloches. Arrivé dans le chœur, il se placait sur le siège episcopal : alors commençait la grand'messe. Les ecelésiastiques y figuraient sous divers costumes : les uns vêtus en habits de baladins, les autres en Itabits de femmes; leur visage était barbouillé de suie, ou eouvert de masques hideux et barbus, masques qui ont fait donner à cette fête, ou à des fêtes pareilles, le nom de Barbatoires, Ces ecclésiastiques, au milieu du chœur, se livraient à toute espèce de folies et de désordres : les mis y dansaient, santaient; d'autres, pendant la célébration de la messe, venaient sur l'antel même jouer anx des, jeu alors sévérement prohibé; y buyajent, et y mangeaient de la soupe, des boudins, des saucisses; les offraient au prêtre célébrant sans les lui donner; faisaient brûler dans un encensoir de vieux souliers, et le forcaient à en respirer la désagréable fumée. Après cette messe, les ecclésiastiques, enhardis par l'usage et par les firmées bachiques, se livraient au delire d'une joie grossière et bruvante, et offraient l'image des antiques saturnales, qui se célebraient à la même époque, ties sauts, des danses laseives, des luttes, les gestes de la luxure, des cris, des chansons obseenes étaient les principales

actions de cette orgie, mais n'en étaient pas les seules. On voyait des diacres, des sous-diacres, enflammés par le vin, se dépouiller et se livrer entre eux aux débauches les plus eriminelles. D'autres, chez lesquels la colère avait suceèdé à la joie, augmentaient le vacarme en se querellant, en se battant. Il arrivait quelquefois que le sol de l'église était ensanglanté. Cet accident était alors considéré comme très-grave et exigeait de notables expiations, La fête ne se bornait pas là. Les ecclésiastiques, sortis de l'église, se répandaient dans les rues; les uns, montés sur des tombereaux chargés de boue et d'ordnres, s'amusaient à en jeter sur la foule du peuple qui les suivait, et marchaient ainsi en triomphe dans les places et les rues assez Larges pour le passage d'un tombereau. D'autres ecclésiastiques, confondus avec des séculiers libertins, dressaient des tréteaux en forme de théâtre, et représentaient les seènes les plus scandaleuses. La plus ordinaire était très-digue du temps. Des acteurs, vêtus en moine, attaquaient d'autres acteurs vêtus en religieuses : ces dernières succombaient, et alors, à la honte de ce siècle, on les voyait, dans des postures indécentes, simuler des actes dont la publicité est interdite chez tous les peuptes civilisés (I),

Quelques hommes sagos lirent, à plusieurs reprises, de vaines tentatives pour abolir cette fête scandaleuse. Plusieurs couciles la condamnérent; des ordonnances orgales la proservirient : cependant elle existait encore au quinzième siècle, époque où elle frouva des défenseurs, même parmi les ceclésistationes, et oil elli mit art et a boile.

Puisque à Paris on pouvait publiquement offrir en spectacle des seches aussi villes de France. La rarré des écrivains, aux onzième et douzième siècles, laisse à desirer un plus grand nombre de biuniquages sur l'état moral de cette ville. Pai reuni déje plusieurs traits sur cette native; jajouterai que tierre, able de Celles, représente Paris comme un sépur fort dangereux pour les nœurs; il dit qu'il y's trouve en abondance du pain, du vin, des plaisirs et des sociétés joyenses; enliu que la débanche et la luxure y dominent. — L'ignorance y était extrême et, dans les écotes qui commencièrent à s'y former, on un ciuségnait à peu prês que des cerveurs. Paris, comme le reste du royanne, ne présente, à cette triste et néduleuse époque, que crimes et calamités, et le fambleau uni directat les écutes anarm ces feuières était un flambeau dérint.

Passons anx superstitions, aux croyances absurdes. Chaque phénomène de la nature, dans ce temps d'ignorance, était considéré comme un présage sinistre, comme l'amonce de matheurs nouveaux. Les comètes, les éclipses de lune et de soleit devenaient des signes incontestables de mort, de désastre

<sup>(1)</sup> Care fotes profuses qui attisenti la prefunde ignorance, Petròtice corruption du crede el du apprela se celebrativa l'accessive du mais dans prosque bottos les calaborites el collegiales. Petros collegiales de l'internativa de l'internat

et de calamité. Apparaissait-il une aurore boréale? les peuples y voyaient tout ce que leur imagination lugubre et facile à effraver leur faisait craindre; ils v voyaient des lances menacantes, des armées se combattant, d'énormes dragons prêts à tout dévorer. Les chroniques de ce temps abondent en récits de ces présages. Plus un conte étail bizarre, épouvantable, plus il étail facilement adopté. On n'examinail rien, on croyait tout. On croyait aux enchantements. aux sortiléges, à la magie et autres opérations faites par le secours du diable. Un homme était-il supériour par ses talents et sou savoir ? il était sorcier. Ainsi Gerbert, qui devint pape sous le nom de Sylvestre II, et Béranger, qui eut sur l'Eucharistie des opinions extraordinaires, furent tous deux traités de nécromancieus.

En l'an 1066, Éberhard, évêque de Trèves, persécutait cruellement les Juifs de son diocèse. Un de ces Israélites, pour se venger de cette persécution, formaen cire une image de ce prélat, la lit dûment baptiser par un prêtre du monastère de Saint-Paulin, appelé Chrétien, qui se prétait à cette pratique superstitieuse pour quelque argent. Cette image avait sans doute une mêche, puisqu'elle ful employée comme un cierge; on l'alluma, on la placa dans la lampe de l'église. L'évêque, en célébrant l'office, se sentit défaillir à mesure que l'image ardente se consumait, et expira lorsqu'elle s'éteignit. Voilà le premier exemple que ie connaisse de cette pratique superstitieuse et criminelle; exemple qui a été souvent imité. Les images de cire jouent un grand rôle dans notre histoire; ou les y frouve en tout temps, jasque sous Louis XIII.

Toutefois, pendant cette période, il vivait à Paris et en France quelques hommes estimables. On peut eiter Charles, dit le Bon, comte de Flandre, et quelques prélats qui connaissaient les vertns, les pratiquaient sans donte, el qui se sont distingués par leurs préceptes, par leur droiture, plus que par leur raison : à la vérité, ils ne sont pas nombreux. Plusieurs prêtres profitaient des excés contre lesquels ils déclamaient; quelques autres ne déclamaient point, portaient les armes, allaient à la guerre, et se montraient doués de lous les vices des soldals de ce temps. - En 1109, on avait infroduit dans les écoles de Paris un livre sur la métaphysique, venu de Constantinople, traduit du grec en latin et attribué à Aristote. Craignant que ce livre ne donnât naissance à quelque hérèsie, les théologieus le condamnérent au fen, et défendirent, sous peine d'excommunication, de le transcrire, de le lire et d'eu conserver des copies. C'est aiusi que la barbarie arrêtait le progrès.

Cependant les écoles de Paris, accréditées par les talents d'Abélard, faisaient naître quelques étincelles de hunière qui, encore trop faibles pour triompter des ténébres de l'erreur, ne servirent d'abord qu'à égarer ceux qui snivaient leur direction. Mais, s'accroissant dans la suite, ces lumières firent apercevoir la ronte par laquelle l'homme pouvait sortir de son état de dégradation intellectuelle'st morale.

## PARIS DEPUIS LE RÉGNE DE PHILIPPE-AUGUSTE JUSQUA CELUI DE LOUIS IX.

## PARIS SOUS PHILIPPE-AUGUSTE.

Le 29 mai 1180, Philippe II, surnommé Dieu-Donné, puis Auguste, parce qu'il était né dans le mois d'août, succèda à son père Louis VII.

La puisance royale, depuis lingues-Capet, toujours en butte aux attaques de la puisance féodale, prit sous ce règne une consistance plus respectable. Philippe-Auguste, par ses conquetes, recula les limites de ses États, et leur donna une étendue que les précédents rois de la troisième race n'avaient po hobeir. Dans le système de la féodalité, acerufter l'échedue de ses États, c'était diminuer le pouvoir de ses rivaux.— Les monuments historiques, moins race pendant cette période, hisseut moins de place aux conjectures. Les établissements d'utilité publique se multiplient et rivalisent avec ceux qui ne sont pas d'une utilité spéciale. On s'aperçoit que la vérité cherche à s'affranchir des erreurs qu'il entravent, et que la c'ivilisation fait queques pas en avaient.

Thilippe-Auguste cut les opinions et les viers de son temps; mais il se idstingua par une volonté forte, une énergie de caractère que soutint constamment son ambition démesurée. Il fit avec sucrès la guerre coutre la haute noblesse. Des son jeune âge, il montra contre elle des dispositions hostiles. Peu de temps après la mort de son pére, il éclata coutre lui une conspiration tramée par les hommes de cette caste. A cette nouvelle, Philippe, saus s'étoinner, dit aprèsence de sa cour : Quets que soient leurs outrages et leurs l'enties, je suis maintenant contraint de tout endurer de leur part; mais ils vieillirout, ils s'offabiliront, et moi je crutirui en forre et eu poreori; et, à mon four, s'il platé à Deus, je me vengerai d'eux leut que je pourrai.

Philippe parvint, en effet, pur des voies que la justire et la loyanté ne penvent pas toutes approuver, à vaincre plusieurs commes, et à s'emparer de leurs-Elats. Il ne savait pas qu'en cédant à su passion ambitieuse, il portait les premiers coups au règiten féodal, à la brabraire, et qu'en substituant sa propre tyraunie à la tyramie de plusieurs, il commençait à ouvrir aux générations fatures une carrière moins calamiteuse. Les successeurs de Philipe-Augustese frouvérent assez forts pour repousser avec avandage les atlaques des grands vassaux, et les contenir daus le respect et la craide.

Ge roi cut pour les constructions un goût qui tourna au profit de Paris, et contribua a dimuner réat misérable de cette vitle. Sous son régent, l'architecture était complétement transformée; et Paris vit, pour la première fois, s'é-lever dans son sein un vasié édifice dans le style ogival. Le nouveau genre, improprement appelé auronia, podique, it inadier l'architecturé grecque, introduite dans la Gaule par les Romains, architecture dont la purcté avait requ. vers la fin de l'empire d'écédent, plusieurs atteintes, et qui acheva de se dégrader pendant la domination des Fraues. Sous les rois de cette nation, les egisses, les palais offfraient de lournts mussifs de macquiercie asset généralo-

ment démués de goût, de formes et d'omements caractéristiques. Les colonnes, abases et leurs chapiteaux avaient communément les proportions de l'ordere corinthier; mais cres chapiteaux, an lieu de feuilles d'acunthe, présentaient des ligares bizarres, grotesques et souvent indéventes. L'architecture ogivale, à la fin du douzième sièrle, sucréota à ce genre abitardi. Son caractère, tout différent, consiste dans des formes sevites d'une l'égérété vacessire, et dans éta hantièses de construction qui font nature hans l'âme du spectateur un sentiment méé de plus de crainte que de plaisir : il consiste aussi dans des fûts de colonnes d'une longueur disproportionnée; ces colonnes sont souvent groupées avec plusieurs autres, toûjours couronnées de chapiteaux à feuillages, d'oit s'élèvent, en porte-á-daux, des nervures qui, comme les branches d'un adres, edépoinent et vont dessierre les archés des voites angulaires ou en gière. Tels sont les principaux caractères de l'architecture et particulièrement de celle de l'égiés Norte-Danne de Brist, dont je vais principaux caractères de

NOTRE-DAME, ÉGLISE CATHÉDRALE RE PARIS, située près de l'extrémité orienlale de l'He de la Cité. J'ai parté de l'origine inconnue de cette basilique, de son citat presque ignoré sous la première et la seconde race; je vais m'occuper de ce qu'elle était à la fin du douzième siècle, et de ce qu'elle est aujourl'hui.

Maurice de Sully, homme supérieur à son temps, qui, né dans une classe alors ménrisée, s'éleva de lui-même au siège épisconal de Paris, cut le courage d'entreprendre l'entière reconstruction de la cathédrale. L'ancienne basilique n'était plus en proportion avec la population croissante; de plus elle tombait en ruine. Ce double motif justiliait cette immense entreprise, Les travanx en furent commencés vers l'an 1163. On conjecture que le pape Alexandre III posa, en cette année, la première pierre de l'édiliee. En 1182, le grand autel fut consacré par Henri, légat du Saint-Siège; ce qui fait présumer qu'alors le chœur, ou du moins le chevet, était achevé. Maurice lit aussi reconstruire la maison épiscopale; mais, en 1196, avant de voir la lin de ces travanx, il monrut, et laissa à ses successeurs le soin de les faire continuer. Ils s'en acquittèrent sans doute avec beaucoup de négligence, puisqu'une inscription, placée sur le portait méridional, atteste qu'en 1257 cette partie de l'éditieu n'existant point encore, et qu'au mois de février de cette année la construction en fut commencée par un maçon appelé Jean de Chelles. Eulin, le portail septentrional fut bâti vers 1312, avec les biens pris aux Templiers. On ne connaît pas l'époque de l'entier achévement de cette église; mais on sait qu'an quinzième siècle Charles VII donna des secours considérables pour terminer ce monument, et qu'on y construisait encore des chapelles. Ainsi on pent dire que les travanx out duré près de trois cents aus. Cet édifice est fondé sur un gravier l'erme et non sur pitotis, et s'élevait autrefois sur treize marches qui ont disparu par l'exhaussement du sol du parvis Notre-Dame; sa longueur, dans œuvre, est de trois cent quatre-vingt-dix pieds; sa largeur, prise à la croisce entre la nef et le chœur, de cent quarante-quatre pieds; sa hanteur, depuis le sol jusqu'à la partie la plus élevée de la voûte, est de cent quatre pieds. La façade, vaste et imposante, quoique noircie et détériorée en quelques parties par le temps, a cent vingt pieds de développement.

Elle présente au rez-de-chaussée trois portiques de forme et de hauteur inégales : ces portiques, chargés d'une multitude d'ornements, l'étaient aussi de statues dont plusieurs ont, pendant la révolution, été dégradées ou détruites. Un de ces portiques, celui qui est placé au-dessous de la tour septentrionale, est remarquable par un zodiaque qui offre cela de particulier que ouze signes seutement, chacun accompagné de l'image des travaux champètres ou attributs qui y correspondent, sont sculptés tout autour de la voussure du portique; et que le douzième signe, celui de la Vierge, au lieu d'être rangé parmi les autres, suivant l'usage, se trouve en une bien plus graude proportion, adossé au pilier qui sépare les deux portes de ce portique, et représenté sous la ligure de la vierge Marie, rétablie en 1818. - L'auteur de ce zodiaque crut sans doute donner une preuve éclatante de sa perspicacité en mettant la vierge Marie, qui tient l'enfant Jésus dans ses bras, à la place de Cérès, dite la Vierge sainte, tenant aussi son enfant dans ses bras, et en offrant dans ce signe zodiacal le symbole d'une fécondité miraculeuse.-Les portiques qui se voient aux deux extrémités de cette façade sont surmontés par deux grosses tours carrées, hantes chacune de deux cent quatre pieds, depuis le sol jusqu'à leur terrasse supérieure. Ces portiques ont des portes remarquables par leurs ornements en fonte de fer. Elles sont l'ouvrage d'un serrurier appelé Biscornet, et présentent des enroulements multipliés et travaillés avec une rare délicatesse. Cet ouvrage parut alors si merveilleux que l'on crut que le diable s'en était mélé.

Dans la tour du sud est la fameuse cloche dite le Bourdon, qu'on ne sonne que dans les grandes fêtes. Elle pèse près de trente-deux milliers. Fondue en 1682, et refondue en 1684, elle fut alors solennellement baptisée ou plutôt bénite, Louis XIV et la reine son épouse furent ses parrain et marraine. Elle recut le nom d'Emmanuel-Louise-Thérèse, Le battant qui, mis en mouvement, frappe les bords intérieurs de ectte cloche et fait retentir des sons graves et lugubres, pèse neuf cent soixante-seize livres. - Au-dessus de l'ordonnance inférieure on voit, sur tonte la ligne de la facade, vingt-sept niches où, avant la révolution, étaient placées vingt-sept slatues, plus grandes que nature, représentant une suite de rois francs depuis Childebert jusqu'à Philippe-Auguste, Au-dessus de ce rang de niches se présente la fenêtre circulaire, appelée rose, Les deux faces latérales de Notre-Dame offrent chacune une pareille l'enêtre, délicatement travaillée. Ces trois roses out chacune quarante pieds de diamètre. Celte ordonnance est surmontée par un péristyle compose de trente-quatre colonnes, péristyle qui s'étend sur toute la facade. Ces colonges, qui se font remarquer par leur longueur et par l'extreme tenuité de leur diamètre, sont chacune d'une seule pierre, et supportent une galerie à balustrade,

L'intérieur de l'église est vaste et imposant : il présente une nef, un chonr et un double rang de bas-côtés, divisés par cent ving gros piliers qui supportent les voités en ogieses. Tout antour de la nef et du cheur, et au-dessu des bascôtés, règne une galerie ornée de cent huit petites colonnes, chacune d'une seule pierre; c'est là que se placeut les spectateurs lors des crémionies extrandimires. L'étiles est éclairée un cent trizée vittures, sans v comprendre les trois grandes roses, dont l'une est à la façade principale, et les deux autres aux faces latérales. Quarante-cinq chapelles enfouraient et servaient comme de rempart à cet édifice. Des réparations, exécutées à différentes époques, ont fait réduire ce nombre de beaucoup.

Le cheur, juvé en marbre, a cent quime pieds de long sur trente-cinq de lage; il présente de chaque códé, ou-dessus de la corniche des states, quatre grands Tableaux. D'un códt, est l'Assouphion de la Vierge, par Laurent de la live; la Présentation de la Vierge na temple, par Philippe de Chanquague; me Fuite na Egypte, par Louis de Boulogue; et la Présentation de Jesus-Christ ou temple, par l'emen. De l'autre côte, est l'Adornic des Muges, par Laufasse; la Raisonnec de la Vierge, par Philippe de Chanquague; le Magnificet, ou la Raisonnec de la Vierge, par Philippe de Chanquague; le Magnificet, ou la Visitation de la Vierge, na l'Autre de et l'Arrope de Chanquague; le Magnificet, ou la Visitation de la Vierge, na l'Autre de et l'Arrope de l'autre de la Vierge, na l'Autre de et l'Arrope de l'autre de la Vierge, na l'Autre de et l'Arrope de l'autre de la Vierge de l'autre de l'Arrope de l'autre de la Vierge de l'autre de l'a

Le sanctuaire, pavé en marbre de compartiment, fut, en 1714, entièrement le paragine l'accessina dei L'Amsant et de Cotte, et equi 1714 rendre mendeme, on disposa les ogives du rond-point en arcade à plein-cintre. Il en resulta un contracte comparte de robe, et al plein-cintre. Il en resulta un contracte choquate entre ces reparations et le skyle général de l'é-difice. Six anges en brouze, purtant chacun des instruments de la Passion, et différent de contracte de la contracte de la passion de la contracte de la contracte

berrière cet autel et sous l'arende du milieu est un groupe en marbre, qu'on appelle le Viru de Louis XIII. Ce roi fit, en 1638, vœu de mettre son royaume sous la protection de la sainte Vierge, et de répater le principal autel de cette réglise. Louis XIII oublia ce double vou; le cardinal de Richelleu, le protecteur réel ou le tyran du royaume, ne fen li pas ressouveiri. Louis XIV se charges d'accomplir ce veu : il poss solemoflement, en 1698, la prenière pierre de cet autel; mais le groupe qu'on nomme le Viru de Louis XIII ne fat exécuté qu'en 1723, par Costoin. Le loui, ou le groupe qu'il e compoge, présente une grande croix en marine blane, sur laquelle est jetée une draperie. Au bas, on voit la vierge Marie saisse leurant sur ses genous le corps mont de Lésus.

Au debors du cheur, sur les faces de son mor de clôture, on voit des ligures sculptices en plein relief et culuminées, représentant divers sujets de l'Ancien Testament. Avant les réparations, le cheur était entièrement entouré de pareilles sculptures, ouvrage de Jean Bayi, maçon de l'Égitse Notre-Dame, et de son neven, antire dean Bouchier, qui les termine en 1351.

Dain les chapelles sluivés derrière le chour sont divers tombeaux remarqualles. Le ne citerai que cetui de l'entri-Chaude, comiet d'Incourt, mort en 1729, Sa veuve fit clevre ce monument, en 1776, sur les dessins de Pigalle. Il se compose de quatre ligures en unarbre, plus grande que nature no y voit le défunt à demi sorti du tombeau dont un técnie lève le couvercle; il tend des besa affailits vers son épouse, lapuelle semble se précipier vers lui. La Mort inflexible, sous la forme d'un squédête, amonnec, en montrant son sabiler, que te temps est écoule. Les était étents son flambeau, et la tombe va se réfermer pour loujours, Cette scène poétique fat, dit-un, imaginée par la veure du comle d'Harcourt. — baus une autre chapelle, siture derrière le cheur ri réparée en 1818, on a placé le mausolée su marbre du cardinal de Bellui, archevèque de Paris, qui mourul presque centenuire. Ce mausolée, composé de plusieurs librarse, sel Touvrage de beseine.

Ene autre chapelle, située au rond-point de l'égièse et corresponduit à l'axe de l'éditée, est conservée à la Viergé. On y alarcia heble ligure en albigg représentant la vierge Marie, sculptée à Bome par Antoine Euggi, d'après um môdele du cavalier Bernin, Éche ligure, avant la révolution, se voyait dans l'égiése des Carmes-Déchussées de la rue de Vaugirard.—La urf, autréfois chargée d'une multitude de tableaux, dont phissieurs offrieinet de hilosses inages se des de suppliers et dévoluient aux yeux les formes arrhitecturales de l'édifier, de commerce à éxe garairie de nouveaux.— Dans me chapelle du côci d'oil est, sur l'autel, un tableau fort résimé, représentant le Saint-Esprit descessions sur les Aoûres; il est fouvarage de Blanchard.

On vogal, en 1785, an premier pilier de la nef, à deroite, une statue de sciate. Christophe, de viugi-hui pieds de proportion, et au hout de la nef, à droite de l'entrée du clacur, se trouvait une statue équestre de Philippe-le-Bel, grande comme nature, éveive sur un societ et supportée yar deux colonnes. Le cheval ciail presque entièrement convert d'un caparaçon, et le coi était représenté la visière de son casque laissée, Feiçe à la maiu, dans l'épinjage oû it était lorsque, après la guerre centre les Flamands, il entra à cheval dans l'égiples of voter-bame pour remercire bien et la vieege Marie de la vietier dans l'entre de la vietier du four de la vietie de vietie de la vietie de l

Les façades laterales de Notre-Dame, moius imposantes que la principale, sont hérissées d'inte infinite d'obelisques fleuronnés et d'autres ornements qui appartiennent au style ogival des treizième et quatorzième siècles.

La charpente du comble, appelere la foert, à cause du grand nombre de pourtres et de solives dont elle est composee, a trois erent cinquarte-sis pieds de long, trente-sept de large, et trente de hanteur; elle est reconverte de mille deux cent trente-sis tables de points, chacune longue de dix pieds, large de trois, épaisse de deux lignes, et dont l'ensemble pèse quatre cent vingt mille deux cent turante livres.

DÖREMANKES DE L'ÉGIASE NOTRE-DAME. Devant la principale façade est une place nomme e le Pereir Morte-Dame. Elle fut très-agranule en 1748, hosqu'on abatit les églises Saint-Christophe et Sainte-Geneviève-des-Arlents pour eux-struier Hoipful des Enfants-Trownés, dont le baliment fait free à l'Église cathedrale. La rue où se trouve la grande entrée de ret hôpful, et qu'on nomme res Neure-Notre-Dame, fut ouverte, en 1161, par l'évèque Maurice de Sail Nor ette place et prés de l'Hôle-theu s'élevila atterbés une grande statue de pierre, portée sur un piclestal, représentant, selon Dubreuit, le dieu Esculape, et solon Saival, Meteure, suivant d'autres, Erbindolde, contre de Paris. Entin, et solon Saival, Meteure, suivant d'autres, l'échiolode, contre de Paris. Entin,

on a cru qu'elle représentait Jésus-Christ, Je n'admettrai ancune de ces opinions : il flaudrait avoir vu la statue pour la juger. Piganioi nous apprend que le peuple la nomanit soutre Pierre Le Jeneure, et V. Legris. Elle a évà definité en 1718, lorsqu'on a agrandi le parvis Notre-Isame. Le sol de cette place a été fort exbaussés. Sons le règue de Louis MI, on montait treize marches pour arriver dans l'estise cettlectrale, upour llui on in en monte pas une

A droite en entrant dans la place du Parvis, on voil Phopiail de l'Holte-Dieu et sa facula moderne. Il se trouvait ancientement antour de l'oditie Notretame plusieurs petites egites qui en dépendaient : telles étaient celle Suiziterni-le floud, on la aptistere de la cathedrale, dont J'ai parie, la chapetle de l'Holte-Dieu, l'égites Soiat-Desistate-Der et celle Suizi-decenvierdes statents, dont je traiterai aitleurs. Il fant y joindre la chapetle du palais archiepiscopal. Tout était sacre dans cette partie de l'Ite de la Giét, excepte le Urde-Anour on la rue de Gatiginy, peuplée, depuis un temps immemorial, de femmes livrées àla prostitution.

Le palais archiépiscopat était situé au midi de l'église cathédrate. Maurice de Sully le lif bâtir vers la lin du douziene siècle; il a été reconstruit depuis, et heaucoup agrandi dans les aunées 1772, 1812 et suivantes, et enfin démoti en 1831. Sur son emplacement on a planté de fort joiles promenades.

Aŭ nord de l'église cathédrate était le clottre du chapitre. La clôture fut dembis, mais les maissons des chamoines restèrent; clles hissainet notre elles et l'église une rue étroite, qui, en 1812, a été fort clargie celle a conservé son nom de rea du Ribitre Marte-Bons, et les continuation, qui aloculti an pout de la Cité, porte celui de rue de Ribitre l'atre-Bons, et les continuation, qui aloculti an pout de la Cité, porte celui de rue de Ribitre i l'un, dil le paul de lo Ribit, est l'a guedre l'ature, nommé le convexus quais s'i l'un, dil le paul de les Gittes, et la deroite. Ces quais ont été terminés en 1813, L'étargissement de ces mes, la construction de ces quais, ont donné à l'lie plus d'étendur, par l'adjonction d'un enuplacement situe à son extrémité orientale; emplacement un'on averballe l'Errain on lo Molésaux-pandards.

ron-Evrtyne. L'évêque de Paris tenuit sa cour de justice dans un bâtiment sités sur le trorisoire et dans in rue sânt-Germai-Taucrerio, Ce bâtiment, nomme Farnat Epicopi, For-Fovêque, fut en grande partie réconstruit en 1624. Muss on le daism aux personnes détenues pour dettes, aux comédians réfractaires on incivits. En 1786, devenu inutite, on le démoîtt. Le prévôt ou juge de l'évêque y faissif autréfois sa demeure. Les diverses peines qu'il infligeail par se jugements cinent, suivant la gravité du deltr, subtes dans les beux differents. S'agissait-il de faire pendre ou brûler vifs les condamnes, l'execution avait liéu bors de la banjactie de brars. S'agissait-de la bapatiet de leur faire conper les orcilles, le prevôt de l'évêque avait alors le droit incontestable de faire evéentre ce jugement suit a place du Tradout-il. Cest eque nous aprend fathé cheuf, qui produit le levte manuscrit d'un acte authentique où ce droit du prévôt de l'évêque extreonm.

\* DROTTS ET TSAGES BE L'ÉGLISE NOTBE-DAME Dans cetle église étaient reli-

<sup>(1)</sup> A l'endroit où la rue de l'Arbre-See débunche dans la rue Saint-Honoré.

gieusement conservés un grand nombre de reliques et de corps saints, la plupart illégitimement acquis, comme je l'ai déjà dit ailleurs. Je ne citerai qu'un doigt de saint Jean-Bantiste et une grande partie de la tête de saint Denis, reliques dont l'authenticité a été vivement contestée par les moines de l'abbaye de ce nom. Dans le trésor des châsses se trouvail aussi un couteau pointu, dont le manche d'ivoire portait une inscription contenant l'acte par lequel un nommé Guy investit le chapitre de Notre-Dame de plusieurs portions de terre situées devant l'église eathédrale. Ce conteau avait appartenu à Foncher-Dubreuil : il fut remis, sous le régue de Louis-le-Gros, comme signe d'investiture, à Drogorf, archidiacre de Notre-Dame, Cette manière de constater les transactions était fréquente alors. Il a été déposé à la Bibliothèque Royale. - Dans les armoires de l'argenterie de cette église, on conservait un morceau de bois long d'un demi-pied, épais d'un pouce, et taitlé à quatre faces ; sur ces faces, on lisait une inscription portant que deux serfs du chapitre, Ébrard et Hubert, demenrant à Épone, au diocèse de Chartres, s'étant permis, sans l'autorisation des chanoines, de jouir d'une propriété que leur père avait acquise, font au chapitre cession de cet héritage paternel. Ce morceau de bois inscrit constate l'état misérable des serfs et la rigueur tyrannique des seigneurs ecclésiastiques. Lu monument pareil, mais plus riche, et conservé dans les armoires de cette église, consistait en une baguette d'argent doré, longue d'environ deux pieds, our les enfants de chœur portaient, dans certaines solennités, en guise de sceptre. Cette baguette était certainement le signe d'un hommage forcé rendu aux droits du chapitre, comme le fut une semblable baguette que le roi Louis VII déposa sur l'autel de cette église.

Le chapitre de Notce-Dame avait une prison située dans le voisinage, ou peutétre dans son cloître : elle fut le théatre d'un événement dont je parlerai dans la suite.

On observait dans cette réglise des contumes qui méritent d'être signalièes. On pratiquait à Norte-Dame, comme ailleurs, dit Tabbé Lebeur, l'usage de - jeler par les voûtes, des pigeons, oiseaux, fleurs, étouges cenfammées et oubliès, le jour de la Pentreòte, pendant l'office divin - On faisait croire au pruple que ces différents oijets partaient de la voûte celeste, que leur diverse nature annoncait la satisfaction ou la colère de bléu, et que l'étoupe enflammée preventait le feu di cell. Cest ainsi qu'on abusa d'une pratique qui, dans sou origine, offirait l'image de ce qui se passa lorsque Dicu euvoya son Saint-Esprit à sex Apôtres.

M. Faldé Lebeut, inhaligable investigateur des antiquités ecclésiastiques, a dévouvet qu'il existait dans les temps barbares, à l'entrée de l'égide Saint-Jean-de-Roud, dépendante de celle Notre-bame, de grandes euves, destinées, dicil, à contenir l'eau bénite, II eite un acte juridique qui se termine par ces mots : «Pail dans l'égiss de Paris, angrès des aves», et une autre pièce qui prouve que les médecins s'assemblaient près de lu cure de Notre-Dame. Ces évers, près desquelles on passait des actes juridiques et où assemblaient des giédécins, n'auraient-elles pas servi plutid aux égreuves appelées onduits un giguenta de l'hier Nésalère pas dans ces curves, remplies d'eur droide ou

cliaude, que l'on plougeait les accusés pour comaître leur culpabilité ou leur innoceure? Je n'osserai contretirr l'opinion de l'abbi- Lebent, mais je asis que près de la s'exécutaient des combats nommés jugements de Dieu, C'etait d'ailfeurs dans la première cour de la maison épiscopale qu'avaient lieu, depuis 1109, les amountairées on ducts judiciaires.

Une cérémonie, qui pourrait bien remonter aux temps du paganisme, se pratupunt tlams le nathérale, comme dans plusieurs ejises de France. Aux processions des Rogatious, le chreje de Yotre-Dame portait la figure d'un grand dragon riosier, et le popule preuntil plaisir à jeter dans la gueute écome et béante de ce dragon, des fruits et des gâteaux. Cet usage dura jusques environ l'an 1730 : alors le chef de la procession borna la crémonie à donne sa benidiction à la rivière, (in croit que ce dragon est la figure de celui idont saint Marcel delivra, d'icon, p'ais; mais les labilatats des autres villes où eet usage se pratiquait avaient donc aussi un dragon qui les desolait et un saint qui les en délivrait Cette fable es partout la mémet (;

On célébrait aussi, dans l'église Notre-Dame, des fêtes appelées Fêtes des Fous, Fêtes des Sous-Diacres on Diacres-Souts, dont j'ai déjà donné la description. l'ajouterai qu'Endes de Sulty, successeur de Maurice, fut le premier évêque de Paris qui en parut scandalise. Ces espèces de saturnales, continuées par les chrétiens depuis les temps du paganisme, avaient donc été tolérées par tous les evêques ses prédecesseurs; on pent-être, sons Eudes de Sully, leur licence fut-elle portée à un excès insoutenable? « It s'y commettait, dit-il, d'innombra-» bles abominations, des crimes énormes. Ce n'était pas seulement des laïques « qui y figuraient; mais ce qui est horrible à dire, ces scènes scaudaleuses, ces « turpitudes étaient commises par des écclésiastiques, dans l'église même, au « pied des autels, pendant qu'on célébrait les messes et qu'on chantait les louan-« ges de Dieu. « Après avoir ordonné, en 1198, l'abolition de la Fête des Fous, cet evenue, l'année suivante, tenta d'abolir celle des Sous-Diacres célébrée le jour de Saint-Étienne, il ent l'adresse d'assigner une rétribution partieulière aux chanoines et aux eleres qui assisteraient à la solennité de ce saint et a celle de la Circoncision, à condition qu'ils en seraient privés si les désordres de la fête des Sons-Diacres recommençaient. Il mettait ainsi l'intérêt personnel aux prises avec la routine, il fant le dire, ce fut la routine qui triompha. Les fêtes des Sons-Diacres et des Fous, suspendues pendant quelque temps, reprirent leurs anciennes allures, et ne furent entièrement supprimées qu'au quinzième siècle.

EALISE ET CIMETÈRE DES INNOCENTS, Situés rue Saint-benis, à l'angle que fornait et de rue avec celle dite mar Fers un un Ferre, dont il n'existe qu'un côté, et sur une partie de l'emplacement du narrefé des Innocents, Geoffroi, prienr

If he drawn appele a Met Connutill's feducation de siant Interfaces, 'A vandium; he dringson des hecke-Traigns, gen's Souther; he drawn des South-Audre, go des Alliens, 'à dons heure et demné de hecke-Traigns, gen's Southers, he drawn et demné de licher de la configue de la c

de Vigeois, dit, dans sa chrunique, que l'église des Saints-Innocents à Paris fut fondre à l'occasion d'un certain libitard, jeune lonnume que les Judis, en mépris du Christ, avarient fait mourir, et parce que, sur l'emplacement de cette église, la ééatt manifecté des signes d'itiss. Cet érvirain ne donne point l'époque de cette fondation. Suivant la chronique de Lambert de Watterlos, ce fut à Paris, en Pari 1463, qu'un adolescent y fut crucifié par les Judis. Robert Dumont dit que le lieu de la seène fut à Pontoise et dans l'année 1171. Ces traditions incertaines et contradictoires n'élablissent que le doute. Je pense qu'un rarboire clevé dans ce innetière de Paris, comme il s'en trouvait dans tous les anciens cimetières, a doune naissance à cette eglise. M. l'abbé Lebenf en place la construction printière sous le reque de Philippe-Auguste. Tout porte à croire qu'elle avait alors le titre de paroisse. Le latiment de cettr église fut réparé à puiscurs représes, comme on le remanquit par les différences téres apparentes de ses parties. Ce fut, sans doute, après une de ces réparations, qu'en 1315 Denis Dumoulin, evèque de truis, en l'It de décheze.

Ab fin de juin 1837, ils 'eleva dans celte église, me querelle entre un homme et une femme purret, La femme, 'dun conp de quenciulie, fil me légré égratiguare au visage de l'homme; il en sortit, quelques gouttes de sang qui fournicut à l'évèque de l'aris, facques de Chastelire, mi perécets sullisant pour interdire l'église. Pendant vingt-deux jours, toutes cérémonies religienses y furent suspendurs, et les portes de l'édlifier et du cimetière fermices aueun mort au put y être enterne. Cet évèque exigent un forte soume pour récordière l'église; les paroissiens et les conferères furent obliges d'aller pière à l'église saint-losse. Son successeur, penis toumoitui, et, et 116, fermer le cimétière des tunceuts pendant quatre mois ; est on n'y enterrait personne, peit ni grand, dit un contemporait; ou n'y faisant in procession ni recommandation pour personne, - L'évêque, pour en permettre l'usace, vonlait avoir trop grande somme d'ar-

A côté de cette église était une chambre etroite où des femmes et des filles devotes s'emprisonaient volonitaiment pour le reste de leur vie, on les nommait zerbases elles en fissient murre la porte, et ne recevaient l'air et les nomma de deux devotes qui es sont ainsi s'esprestrées du nonde tlans ve triste réduit. La plus aucienne est Jeanne la Vorbrieve, qui s'y cuferrum le « nerbure de 1845 ne sonde est Mix de Burgotte, qui y nouvait le 20 juin 100. Il sy trouvait aussi des recluess forcées : telle était tenée de Vendomos, femme noble, adultieve, voltesse, qui it assessirer son marit, Marqueri de Soin-Harthélenii, seigneur de Souldai, Le roi, en 1083, lui fil gráce de la vice et le parlement la condamna à democrare perpetuellement recluses au inutérie des funceeurs. Sur un des pilières de la chapelle de la Vierge etait adosses la liqure de la recluse diffe throughte, figure en browge que fif faire le roi Louis faire le roi aux de la recluse diffe de la vierge etait adosses la liqure de la recluse diffe de la throughte, figure en browge que fif faire le roi Louis faire le roi Louis de la consensa de la consensa de la faire et de la riche etait adosse.

Le Cimelière des Innocents fut longtemps ouvert aux passants, et même aux aqualaix fur 118a, Philippe-Auguste le fit clore de murailles. Dans la suite, ou construisit tout autour de la clôture une galerie voltie, appelée les Charsiers. Cest là qu'on enterrait ceux que leur fortune mettait à même d'être sè-

parès du commun des morts. Cette galerie sombre, humide, servait de passage aux piétons; elle était pavée de tombeanx, tapissée de monuments funèbres et d'épitaphes, et bordée d'étroites boutiques de modes, de lingerie, de mercerie, et de bureaux d'écrivains publics. Cette galerie fut construite, à diverses époques, aux frais de différents partieuliers. Le maréchal de Boncieaut, vers les premières années du quinzième siècle, en fit bâtir une partie, et le fameux philosophe hermétique Nicolas Flamel, toute celle qui bordait la rue de la Lingerie. Il v fit placer le tombeau de son épouse, tombeau orné de plusieurs figures d'anges et de saints, d'inscriptions en latin et en vers français. D'un côté, la galerie occupait une partie de la largeur de la rue de la Ferronnerie (nommée autrefois, ainsi que la rue Saint-Honoré, rue de la Charonnerie); c'est sons cette portion de la galerie qu'était peinte la eurieuse danse macabre on danse des morts. L'auteur du Journal de Paris sons les règnes de Charles VI et de Charles VII. dit qu'en 1129 un fameux prédicateur, nommé frère Richard, préchait sur un reliafaud haut d'environ une toise et demie, il avait, dit-il, le dos tourné vers les eltarniers des Innocents, contre la Charonnerie, à l'endroit de la danse marabre. Dans une partie du charnier, proche de l'église, on voyait un tombeau convert d'une table sur laquelle était représenté un squelette en marbre blanc, sculpté par Germain Pilon (1).

Le cincelere était celui de la pursisse des Inúcents et de plusieurs autres panisses de Paris. On voyal an unitieu une erois corné d'un bas-cellér fepresentant le triomple du Saint-Sacerment, exècuté par Jean Coujon, et une lanterne ne pierre, qui s'élevait à la houteur d'envirou quinze pieds, en forme d'obélisque, felle qu'on en voit dans plusieurs cimelieres de France. On y plaqui me lumière qui, pendant la nuit, faisait respecter le séjour des morts. En 1786, 176 glise et les charniers des lunocents furent démols. La fontaine des tunocents, située à l'angle de la rue Saint-Benis et de la rue aux Fers, ainsi que les pricieux bas-créites dont Jean Goujo l'avait ornée, out été transportés au centre de l'emplacement du cimetière, qui a été converti en un yaste marché. (Vogez Marché des homecents.)

santy-tromas-ne-no-ture, depais nommé santy-touts-ne-t-oryrag, église collégiale, situé dans la rue de ce nom, prés du Louvre, Robert, comte de Dreux, filt, en 1187, latir cette église, sous le titre de Saint Thomas, archiveque de Cantorbèry, et y fonda quatre canonicuts: le nombre en fot augmenté dans la suite. Le 15 octobre 1739, cette église s'écrouls. Elle fut rebalir, quelques aunces après, sur les dessins de Germain, orfévre évélère, mais architecte saus goût; elle recrut alors le nom de Saint-Loudest-Louvre, on y voyait le tombeau en marbre, orné de ligures alléporiques, du cardinal de Fleury, nort n'173; et combeau avait d'ér égite d, près les dessins de Lemoine. Cette église, qui pendant plusieurs années a servi au cutte protestant, est anjour-d'inte mitérement démotie.

<sup>(1)</sup> Parm. les nombreuse épliquires de ces tharrière, on remanqual celle-el 1 « Cl sist Yollands Bully, qui trépasse l'au l'ait, la quatre-vinite huiltième anne de son dec et la quarante-denvième de son une range, loquelle a va ou n pu voir, devant son trepas, deux cent qualre-ciagi-treize circlants touss ééles, «

SAIT-MOLAS-DE-LOUYAE. Cette cultegiale, sturée près et au sud de Saint-THOMAS, ful, dans son origine, un hópital pour les pauvres évoluits. Philippe de Broux, afiet, en 1217, la nomme l'hópital de a pourres devais il leur fait don, par fastament, de 50 livres pour bâtir leur misson. Bans la même année, et don, par fastament, de 50 livres pour bâtir leur misson. Bans la même année, et Pierre, éverpe de Paris, leur permit d'avoir, une etaspelle et un cimetière, Et 1517/se cardinal Jean du tellety, évêque de trais, supérime le maître de l'etit d'âtre une, céllégiale, qui l'était môns, et uni subsistal gouraquires la chute de l'eglise Sain-Thopas-elu-Louyre, arrivée en 1739. Alors ce qui restait du chapitre de cette eglise cercurée fui fremi à celui de Saint-Mostons; et de cette réunion se forma une seuje collégiale, sous le mon de Saint-Louisde. Louvre, Cétle eglisé Saint-Choolos, située un mid de celle Saint-Honiosas et plus près qu'etle de la rive de la Scien, a donné son nom au port vissin. Soint Niedos set le patron des nutonniers, il a reuplace Vendre.

SANTESADELEINE, église paroissile, stuée ne de la Juiveire, en la Cite-Philippe-dagusse apant, en 118A, chaose les Juis, ardomna que leur synagogne seña Carvertie en me église delice à sainté Madeirine. Cette synagogne de juis, devenue eglise des chrétienes, fut reparée et agrantile à diverses epaques, et notamment en 1794, forsqu'on y reunit les paroisses Saint-Christophe et Salite-Carentélve-des-Ardents.

Dans ectle eglise fut histituée la grande confercie des baragons de Paris, qui pril la place, à ce qui conjecture fabble Lebeut, de la confercie des marchands par en de la rittle de Paris. Il est fail mention, pour la première fois, en 1203, de cette grande conférie, qui avait des propriets, une consière, et un elos sine rue Saint-Jacques, celui évidemment qu'on nommait rho des Bourgouis. Cette conférei était présidée par un chet qui premit le fitter datés e cide est, dans un memoire publié en 1728, pomperssement intitutée : La grande Conférie de Note-Dance, max sièqueses, portres et bourgois de Paris.

Le bâtiment de cette église fut démoti au commencement de la révolution, et sur son emplacement on a établi le passage de la Madeleine.

SALTIFICENEVIÀTE, abbaye de classoines réguliers, située sur le plateux de la montagne de en non. Pai diéje ou occasion de purler plusieurs fois de cette abbaye et de son égitse, qui, fondees au commencement de la première race, presque entiferement rainées sons la seconde, furent reconstruitée, en 1177, par les soins de l'abbé Étienne. Après l'an 1180, sous le règne de Philippe-Auguste, les travaux de cette égitse étant termines, on put y c'écherr les cérenonies du cutte. En 1196, le page lunocent III accorda à Jean, abbé de Saltis-Cincuètye, pour arrar so deretain et Ausourer son égitse, la faculté de porter la mitre. L'époque de l'achèvement de cet chifice me fournit l'occasion de te decrire cultièrement, et d'en parter pour la derruière fois.

L'eglise, contigue à celle Saint-Élienne-du-Mont, s'élevait sur l'emplacement qui se voit au sud de cette dernière église, et sur lequel on a ouvert plus tard la rue clovis. La façade était aussi simple que celle de l'église Saint-Germain-des-Prés. L'abbé Lebeuf a era reconnaître, dans la construcion de l'édifice de Sainte-Genevière, quedques pariées appartenant au bâtiment.



primiti; il a remarqué en outre, sur cette façade, un anneau de for d'un vohume considérable, souleun par une grosse pierre représentant une tête d'aminal. Il peuse que l'égibe salute-té-neviève était un lien d'asile, et que ceux qui voulaient s'y refugier se trouvaient affranchis de foutes poursuites disq'ils avaient passé le brus dans ce vaste ammen; i cite plusieurs autorités à l'appui de son opinion. L'inférieur ressemblait à celui de l'égibes baint-técrmaindé-l'ères, mais il avait moins d'étendue. On y vogait une exple ou chapelle souterraine dont la construction avait pas échappé aux ravages des Normands, comme le prouvaient diverses réparations faites à des coques postérieures; dans cette crypte étaient, disairon, les tombeuns de sainte Generiève et de sainte Pradence, dont les corps en furent retirés pour être placés plus honorabiement dans des ribases possès sur le grand autorité.

La chase de sainte Geneviève, objet principal du culte de cette égisse, fut, pour la sevoude fois, fabriques, au treizième sécle, par un orfèrer, appele Bonard, qui employa pour ce travail 193 marcs d'argent el sept marcs et demi d'or. Cette chaise étail, tors des grandes enlamités publiques, solemellement prouncier dans les ruise de Paris. Il existe des temoignages de plusieurs de ces processions. «Montt honorablement la faisoit porter le roi Charles V, di un aucien cérviam. quart quand il la faisoit porter, ext de Nostr-hance, etes des autres collèges, tant règuliers que séculiers, alloient muls pieds, et parce il en ventui tonjours aucuns beus ollices. La châse de sainte Geneviève, châse triv-venière, plus riche que belge, offrait une infinité de délais, beancomp d'or et de pierveires. Elle esfait, supportee par quatre statues de vierges plus grandes que nature. Âi-dessus brillaient un bouquet et une couronne de difannatis, deux présents faits, le premier par Marie de médicis, et le sevoud pur Marie-Elisabeth Orlètus, reine domairer d'Espats.

Le 6 juin 1883, le tounerre tomba sur l'église Sainte-l'acceive et y causa de grands dommages; il briba le clocher, foudit les cloches, et renversa plusieurs parties des baliments de fablaye. Le pape s'sale l'A accorda aux religioux des indulgraces qui devaient être distribuées pour les réparations à faire : moyen fort eu sage pendant le moyen àge.

L'abbaye Sainte-Geneview était le chef-leu d'une congrégation composée de uneil cent maisson en Prance, elle nommait à plus de cinq cents terres, dont elle disposait torigans en faveur de ses religieux. L'abbé était étectif, portait le titre de generi, el poissait du droit, bien glorieux pour un abbé, de se parve, en officiant, de la crosse, de la mitre et de l'ammen. — La bibliothèque decetteabhaye était et est encre publique. Le plan de la salte qu'elle occupait présente pue croix. Au rentre, ou point d'intersection, est un dôme dont le plan fout plan de la saite qu'elle occupait que, près de quatre-vingt mille volumes imprimés. Le nombre en est beaucoup augmenté depuis la révolution. On construit actuellement, sur l'un des côtés de la place du reauthèm , un bâtiment où cette bibliothèque serve sous les regiese de Charles VIII et le lierni IV, a d'it démolice en 1807. Avant d'opèrer cette démolition, on ordonna des fouilles qui mierat à découverfr. au-dessous du rand untel, curiron gainze sercobages.





de Ellenge or mont.

delike per harmon a har

dans un état de désordre et de bouleversement. Quatre de ces fombeuus et leurs couverées offizient et étéreurement de petites crois gravées sans régularité; les autres étaient en platre ou en pierre tendre dite lambourde. Tous cres ésplucres avaient été ouverts ou spollés, sans doute par les Normands. Les tombeaux de Clovis, de Colditde, ont dû éprouver le même sort; le corps de sainte Genevière paratt n'avoir pas dé plus repete par est partens.— Dans sainte Genevière paratt n'avoir pas dé plus repete par ces barbars.— Dans sainte Genevière dans les ancients batiments de Tabbaye, aujourd but Goldére se trouve enaggée dans les anciens batiments de Tabbaye, aujourd but Goldére de Henri IV. Sa partie inférieure est d'un style qui apportieut an onzième siècle, se partie unérieure est un ouvrace du outinizéen.

SAINT-ÉTIENNE-DU-MONT, église paroissiale, située à côté de l'emplacement de l'ancienne èglise Sainte-Genevière. Elle doit son origine à une chapelle basse attenante à cette dernière église, et portant le nom de Chanelle du Mont. Si l'on en croit Guillaume le Breton, elle portait, en 1221, le titre d'église; elle était aecompagnée d'une aumônerie : Domus eleemosyner ante reclesium sancti Stephani de Monte, « la maison de l'aumôneric devant l'église Saint-Étiennedu-Mont, « Cette maison fut, à la fin de juillet 1221, frappée par le tonnerre. Ce fut après cet accident qu'en 1222 on demanda au pape Honorius III l'antorisation de faire reconstruire cet édifiee sur de plus grandes proportions, et de l'ériger en église paroissiale, pour qu'il pût servir aux habitants du quartier, dont le nombre s'augmentait depuis que Philippe-Auguste avait fait entonrer Paris d'une enceinte. Cette nouvelle église fut entièrement assuiettie à celle Sainte-Geneviève : elles différaient entre elles comme un vassal différe de son seigneur. L'église vassale n'eut point la permission d'avoir une porte particulière. On ne pouvait y entrer qu'en passant par la maitresse église. En 1491, le bourg Sainte-Geneviève devenant toujours plus populeux, les marguilliers de Saint-Étienne-du-Mont demandérent à l'abbé quelunes toises de terrain et quelques vicux bătiments voisins pour agrandir lenr église : ils demandèrent aussi la permission d'élever leurs clochers, d'avoir quatre cloches ct une porte particulière, L'abbé, moyennant une somme d'argent, consentit à ces diverses demandes, à l'exception de la dernière, qu'il refusa obstinément : ce ne fut qu'en 1517, époque où l'on reconstruisit l'église, que l'abbé permit au curé et aux marguilliers de Saint-Élienne-du-Mont d'avoir une entrée particulière, et d'ouvrir une porte,

La figuale principale de cette église affecte la forme pyramidale et offirm curarciére eftrange qui n'est pas sans agrement. La première pièrre en fut posée, en 1611, par la première femme de fictri IV, Marguerie de Valois, qui, pour avoir cet lonneur, donna la somme de trois mille livres. L'essemble de Jabliment, constitui au commencement du sexiéme sièrée, est un métange des gêties ogival et de la renaissance qui s'y montrent avec tous les raflinceuts, doute les gentillesses et les formes décirates ou dégantes que les surchitectes de rette époque domaneint à febrar constructions. Le jube, ses ormenueis, se doux escaliers qui s'édévent en pirale autour du fut d'une colonne jusqu'aux, galeries supérjeures; ces galeries qui tournent autour du cheur, sont des modétes de leggréte et de décinctesse. Ce plén n'été achée ven 1600,

comme l'indique le millèsime qui s'y trouve. Au milieu de la voûte de la crojsée pend et descend de deux toises ce qu'on nomme vulgairement est-de-l'ampe ou ctef pendante. Cette construction est formée des nervures de la vuide, qui, après en avoir suivi la courbure, retombent en s'unissant et présentent un masse suspendue et sans appui. Ce tour de force dans l'art de construire cause aux spectateurs un véritable étopnement. Les fûts des colonnes, dont la loi-gueur est démessirée, sont dépourvais de despiteux. Les nervures des voûtes missent du un de la colonne. L'église Saint-Nicolas-des-Champs offre un autre exemple d'une parcille construction. Les areades de la nef appartiennent au dis-sexifiem siècle.

Les vitraux, qui sont du seizième, méritent de fixer l'attention des amateurs de la petiture sur vere; nous cilerous surfout le juguent d'ernier, et un sujet alligorique rapportant à l'effision du sange de Jesus-Cirist. Témantion des grâces que le Saint-Sacrement confère, par N. Pinaigrier. Cette peinture occupe une des feudres de la deppelle de la Vierge. La chapelle de sainte Genevievo d'ire encere la phié de la Mance, le sacrifée d'ête etc., par Jean Cousin.

Une seule tour, placée au nord de l'édilice, sert de clocher; elle est fort élevée, et son architecture est d'un genre peu ordinaire.

L'intérieur de cette égitise renfermait quelques objets intéressants; trois as-reliefs de Germain Pilon et plusieurs tableaux. La chaire à prècher, sculptie par Claude Lestocard d'après les dessins de La Hire, peut servir de modèle en ce gerne. La chapelle de la Vierge, situee au rond-point de l'égitise, offre l'pilaphe latine du célètre Blaise Pascal qui mourt en 1662, à Tage de treute-neuf ans. Ce monument, qui ne consiste que dans une pierre gravée, est suffisamment orne par le non du défunt. Bans cette même chapelle, on voit quelques ptits tableaux votifs. Il faut distinguer celui qui représente l'intérieur de cette égitse, peint, en 1808, par M. Gosse. Dans la croisée, deux très-grands tableaux, qui se font face, décoraient l'ancienne égitse Sainte-Geneviève; lis furent votés par les échevius de Paris i l'un, à l'occasion de deux années de famine, fut voté en 1669, et peint par Largiffière; l'autre, à l'occasion de la famine causée par l'hiver de 1709, fut peint par de Troy.

Vers la fin du seizième siècle, le curé de Saint-Étieme-du-Mont se plaignit b'ierre de Gondy, éveique de Paris, qu'un de ses paroissiens, nommé Nichaud, qui venait de se marier, et dont il devait beiur le lit nuptial, l'avait fait attendre ispay'à mimult. L'évèque, d'après cette plainte, décial qu'il l'avenir la bienédiction du lit nuptial se donnerait pendant le jour, ou au moins avant le souper de noces (f).

SAINT-ANDRÉ-DES-ARS, église paroissiale, située rue de ce nom-

<sup>(</sup>i) Les curés anchemment ne permetalismi point aux nouveux épous de oucher enemble stant la hemèticitue du la mupila, béndicitue du la mupila, l'endicitue du la nupila, l'endicitue du la hemèticitue du la mupila, l'endicitue du la hémèticitue du la mupila; is défendant aux nouveux épour de consommer le marière pendant les trices ou quater permite, jour qui pui sont les consommers de marière pendant les trices ou quater permite, jour qui pui sont les consommers de l'aux permite, les plus quater permites de trices quater permites de trices quater permites de l'aux permites quater permites de l'aux permites de l'aux permites quater de l'aux permites quater de l'aux permites de l'aux permites quater de l'aux permites de l'aux permites quater de l'aux permites de l'aux pe

La nouvelle enceinte dont Philippe-Auguste ordonna la construction autour de Paris, en morcealut les propriées et les terres seigneurales, lis naître plusieurs querelles entre l'évêque, l'abbé de Saint-Genuain-des-Prés et l'abbé de Saint-Genueive. Il faltat du temps pour concilier tant d'intérêts. Il fat enfin convenu, pour dédommager l'abbaye Saint-Germain-des-Prés et asse pertes, que cette abbaye serait autorisée à faire bâtir pour elle deux églisses dans la mouvelle enceinte de Paris; l'une tut celle saint-Andr-des-Ars, et l'autre celle Saint-Gome et Saint-Bunien. Les églisse s'étaient alors considérées comme propriées particulières, comme un domaine productiers.

La construction de la basilique Saint-André était commencée en 1210, sur le territoire appelé de Lias ou de Laas, nom d'où, à ce qu'il paralt, est dérivé celui de la rue des Ars qui a été écrit tout à la fois Saint-André-des-Ars, des Arcs, et enlin des Arts; Au seizième siècle, une grande partie de cette églisc, et notamment la nef, fut bàlie. La façade principale était un ouvrage du dixseptième siècle. Sur le graud antel on voyait un tableau de Restout, et aux côtés du sauetuaire, deux tombeaux : l'un d'Anne Martinosi, princesse de Conti, morte en 1672, exécuté sur les dessins de Girardon; et l'autre, de François-Louis-Armand de Bourbon, prince de Conti, son époux, décédé en 1683. Ce dernier tombeau était l'ouvrage de Costou l'ainé, à qui l'on pouvait reprocher l'iueonvenance de placer dans un sanctuaire des chrétiens la déesse Pallas, qu'on y voyait appuyée sur un lion et tenant le médaillon du prince. Plusieurs personnes distinguées avaient leur tombeau dans cette église : Le Nain de Tillemont, savant historien; Nanteuil, habile graveur; Charles Dumoulin, Henri d'Aguesseau, deux hommes dont le barreau s'honore; La Molte-Houdard, de l'Académie Française; l'abbé Le Batteux, littérateur estimé; sur le monument consacré à ce dernier on lisait : Amicus amico, La famille de Thou avait. dans cette église, une chapelle destinée aux tombeaux et à la mémoire de ses membres, dont plusieurs ont acquis une eélébrité durable. On y lisait une épitaphe en vers français de Matthieu Chartier, conseiller au parlement, surnommé le père des pauvres : elle était remarquable par l'énergie de la pensée et de l'expression. Une chapelle de cette église avait appartenu à Jacques Coctier, et renfermait ses cendres. Cet homme fut le médecin de Louis XI; par ses prédictions menaçantes, il faisait peur à ce méchant roi, qui, comme on sait, était l'effroi de tous ses sujets. On voyait aussi dans une chapelle un ex-voto placé par Armand Arouet, frère de Voltaire. Le vitrage d'une des chapelles représentait Jésus-Christ placé sous un pressoir; au bas de cette représentation on lisait ce passage d'Isaie : Quare rubrum est indumentum tuum? Torcular calcavi solus,

Cette église, supprince en 1790, fut démotie dans la suite; cette démotition a laissé vide un emplacement qui donne de l'aisance et de la salubrité aux maisons voisines et à plusieurs rues qui viennent y aboutir.

SANT-COME ET SAINT-DAMEN, égliso paroissiale, située au coin de la rue lacine et de celle de l'École-de-Médecine, ei-devant des Cordeliers, et fondée à la même époque et par le même motif que le fut l'église Saint-André-des-Ars, dont je viens de parter. Cette église resta assujettie à l'abbaye de Saint-tiermaindes-Prés jusqu'en 1915, époque d'une querelt três-vive et mem sanglante, qui s'éleva entre les étudiants de l'Triversité et les serviteurs de cette abbaye. Par l'accord qui fut couch, la nomination de la enre de saint-Come fut attriluice à l'Université. Duoique les dépendances de cette église fussent trèscircouserites, il sy trouvait un cimetière, des charmiers, et un liteu où se renadiant, le permit fundi de chaque mois, des churrigeins pour y visiter les pauvres undades et leur douner des consultations gratuites. Un petit bâliment était destine a cette houre ourres.

Dans le cimetiere de cette église, qui a été complétement démoite dans ces dernières aunées, fut enterré François Trouille, qu'une étrange différentié rendit célébre et malheureux. Dès l'âse de sept à huit ans, it lui était survent une cenne au front, qu'il avait grand soin de cealer. Il travaillait à une charbonnière, dans la forté du Maine, besque le marquis de Lavardin, étant à la chasse, le lit arrêter, parre qu'il n'avait jas devant ce seigneur dé son homet qui cachait sa corne. Ce malheureux fut ensaite conduit à la cour de Henri IV, comme me curiosité. Ce nu le dumn a net ses rodets pare a tiere profit, da l'Estolic. François Trouillac, promené de foire en foire et devenu un objet de risée publique, eun gournet de charir, on lui fit ectte érabne risident.

Hans ee petit endroit à part, Gist un très-singulier cornant, Car il l'était sans avoir femme, Passants, priez Dieu pour son âme,

SANY-MIATRE, édies paroissiale, située rue du Mont-Saint-Hilaire, p. 2. Elle existait, dans le douzième siècle, avec le titre d'oratoire. Vers l'an 1200, un la voil figurer en qualité de paroises. La population, qui s'accroissait toujours dans l'aris, névessiati de paroilles érections. Le portail, construit an treizième siècle, fut, ainsi que l'édilie, eudièrement réparé au commencement du dichimitème. En 1513, cetté égitse fut profanée par les coups que se portérent deux peintres qui s'étaient vivement disputés sur la question de savoir si, dans un tableau d'Aldru et d'Ére, ces personnages, qui n'avaient point ou de mère, devaient étre représentés avec un nombril. — Cette égitse a été démoite vers l'an 1785; elle est remplacée par une maison particulière.

sany-mounté, église paroissinle, située rue de ce nom. Vers l'an 1994, the oblid Chierina, bonhanger, et son répusse donnévent nout arpents de terre, qu'ils possédaient hors des nurs de l'aris, pour l'entretien d'un prêtre des-line à desservir une petite chapelle qu'ils se propossient de latir. Le prieur de Saint-Martin l'enr céal un arpent de terre près de la, sur lequel lis liteut élever la chapelle. Les fondateurs y établièrent ensuite des chanoines; puis des personnes dévoise conocurrent à ce pieux établissement, en augmentant, par des donations, le nombre des chanoines.— Cette église située près de la place aux Fourceaux et ), en porta le notation.

La fondation de celte basilique, sa dotation et les élections des chanoines de-

<sup>(1)</sup> La place on le marché aux Ponccianx ful, après la construction de l'enceinte de Charles V, transfèrec au dehors de cette enceinte, sur un emplacement que traverse aujourd'hui la rue Suintetine.

vinrent une source de discordes entre l'évêque de Paris et le chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois : leurs querelles à ce sujet furent scandaleuses par leur vil motif et par leur longue durée. Elles n'étaient pas encore terminées à la fin du dix-sentième siècle. - L'église Saint-Honoré fut, en 1579, agrandie et rénarée : l'édifice n'était ni beau ni vaste. Dans une chapelle, à droite, était placé le lombeau du fameux cardinal Dubois, tombeau exécuté sur les dessins de Coustou le jeune. M. Couture, recteur de l'Iniversité, fut chargé de faire J'épitaphe de ce eardinal. Il ne pouvait décemment dire la vérité sur les faits et gestes du défunt; il ne pouvail lui donner des éloges sans encourir le blame publie; il se tira avec adresse de cette difficulté. Il avait à parler d'un homme dont la conduite honteuse était couverte par le voile des fonctions éminentes qu'il avait remplies, des tilres et des dignités séculières et ecelésiastiques dont il fut gratifié : il s'attacha uniquement à dénombrer ces titres pompeux, et à démontrer toute leur vanité; il finissait par exhorter les passants à rechercher une gloire plus solide et plus durable, et nous apprenait que le cardinal Dubois mourut en 1723.

Cette église a été démolie en 1792, et, sur son emplacement, ainsi que sur celul des maisons qui en dépendaient, on a établi des passages bordés de boutiques, et la rue Montesquieu.

SANTS-MOGAS-PES-CHAMPS, église paroissiale, située ure Saint-Martin, et a côté de l'abbaye de ce nom. Elle dut, comme beuvoupt d'autres, son origine à une simple chapelle que l'accroissement de la population fit convertir en église paroissiale. Ce changement s'opéra un peu avant 1220, puisqu'en cette année le prieur de Saint-Martin accorda un cimetière à la nouvelle paroisse. Au scizième siècle, devenue trop étroite pour le nombre des habitants qui s'y rendairent, cette église flut considérablement agrandite.

Cet édilice est d'une longueur disproportionnée avec sa largeur. La net, qui papartient à l'églies primitive, a elux rangs de basedés et due colonnes dénuées de chapiteaux; de sorte que les nervures qui se déploient, en suivant les arêtes des voites, prennent leur naisance sur le foit même de la colonne La construction de la croisée et du fissance sur le foit même de la colonne de la colonne de la croisée et du fissance sur le foit promotion de la croisée et du charge est diver de colonnes corinhiques de quatre anges en stuc excetuels par Sarrazio, et d'un labboa de Vouet, représentant l'Assomption de la Vierge. La chapelle de la communion doit sa décoration à l'architecte lousiau, cuillaume hude, un des plus savants hommes de son siècle; Pierre Gassendi, physicien célèbre; Heuri et Adrien de Valois, qui ont rendu de grands services à la science de l'Inistoire; Théophille Visual, poète français, qui fut condamne à être brûle vit, mais qui ne le fut qu'en effisie, pour avoir compsée un ouvrage initulé le Purasse français; Laurent Magnière, sculpteur, etc., ont leur sépulture dans cette églies. Saint-Nicolas-des-Champs est adouter bui l'églie pur avoir control bui l'églie pour avoir composé un ouvrage initulé le Purdems grandisse l'autent Magnière, sculpteur, etc., ont leur sépulture dans cette églies. Saint-Nicolas-des-Champs est adouter bui l'églies pour avoir consonie de un sixtée arrondissement des marques des marques de l'autent Magnière, sculpteur, etc., ont leur sépulture dans cette églies. Saint-Nicolas-des-Champs est adouter bui l'églie pour avoir de l'autent Magnière, sculpteur, etc., ont leur sépulture dans cette églies. Saint-Nicolas-des-Champs est adouter bui l'églie pour avoir de l'autent Magnière, sculpteur, etc., ont leur sépulture dans cette églies. Saint-Nicolas-des-Champs est adouter bui l'églie pour avoir de l'entre de l'autent Magnière, sculpteur, etc., ont leur sépulture dans cette églies. Saint-Nicolas-des-Champs est adouter du l'églie de la cour de l'autent Magnière de l'autent Magnière de

SAINT-GERVAIS, église parreissiale, située rue du Monceau-Saint-Gervais. L'ai déjà parlé de l'oratoire qui exisiati sous ce nom en l'an 376. Cet oratoire, situé au milieu d'un vaste et antique cimetière, était sans doute productif par ses revenus et par les offrantes que les fidèles y portaient, puisque, vers le commencement de la troisième race, les comtes de Meulan s'en emparèrent, et en jouirent pendant longtemps: ils le donnérent depuis au monastère sant-Niesise de Meulan. On ignore à quelle évoque il fut érigé en paroise. En 1212, pour la première fois, Saint-Gervais figure en cette qualité dans un acte contenant les redevances que le curé de cette église payait à l'église Notre-Dame. Je reviendrai dans la suite sur cet étallisement.

SAINT-PIERRE OU SAINT-PERE, église paroissiale, situer une des Saints-Pères. Cest ainsi qu'était nonnnée une chapelle dont on iguore l'origine, et qui exislait sous le règne de Philippe-Auguste, avec la qualité de paroisse du hourg Saint-Germain. On construisit dans la suite, près de cette église, une modulerrie, qui a depuis recu le nou de le Charlet. Nous en parlerons plus loit par

SAUY-PLANES-GREER, rights purobssite, située derriere Hilder-de-Ville, Cétait, comme la plupart des égliesse de Paris, une chapselte que l'accretossement de la population fit ériner en paroisse. Vers l'au 1212, ette obtint ce titre qui un fut vivement disputé par le curi de Saint-d'Eccusio, dont l'églisse citait voisine. Je passe sous sitence les loues et enuivens d'elast occasionnés par l'institution de cette nouvelle paroisse. Cette église fut rebatie en 1362, l'eju pareira à cette cipoque. Il suffir de dire, quant à présent, que la sulle Saint-l'aun de l'Hotel-de-Ville en fussit partie.

CONVENT DES MATHERISES, situé rue de ce nom. Il existait vers 1208, avec to mor des Matherias, pareq uil remplaceit un hopital dévié au saint de ce nom, saint qui autrefois était fameux par la guérison des personnes atteintes de foite. Les Mathurins étaient qualifiés de réligieux de la Trée-Sonate-Trànit, de la Relemplin des Emplis, lean de Matha, docteur à Pares, et Pétix de Vaios furent les auteurs de cette institution, dont le but très-louable consistait à rarbeier des Musulmans les cesteves chrictiens, et des chrictiens les esclaves musulmans qu'ils donnaient en échange, Ces religieux vivaient d'une manière simple et aussère. Ils ne se servaient que d'ânes pour mouture; c'est pourquoi le peuple les nommait tes Friers suz daze. Butébeut, dans sa pêce des Ordres de Paris, donne à ces religieux des éloges qu'il est loin d'accorder aux autres monstéres de cette ville. L'éphaphe suivante, que Jai vue gravée sur une table de bronze lixée dans le mur du cloitre de cette maison, tend à prouver que ces religieux se faisient honeur des bravaits les plus services se faisient honeur des bravaits les plus services aux autres.

Ci gist léal Mathurin, Sans reprouche bon serviteur, Qui ceans gards pain el viu, Et fust des portes gouverneur. Paniers ou hottes, par honneur, Au marché volentier portoit; Fort diligent et bon sonneur; Dieu pardon à l'âme lui soit.

Ce couvent et son église étaient les lieux où l'Université de Paris tenait ses assemblées et célébrait ses soleunités religieuses.

tuns le cloître, ou voyait la fombe et les figures, gravées au trait sur la pierre, de deux, écoliers, l'un nommé Léger Dumonssel et l'autre Olivier Bourgonis, qui, ayant voié et assassiné des marchands sur un chemin, furent poursuivis, arrêtés et pendus par le prévit de Paris. L'Université se révir a de toutes ses forces contre cet aele de justice, dit valoir ses druits, ses pricitiges, monaçs. do fermer les écoles de París, et parvint à faire condamner le prévôt de cette ville aux humiliations suivantes. Il fut contraint de détactier tui-même du gibet les deux écoliers pendus, de leur donner un baiser sur la hourbe, de les cenduire sur un char couvert d'un drap mortuaire, escort de ses sergents et archers et suivi d'une procession de currés et de redigieux, au Paris Notre-Dame, pour les présenter à l'évêque, et de la dans l'église des Mathurins, où le currége remit ces corps au reteur de l'Eniversité, qui, le 16 mai l'10s, les fit inhumer honorablement. Ainst, par respect pour les priviléges de l'Eniversité, le cours de la justice était interrompu et les crimes restaient impais

Ce couvent, bâti sur une partie de l'emplacement du palais des Thermes, est devenu, dès l'an 1790, une propriété particulière. L'église est démolie.

COUVENT DES ACCORDS, Dominientas, ou Frires Mineurs, situé rue Saint-Laquese, Saint Dominique vint à Paris en Pan 1292, et il y vit avec plaisir que les sept moines de son ordre qu'il avait envoyés dans cette ville pour y fonder ue couvent s'étatent fait beacouré per prosètyes, et que ce nouveau monastère comptait déji trente religieux, lis s'étairent d'abord établis dans une maison destinée aux pélérnis, près de laquelle résit une chaptele és avint Incques. Les nouveaux desservants de cette chapelle acquirrent une telle réputation, que son non fut douné à la rue où elle étai situee, et que les religieux dominieains reçurent cetui de Jacopius, puis de Jacobius, qui en dérive. Je continuerai, dans la période sujvante. Thistorique de ce couverjoue de ce

ABBAYE SAINT-ANTOINE-DES-CHAMPS, aujourd'hui Hépital Saint-Antoine, située rue du Faubourg de ce nom. Elle fut fondée, en 1198, par Foulques de Neuilly, célèbre prédicateur, auquel on attribue beaneoup de miraeles. Il guérissait toutes sortes de maladies par l'imposition des mains et le signe de la eroix. Il donnait la lumière aux aveugles, l'onie aux sourds, la parole aux muets, dit l'auteur des Grandes Chroniques de France, qui ajoute que plusieurs n'y eroyaient guère : aucuns ne les eroyent pas légièrement. Sans doute qu'alors il ne resta plus de malades à Paris. Il s'associa Pierre de Roussy, autre prédicateur, qui, par ses sermons, convertit plusieurs usuriers et femmes publiques de Paris, « Et aussi, ajoute-t-il, les folles femmes qui se mettoient aux bordeaux et aux carrefours des voyes (des rues), et s'abandonnoient, pour petit prix, à » tous, sans avoir honte ni vergogne. « Ces femmes prostituées, après avoir entendu Foulques de Neuilly, se coupérent les cheveux et renoncèrent à leur infâme métier. Les unes firent des pélerinages, nu-pieds et en chemise, les autres furent recueillies par le prédicateur, et devinrent les premières religieuses de ce monastère, qui, dans la suite, reçut des aceroissements considérables, et fut honoré du titre d'abbaye royale. L'abbaye Saint-Antoine était environnée de fortes murailles, et formait une espèce de bourg. Ce fut vers une partie des fossés de cette abbaye que Louis XI conclut, en 1465, une trêve avec les princes armés contre lui, pendant la guerre dite du bien publie. Cette trève fut violée par ces princes rebelles; et, dans la suite, ce roi fit élever en ce lieu une croix dont, en 1562, on déterra une pierre où se trouvait l'inscription suivante : L'an M. CCCC. LXV fut ici tenu le landit des trahisons, et ful par unes tresves qui furent données : maudit soit-il qui en fut causc.

Cette abbaye donna son nom à la rue qui y conduisait, et au fundourg où elle est stude. Les bâtiments de ce' monastère et le sanctuaire de son elgies furent, vers l'an 1770, reconstruits sur les dessins de l'architecte Lenoir, surnommé le Român. Ils sont vastes et commodes. L'èglise était richement decorée. On y voyait plusieurs tombeaux de personnes distinguées par leur rangé évivé, de priures, princesses, et notamment ceux de Jeanne et de Bonne de France, filles dur ni Charles V.

Cet établissement fut supprimé en 1790, et ses bâtiments reçurent depuis une destination plus utile. Un décret de la Convention nationale, du 17 janvier 1795, les convertit en un hoptal, assimilé à celui de l'Hotel-Dieu.

HOPITAL DE LA TRINITÉ, situé au coin des rues Saint-Denis et Grenétat. Pendant que Foulques de Neuilly et Pierre de Roussy préchaient, convertissaient des femnies publiques, et les rénuissaient en communautés religieuses ; que Philippe-Auguste recevait, en 1198, des sommes considérables des Juifs pour les rétablir, après les avoir expulsés et s'être emparé de leurs richesses en 1181; pendant que ce roi, excommunié par le pape pour avoir changé d'épouse, chassait les évêques de leurs sièges, les abbés de leurs monastères, les curés de leurs paroisses, confisquait leurs revenus, mettait en fuite l'évêque et les curés de Paris qui avaient adhéré à la sentence du pape; pendant que les écoliers de cette ville se batlaient contre ses habitants, que le prévôt Thomas maltraitait ces écoliers, et que le roi , à son tour, maltraitait le prévôt ; pendant que l'évêque de Paris se disputait scandaleusement avec l'abbé de Sainte-Geneviève, deux partieutiers paisibles, obscurs, Jean Palée et Guillaume Estuacol, s'occupaient de fonder un hôpital pour les pauvres malades. Cet élablissement fut d'abord nommé l'hôpital de la Croix-de-la-Reine, et dans la suite il recut le nom de la Trinité. Il éprouva, de la part des seigneurs ecclésiastiques, de grandes difficultés : leurs droits et leurs privilèges étaient des obstacles continuels aux institutions les plus utiles.

Il fut établi, pour le service de cet hôpital, une communauté de frèrez qui, peu riches eux-mémes, portaient des secours aux pauvres, et donnaient l'hospitalité aux pelorins. Il leur était défendu, par leurs statuts, de monter à chevai; ils ne voyageaient que sur des aines, c'est pourquoi ils furent nommés frères ainers on féries de la Triulié-aux-ines.

Il fallait des prêtres pour desservir la chapelle : on y plaça des religieux Prémontrés d'Itemières. Ces religieux ne tardérent pas à s'emparer des proprétés de la maison : dès lors elle cessa d'être nité aux pauvres. L'hospitalité n'y fut plus exercée : ces moines se firent à eux-mèmes le bien qu'îts devaient faire aux autres. Rutobeuf leur reproche d'être devenus riches, et d'avoir renoucé aux ânes et pris des chevaux pour montrares.

Vers la fin du quatorizime aiévé, ces religieux louirent la plus grande salle de l'hojital à des comédieus nommés se conjirent de la Passin, dont je parlerai dans la suite. Ces comédieus y tincrut leur spectacle jusqu'à l'an 1533, répage de la parlement destina les statiments de ech hojital à l'échezion des sopriseins des deux sexes, au nombre de cent, garçous et de troute-six filles. Les artistes qui s'é établissation pour instruire pes ornéheix acenaient leur maltrise. Ces enfants assistaient aux enterrements : ou les connaissait sous le nom d'enfants bleus; à cause de la couleur de leurs habits.

Les bătiments de cel hôpital furent enlièrement démofis dans les premières années de la révolution : on a bâti sur leur emplacement, des maisonnettes disposées en rues régulières. L'église, qu'on avait fait reconstruire en 1598, et dont le portail fut élevé en 1671, sur les dessins d'Orbay, a été démolie en 1817.

morrata sanyre-caymentus, situé que Saint-Denis, au coin méridional de la rue des Lombards, fondé vers l'ain 1184. Il pota d'abord le nou d'Inpitul des pauces de Scinte-Opportune, et fut administré par des fréres hospitaliers (1). Due hollé du pape (nonce it), de 1222, met et objaint auss, la protection du Saint-Siège, et le nomme l'Hopitul de la Maisson-Diec-Smite-Colhectia, Aux Frères hospitaliers se joignirent des seures, on us asit quels désentiers résultèrent de cet amalgame; mais, en 1521, François bomeber, réveque de Paris, renvoya les frères et conserva les soures. Ces religieuses de l'ordre de Saint-Augustia avaient, dans forigine, pour principate obligation, celle de logre les pérèrins, de loger et de nourir, pendant frois jours, les femmes ou filles qui cherchaient à entre cu condition, ou qui, venant à Paris pour d'autres affaires, avaient par les moves des procureur maiste. — Les baltiments de cet inspital furrent démois pendant leris jour d'autres affaires, des les des la la companie de la révolution, et des maisons partieuffères se sont élevées sur son empacement.

A la suite de la notice des églises et des maisons religienses, il convient de placer celle des établissements non moins utiles, des *rollèges* et des *écoles* qui, pendant cette période, commençaient à prévaloir à Paris; j'y joindrai la notice des institutions éviles.

COLLÉE DE CONSTATINOPLE OU COLLÉE GARC, Sitté cul-le-sac d'Ambiose, près la place Maubert. Ou a di sans pouve qu'il fil fondée et 196, à l'occasion du projet de réunion des églises greeque et latine. Quoi qu'il en suit, ec collège dence, paisqu'il y restait plus qu'un sent boursier. Alors Jean de la Marche le prit à loyer, et en forma un nouveau collège qui, dans la suite, reçul le nom de Petite-Marche, et fut, en 1420, r'etni au collège de ce nom.

COLLÉGE DES BOXS-BENATS, SILVÉ dans la rue qui porte ce nom, près du Palais-Hoyal. Cest le second ou le troissème collège c'abbl à Paris, el c'est le premier qu'on y ait destiné à des nationaux : il fut fonde en 1208 par quelques personnes qui avaient contribuit à l'établissement de l'église Saint-Inonor. Ce collège reçuit d'abord le nom d'Hojatel des pouvers Ecollers; ils méritaient cette dénomination; car ces jeunes et malheureux éléves étaient obligés chaque jour, pour vivre, de demander l'aumône dans la ville, comme le faisaient plusieurs communates religieuses.

Les libéralités de quelques personnes bienfaisantes, notamment celles du célèbre Jacques Cœur, procurèrent à ce collège un revenu suffisant, et les écoliers ne furent plus réduits à implorer la charité des habitants de Paris, Dès que ce collège eut obtenu de l'aisance, il devint la proie du chapitre de Saint-Homoré, au-

<sup>(</sup>I) En dehors de chaque porte de la seconde enceinte de Paris se trouvait un hôpitul ou hôtellerie.

quel ses biens furent, en 1605, totalement reunis. Absorbée par ce chapitre, il ne resta de cette institution que le nom, encore porté par la rue où elle était située.

COLLÓG DES BOSS-ENYATS, sitté rue Saint-Victor, que fie et 68. Il paralt qu'on donnai alors le nom de lour enfante aux pieus gens qui se livrateut à l'étude. C'est ainsi que, par opposition, on nommait mouveits garcon ceux qui vivient auss la désauche et le brigandage, il existe à l'aris deux mes qui portent le nom de Mouvein-Garçous. On ignore le nom des fondateurs, et l'époque précise de l'établissement de ce oelége. Il devait exister vers le règne de Philippe-Auguste, et avant l'au 1237, puisqu'en cette année le pape Innocent IV y autoriss la fondation d'une chapelle. Les hâtiments furent dans la suite occupés par un seinaire d'ecléssiastiques, sons la direction des petites de la maison de Saint-Lazare, fondé par Vinceut de Paut et nomme Sentautir de Saint-Firmia. Dans les premiers jours de septembre 1792, de précedus particiores, envoyés par le pouvoir municipal, autorité suprême à Daris, firent arrêter, enfermer ans cette maison, devenue me prison, flusieures ecclésiastiques ce les firent massaerer. Les détaits de cette horrible schen, je les passerai sous silence; ils révolteriant l'érrivain et ses lecteurs.

L'Institution des jeunes Arengles a occupé cette maison depuis 1807 jusqu'à ces dernières années.

écoues de paris. Philippe-Auguste sentit que les revenus de son fise croissaient avec la population de Paris, et que cette population prospérait par la grande afflueuee d'écoliers qui venaient étudier dans cette ville. Il voulut, pour les y maintenir, leur assurer beaucoup d'indépendance; il leur accorda des privilèges : on ne savait pas alors protéger autrement. Par une ordonnance de l'an 1200, ee prince vent que les habitants de Paris qui seront témoins d'une insulle faite à un écolier, viennent en rendre témoignage en justice; que ces habitants, lorsqu'ils verront un écolier frappé avec des armes, des bâtons ou des pierres, soient tenus de venir à son secours, d'arrêter l'agresseur et de le livrer à la justice. Si l'agresseur n'est pas pris en flagrant délit, on informera contre lui; et si, par l'enquête, il est trouve conpable, quand même il nierait le fait, et offrirait de se purger par le duet ou par le jugement de l'eau, les officiers du roi en feront aussitôt instice. Il est défendu au prévôt du roi, et à son officier, de mettre la main sur un écolier et de le conduire en prison. Si, par la gravité de son délit, il mérite d'être arrêté, il ne pourra l'être que par la justice du roi. Elle l'arrètera sur le lieu, sans le frapper, à moins qu'il ne fasse résistance; et elle le remettra à la justice ecclésiastique. En aueun cas, on ne peut arrêter un écolier hors du flagrant délit. Les serviteurs des écoliers jouiront des mêmes avantages. Ce privilège, et quelques autres de la même nature, ouvrirent un vaste champ aux désordres. Les écoliers, sans crainte du prévôt et forts de la protection du roi, se livrérent à tous les excès qu'inspire la fougue du jeune âge euliardie par l'assurance de l'impunité. Les insultes, les attaques, les combats de ces aspirants à la prêtrise, se multiplièrent ; à l'excès et restèrent presque toujours impunis.

Les écoles ont leurs vicissitudes. Celles de Paris s'étaient, du temps d'Abeilard,



rendues célèbres par une émulation admirable. Le zèle pour l'étude se refroidit sous le règne de Philippe-Auguste; plusieurs écrivains de ce temps s'en plaiguent. Les carnificiens c'est ainsi qu'on nommait alors les partisans de la barbarie) appelaient les hommes studieux boufs d'Abraham, aues de Balaum; mais ces injures étaient-elles sullisantes pour arrêter la noble impulsion donnée à l'enseignement? Plusieurs autres causes durent concourir à ce refroidissement, peut-être fut-il l'elfet naturel de la marche de l'esprit humain, qui, après de grands efforts, se ralentit; toujours est-il certain qu'alors l'ardeur pour l'étude parut s'éteindre, « Ils sont plus adonnés à la gloutonnerie, disait, en parlant « des écoliers, un écrivain de cette énoque, qu'ils ne le sont à l'étude; ils « préférent queter de l'argent plutôt que de chercher l'instruction dans les - livres ; ils aiment mieux contempler les beautés des jeunes filles que les bean-- tès de Ciceron....; toute science est avilie, l'instruction languit, on n'ouvre - plus les livres. - Il se trouvait cependant à Paris des écoliers laborieux ; mais il ne parait pas qu'ils fussent en grand nombre, Philippe Harveng, abbé de Bonne Espérance, dans une de ses lettres, donne des témoignages d'estime aux étudiants de cette ville, qui, dit-il, aiment mieux être dans les écoles que dans les foires, lire des livres que de vider les verres, et qui préférent la science à l'argent, La culture des lettres, pour être negligée, ne fut pas abandonnée : les connaissances acquises ne sont jamais entièrement perdues pour l'humanité. Paris conserva le feu sacré, et ses écoles prédominèrent celles des autres villes du royaume, « Des sayants les plus illustres y professaient toutes les sciences ; on » y accourait de toutes les parties de l'Europe; on y voyait renaltre le goût « attique, le talent des Grecs et les études de l'Inde. » Tels sont les éloges que quelques contemporains donnent aux écoles de Paris, Je dois avertir que lorsque les écrivains de ce temps entreprenaient de louer, ils s'en acquittaient avec une prodigalité sans bornes : l'exagération était leur figure favorite,

Les écoles de Paris ne reçurent que sous le règne de saint Louis le titre d'Université : l'en parlerai à cette époque.

PRÉ-AUX-CLERG. A l'ousel et au nord de l'abbaye et din bourg Ssint-Germain aiseint de vastes prairies qui s'élendaient depuis ce bourg jusqu'à n'ivière de Seine, et depuis la ruc des Saints-Pères jusqu'à l'explanade des Invalides, Le toum de clerce s'appliquant alors à tous les ceclesiastiques, même aux dutainuts de l'Eniversité de Paris. Ces clercs étaient en usage de veuir s'y promener, et de s'y permettre beaucomp de désorbate.

Deja, en 1163, me grande discussion s'était élevée entre les moines de Saint-Germain et les évoires, au sujet du Pré-aux-Cherce, et cette discussion avait paru assez grave pour être soumise na jugement du concile de Tours, où se trouvaient dis-sept cardinaux et cent vingel quatre révejues : elle y occasionna de longa édeats. Les clerce y furent condamnés à un éternel silence. On ne comait point d'autres édeatis sur cette faifaire.

En 1192, ou voit, d'une manière plus certaine, le Pré-aux-Cleres figurer sur la scène historique. Les écoliers de Paris, qui regardaient ce pré comme leur propriété, y commirent divers excès. Les habitants du bourg Saint-Germain voulurent les repousser; un écolier y perdit la vie, d'autres furent blessés. Cette querelle sanglante en fit naître une autre entre les recles de Paris et l'abbaye de sinti-fermain. Les deux partis recourreure à l'autorité du pape qui ne prononça rien. Tel etait le déplorable état de la legislation que, pour une simple contestation de propriété, on était obligé d'invoquer la décision d'un prince critaner. Il paral constant, par un réglement de Fau tel3, que les écoliers avaient la propriété de ce pré, on au moins la faculté d'en jouir en s'y promenant.

Le Pré-aux-Geres, qui a subsiste jusque sous Louis XIV, fut presque toujours un théâtre de lumille, de galanterie, de combats, de duels, de débauches et de sédition. Jen narleria dans la suite.

LES BALES. Philippes, kumste tira de la deponille des Julis qu'il venalt dechasser de ses États, les moyens d'augmenter les produits de son fise. En 1483 il fli, à l'institution d'un de ses sergents, bâtir deux halles hors de Paris, dans une partie du territoire de Champeanx, où son aient Louis-fe-fres avaid dejà, comme di a éed di ciabli un marche. Il achted ses daministrateurs de la malsdrevie Saint-Lazare une foire qu'il transfera dans ces halles; il les lit entouper d'une muraille perce de portes quis se fermaneu pendant fa unit, et yft établir des étanx converts, alin que les marchands y pussent abriter leurs marchandiese. Dans la Gli et d'evant l'edise de la Madeleine il existat, avant etele-époque, un marche qu'il et, quédques aumes a près, cuni unx halles de Champeaux. Telle ful l'origine de l'établissement qu'en nomme aujourd'hoi les halles; il

NONVELLES BOLTERIUS. Les liers chevaliers du Temple, dout J'ai, dans le chapitre prévêdeu, indiqué l'établissement, ne crurent pas deroger à leur mollesse en foudant une boucherie dans leur enclos, pour en tirer un revenu. Les bouchers de Paris, leise dans leur enclos, pour en tirer un revenu. Les bouchers de Paris, leise dans leurs atterêts, Coposéerul écette nouveauté. Après plusieurs débats, il fut couveau, en 1182, que la boucherie des Templess leur restreait, mais girelle i autarit que deux ciaux, larges chacun de douze pieds. Le roi, pour dedommager les bouchers de la ville, teur accorda la faculté d'achetre et de vouler du poisson d'eau douce. On peuse qu'its établièrnt aiors la Poissonureir de l'apport de Paris, el l'écutifient jusqu'à la rue Peirre-max-Vissons, appléée depuis la Petite-Sankerie.

Pierri-aux-Oussous, appoère depuis la Pétite-Saulinezie.
Exvè in raixe. En 1185, Philips-Augusto, occupi de grandes affaires, dit
Fisisforien Rigord, se promenant dans son patais royal (1), «5 approcha des Faneires où il se placait quelquelosi pour se distrire par la vue du conris de la
Scine. Des voitures, trainées par des chevaux, traversaient alors la Gife, et,
remannt la boue, en faissit vichaler une odeur insupportable. Le roin eput y
lenir, et même la punatuer le poursairit jusque dans l'intérieur de son palais.
Dès loss il concent un projet très-fidilicie, mans très-necessaire; projet qu'auren
de ses prédécesseurs, à cause de la grande dépense et des graves obstacles que
presentait son exécution, n'avait osé entreprender. Il convoque les bourgeois
et le prévoit de la ville, et par son autorité royale, leur ordonna de paver, avec
de fortes et dures ileures les rurs et voise de la Gif-a (cilliame-lede fortes et dures ileures).



<sup>(1)</sup> Aujourd'hui Palais de Justice.

Breton dit que ce pavé clari composé de pierres carrese, Quelques érvinais par felendent que térend et Poissy, attaché aux lismaces du roi, contribus aux frais de ce pavé pour la somme de ouze milles mares d'argent, ce qui semble douteux, or les sembles de la compartica de la c

Ge pavé était composé de grosses dalles ou carreaux de grès, dont les dimersionsen longueur et eu largura vasient environ trois pistes de drim, aix peu près six poures d'épaisseur, quadratis hapitibas, suivant Guillaume-le-Breton. L'abbéle-beuf dit avoir vu plusients carreaux de ce puré au bas de irre sinit-darque, a sept ou huit pietes sous terre. C'est sans donte du nom de ce pavé qu'est deroié cetit de la rue des Petits-Carreaux, ausis que les expressions provérbales, latest sur le carreau, pour dire reverser l'enuen que fou condust, être sur le carreaux, pour être sans place, sans donniele, expression qu'ou a rendue depuis ar eelle-ci, d'eu au le par le. Es exant ajoint qu'ou spressain, qu'et le pavé de Philippe-suguste et le pave actuel, un pave intermédiaire; ce qui prouve qu'en cel motriel son dés auccessivement d'envi.

AQUENCES ET PREMIÈRES FOYTAINES. DEUX AQUEDICS, du temps des Bomains, condusisent de la Circl auta nei squartiers voissis de la Circl. L'un partial de Cincillet et de dirigioni sur l'emplacement qu'o'crupe anjoint/fini le jardin du Palais. Nigol : Fautre, plus comun, fisiali parvenir au pulsis des Filtermes une partie des eaux du Bungis. On présume que ces aquedues, dont j'ai déjà parté, furent debruits par les Normands. Vois la notire des squardous modernes.

L'Agrinotte Salvi-Gravas fournit des caux qui proviennent des funteurs de Romainville de Menlinoutaux, et se rendeut un riservoire communi stiné dans le village du bré-Sant-Gervais, d'où clès sont conduites, par des tuyanx de plomb, à le fontaine Salvi-Lascr et à d'autres fontaines de braix. En plaçaid la construction de cet aquedue sous le règne de Philippe-Auguste, je me suis fondé sur des notions certaines, sur les présomptions très-vraisemblables qu'elles font nature et sur l'ouvrage de 91, Girard, higeniteur en chef de Paris. Det aqueolue existait au trézième siècle, et ses caux alimentaient la fontaine sin-Leazare hien avant l'au 1825. Du peut donc en reportre la construction au règne de Philippe-Auguste, qui vivait encore en 1823. Ce roi acheta, en 1939, des administrateurs de la jerposerie de Salvi-Lazare, moifer qu'il transféra aux halles de Paris. Le poiement de cette acquisition dut procurer de l'esiasare à cet d'abilissement, qui, qu'e 1181, se trouvait dous un était de prospérité, rar l'égise était desservie par un clergé assez nombreux. Ce fut saus donte dans ces circoatances que les administrateurs de cet hôpital s'occupierni de-

la construction d'un aqueduc, pour y conduire des caux, si nécessaires à un pareil établissement.

Les eaux de cet aqueduc atimentérent d'abord la fontaine Saint-Lazare, ensuite celle des Filles-trieu, rue du faubourg Saint-Denis, puis celle des Innocents aux coins des rues Saint-Denis et au Févre, et entin celle de la Italle.

AQUEUC DE BELEVILLE Le même rèque vi envors s'elabir cet autre aquedue qi, recueillant les eaux venus des tanateurs de letelliel, les condisis jiasqu'à l'albaye Saint-Martin-des-Chanqs où elles alimentèrent la fontaine de ce monastère, fontaine qui cixisait dejà en 1231. L'époque de la construction de l'aquedue a dè dère plus ancienne enores, et remonter au règne de Philippe-Auguste. L'et aquedue eu de maçonuerie a d'alord fourni des eaux au monastère Saint-Martin-des-Chanqs, natis à la fontaite Mauduée, etc.

Ges deux aqueducs et fontaines publiques furent, depuis le temps de la domination romaine, les premiers ouvrages entrepris pour conduire des eaux dans la partie septentrionale de Paris.

PETIT-PONT DE PARIS. Après avoir été souvent entraîné par la Scine, il fut, vers fau 1183, reconstruit en pierres par la liberaité de l'éveque Maurice de Sully, il débordement de la Scine, arrivé en 1196, le renversa encore. Rétabli quelque temps après, il ne put, en 1205, résister à un autre débordement dont parle Guillaume-le-Breton. - En décembre, di-il, il y ent une si grande dont parle Guillaume-le-Breton. - En décembre, di-il, il y ent une si grande - i-hondation que, depuis un siéche, on n'eu avait un de parcille. Le Petil-Pout - de Paris s'écroula, l'eun s'élevait jusqu'un second d'age des maisons; pour - communiquem de l'une à l'autre, on s'escrait de bateux. -

LE LOUVRE. Philippe-Auguste fit bâtir, hors de Paris, une tour ou forteresse, nommée en latin Lupara, et en français Louvre, Plusieurs lettres et ordonnances, datées de cette forteresse par les rois qui y résidaient, portent ces mots: Apud Luparam, prope Parisios, au Louvre, près de Paris. On a établi plusieurs conjectures sur l'origine de ce nom ; le n'en augmenterai pas le nombre. L'époque précise de la construction de la tour du Louvre est incounue; mais on sait qu'en 1201 cette construction était terminée depuis peu de temps, prisqu'en cette année ce roi déclara qu'il devait trente sous aux prieur et religieux de Saint-Denis-de-la-Chartre, à cause de la tour du Louvre qu'il avait bâtie sur leur terre. On voit en effet que, des la seconde race, le bord de la Seine, du côté où est situé le Louvre, était nommé le rivage de Saint-Denis. Lette nouvelle tour se trouvait, en outre, située, dans la seignenrie de l'évêque et du chapitre de Notre-Dame de Paris, Il fallut les dédommager : Philippe-Auguste chargea le prévôt de Paris de faire paver le dedommagement par les Parisiens. Ou voit que ce roi faisait ses aequisitions avec l'argent des autres. Ce prince voulut faire élever un mur d'enceinte autour de sa nouvelle forteresse, et pour cela il lui convenait d'avoir un fonds de terre situé près de l'église Saint-Thomas-du-Louvre, et appartenant à l'évêque de Paris. Sanval rapporte l'aete d'échange, daté de janvier 1209, par lequel on voit que Philippe-Auguste, pour le fonds de l'évêque, qui ne rapportait que onze deniers "lui cêde un autre fonds dont le produit était de quinze deniers.

Le Louyre avait alors, comme la plupart des châteaux de ce temps, une triple

destination: il servait de séjour aux rois, de fortenses et de prison. Cest ainsi que Ferdinand, comide de Bandre, que le vulgaire nommait fezenad, fut enfermé dans le Louvre, et y lunguir jusqu'à ce qu'il edit consenti à céder tons ses Etats au roi Philippe. Plusieurs princes curent dans la suite un sort pareit, et la prison du Louvre devint l'effroi des hauts barons. Cette tour fut aussi destinée à contenir le trèsor des rois. Louis VIII, dans son testament de l'an 1925, partie de cette tour du Louvre, situer, dil-il, pris- de Saint-Thomas, laquelle contenial son or, son argent, etc. — le parlernai, à leur époque, des divers changements qu'éprova cette forteresse.

Philippe-Auguste, après avoir opéré plusieurs changements utiles dans Paris, après avoir agrandi cette ville, en l'entourant d'une vaste enceinte que je décrirai, mourut le 14 juillet 1223.

## PARIS SOUS LOUIS VIII, DIT LE LION.

Ce prince succéda immédiatement à son père Philippe-Auguste. Il élait doué d'un grand courage et d'une faible santé. Il serait parvenu à chasser les Anglais du continent, s'il n'ent pas cédé aux instigations des prêtres et entrepris la malheureuse guerre de religion qui se faisait alors contre les Albigeois. Philippe-Auguste l'avait prévu : « Les gens d'église, disait-il, engagerunt mon fils à faire - la guerre aux hérétiques albigeois; il ruinera sa santé à cette expédition, il y « mourra, et le royaume restera livre à une femme et à un enfant. » Après quelques déplorables succès, revenant à Paris, il tomba malade à Monpensier, en Auvergne. Les médecins, attribuant sa maladie à sa longue continence, introduisirent, dit un historien, une jeune fille dans son lit. Le malade repoussa le remède; il expira le 8 novembre 1226. Ancun changement, aucune institution, n'eurent fieu à Paris pendant la courte durée de ce règne. Nous apprenons de Guillaume Guiart, dans son livre intitulé la Branche aux royaux liquages, que les reines (semburge, Blanche et Marguerite, pendant que Louis VIII était à la guerre, tirent exécuter à Paris, pour le succès de ses armes, une belle procession où les figurants étaient nu-pieds et en chemise, et plusieurs entièrement nus : ces nudités n'empéchèrent pas du reste, les trois reines d'y assister.

## TABLEAU PHYSIQUE ET TROISIÈME ENCEINTE DE PARIS.

Pendant cette période, il s'opéra dans Paris de notables changements, qui donnérent à cette tille quéplue apparence de granduer. Si l'on excepte les ruines du palais des Thermes, quelques églises pour la plupart construites en bois, quelques monastères entourés d'une enceinte et construits à la manière des vielles forteresses, et le sontire palais de la Clié, oi visidait le roi, le reste de la ville se composait de chanmières dont l'ensemble pourrait se comparer à un de not plus misérales villages.

Sous Philippe-Auguste, nons voyons s'élever le vaste édifice de Notre-Dame. Trois hôpitaux, ceux de la Trinité, de Sainte-Latherine et de Saint-Nicolas-du-Louere, furent institués, ainsi que deux collèges nationaux, sous le nom de

Bons-Enfants, collèges qui, faibles et pauvres, servirent de modèles aux nombreux établissements du même genre qu'on verra ligurer dans les périodes suivantes. Le nombre des bouelieries s'augmenta, et un marché considérable et clos de murailles, sous le nom des Halles, accrut les revenus du fisc en favorisant le commerce. Le gouvernement commençait à s'apercevoir que ses intérêts étaient liés à ceux des citoyens. Pour la première fois, quelques principales rues de Paris furent pavées, ainsi que nous l'avons dit. En 1186, Philippe-Auguste fit environner de murailles le cimetière des Innocents, qui, comme le dit Guillaume-le-Breton, était un dépôt général d'immondices et de saletés, servait de tieux d'aisances à la plupart des habitants, et, qui pis est, de lieu de débauches aux femmes publiques. Ainsi ou faisait une grande injure aux morts et l'on profanait un lien respectable et sacré. Deux aqueducs, réunissant chacun les sources de Ménilmontant et de Belleville, procurérent aux habitants le bienfait de leurs eaux; et pour la première fois, le faubourg et les quartiers septentrionaux de Paris curent des fontaines. Sur la rive droite de la Seine, fut elevée une enceinte de fosses et de murailles, siège de la domination royale, effroi des vassaux, prisou menaçante, qui ajoutait à la physionomie dejà peu gracieuse de Paris un nouveau caractère de sévérité féodale. L'enceinte que Philippe-Auguste fit bâtir autour de Paris et de ses faubourg donna à cette ville une extension qu'elle n'avait jamais ene, et fut le changement le plus notable qu'elle épronva pendant cette période.

TROISÉME ENCENTE DE PARIS. PHILIPPE-Auguste, en 1188, avant son départ pour la croissée, il plusieurs dispositions. Il impos a d'abord sur le elergé une contribution nommée dizens saludine, qui excita de grands murmures parain les chefs cecteissistiques. Ceprudent il sembail quiet que ceux-tà memes qui avaient porté er roi à entreprendre cette folle expédition, en payassent une partie flus frais. In ordonna de plus aux hourgeois de Paris de faire, sans déini, travailler à une enceint de leur ville, composée d'une muraille soilée, garnie de tourelles et de portes; ouvrage, did liggord, une nous avons vu achever dans un court espace de temps. Il ne s'agit ici que de la partie septentrionale de Paris qui fil la première entourée de murs. En voici la descriptionale

Ge mur d'enceinte, commencé en 1190, partait de la rive droite de la Seine, a quelques toisses au dessus de l'extrêmité septentrionale du pont des Arts. Là s'élevait une grosse tour ronde qui, pendant plusieurs siècles, a porté le nom de tara qui jait le ceina. De cette four, le mur d'enceinte traversait l'emplacement actuel de la cour du Louvre, et se prolongeait, en suivant la direction de la rue de f'Oratiore, jusqu'à la rue s'anti-flonoré, qui portait, vers ex temps, le nom de la Charromareir. Là, le mur interrompa présentait une entrée fortifiée par deux tours rondes. Cette entrèe se nommait la Porte Santi-flonoré, Cette porte se trouvait presque à c'été du portait du tiemple de l'Oratioire. Elle reçut usus le nom de Portemareire, a' cause du voisinage de la maison des Quinze-Vingts. De cette porte le mur d'enceinte s'étendait entre les rues de Cercelle et d'Oritoires, jusqu'un acrefour o à lacotissent les rues de Grenelle, Sartine, Jean-Jacques Bousseau et Coquilière. Une porte de ville, apprés Porte de Mohayen ou de Bohare, à cause d'un totet voisin anis nommé, fe Porte de Mohayen ou de Bohare, à cause d'un totet voisin anis nommé,

et Porte Coquillier qu Coquillière, à cause de la familte Coquillier qui possédait une maison tout auprès, s'élevait dans ce carrefour. De la Porte Counittière la muraille se prolongeait entre les rues Jean-Jacques Rousseau et du Jour. Ce fut entre ce mur de la ville et l'église Saint-Eustache que, dans la suite, Charles V fit bătir une maison, avec jardin et écuries, etc., nommée Séjour du roi. La rue percée sur l'emplacement de ces bâtiments royaux a reçu le nom de Jour au lieu de Séjour, Parvenu, à travers ce quartier, jusqu'à la rue Montmartre, le mor d'enceinte laissait à la voie publique un passage appeté Porte Montmartre ou Porte Saint-Eustache, à cause de la proximité de l'église de ce nom. Cette Porte Montmartre était située en face des un 15 et 32. Dans la troisième cour de cette même maison, on voit une muraille qui a paru construite aussi avec les débris de cette porte. De la porte Montmartre le mur d'enceinte se continuait derrière le côté septentrional de la rue Mauconseil, suivait la direction de cette rue et traversait la rue Française, autrefois nommée rue de Bourgoque, à cause de l'hôtel de ce nom, situé dans le voisinage.

Presque à l'angle sententrional formé par les rues Mauconseil et Saint-Denis, était une porte de ville, appelée Porte Saint-Denis ou Porte uux Peiutres. Un cul-de-sac, situé en face de la rue Manconseil, a conservé le nom de Porte aux Peintres, Lorsonc, dans la suite, Charles V cut fait construire sur cette rue une enceinte plus vaste et une autre porte plus distante du centre de Paris, elle reçut le nom de seconde porte Saint-Denis. - De la porte Aux-Peintres, le mur occeait le massif des maisons qui sont directement en face de la rue Mauconseit, enserrait l'emplacement de la rue aux Ours, traversait la rue Bourg-l'Abbé, et allait aboutir à l'angle méridional que forme la rue du Grenier-Saint-Lazare en débouchant dans la rue Saint-Martin. Une porte de ville, précisément batie en cet endroit, n'était qu'une fausse porte ou poterne, nommée dans les titres Porte de Nicolas Huidelon, De cette porte, le mur d'enceinte allait aboutir à la rue Sainte-Avoie, entre le coin de la rue de Braque et l'hôtel de Mesmes, occupé depuis par l'administration des contributions indirectes : traversait l'emplacement, les bâtiments et les jardins de cet hôtel et tombait dans la rue du Chaume, à l'angle que forme avec cette ruc celle de Paradis. La était une porte appelée Porte de Braone, parce qu'auciennement la rue du Chaume était ainsi nommée. On la nommait aussi Porte neuve ou mieux Poterne neuve. On est autorisé à croire que cette porte ne fut pratiquée dans le mur d'enceinte qu'environ un siècte après, sous le règne de Philippe-le-Bel. De la rue du Chaume et de cette porte, le noir d'enceinte suivait à peu près la direction de la rue de Paradis, et joignait la vieille rue du Temple entre les rues des Francs-Bourgeois et des Rosiers. Entre ces deux rues et sur celle du Temple, se trouvait une entrée nommée Porte ou plutôt Poterne Barbette, à cause de l'Inôtel Barbette, situé dans le voisinage. De cette porte, et sans interruption, le mur, décrivant une courbe un peu sensible, traversait les emplacements qui se trouvent entre la vieille rue du Temple et la rue Culture-Sainte-Catherine, et aboutissait presque à l'extrémité meridionale de cette dernière rue, en face de l'église Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers, aujourd'hui transformée en marché public. Près de là, et sur la rue Saint-Antoine, était une porte, appelée Porte Bandet ou Bandoger, qui, aux quatorzième et quinzième siècles, servait de point de réunion aux oisits de ces unartiers.

De la porte Baudoyer le mur d'enceinte traversait fromplacement de l'Égipse parissiale Saith-fouis et Sain-Paul, et du collège. Churlernague, buis il passait à travers l'enclus du couvent de l'Are-Marin, où existait encore, du temps de Sauval, une tour qui servait de chaufbir aux religieuses; traversait l'emphenement de la rur des Barrez, oi l'on perça, dants autei, une petite portappelée, fausse potense Saint-Poul, et aboutissait à la rive droite de la Seine. Le, entre les rues de l'Etode et Saint-Paul, ers le milieu et massif de batiments qui sépare le quai des Ormes du quai des Cdestins, s'élevait une tournelle ou fortification, of fat pratiquée une porte nommer Parte Interfet ou Barbeisar-L'geau. Cette fortification terminait à l'est de Paris l'enceinte de la partie sentellrionale de cette ville.

le passe à l'enseciute de la partie méridionale, dont les travaux commencierent vers l'an 1928. En face de la Tour qui ful tre cois dont fij artiet, tour stitée près le Louvre sur la rive droite de la Seine, et à l'endroit même du pavilion oriental du collège Mazarine, qui contient la bibliothère, Mazarine, s'élevait une haute tour correspondant avec la première. Cette tour, appete c'abord touracté de Philippe-Andria, reçuet ensuite le mont de Acte, tu temps de Philippe-Angraste, elle c'aixt une fortification, nais non une porte de ville; il ye en ent une, dans la saixte, nommée Porte de Verè. C'était le point où commençait, du côté de l'onest, l'enceinte mérédionale, te la tour de Neste, le mur d'ucuente, la siasant en delors l'emplacement de la rue Mazarine et du cellège Mazarin, en suivait la direction jusqu'au point où le côté oriental de cette me cesse d'être en alignement, travessai l'emplacement de la rue l'hampline, suivait la ligne de la rue Contrescarpe, et aboutssisti à la rue Saint-André-des-Ars. Là se trouvait une porte, dici dans la suite Porte de Rasii.

Cette porte, que l'on commencait à construire en 1200, fut, en cette aunée, donnée par le rei aux religieux de l'ablaye de Saint-Germain-descriés, à la charge par eux de la couvrir de merain et de tuile, quons tels seux construite, ain de les décommager des terres poil avait falla proudre à ces régieux pour la construction de l'enceitte. Bans l'acte de cession, ce roi momme cette porte plezone de nou surs. En 1520, ces religieux la venident et lismo de Bucie, premier président au parlement. Depuis elle requt le nom de lurie, qu'elle a conservé longement, est que porte encreu une que voisine.

De cette porte le mur d'euccinic, hissant en deltors la Gour da Connerer, Se drigeait, parallément à sa ligne, entre ce passage el Thiele de Cours, el aloutissait me des Cordeliers, aujourd'hui de l'École de Médicine, à t'endroit de cette rue où se voit encere Lancienne fontaine dite Fontaire des Cordeliers, près de laquelle était une porte appelée Potet des Cordeliers ou des Cordeliers, parte des frées Miners, à Cause du couvent des Cordeliers, sitée dans le vissinage; et cusuite porte Seint-Germain, nom qu'elle a conserve jusqu'à l'épaque des adécondition. Fu partain de cette porte, le mur d'enceinte, traversant les rues de Touraine, de l'Observance, se prolongeait en droite ligne, entre la rue des Fossés-Monsieur-le-Prince et l'enclos du convent des Cordeliers, pais aboutissait à la place Saint-Michel et à l'extrémité supérieure de la rue de la tlarpe. A l'endroit même où cette rue débouche dans cette place, et où se voit la fontaine qui la décore, était une porto de ville qui a reçu différents noms : ceux de porte Gibert on Gibard, nom que portaient la place Saint-Michel et un pressoir situé rue d'Enfer. Dans les Gestes des évêques d'Auxerre, on lit : Porte d'Enfer, anciennement nommée de Fert; Porta inferni, que antiquities solebat nominari de Ferto. En 1394, Charles VI donna, dit-on, à cette porte le nom de Saint-Michet, en mémoire de la fille qu'il eut d'Isabeau de Bavière, fille appelée Michette, - De la porte Saiut-Michel, le mur d'enceinte longeait l'enclos du convent des Jacobins. On voit encore, sur l'ancien emplacement de ce couvent et sur celui des propriétés voisines, une grande partie de ce mur qui allait aboutir à la rue Saint-Jacques. Vers le milieu de l'espace qui se trouve entre les rues Soufflot et des Fossés-Saint-Jacques, était une porte appelée de Saint-Jacques, parce qu'une chapette ainsi nommée, située sur l'emplacement du couvent des Jacobins, donna son nom à la rue, à ce couvent et à la porte. On l'appela aussi Porte de Notre-Dame-des-Champs, parce qu'on y passait pour aller au faubourg et au monastère de ce nom. - De cette porte, le mur d'enceinte se prolongeait sur les emplacements qui sont au nord, et à environ dix toises du côté septentrional des roes des Fossés-Saint-Jacques, de l'Estrapade, et, ayant enserré la maison, l'église et les jardins de Sainte-Geneviève, aboutissait à la rue Bordet, près de celle de Fourci. - De la porte Bordet, le mur d'enceinte suivait la direction de la rue des Fossés-Saint-Victor. Dans les cours de quelques maisons de cette rue, on voit ce mur hien conservé. Il traversait l'eĥelos du collège de Navarre, aujourd'hui Ecole Polytechnique, et s'étendait jusqu'à la rue Saint-Victor, où était une porte de ville appelée Porte Suint-Victor, à cause de sa proximité de l'abbave de ce nom.

Cependant, il ne faut pas croire que les parties existantes de ce mur fussent toutes du temps de bhitippe-Auguste, plusieure de ces parties on, à différentes ropues, été reconstruites depuis le règne de ce prince. La porte Saint-Victor cetal précisement située entre les extrémités inférieures des mus des Fosses-Saint-Victor et d'Arras. De la parte Saint-Victor, le mur traversait l'emplemement du séminaire des hous-Enfants, depuis nommé de Saint-Firains, ceux de divers chantiers, et s'étendait en droite ligne jusqu'au bord de la Seine, ceux de divers chantiers, et s'étendait en droite ligne jusqu'au bord de la Seine, ceux de divers chantiers, et s'étendait en droite ligne jusqu'au bord de la Seine, ceux de divers chantiers, et s'étendait en droite ligne jusqu'au bord de la Seine, droit où le mur aboutissait à la rive de la Seine était une porte et fortification, appele la Tourente, qui terminait le mur d'enceinte de la partie méridionale de Paris, La forteresse de la Tourentle se trouvait directement en face de celle de Barbelle sus leurs, sinée seu na rive opposée. Entre ces deux points était un large metervaite qui se composait de deux bras de la Seine et de l'île dite aujourd'hui de Saint-Louis.

Suivant un devis tiré d'un registre de Philippe-Auguste, l'enceinte méridionale, ou, comme le porte ce devis, le mur, du côté du Petit-Pont, avait douze cent soixante toises d'étendne. Chaque toise fut payée à raison de cent sons, y compris les tourelles, dont l'épaisseur devait être pareille à celle du vieux mur hâti dans la partie du Grand-Pont, c'est-à-dire dans la partie septentrionale.

Ainsi, dans l'enceinte entière, on comptait treize portes on poternes; la muraille, couronnée de éréneaux, fortiliée, à peu près de vingt en vingt toises, de tours rondes engagées dans le mur, n'était, dans son origine, défendue par aueun fossé. Plus de trente années furent employées à sa construction : la partie septentrionale, commencée en 1190, ne fut achevée, à ce qu'il paratt, qu'après dix-huit aus ; la partie méridionale , commencée en l'au 1208, dut coûter au moins quinze années de travaux. Quoique ce roi n'eût point fait construire à ses frais l'enceinte de Paris, en vertu de sa royanté il s'en appropria les pairs et leurs dépendances, qui, dans divers titres, sont qualifiés de murs du roi , ainsi il accrut les revenus de son fisc en sonmettant aux perceptions des entrées un plus grand nombre d'habitants. Il ne borna pas là ses envahissements : il se prétendit seigneur de tous les terrains contenns entre les murs d'enceinte. Cette prétention fut une source d'altercations entre ce roi et les seigneurs de Paris, tons seigneurs ecclésiastiques, et par conséquent peu disposes à céder la moindre partie de leurs droits, de leurs revenus sacrés : les débats qui s'élevèrent à ce sujet durérent au delà du règne de Philippe-Auguste.

L'espace compris entre les murs d'enceinte se composait en grande partie de champs en culture, de vignes, de près et d'enclos.

Sous le règne de Louis VIII, Paris et ses environs éprouvèrent une extrême famine et d'alfreuses tempétes. En décentre 1966, la Seine déborda extraordinairement et causa de grands ravages dans cette ville. Henri, abbé de Saint-Henis, accomiquent d'une procession composée de prétres et de liaques qui marchaient les jueds suus, vint au secours de la vitte : il portait le saint clou, la minte couronne et le très-saint bois, dil Rigord : il donna sa bénédiction à la Seine, qui depuis diminus sensiblement.

## ETAT CIVIL ET COMMERCE DE PARIS.

PhilippeAuguste, en 1188, avant de partir pour la croisade, fil son tesment. Il ordonn que tous ses revents, serviere, obentions, servient apportes à Paris, à trois époques de l'année, reçus par six bourgeois de Paris et par son vice-maréchal, et déposés au Temple. — Les marchands, qui, par en, condusient du viu à Paris, avasiert pas le droit de le faire déposer à terre : ils ne pouvaient le vendre que sur leurs bateaux. Philippe-Auguste accorda, en 1192, aux seuis habitants de Paris, la faveur de pouvoir déposer leurs vius sur les bords de la Seine. Il existai à cette époque, et même avant, une companie de marchands par eau, qu'on nommait le Hanse parialeane. Cette corporation jouissait de quelques priviléges, dont les avantages ciaent partagés par des marchands d'un autre pass, qui s'y faisient associer, un qui, comme on s'exprimuit alors, étaient hanses; nais ces priviléges recentairent partages absolument du commerce sur la séme les marchands aux eau étrangers à la Hause de Paris, ainsi Philippe-Auguste, par ses lettres de 1941, téchar que les marchands homguignons et autres pouvaient, saus être homse avec les marchands de Varis, commercer par cau, à Villeueuve-Saint-Georges, à Gournay, et au dels du ruissenn d'Aupect; même archere à regardeuil et à Cormelles des marchandises qu'ils pourraient faire conduire par terre jusqu'à alleit rivière d'Aupech; mais, en dedans de ces limites, ai sue pouvaient, sous peine d'amende, faire de commerce, à moias qu'ils ne fusseut associés à la Hause parisiens.

Les marchands de la Huase sentirent la nécessité de construire à Paris un port destiné au répôt et débarquement de leurs marchandises. Pour sulveuir aux frais de cette construire, ils demandérent à être autorisés à lever peadent mu n., sur diverses marchandises, de faibles contributions. Cette Huase de marchands, comme toutes les corporations, aspirait à un aceroissement d'autorisé; elle acheta, en 1220, de Philippe-Auguste, moyemmant une reude annuelle de 20 livres, fox criegos de Paris, ou les crieces des marchandises à vendre dans cette ville, ainsi que le droit de placer ou de déplacer les criens, et de donner les mascures; elle aequit de plus la propriété d'un emplacement qui faisiait partie de la ferme desdits criages. Il leur fut, par la même transcent, celde à partie justice et les fosts et vueles, except les anueules pour faus-ses monaises et la justice en matière criminelle que le roi se rèserva. Voisi déjà une juridiction aequise par une corporation de marchands de Paris. Cette juridiction étant faible et misérable; mais elle devait dans la suite acquiert une consistance et une étendue ineserves.

La police de Paris était faite et la justire était rendue aux justiciables du roi par le prévot de cette ville. Los esignours ceclésastipues, Prévojue de Paris, le clasqitre de Notre-Dune, les ablès de Saint-L'ermain-des-Prés, de Saint-L Genevière, et, et, avaient clienum leurs olligiers partieuliers, leurs exceuteurs. La justice était expéditive et arbitraire, les jugements n'étant basés sur auume loi positive; le plus souret il suffisait aux jurges de voir et de distinguer le plaideur le plus fort du plaideur le plus faible, cetui qui terrassait son adversaire de celui qui succembnis sous sex coups. Dans ces tribunaux, ou procédait ordinairement, comme je l'ai dit ci-dessus, à cupe d'épée ou à coups de bloto; qui bien l'on avait recons aux épreuves de l'eun froide on de l'ean claude, et les jugements qui en résultairut étaient toujours nommés jugment de Dieu.

Un accord conctu à Melun en 1222, après une longue discussion, entre Dilippe-Auguste et Guillaume 11, éveque de Paris, jette heuroup de lumière sur l'état des juridielions de cer oit et de cet éveque. Le roi commence par accorder à l'évêque et à ses successeurs la faculté d'avoir, dans le parvis de Norte-Bame, un drapier, un codouire, un novière en fer, un ofèver, un hou-cher, un éburjentier, un touneirer, un banbayer, un closier, un pelletier, un tanneur, un épicier, un aquon, un barbier, un seltier, lesquets jouiront de la liberté dont les ministériaux, ehefs des serfs des évêques ont toujours joui; il y aura un prévôt de l'évêque, qui ne jouira de sa liberté que pendant qu'il sera up lace, Quand l'évêque perudat des ministériaux à son service; il déclarera un place, Quand l'évêque prendat des ministériaux à son service; il déclarera

qu'il les prend de bonne foi et non dans l'intention de nuire au roi , et le roi promet de ne point les grever après la mort de l'évêque, en exigeant d'eux l'exaction des stattes perçue à cause de leur ministère. L'évêque doit faire connaltre au roi on an prévôt de Paris ers ministériaux. Nous voulons, dit le roi, que les merenux soient supprimés 11 , et que les biens ou denrées des églises et des ecclésiastiques soient voitnrés sans obstacles, en exigeant que les voitnriers jurent par leur foi que les choses qu'ils conduisent appartiennent à des ecclésiastiques. Nous consentons que l'évênue de Paris, pendant sa semaine. percoive ses coutumes sur les aubains étrangers (2); quoiqu'ils n'aient jamais été aubains, ils seront traités comme tels, à moins qu'ils ne soient estagiers à Paris (3). Quant aux aubains qui sont incorpores à Paris ou dans les faubourgs de cette ville, l'évêque ne peut exiger d'eux aucune coutume.

Le roi s'occupe ensuite à constater ses ilroits particuliers et sa juridiction

Dans le bourg de Saint-Germain, dans la culture de l'écéque (\$) et dans le Clos-Bruneau (5), nous avons, dit-il, le rapt et le meurtre : c'est-à-dire nous avons le droit de justice, les amendes et confiscations encourues par les ravisseurs et les meurtriers). Lorsque les ministériaux sont pris en flagrant délit, ou qu'ils avouent librement leur crime, « Nons avons, dit le roi, leurs men-· bles saus exception. Mais s'ils nient avoir été pris en flagrant délit ou de l'a- voir aconé, notre prévot aura des témoins dignes de foi : l'évêque sera tenu - de les accepter; si ces officiers sont convaincus par ces tentoins, ils seront » rendus à notre prévoit, comme s'ils étaient convaincus par le duel. Si ces « officiers ravisseurs et meurtriers ne sont point pris en flagrant delit, s'ils - n'ayonent point leur crime, et si unelqu'un se présente pour les convaincre nar le duel, le duel aura lieu dans la cour de l'évêque : et s'ils sont convaincus « par le duel dans cette cour, nous ferons la justice et nous aurons tous les meubles. Nous avons aussi dans le bourg de Saint-Germain, dans la culture. - de l'evêque et dans le Clos-Bruncau, l'exercitum (6) et equitationem (on ekevau-« chée) (7), on la tuitle levée à ce sujet, et le quet comme sur le common de - Paris. Nous avons anssi la tuitte, toutes les fois que nons faisons nos fils non- veaux chevaliers, unand nous marious nos filles et que nous nous rachelons si nous sommes pris à la guerre; mais nous ne ponyons pas, pour d'autres « causes , lever de taitle sur cesdits lieux sans le consentement de l'évêque. En « outre , nous avons sur cesdits lieux la justice sur les marchands pour ce qui

The sea The

« concerne la marchandise. Nous y avons aussi des erieurs pour les mesures du

<sup>1)</sup> Prestation en monnale nercue sur les vodures qui conduisment des denrées.

<sup>2</sup> Étrangers établis dans la juridiction de l'évêque,

<sup>3</sup> Habitants domiciliés de Parts et non hourgeois.

i) La culture de l'evêgue est representes par le quarter de la 1 elle-l'Évégue, fauboura Saint-Hoonré.

<sup>(5)</sup> Le Clos-Bruneau etait silue entre la rue des Novers et la place Cambrai.

<sup>6&#</sup>x27; Ce droit féodal consistait à faire partir à la guerre les habitants d'un lieu, on a teur faire partir une somme arbitraire pour s'en exempler.

<sup>(5)</sup> Les chevauchées étaient un vrai brigandage, Le seignem faisait des tompres dans sa seigneurle, calevait dans les maisons des habitants les mendes, les denres et l'argent uni s'y fronvaient.

« vin. Quant aux mesures de blé, voici ce qui est couveuu : notre prévôt de « Paris les fera taitler ; l'évêque paiera le tiers de la dépense de teur fabrication, « et se servira de ces mesures dans sa banticue. Nous avons aussi, dans le vieux » boura de Saint-Germain, 60 sous pour la taille du pain et du vin, de trois « ans en trois aux, comme nous l'avons que jusqu'à présent, Dans le bourg de « Saint-Germain , dans la culture de l'évêque et dans le clos Bruneau , l'évê-« que a l'honteide et toute autre justice, aiusi que les bieus des condamnés - trouvés dans la terre de l'évêque, comme cela se pratique à Paris, excepté le rapt et le meurtre, qui nous appartiennent (1). L'évêque nura la justice des voleurs et des homicides pris dans lesdits lieux. Il pourra les faire exécuter « à Saint-Cloud on dans quelque autre de ses terres , hors de la bantieue de « Paris, et y punir les compables qui doivent être mutilés. Pour ce qui est des » hulles des Champeaux (2), elles resteront à nous et à nos successeurs à perpé-- tuité. L'évêque y percevra les coutumes de sa banfieue, et ni lui ni le cha-» pitre de Notre-Dame ne pourront, û cet égard, intenter aucun procès à « nous ni à nos successeurs. Il eu sera de même du fief de la Ferté-Alés (3).... « Nous sommes tenu de rendre à l'évêque sous chaque unuée pour le cierge « dù par ledit fief, et pour les cierges de Corbeilet de Moutlhéri, et pour le « service du partage du nouvel évêque par trois chevaliers (V. « L'évêque el le chapitre de Paris cédent à nous et à nos successeurs le Monceau Saint-· Gereuis, par suite d'un échange, L'évêque, pour recevoir les rentes de sa hanlique, aura ses hoites dans nos maisons du Grand-Pout et du Petit- Pout (5), où nos reutes sout reçues, etc. — Dans la ruc Neuve-Notre-Dame, « située devant l'église de la bienheureuse Marie , l'évêque a la justice , à « l'exception du rapt et du meurtre , hors des maisons de fadite rue jusqu'à · la grande voie du Petit-Pont; et nous et nos successeurs nous avons « toute justice dans l'intérieur des maisons de ladite rue. -- Pour dédommager » l'évêque et le chanitre des nertes qu'ils out faites par l'établissement de l'eu-« ceinte du château du Louvre et de ses dépendances , de l'enceinte du château « du Petit-Pont (Petit-Châtelet) et de ses dépendances, par la cession des halles » et du fief de la Ferté de Alèx, qu'ils cédérent à nous et à nos successeurs , « nous leur donnous et assignous ringt lieres chaque année sur notre pré-· vôté, à perceyoir à la Toussaint; de plus, 25 livres dont l'évêque avait jout auteravant sur la même prévôté; entin 100 sous au chapitre de Paris. à prendre chaque année, à la même égoque, pour notre auniversaire, qui sera célébré à perpétuité dans l'église de Paris. — Nous avons toute la justice.

<sup>(1</sup> Les seigneurs se parlagenient la punition des crimes, à cause des profits de cette punition. On met lei moe différence entre l'homieule et le meurire : le premier était la suite d'une querelle ou undure d'un accident, et le second un assassinat.

<sup>2.</sup> Philippe-Auguste fil construire des balles dans le territoire de Champeaux. Voyez Halles. 3 Il parait que ce ilef consistait dans l'emplacement de l'abbaye Saint-Victor, comprenait cenv

de l'entrepôt des vius, du Jardin-des-Plantes, etc. Une petite ene qui communiqualt à rette abbaye portait encore, avant la construction de l'entrepôl, le nom de rue d'Alès. 1) Il parall par ce passage une, lors de l'inauguration des nonveaux évéques de Paris, trois cheva-

liers les portajent sur leurs épaules.

<sup>(5)</sup> C'est-à-dire au Grand et au Petit-Châtelet.

- dans la voirie située entre la terre de l'évêque et la maison que Henri, autre-
- fois archevêque de Reins , til bâtir près du Louvre jusqu'au pont de Charelle,
   et depuis la voie publique, à partir de l'église de Saint-Honoré, tant que s'étend
- » la terre de l'évêque, jusqu'an pont du Roule, et dans toutes les autres par-
- « ties de la terre de l'évêtue en decà du Marais, et dans ces limites ; pour ce
- « qui est des autres parties de cette terre , l'evêune a la voirie et toute justice.
- « excepté le rapt et le meurtre. Si l'évêque fait construire un village ou un
- hourg nouveau dans sa terre et dans ses limites, il y aura tonte justice, ex-
- « cepté le rapt et le menrtre que nons nous réservons, comme dans le bourg
- » de Saint-Germain; en outre, nous y jouirons de toutes les coutames dont
- nous jouissons dans la culture de l'évêque. Fait à Mehm en 1222, l'année 45°
   de notre règue.

Quelle complication d'intérêts, de juridictions! que de sources de divisions et d'injustices dans ce misérable régime de la féodalité!

## TABLEAU MORAL DE PARIS,

Les vices, les erreurs, les calamités des périodes prévédentes se maintiement eucore pendant celle-ci; mais le régime-fécad et la harbarie, sources de ves mans, commencent à s'affablir. La coyauté devient plus puissante; plusiems viilles, joinissant du firit de commune, peuvent se dérelarde elles-mêmes contre les brigandages de la noblesse. Le champ où cette dernière excergait ses ravaergs, commetalt ses crimes, devient plus circonoscit; mais la plupart des labiliants des bourgs, et fous reux des campagnes, restent toujours en proie à ses exactions et des se crantiles.

L'étude, plus protégée et plus active, introduit des lumières vraies ou fausses dans des parties du corps social où, depuis plusieurs siècles, il n'en pénétrait point; mais la corruption est trop générale pour que de si faibles innovations puissent corriger Fun et purifier fautre.

Sous ces deux régues, le dergé n'étalt pas plus qui auparavant réglé dans ses mours; sa rupidiré, bien plus que de saines doctrines, dirigenit sa conduite. Il faisait rousidever ses personnes, ses proprietes, ses reliques, ses pratiques et cérémonies, les offrandes faites à l'église, comme les lasses de la religion. Les prêtres, les créupes, anisi qu'ità savaient fini dans les siècles passés, allaient à la guerre; mais les plus timoris d'entre eux, interpréant stupidement les causes de l'Église qui défendent aux cerélésistiques de verser le sang lumain, se croquient à l'abrit de la censure en se servant de mussue au fieu d'épéc, en de fleuvaix is, tsis du sour royal, guerrier redouté, frameux par ses brigandages et ses crauatés, qui voulut, à la lutalife de Bouvines, donner une preuve de sa modération en te unaut les hommes qu'à con ple massue.

Les mœurs de la noblesse n'étaient pas plus édifiantes que celles du clergé. Une foule de témoignages prouvent que les princes et les seigneurs considéraient encore les habitants de la France comme une propriété exploitable, comme des ennemis récemment vaincus, qu'ils pouvaient déponiller et torturer à leur volouté.

Tandis qu'au dehors de Paris le régime féodal faisait sentir son pouvoir destructeur, cette ville était troublée par des désordres d'une autre espèce. En 1200, un gentilhomme allemand, étudiant à Paris, envoya son domestique dans un cabaret pour y acheter du vin. Ce domestique y fut maltraité; les écoliers allemands vinrent au secours de leur compatriote, et frappérent si rudement le marchand de vin, qu'ils le laissèrent à demi mort, Les bourgeois accoururent en armes à leur tonr pour veuger ce marchand. Le gentilhomme allemand et cinq écoliers de cette nation furent tués. Le prévôt de Paris, nommé Thomas, était à la têle des Parisiens dans cette expédition. Les maltres des écoles s'en plaignirent au roi Philippe, qui lit arrêter ce prévôt et plusieurs de ses adhérents, fit abattre leurs maisons, arracher leurs vignes, leurs arbres fruitiers, En même temps, il condamna le prévôt de Paris, Thomas, pour avoir autorisé ou n'avoir pas empêche le desordre, à une prison perpétuelle. Cependant il lui laissa la faculté de prouver publiquement son innocence par l'épreure de l'eau, avec celte étrange condition que si la enhabilité résultait de cette épreuve, il serait puni; et que s'il arrivait, au contraire, qu'il fit trouvé innocent, il serait déclaré incapable de remplir les fonctions de prévôt à Paris et de bailli dans tout autre lieu de son royaume. Cette ordonnance est de l'an 1200 ; elle contient, en faveur des étudiants, d'autres dispositions uni sont rapportées cidessus, à l'article des Ecoles de Puris,

En 1221, les écoliers de l'Tuiversité, forts de ces dispositions, se livraient à loss les excès; lis enlevaient les formnes, commentaient des aduldrèes, des vols, des meurtres. L'évêque Guillanne de Seignelay déclara excommunicaceux qui marcherisent de unit on de jour avec des armes. Cette excommunication produisit peu d'effet : l'évêque alors fit emprisonner les plus séditieux, et chasse les autres de la ville; la tempailité se rélation.

C'est ainsi que l'historien des évêques d'Auxerre nous raconte cet évênement; mais un autre écrivain nous le présente sons une face différente. « En » 1223, dit-il, il s'éleva entre les écoliers et les habitants une querelle violente. " Trois cent ringt eleres on étudiants) furent tués et jetés dans la Seine, Des pro-« fesseurs se rendirent amprés du pape pour se plaindre d'une persécution si « eruelle; quelques-uns se retirérent avec leurs écoliers hors de la capitale. On « interdit Paris; et ses écotes, si supérieures à celles des antres villes de France, « restèrent vides d'écoliers et de professeurs, et furent fermées. - - En 1225, les écoliers signalèrent encore teur inclination à la révolte; voici en quelle occasion. Le légat du pape ayant brisé un secan que l'Université s'était fair faire au détriment du chapitre de Notre-Dame, les écoliers, irrités par cet acte, armés d'épèes, de bâtons, s'attronpent et assiègent la maison du légat. Les domestiques de celui-ci s'apprêtent à la défense; les écoliers donnent plusieurs assauts; les portes sont enfoncées; plusieurs individus, de part et d'autre, sont blessés. sont tués. La personne du légat était fort exposée, et son titre ne l'aurait pas préservé de la fureur des assaillants, si le roi, qui vint furt à propos, ne l'ent sauvé d'une mort certaine. Le légat sortit promptement de la ville, et, en partant, lança son excommunication contre tous les écoliers.

Dans le même temps il se manifesta à Paris et ailleurs une secte presque entièrement composée de prêtres; ils niaient, disait-on, la présence réelle, croyaient inutiles la plupart des cérémonies de l'Église, et ridicule le culte rendu aux saints et aux reliques. Les partisans de cette secte entraînèrent beaucoup de femmes, et les induisirent à la fornication, en Jeur persuadant que tout ce qu'on faisait par charité n'était point péché. Un ecclésiastique, nommé Amauri, était le chef de cette secte. Il exposa sa doctrine au pape qui la condamna. Amauri en mourut, dit-on, de chagrin, et fut enterré dans le cimetière de Saint-Martin-des-Champs, Il laissa des disciples, presque tous ceclésiastiques on professeurs de l'Université de Paris. Ils furent arrêtés et conduits dans la place des Champeaux; des évêques, des docteurs en théologie les dégradèrent et les condamnérent à être brûlés vifs en 1210. Quatorze de ces malheureux subirent cet affreux supplice, et le subirent avec courage. Les évêques et docteurs, assemblés en coneile pour prononcer ce jugement, condamnérent aussi au feu deux livres d'Aristote sur la métaphysique, et défendirent à toutes personnes de les transcrire, de les lire ou de retenir dans leur mémoire leur contenu, sous peine d'excommunication.

En 1212 il se tint un autre concile à Paris, dont les articles peignent les mœurs du clergé de cette époque. On y défendit aux prêtres de se charger d'un plus grand nombre de messes qu'ils n'en pouvaient célébrer; de commettre d'autres ecclésiastiques pour les dire à un prix inférieur; de partager une seule messe en deux, en trois et même quatre parties, ce qui s'appelait missa bifaciata, trifaciata, quadrifaciata; de sorte qu'en disant une seule messe, le prêtre recevait le prix de deux, de trois, même de quatre. Ce concile défend à ceux qui n'ont point de bénéliees d'exiger, pour remptir la profession d'avocat, des salaires excessifs; anx moines quèteurs, de faire des sermons; aux eurés, de prendre à ferme d'autres eures, ou de donner les leurs en fermes; et à tous ecclésiastiques, d'exiger des legs par testament. Il est anssi défendu aux moines de porter des gants blanes, des bonnets de coton, des fourrures et des étoffes précieuses, et de sortir de leur couvent pour aller aux écoles. Il est ordonné anx chefs des monastères d'en faire murer les petites portes. On voit aussi, par les articles de ce concile, que les ables affermaient leur prévôté, c'est-à-dire la faculté d'administrer les sujets, à des prêtres qui percevaient sur le pemple des contributions féodales; que les moines qui affermaient ces prévôtés en abusaient. « Lorsqu'ils y font des prolits, porte ce concile, ils s'en servent pour vivre dans » la débauche; et si le prix de la ferme est trop fort, ils emploient toute sorte de » rojes pour enfler les recettes. » Aux religieuses, il est défendu d'avoir auprès d'elles des cleres et des serviteurs suspects. Elles ne doivent point être seules forsque leurs parents les visitent, et ne peuvent sortir, pour les aller voir, qu'accompagnées de personnes discrètes et avec la permission de leur supérieure, Il lenr est aussi défendu de danser dans le cloitre ni ailleurs, Les abbesses exigeaient des religieuses qu'elles ne se confesseraient point à d'autres qu'à leurs chapelains, craignant que leurs péchés ne vinssent à la connaissance des prêtres vertueux ; c'est pourquoi on enjoint aux évêques de feur choisir des confesseurs. Ce concile recommande aux prélats d'être modestes dans leurs habits, de ne point proférer de jurements terribles et honteux ; il four reproche d'entendre matines dans leur lit, de se tivrer au jeu et à la chasse. On y voit que parmi les personnes attachées au service des évêgnes et des abbés, étaient un chambellan, un bouteiller, un panetier, un sénéchal ou maitre d'hôtel. On défend à ces officiers d'abuser de la coutume en se permettant des exactions tyranniques, et aux prèlats d'avoir à leur suite des fous pour les faire rire. Les évêques étaient tenus de faire, de temps en temps, des visites dans les églises de leur diocèse; ils ne le faisaient point, et en exemptaient les prieurs et enrès, moyennant une rétribution qu'ils exigeaient d'eux. Le concile leur défend de recevoir de l'argent pour cet objet, et de se faire payer leur négligence à remplir leur devoir, ou leur tolérance pour les abus. Les canons de l'Église ne permettaient pas qu'on enterrat les excommuniés dans les cimetières; mais les évêques transgressaient cette loi pour de l'argent; c'est ce que le concile leur défend. Le mariage était interdit aux prêtres; mais les évêques feur permettaient, en payant, d'avoir des concubines : e'est encore ce qui leur est défendu par ce concile. On y prohibe la fête des Fous; prohibition qui prouve que, quoique défendue, cette fête était encore en vigueur. Ces articles, et plusieurs autres que j'omets, attestent l'existence des nombreux et graves abus qui avilissaient le clergé, abus que ce concile ne parvint point à détruire; car, à cette époque, les décrets des conciles restaient sans exécution.

Philippe-Auguste, pour la sûreté de sa vie, menacée, dit-on, par 1es assassins du Vieux de la Montagne, ou plutôt menacée par une troupe de jeunes gens que Richard, roi d'Angleterre, faisait élever dans l'art de braver la mort en assassinant tous ceux que ce roi leur désignait, s'entoura d'hommes courageux propres à défendre sa personne : ces hommes furent nommés les ribands. Ils étaient armés de massues : ils veillaient jour et nuit auprès de la personne du roi ; et, au premier signal, its assommaient les gens. Leur chef, qui portait le titre de roi des ribauds, avait divers emplois et prérogatives; il conduisait ses ribauds à la guerre lorsque le roi s'y trouvait, A Paris, il se tenait à la porte du palais, et n'y laissait entrer que coux qui en avaient le droit ; il jugeait des crimes commis dans l'enceinte du séjour du roi, et, pour l'ordinaire, il mettait ses propres jugements à exécution. Dans la suite son emploi se borna à celui de bourreau : il exécutait les sentences du prévôt du palais. Philippe III, dit le Hardi, dans nuc ordonnance donnée à Vincennes le 23 février 1280, fixe le traitement du roi des ribauds à six deniers pour gages et une provende, et quarante sous pour robe et un valet à gages. Une autre ordonnance du même roi porte « que le « roy des ribauds aura sa tivraison et treize deniers de gages, et ne mangera « point à court et ne vendra (viendra) en salle s'il n'est mandé. « Voici ce qu'on trouve dans la Somme rurale sur les attributions de ce roi. L'auteur, après avoir dit que le prévôt doit juger de tous les délits qui se commettent dans le camp du roi, ajoute : « Et le roi des ribauds en a l'exécution , et s'il advenoit « que aucun forface, qui soit mis à exécution criminelle; le prévôt, de son - cheval et les harnois et lous autres hostils, se il v sont ; réservé les drans et « les babits quels qu'ils soient dont ils soient vêtus, qui sont au roi des ribauds - qui en fait l'exécution. Le roi des ribands, si se fait, loutes fois que le roi va « en ost ou en chevauchée, appeler l'exécuteur des sentences et commandements « des maréchaux et de teurs prevôts. Le roi des ribuuds a, de son droit, à cause de « son office, comaissance sur tous jeux de dez, berlens et d'autres qu'ils se » font en ost et chevauchée du roi : item sur tous les logis des bourdeaux et des femmes bourdelières, doit avoir deux sols la semaine: item à l'exécution des crimes, de son droit, les vestements des exécutés par justice criminelle, « Du Tillet ajoute aux prérogatives de ce roi celle-ci : Les filles publiques qui suivaient la cour étaient tenues de faire, pendant tout le mois de mai, le lit du roi des ribauds. Enlitt il percevait, suivant Ducange, une contribution de cinq sous sur toutes les femmes adulteres. Ou voit comment alors était 'composée une partie de la cour des rois de France. On trouve, dans les comptes publiés par Sauval, qu'il existait encore un roi des ribands au milieu du quinzième siècle. Ainsi cette royauté, avec sou ignominie, s'est maintenue longtemps.

La prostitution n'emportait point note d'infamie. On voit qu'elle était une profession reconnue, antorisée, et soumisé à des règles. Les lilles publiques qui suivaient la cour, comme on vient de le voir, sous la dépendance du roi des ribauds, étaient qualifiées de prostituees royales, Sauval dit que les lilles publiques formaient une corporation qui avait ses réglements; qu'elles célébraient la fête de sainte Madeleine, lenr patronne; qu'elles avaient leurs coutumes ou privilèges, même avant que saint Louis les eut obligées à porter certains habits qui devaient les distinguer des honnètes femmes. Elles avaient des licux destinés à l'exercice de teur métier : la rue de Glatigni dans la Cité, appelée le l'al-d'Anour, à cause des femmes débauchées qui l'habitaient : la rue d'Arras, antrefois nommee rue des Murs, parce qu'elle avoisinait le mur d'enccinte de Philippe-Auguste; le Champ-Gallard, les rues Brise-Miche, du Champ-Fleuri, du Grand-Huleu, du Petit-Huleu, étaient, pendant cette période, affectées à la débauche publique. Dans la suite, les prostituées occupérent un plus grand nombre de rues, et furent dispersées dans tous les quartiers.

Pour la première fois, en 1187, l'histoire fait mention d'une fête ou réjouissance publique, célébrée à l'oceasion de la naissance d'un lits de Philippe-Auguste : ces réjouissances durérent pendant scut jours ; des Rambeaux de cire il-Imminaient les rues de l'aris et répandaient une clarté qui, suivant le louangeur ttigord, surpassait celle du jour. Ce jeune prince, objet d'une fête aussi rare, fut, en 1191, attaqué d'une dyssenterie violente qui lit desespèrer de sa vie. La science des médecins était impuissante ; on eut recours à des processions que les païens nommaient nudipedatia. Les moines de Saint-Denis partirent de leur abbaye, munis de leurs précieuses reliques, du bras de saint Simeon, du saint clou de notre Seigneur, et de la suinte couronne d'epinex. Les moines, arrivés à l'église Saint-Lazare, y trouvérent l'évêque de Paris avec son clergé et celui de toutes les églises paroissiales de cette ville. De là, tous, les pieds aux, suivis d'un intmense cortége de Parisiens et d'écoliers, ils partirent et cheminérent vers l'île de la Gié de Paris. La procession arriva an palais où gisail le prince malade. On Unil ils successivante la baier totate las reliques, et on les lai appligna sur les parties de son corps où il ressentait de la douteur. La cérémonie terminèe, claseum se refrair et des écrivains du temples assurent que, dèse ce moment, on jugea que la maladie du jeune prince n'aurait point de suites facheuses. Tels ciaient les movens curatifs de cette épone; les refiues écuites tile grand spécified.

Si Ton en excepte quelques jongleurs, binditas, trouviers, ménetriers ambinats, qui chantaire ou recitainel teurs poésse on celles des autres, in y avait point de spectacles à Paris. Philippe-Auguste n'aimait ni leurs chunts ni leurs contes; il bânnait les seigneurs qui les accueillaient et leur faissient présent d'hablis précieux; il pril le parti de donner aes vieux vérements aux pauvres, et dissit que « celui qui donne aux ménétireirs fait un sacriège ( sacrifice ) an diable. Les letres et les arts firent, sous le règue de Philippe-Auguste, quedques progrès qui en amenèrent d'autres; mais on appril plus à parler qu'à penser, et les coulumes de la barbaire se maintiment.

PARTS DEPUTS LOUIS IN JUSQU'A PUBLIPPE (V. DIT LE BEL.

PARIS SOUS LOUIS IX, DIT SAINT LOUIS.

Le 8 novembre 1226, Louis IX, à l'âge de douze aus, succéda à son péreculois VIII. Blanche de Castille, sa mère, fut régente pendant sa minorité. Cette femme était belle, impérieuse, et douée d'un caractère très-énergique qui dégénérait quelquefois en tyraunie on en méchanecté. Elle ne pouvait souffiri que le roi, son list, vil, pendant le jour, sa femme Marguerite de trovence. Cette contrariété détermina ces jeunes époux à user souveut de stratagèmes pour se réult à l'âns de la reine-embe.

Louis IX fut le premier roi de la troisième race qui montra dans se condunte sen meura réquières et des principes de justice et de profibit. Il sentit lex viers du gouvernament feoda, et voulut en aboir les plus odiennes contamnes, tells que les combats judiciaires et autres; mais s'il n'eut pas assez de force pour faire ce bien, il eut la gloire de le proposer. Ses lous, commes sous le litre d'indissearent, malgré les deplorables couressions qu'elles fout aux usages déserdouires du sièce, tendent coustamment vers un mellieur citat de choses. Son courage égalait sa morailité. Il aurait meirie d'être proclame le mellieur discos, si la harbarie des institutions et celle des momes et des labalités de son temps n'eussent rétréci ses conceptions, contrarié ses projets louadies, et s'il det un d'autres instituteurs que des moines. Ils en firent un supersitieux, un fanatique; ils en firent presque un moine, et parviurent à lui inspirer la plus aveude condition.

Ge roi ne fut heureux dans presque aucune de ses entreprises; ses lois furent sans force contre les habitudes féodales; celles qu'il tit pour la réforme des mœurs n'eurent qu'une exécution transitoire : il voulnt faire des hommes pieux, it fit des hyporites. Ses deux expéditions de croisades, toutes deux malheureuses, toutes deux funestes à son pays et à lui-même, à elles offrent des témoirguages évalutals de sa persévérance et de son courage, donnent aussi le droit de lui reprocher d'être venu, deux fois de suite, évoluer aussi les droit de lui reprocher d'être venu, deux fois de suite, évoluer sur le même évaluer. Ses ordonnances courte les luis, contre les blasphémateurs, son telles d'un tyran, d'un fanatique. — Il fonda un très-grand nombre de monastères; son règne Il Tâge d'or des communautés religieuses miss la plupart de ces pieuses fondations contribuèrent plus au scandale qu'à l'édification publique. Daris ent une honne part à de genre de libéralité. On doit aussi à ce roi quetques institutions utiles. Aucun de ses prédécesseurs n'avait donné autant d'exemples de solicitude pour les pauvres, Il friejar divers hépitaux, et augmenta les biens de plusieurs autres. Voiri la notice des établissements fuits dans Paris pendant le cours de son réune.

SALVIECATHERINE-DI-VAL-DIS-EQULIES, maison religieues située rue Sainthatoine, sur fumplemement du mareia extuel de Sociate-Catherine. Cettle institution a deux eauses coincidentes. La première se trouve exposée dans les inscriptions suivantes, qui se lisient sur l'ancien portait de l'église de cette maison: A la prière des sergeste d'aranes, monsière saint Logs fonda cesté église, et y siris la première pierre. Ce fust pour la joie de la villoire qui faut au pont de Boxiese, l'on 1211. — Les sergents d'aranes pour le temps gardiorial testi fond, et rovierrat que, si l'hieu leur donnoit vittoire, ils fonderoient une église en l'honneur de madame sainte Katherine; viais fut-li.

La seconde cause résulte de la résolution formée, dans le même temps, par les chanoines du Val-des-Écoliers, au diocèse de Langres, d'élablir une maison à Paris, pour que les jeunes gens de leur ordre pussent suivre les leçons de l't'niversilé. Alors les sergents d'armes, pensant à accomplir leur vœu, s'accordérent avec les chanoines du Val-des-Écoliers, et ils bâtirent l'église de Sainte-Catherine sur le terrain que ces chanoines possédaient, près de la place Bandet. Elle servit aux sergents d'armes et aux chanoines réguliers. Quoique la maison de la Culture-Sainte-Cutherine, comme on la nommait, fût riehe par elle même et par les bienfaits de saint Louis, ceux qui l'habitaient n'étaient pas ficrs, et ne craignaient pas d'affer chaque jour demander l'aumône dans les rues de Paris. - Cette maison, ayant cessé d'être collège, fut habilée par des prêtres dont le dérèglement était extrême. En 1636, elle fut rénnie à la congrégation de Sainte-Geneviève. - Son portait fut éleve sur les dessins du célèbre François Mansard. En 1767, on transféra les chanoines réguliers de cette maison dans celle des Jésuites, rue Saint Antoine, et en 1782 les bâtiments de Sainte-Catherine furent démolis. Sur l'emplacement on a élabli un marché, appelé Marché Suinte-Catherine, dont M. d'Ormesson, contrôleur-général des finances, posa la première pierre le 20 août 1783.

SAINT-MICOLAS-DU-CHARDONNET, église paroissiale, située rue Saint-Victor, au coin de celle des Bernardins. Une chapelle fondée en 1230 dans le clos du Chardonnet, donna naissance à cette église qui, quinze ans après, fut érigée en paroisse.

En 1656, on entreprit la reconstruction de l'église; les travaux, hientôt sus-



pendus, furent repris eu 1705, et actievés eu 1709, à l'exception du portail, qui et resté sans être terrimé. L'intérieur est orné de pilsters composites dont les chapiteaux n'ont qu'un rang de feuilles d'acanthe, et dont les socies sons revêtus en marbre. Le cheur est pavé de marbre, et le maitre-autel est surmoité d'une gioire d'un bon effet. En 1890, on replaça dans exette église les fombeux du peintre Lebrun et de sa mêre. Au mois de février 1818, on y avait transporte le corps du poète Santiculi, mort à Dipin en 1897.

L'église de Saint-Nicolas-du-Chardonnet est la première succursale de Saint-Étienne du-Mont, douzième arrondissement.

JACOBINS DE LA RUE SAINT-JACQUES. J'ai parlé, dans la période précèdente, de l'origine de ce couvent de dominicains ou frères précheurs. Saint Louis vit avec satisfaction prospérer cette nouvelle colonie de religieux mendiants, il leur donna une partie de l'amende à laquelle il avait condamné Enguerrand, seigneur de Coucy, coupable d'avoir fait pendre trois jeunes écoliers qui s'amusaient à chasser dans ses bois : avec cette partie d'amende, il fit bâtir les écoles et le dortoir de ces religieux. Il leur concéda de plus l'emplacement d'un hôpital voisin et choisit pour son confesseur un des religieux de cette maison, Geoffroi de Beaulieu, qui, suivant l'usage du temps, le fustigeait avant de l'absoudre. Ces moines, fiers de la prérogative de prêcher, de confesser et de fustiger le roi, repoussèrent avec indignation les injonctions qu'en 1253 leur lit l'Université, francérent les bedeaux qui venaient leur signifier un décret de la part de cette corporation. Le recteur et trois maltres ès arts se présentèrent ensuite dans le mouastère des Jacobins, ils furent battus et chassés comme leurs bedeaux : de là naquit entre les jacobins et l'Université une inimitié constante, qui, à chaque occasion, éclatait par des explosions terribles et toujours scandaleuses. Nous en parlerons à l'artiele Université. La fierté de ces moines ne les empêchait pas d'aller, tous les matins, solliciter à grands cris la charité des Parisiens, et demander l'aumône dans les rues.

Le pote Butcheurt, qui écrivait au traizème siècle, dans sa pièce intitulée àcofters de Paris, nons represente pourtant les jacobins comme une communauté puissante et riche. - Its disposent à la fois, di-il, de Paris et de Boure, et sout - rais et pape; ils ont acquis beacoup de beine, car ils damment les âmes de - ceux qui meurent sans les faire leurs exécuteurs testamentaires : ils veulent qu'on les crois des apotres, et lis auraient besoin d'alter à l'école... Personue - Nose dire la vérité sur leur compte, dans la craînte d'être assonané, - lant ils se moutrent banieux et vindicatifs. Il s'aviat (angrecux d'en parier - avec na littrée d'onlaire; je me home donc à dire qu'ils sout des hommes, -

En 1501, on tenta d'introduire la réforme chez les jacobins, ils refusèrent de \$\psi\$ soumettre. On les chassa de leur couvent; ils y revinent bientot armés et accompagnés de deuze cents écoliers qu'ils avaient recutés : ils firent le ségée de leur propre maison, - y entrèrent et y commirent de grands excès, dit » Jean Dauton; ils battirent leur gardien, qui là se trouva. Grands murmares » et scandales furent pour cette affaire, lors à Paris.... Mais ils vidérent la ville, et ains s'era allèrent les pauvres jacobins vagabonds et dispers. »

L'église de ce couvent était ornée d'un très-grand nombre de tombeaux en

marbre converts de la ligure course de la ligure course de l'acquire consequence de l'acquire de la branche de compte de l'acquire de l'acquire de la branche de compte de l'acquire de l'a

Dans cette église était la célèbre Coafreire du Ronaire on du Chapetet, mode prier inconnu aux premiers chrétiens, mis en vogue par saint Dominique, et que les Croissis innièreut des religions de l'Orient. Les chevallers de Saint-Jean-de-Jérusalem et du Temple, ne sestant pas lire, récitaient le chapete comme des Massimans. Cette manière d'intergérée bles, en répétant toujours la même prière, étail fort ancienne, puisqu'on la trauve prohibée dans le sixème chapette de l'Exangie solon saint Matthe de l'Exangie solon saint Matthe.

Ce monastère a produit quelques prédicateurs plus zélés que raisonnables : il a usasi produit Jacques Clément, assasain do roi Henri III, et Edmond Bourgoing, prieur de cette maison, instigateur, apologiste de ce meurtre, et qui, de sa propre autorité, mil le neurtrier au rang des saints. — En 1790, Forder fut susperiné, l'emplacement, révire pour des embellissements projetés dans ce quartier, a'a point été vendu : le gouvernement, pendant les années 1816 et 1817, ordonna des reparatious aux băliments qui ont servi quelque temps de maison de réoge pour les jeunes delemas.

Je parlerai des autres convents de Jacobins établis dans la suite à Paris. CORDELIERS ON FRÊRES MINEURS DE L'ORDRE DE SAINT-FRANÇOIS, SÍDIÉS rue des Cordeliers, dite aujourd'hui rue de l'École-de-Médecine, au coin de eelle de l'Observance. Une colonie de religieux de Saint François-le-Séraphique vint en 1217 à Paris, et parvird avec beaucoup de peine à obtenir de l'abbave Saint - Germain - des - Prés un emplacement un'elle possédait. Cet emplacement ne fut point donne, mais prête, en payant un prix de location, et à condition que les moines nouveaux venus n'auraient ni cloches, ni cimetière, ni autel consacré. Les cordeliers nassèrent plusieurs années dans cet état préeaire et assuiettissaut : ils s'adressèrent à saint Louis, qui parvint à obtenir pour eux, de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, des cloches, un cimetière et un grand bătiment où ils se logèrent. Cette concession leur permit, en 1210. d'acquerir deux nièces de terre qui leur convenaient. Dans la suite, saint Louis, avec une partie de l'amende de dix mille francs qu'il lit payer à Enguerrand de Couey, fournit aux frais de la construction de l'église, et autorisa les cordeliers à couper, dans ses forêts, les bois necessaires à la charpente, Cette église fut dédiée, en 1262, sous le titre de Suinte-Madeleine, - En indiquant tous les traits qui earactérisérent les cordeliers j'irais trop au delà des bornes que je me suis prescrites; en les passant sous silence, j'ûterais au lecteur les movens d'apprécier le merite de leur institution. Entre ees deux partis j'adopte



le terme moyen : de dire ce qui suffit pour faire connaître leurs mœurs. A peine furent-ils tranquilles possesseurs de leur établissement, que, de concert avec les iacobins, ils cherchèrent à empiéter sur les droits de l'Université, il s'éleva entre ces moines et ce corps enseignant des querelles très-vives et toujours alors accompagnées de violences et de coups, querelles que l'enfremise du roi saint Louis et celle de plusieurs papes ne purent jamais entièrement assoupir. Les cordeliers furent bientôt en guerre entre eux. Au commencement du quatorzième siècle, il s'éleva dans ce couveul, ainsi que dans plusieurs autres du même ordre, deux partis acharnés l'un contre l'autre ; les spirituels el les conventuels. L'objet de cette grave querelle consistait dans la distinction des mots propriété et jouissance appliqués aux aumônes qu'ils recevaient. Les spirituels soutenaient qu'ils n'étaient pas propriétaires du pain et autres choses qu'on leur donnait, parce que la règle leur défendait de possèder; et les conventuels, au contraire, prétendaient que ce pain était leur propriété. On étendit l'objet de la question jusque sur les biens meubles légués à ces moines. Les papes Nicolas III et Jean XXII la décidérent tour à tour dans un sens opposé, et prouvèrent par leurs décisions contraires qu'ils n'étaient point infaillibles. - En 1401, le provincial des cordeliers s'avisa de faire, dans le couvent de Paris, bâtir une écurie. Cette construction fut un signal de guerre. Les religioux étrangers, qui étudiaient dans ce couvent, voyaient dans la construction de cette écurie une infraction manifeste aux statuts de l'ordre ; les religieux français alléguaient plusicurs raisons pour pronver que le provincial ne pouvait se passer d'écurie. Les têtes s'échaufférent ; au lieu de s'entendre et de raisonner on se battit. A mort tous les Français! crièrent les étrangers partisans de la règle. A ces mots, le combat commence : les moines, armés de pierres, de bâtons, s'assomment, s'estropient, se tuent. Les cris des combattants, des blessés et des mourants jettent l'alarme dans le voisinage. Le roi en est averti; il envoie des troupes pour rétablir la paix; les portes leur sont fermées; les soldats les enfoncent, entrent. Alors les deux partis ennemis se réunissent pour résister aux troupes du roi ; ils le font avec courage, blessent et sont blesses ; mais ils ne peuvent Jenir longtemps, ils se rendent. - En 1501, le légat du Saint-Siège entreprit de réformer tous les convents de Paris. Pour opérer la réforme de celui des Cordeliers, il commit le prédicateur Olivier Maillard : l'éloquence du sermonneur échoua devant l'obstination des cordeliers. Alors les évêques d'Autun et de Castelmare, commissaires du légat, se présentèrent dans le convent, et y furent reçus de la manière suivante. A l'approche de ces deux évêques, les cordeliers se retirérent dans teur église, exposèrent le Saint-Sacrement sur l'autel, s'agenouillèrent tout autour, et, dès que les évêques parurent dans l'église, ils se mirent à chanter des hymnes : lorsque l'une était achevée, ils en recommençaient aussitôt une autre. Les prélats attendaient toujours la fin de ces chants pour remplir leur mission : mais, voyant qu'ils ne linissaient plus, impatientés d'attendre, ils ordonnèrent à haute voix aux chanteurs de cesser et d'écouter les ordres qu'ils avaient à leur transmettre de la part du legat. Les cordeliers, sans s'étonner, chantèrent toujours, et clumtérent pendant quatre heures, jusqu'à ce que les évêques, perdant l'espoir de se faire obeir, sortient de l'église et allierent raconter un legat le resultat de leur mission. Le lendemain, les mêmes evéques, excertés du procureur du roi, las prévoit de Pairs et de ses archers, se rendirent au conveut des Ortofeliers ; lis trouvéernt les moines dans leur église, employant le stratagéme qui leur avait réussi la veille. Ils chantaient à lou-étée, sans paratire faire attention aux ordres des rèques et des magistrats. Alors le procureur du roi, le prévoit et ses archers leur commandèrent d'un ton menaçant de garder le silence. Les moines sus-pendirent leurs échants, écontrérent les réformateurs, lirent valoir leurs privilèges, et, après avoir dévelub leur cause, its versérent des larmes et consentirent des seoumetres à la réforme, mais isse veugérent de leur soumission forcée sur Olivier Maillard, qu'ils regarbaient comme l'anteur de cette persécution, et le classèrent avec volonce de leur couvent.

Ces désordres el beaucoup d'autres déterminèreut le genéral de Fordre à cevenir à Daris exprés pour référence le couvent des Gordeliers. Il 5 présenta dans le mois de juillet. 1582, et éprouva, de la part de ces moires, la plus opiulter résistance; ils se divisèreur en deux parist, «, suivant l'usage, en virrent aux mains. Alors le nouce du pape fit arrêter les religieux les plus récaleitrants; ils furent conduits et Instigés dans la prison de Santi-Germain-des-

La tranquillié paraissait réablie; mais, à trois reprises différentes, ce couvent devint un clamp de haidie, on se latuit à coaps de pierres, dépèc et de dague, Le gioieral de l'ordre s'était prisente pour calmer la fureur des combattants; mais il se trouva font hemerux de se sauver de la mélée, et de manter promptement dans une coche que le due de Nevers lui envoya. Il viut cristité implorer l'assistance du parlement; el fon remarque, dans les registres de cette cour, que, pour readre sa prirer plus touclennte, il se mit à genoux devant le président. Ine force armée imposante vint mettre fin à ces sevines sonaldeuses. Ces registres du parlement un disent pas si les moines fureit panis. On y voit sentement qu'on alévouvéit, dans ce couvent, une femme qui fut arrête, et dont on it le procès.

L'église du monastère des cordeliers, bâtie par saint Louis, dont la statue en pied se vovait à la principale entrée, adossée contre un pilier qui séparait les deux battants, fut, en 1580, entièrement consumée, Un novice, pris de vin, s'endormit dans une stalle du chœur, laissant près de lui un cierge allumé. Le fen du cierge atteignit la boiserie du jubé, qui s'enflamma, et dans l'espace de trois heures, l'église, à l'exception de quelques murs , fut réduite en cendres. Les cordeliers aussitôt accusérent les protestants d'être les auteurs de cet incendie, et les jacobins accusérent les cordeliers d'avoir eux-mêmes mis le feu à leur église, alin d'être autorisés à solliciter des aumônes, et obtenir de la faiblesse des personnes dévotes d'abondantes libéralités; mais on ne fut dupe ni de la méchanceté des cordeliers ni de celle des jacobins. Cependant Henri III, ce roi aussi renommé par la dépravation de ses mœurs que par sa dévotion superstitieuse, donna des sommes considérables pour faire reconstruire le chœur ; et l'ordre du Saint-Esprit, nouvellement institué par ce roi, contribua, avec Christophe et Jacques de Thou, au rétablissement du reste de l'édifice. Les cordeliers, pour éterniser les bienfaits de Reuri IR, firent placer, au-dessus du grand autel, la ligure de ce roi représenté à genoux; mais on sait que la reconnaissance des moines est peu durable : le 5juillet 1589, ceux-ci enrent l'ingralitude de represser cette ligure et de lui couper la téte.

La maison des cordeliers servait de collège aux jeunes religieux de l'ordre, qui venaient y étudier la thiologie. C'est dans la salle de cette écele qu'au commencement de la révolution, le fameux district des Cordeliers, et ensuite la section du Théâtre-Français, ont sucressivement tenu leurs séances auxquelles ne partie de ces religieux assisticait régulièrement. C'est dans une autre salle de ce même couvent que se tenait antérieurement le chapitre de l'ordre de Saint-Miénel.

L'ordre des cordeiers ayant été supprimé en 1790, l'église fut dans la suite démolie, et son emplacement a formé la place depuis longtemps dérive, qu'on voit devant la façade de l'École de Météroine. Il ne reste plus que peu de chose des baltiments du monastère, on la utilisé les pardins en y elévant plusieurs pavilions de dissertion. Le réfectoire, qui présente la forme d'une église, est dans son entière, on le voit d'ans la cour située en face de la rue Bautefeuille; il renferem une curieuse collection de pièces anatomiques appetée musée Dripay-exa. Sur une partie de l'emplacement de ce doit (e.g. on à établi divers bâtiments : un hôpital, entre autres, où se fait un cours de clinique chirurgicale. Ces bâtiments ou t'ée réparés et agrandis en 1831, C'éait également dans les bâtiments situés dans la cour qui fait face à la rue Bautefeuille, que se trouvait, il y a plusieurs amées, la manufeture royale de mossique.

FILES-DIEU, monastère de filles, situé, dans son origine, sur l'emplacement quocurènui le cul-de-sac des Filles-Dieu et la rue Basse-Porte-Saint-Denis, et depuis, rue Saint-Denis sur l'emplacement où sont bâtis la rue et les passages du Caire.

Guillaume III, évêque de Paris, étant parvenu à convertir plusieurs filles publiques, les réunit dans une maison ou hôpital alors situé hors de Paris, et sur un terrain dépendant de Saint-Lazare. Cet hôpital ful bâti vers (226, ct recut le nom singulier de Filles-Dieu. Le but de cette fondation était de retirer des pécheresses qui pendant toute leur vie avaient abusé de leur corps, et à la fin étaient en mendicité. Joinville dit que saint Louis fit bâtir la maison des Filles-Dieu, - et fit mettre grande multitude de femmes en l'hostel qui, par poyreté, « estoient mises en péchié de luxure, et leur donna qualre cents livres de rente - pour elles sustenir. - Le nombre de ces pécheresses se monta à plus de deux cents. A la ferveur, qui se manifeste toujours au commencement de toute institution religieuse, succéda le relachement; elles s'acquitlérent avec négligence et dégoût du service de l'hôpital confié à leur soin. La maison des Filles-Dieu fut ravagée par la peste en 1280, et détruite par les Auglais sous le règne de Charles V. -- Ces religiouses cherchérent alors un asile dans l'intérieur de Paris. - Dans la rue Saint-Denis il exislait un hopital ou Maison-Dieu, fondé vers l'an 1216, sons le titre de Sainte-Madeleine, destine à recevoir, pour une nuit, les femmes mendiantes qui passaient à Paris, Le lendemain matin on les renvoyait en leur donnant un pain et un denier, Les Filles-Dieu s'accommodérent de cet établissement, et y firent bâtir des édifices convenables, Mais, per de temps après, les tatiments tombant en ruines, Phôpital ful abaneur; le service divin ne se faisait plus. Le 15 juin 1195 furent installels, dans re couvent, huit religieuses et sept religieux de l'ordre de Fonteerault. On sait que, datus eel ordre fondé par tobert d'Arbrisselle, its religieuses vivent en commanulé aver les religieux, et qu'elles out l'autorié sur eux. Le communaulé des Filles-bien étant régénéree, on entreprit, dès l'an 1496, la construction d'une nouvelle seglies qui fut adactée en 150s. Ella e axisé jusqu'à la révolution; elle n'offrait rien de remarquable. Le 24 mars 1648, ces religieuses époncivent un assunt auquel les couvents de filles à Paris ont souvent ét exposés. Les sieurs de Charmoy et de Saint-Auge, masqués, armés et accompagnés d'une nombreuse suite, enfrérent pendant la nuit, avec violence, dans leur couvent, et y excreèrent plusieurs soise de fuit et de violement, iti-on dans les resisters mouserités du nardement.

A la face extérieure du chevet de cette église était placé un crueifix devant lequet on conduissit autrefois les criminels qu'on allait exécuter à Montfaucon; on le leur faisait haiser, on leur donnait de l'eau bénite, et les Filles-Dieu leur portaient trois morceaux de pain et un verre de vin.

SAINT-LEU ET SAINT-GILLES (1); églisse paroissiale, située rue Saint-Denis, En 1253, les religioux de Saint-Magloire permiente, à certaines conditions, au ruré et aux paroissiens de Saint-Barthélemy, paroisse du palais, d'établir une chapelle succersaise dans la rue Saint-Denis pour la commodité de centx qui habitaient ce quartier. Cette chapelle, dédirée à saint Leu et à saint Gilles, ful reconstruite en 1320, érigée en paroisse en 1617, réparée et changele inférieurement en 1727. Parmi les réparailions faites alors, on entreprit de transporter, d'une tour qui meusepir ruine, sur une autre tour nouvellement balée, la charpente tout-entière du declete sans la démonter. Cett eopérain difflicit ful excuée avec le plus grand succès par Guillaume (Gerin, habite despurablement) les old une durant prieds. En 1780, M. de Wally rehaussas considérablement le soil du cheure, prafiquad éssous une chapelle souterraine dans laquelle on descend par deux escaliers, et décora le grand auté!

Aujourd'hui plusieurs grands tableaux ornent le sanetuaire. En 1823, on a encore exécuté dans celle église des réparations considérables. L'église de Saint-Leu est aujourd'hui succursale de la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs, sixième arrondissement.

SANTI-CLIAFILE NO PALIAS. Les dues, les combes avvient autrefois, auprès ou dans l'enceinte de leurs chateux on paisi, une chapelle toujours qualifiée le sainte. Dans le voisinage ou dans l'eneius du palais de la Cité, les dues de France, les comtes de Paris et les rois current la chapelle. Saint-Barthéeny, qui, pendant quelque temps, a pardé lo usou de Saint-Barjoire, et, en outre, les chapelles. Saint-Group, Saint-Michel, et celle de Saint-Nicolas, que cuisis VII fit réparer et à l'aquelle el donnu le nom de le Vierge Maris, Baudouin,

<sup>(1)</sup> Il existait à Paris une autre petite paroisse qui portail la même dénomination : elle était desserve dans l'égitse Suint-Symphorien, en la Cité.







empereur, vendit à saint Louis la couronne d'épines qui avait, dit-on, servi à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette relique coûta près de 100,000 francs; et cependant une autre couronne d'épines, qui, pareillement, avait servi à la passion de notre Seigneur, existait depuis longtemps dans l'abbayc Saint-Denis; quelle que soit la vraie couronne, celle que saint Louis avait chèrement achetée, arrivée d'Orient le 10 août 1239, fut déposée à Villeneuvel'Archevêque, où ce roi et toute sa famille se rendirent avec beaucoup de solennité. Trois cassettes, l'une dans l'autre, contenaient cette relique : la première était de bois, la seconde d'argent, la troisième d'or. Elles furent toutes trois ouvertes, et, aux yeux du public curieux, ou exposa la sainte couronne. De ce lieu, portée par le roi, par Robert, comte d'Artois, et par plusieurs seigneurs qui marchaient nu-picds, elle fut transférée jusqu'à la ville de Sens. Huit jours après, cette couronne et son cortége arrivèrent à Paris. On fit une station dans l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs. Là fut dressé un échafaud en pleine campagne, et plusieurs prélats, magnifiquement vêtus de leurs habits pontificaux, exposèrent aux regards avides des Parisiens cette sainte couronne. Tous les chapitres et monastères de Paris, même ceux de Saint-Denis, eurent ordre de venir processionnellement, avec leurs plus précieuses reliques, à l'abbaye Saint-Antoine, pour rendre hommage à la sainte couronne et l'escorter dignement jusque dans la Cité. Les moines de Saint-Denis n'apportèrent point, en cette circonstance, la couronne d'épines qu'ils possédaient déjà. Les chanoines de Sainte-Geneviève refusèrent d'y transporter la châsse de leur patronne; ils dirent, pour motiver leur refus, que cette châsse ne sortait point de leur église à moins que celle de saint Marcel, conservée dans l'église Notre-Dame, ne vint l'y inviter. Saint Louis se contenla de cette excuse. Le jeudi 18 août 1239, ce roi, vêtu d'une simple tunique, les picds nus, se chargea, avec son frère Robert, de porter sur les épaules la sainle relique qui était précèdée par plusieurs prélats et seigneurs, marchant égalela tête et les pieds nus, et suivie d'une longue procession, Le cortège se rendit : d'abord à l'église cathédrale de Notre Dame, et de cette église à la sainte chapelle Saint-Nicolas, dans l'enceinte du Palais.

Quelques mois après, Baudouin, empereur de Constantinopte, voyant que le commerce des reliques lui deit profitable, fil proposer au roi de France de lui en vendre plusieurs autres. Voic quelles étaient ces reliques misses en vente; et un grand morcean de hois, qu'il dissil avoir fait partie de la croix, que sainte Hélène apporta dans Constantinople; un morcean de fre, qu'on regardait comme le fre de la lance dont avait été percit é vide de élesus-Christ sur la croix, nne partie de l'éponge qui servit à lui donner du vinaigre; le rosean dont on lui litt un secptre; une partie de na mantenn de pourper; un morceau de l'inge dont on lui litt un secptre; une partie de na mantenn de pourper; un morceau de l'inge dont on lui litt prierre du sinti députer, une autre portion de la virai erat; une croix, nommée fraire de triomphe, parce que ceux qui la portaient à la guerre ciainent mortie de triomphe, parce que ceux qui la portaient à la guerre ciainent morceau de situation de la virai de la vira

le 14 septembre 1241, avec les mêmes solennités, le même respect, qu'on avait mis à recevoir la sainte couronne.

Pour loger dignement tant de richesses, saint Louis it bâtir une nouvelle Sainte-Chapelle qui, commencée, ven l'au 1212, du chevée en 1281. Pierre de Montreuil, le plus habile architecte de ce lemps, fut chargé de cet ouvrage. It a laisé dans exte en contretion un moument précieux de son talent. - Pour le siguelles reliques, dif l'auteur de la Fire de saint Louis, il fist fere le chapele, -2 Paris en laquele l'en dit que il despendit lieu quarante mille livrés de tour-

- nois et plus. El li benaiez rois aourna d'or et d'argent, et de pierres précieuses
- et d'autres joiaux, les lieux et les châsses où les saintes reliques reposent. Et croit l'en que les aournemenz desdites reliques valent bien cent mille livres de fournois et plus.
- de lournois et pius. -La Sainte-Chapelle fut bâtie sur l'emplacement de l'ancienne chapelle Saint-Nicolas. Ce nouvel édifice est double ou à deux étages. La chapelle inférieure était destinée aux habitants de la cour du Palais, et dédiée à la Vierge (†).
- La chapelle supérieure, destinée au roi et à ses officiers, portait le titre de sainte-fourance et de Sainte-fruir. Elle est longue de trente-sis métres dans œuvre, et large de neuf mètres. La hauteur des deux étages, depuis le sol inférieur jusqu'au sommet de l'angle du frontion, est de trente-sis mètres. Ainsi la hauteur totale de cet d'illice égale sa longueur. Féblion évalue la dépense de cette chapelle, le prix des reliques et de leurs ornements, à trois millions, valeur de son temps. Il faudriat aipourf bui doubler cette somme afin d'avoir, en valeur actuelle, la soupue exacte des dépenses que fit saint Louis pour cette chapelle et nour les refluies qu'elle renfermait.
  - Ce roi fit construire, dans le trésor de cette chapelle, un lieu sur et commode pour y déposer sa bibliothèque, composée de livres pieux et notamment des écrits des saints Pères, qu'il avait fait conier.-En 1246, il établit, pour desservir cette église, cinq principaux chapelains, deux marguilliers, qui devaient être diacres ou sous-diacres, et leur assigna des revenus considérables. Ces libéralités s'acerurent encore sous les rois ses successeurs. - La flèche ou clocher de cette chapelle, ouvrage remarquable par sa hardiesse et sa légèreté, menaçait ruine : on fut obligé, peu d'années avant la révolution, de la démolir. Dans l'intérieur on voyait, aux deux côtés de l'entrée du chœur, deux autels décorés de deux tableaux en émail, ouvrage de Léonard de Limoges, accompagné des portraits de François Irr et de Claude, de Henri II et de Diane de Poitiers, Ces émaux précieux, exécutés d'après les dessins de Primatice, font partie du Musée du Louvre, Sur le principal autel s'élevait une chasse avant, en petite proportion, la forme exacte de l'édifice de la Sainte-Chapelle, Elle était de vermeil, enrichie de pierreries, et contenait, à ce qu'il paraît, les ossements de saint Louis. Derrière était une autre chasse plus grande, en bronze doré, près de laquelle





LA SORBOLAR

Unitarya Loss a Berr





on arrivait par deux petits escaliers. Elle contenait toutes les reliques que saint Louis acheta de Baudouin. On voyait, dans cette même chapelle, à gauche en entrant, un bas-relief représentant une Dame de Pitié, du célèbre Germain Pilon, ouvrage endommagé nar la négligence de ceux qui réparérent cet édifice.

La chapelle inférieure renfermait le tombeau où fut enterré le poète Nicolas Bolieau Despréaux, et où gisaient déjà son pière et d'autres membres de sa famille. — La Sainte-Chapelle a servi, josque dans ces derniers temps, de déjoit à une partie des archives de la Cour des Comptes. Maintenant cet édifice est Orbjet d'une resburation intelligente dirigée par M. Duban. Bientol la Sainte-Chapelle nous apparaîtra aussi compléte, aussi éclatante de peintures, que lors-qu'elle sortit des mains des architectes du treizième siècle.

Le premier dignitaire de la Sainte-Chapelle ne porta d'abord que le titre modeste de maître chapelain, ensuite celui de maître gouverneur, puis de trésorier, et enfin d'archichapelain, Clèment VII accorda, en 1379, à ce dignitaire, le privilége d'officier avec la mitre. l'anneau et autres ornements pontificaux, et même de donner la bénédiction an peuple pendant les processions qui se faisaient dans l'enclos du Palais. Cette éminente prérogative enfla prodigieusement l'orgueil de l'archichapelain ; il prit le titre de prélat; et, dans les registres du parlement, on le trouve qualifié de pape de la Sainte-Chapelle. C'est un de ces dignitaires dont Boileau, dans son Lutrin, a peint avec lant de talent la vie voluptueuse. l'orgueil et l'ignorance. Les réglements obligeaient trois cleres et un chanclain de nasser la mit dans la Sainte-Chanelle pour veiller à la garde des reliques et du trésor. La vigilance de ces sentinelles fut sans doute en défaut, puisque, dans la puit du 19 au 20 mai 1575, le plus grand morceau de la vraie croix fut volé. Ce vol icta l'alarme dans Paris ; on lit plusieurs recherches pour découvrir l'objet volé et le voleur. La commune opinion de ce temos, suivant l'Estoile, était que le roi Itenri III avait lui-même enlevé cette relique, et l'avait mise en gage chez les Vénitiens pour une somme considérable.

Pendant la utif du veudresti au samedi Saint, il se célébrait, dans cette Sainte-Chapelle, une cerémonie dont je dois faire conunître les déstais. Tous les possidés du diable y veunieur trégulièrement chaque amée à cette époque pour être affranchis de l'obsession de cet esprit immonde; ils y faisaient mille contorsions, poussaient des crise ut d'alfreux hurtements. Beintôl le grand-chantre du chapitre apparaissait, armé du bois de la vraie croix. A cette apparition, tout rentrait dans fordre, et aux mouvements convulsifs, aux accents de la rage, succèdait un calme parfait. Cette cérémonie se pratiquait encore sous le rôgue de Loix V; elle cut live en l'aumée 1770.

tre rue des Naçous : il les ili rebalir convenablement. Le prix des locations fur destiné à l'entreitic du cert pouvers cécliers, le roi donna de plus à ces paurres cécliers a con donna de plus à ces paurres cécliers no paurers éclers, aux uns deux sous, aux autres un sou, ou même dix-init deuires par semaine, pour les aider à vivre, Ce-collège prit d'abord la démonitation très-modeste de paurer maione, et les maltres qui enseignaient, celle de paurers maires, tes maitres du collège de Sorbonne, curichis, l'ortifiés par le temps, obblèrent enlui eur l'unuble origine, troublèrent souvent par leurs residentes d'orrest l'ordre social, fureut presque toujours les puis forts soudiens du familiame, et quelquébis deviurent la terre ur des rois. Cette association de docuers format un tribunal redoutable qui jugent aussi appel dous les ouvrages et les opinions théologiques, condamnait le pape et les rois, et disposait de leur troine et même de leur existence.

Cétait dans le culiège de Sorbonne que résidait la faculté de théologie. In provisient du chaque année présidait cette faculté. Les écoles se divisaient en intérieures et cuériteures. Les premières se leunient dans les baltiments coutigus à l'églèse, et les secondes dans un corps de logis qui se voit encore sur la place de ce collège. Four être en droit de porter le titre de decter de Sorbona, dit M. Tabbé Duvernet, il fallait avoir fait ses études dans ce collège, y avoir, pendant dist ans, argumenté, disputet et souteun divers actes publics on elhores, qu'ou distingue en mineure, en majeure, en sobuline, en tentitée, en petite et grandes envénaique. Cést dans cette dernière que le prétiendant au doctorat doit, sans boire, saus quitter la place, soutenir et repousser les atlaques de vinqui assaillanties de vin

Les bâtiments et la chapelle de la Sorbonne étaient peu remarquables et tombajent de vétusté, lorsque le cardinal de Bichelieu, devenu tout-puissant en France, se rappelant avec intérêt ces écoles où il avait fait son cours de théologie, et désirant laisser à la postérité mi monument de sa munificence, fit reconstruire ces bâtiments sur un plan plus vaste et plus magnifique. En 1629 fut commencée la construction du collège, et en 1635 celle de l'église, qui ne ful achevée qu'en 1659. Une ruc assez large mais neu longue, nommée rue de Richelieu, communique de la rue de la Harpe à une place carrée qui précède la facade de l'église de la Sorhonne. Cette façade, œuvre de le Mercier, est composée de deux ordres, l'un sur l'autre, dont le supérieur est couronné par un fronton. Au-dessus de cette façade s'élève, du centre de l'édifice, un dôme accompagné de quatre campanilles, et surmonté par une lanterne. Sur le côté septentrional de cette eglise est une autre façade qui donne sur la grande cour du collége. Elle est aussi chargée de deux ordonnances. L'intérieur était entièrement pavé en marbre. La peinture de la compole du dôme, ouyrage de Philippe de Champagne, est encore assez bien conservée. Au milieu de la nef on admire le tombeau en marbre du cardinal de Richelieu. Cette belle et simple composition est un chef-d'œuvre de Girardon. Les bâtiments de la Sorbonne sont oecupés maintenant par l'académie de Paris, les trois facultés de Théologie, des Sciences et Lettres.

COLLÉG DES BERMARINS, situé près de la Place-aut-Veurs, sur l'ancien clos du Chardonne, eutre le pai des Wiraniones et la rue Saint-Veitor, filenne Lexington, abbé de Clairvaux, rougissant de l'ignorance des religieux de son ordre, demanda et oblint la permission d'établir ce collège, aîtis que les religieux bernardins fussen à portée de preudre des grades dans l'investilé, il ful fondé vers l'an 1243. On a ouvert que tques rues sur l'emplacement de ce collège; son ancien derfoir ser la civid aux farines.

COLLÉGE ET HOTEL SALVI-DENS. Il était siloné dans l'espace comprise entre les ruses Contresarpe, Saint-André-des-Ans, et une partie des trands-taugustins. On ignore l'époque préses de la fondation de ce collège et de ce chiété; l'auteur du livre intitulé : Les Minentes de soint Louis parte de la maison que l'abbé de Saint-Denis avail, en 1271, à Paris. Baledais dit que Pentagruel étail Ded à l'Intel Saint-l'enis, et qu'il se promenait avec Paruurge dans le jardin de cet hôtel. Cest à causse de cet hôtel et collège que la rue des Candis-Augustins a porte les nomes de rue à trabé à Saint-Denis, de soint-Denis, de soint-Denis, de Saint-Denis, de Saint-Denis, de Callège que cet ditol Saint-Denis furent en partie démotis et vendus, lorsqu'en 1607 Henri IV fit percer la rue Bauphine.

SAINTE MANUE L'ECYPTIENNE, et par corruption LA JUSSIENNE, chapelle située au coin des rues Montmarire et de la Jussienne, nº 25. Elle existait sons le règne de saint Louis. Ce fut près de cette chapelle que les religieux augustins eurent leur premier établissement à Paris; ils y demeuraient en 1259.

Cette chapelte servait à la communauté ou confrérie des drapiers de Paris, une des plus anciennes confréries de cette ville. On y remarquait la peinture d'un de ses vitraux, où sainte Marie l'Egyptienne était représentée sur un lateau, troussée jusqu'aux genoux, devan: le latelier; au dessous de cette peinture, on lisait ces nots : Comment la sainte offict son corpa no hotter pour son passage. En 1660, le curé de Saint-Germain-l'Auxerrois fit enlever cette peinture indécente. — Cette chapelle, reconstruite au quatorzième siècle, ful démolie en 1792, elle a été remplacée par une maison parteudière.

LES TRENES SACIESTS, OU FFÈTES de la Périficure de l'esis-Christ, Leur couuret, sitúe sur le bord de la Seine, à Teridori où s'établii depais le convent des Augustins, et où est aujourd'hui la halle à la volaille, ful fonde, en 12st, par saint Louis. Cos moines, que fou nommait aussi Ferres nu sur, recevacient ces noms parce qu'ils étaient vétus d'un sac. Comme la plupart des religieux de Paris, ils allaient, tous les mains, dans les rues quéer du quait.

Buthevut, dans sa pièce des Ordres de cette ville, park de ces frères, dit que uter couvent est pauvre, qu'ils se sont établis troy lard à Paris; qu'ils doivent leur existence d'abord à leur habit, qu'ils disent être semblable à cehi que beu portait, et aussi à celui d'un honne qui les soutient; des que et homme, ajoute-til, aura cessé de vivre, les freres aus sos seront réduits à retourner à sjoute-til, aura cessé de vivre, les freres aus sos seront réduits à retourner à leur charture doit is sont venus. — En 1293, ces freres firend avec les sugustins un accord par lequet ils leur éclèreut l'emplacement de leur maison, its furent supprimés dans la suite; on signoré à quelle époque.

sourus sacinetrus. Il existail en même temps à Paris des seurs du même ordre, ou sait que leur convent elait situir eu de Unientièressaint-Andrédes-Ars, rue qui, an treirième siètel, portail. Ie nom de rue des Suchettes, à l'instat des autres communutés religieuses de Paris, tous les matins ces sourus allaient dans les rues de cette ville quéter du pain. Ces espèces de dévotes, veltues d'un ses, sont, dans unelques évriet lait temps, qualifielse de pauvres Femmes des sess. On n'a aurune autre notion sur l'état de ce convent, qui fut sans doute supprime en mem temps que les ferres Sachts.

GRANIS-ACUSTIS. Monstére situé sur le quai di des Angustins ou de la Vallée, dans l'emplacement occupe aujourd'hui par la rue du Port-de-Lodi et par la halle on marche de la volatile et du gibier, biverses congrégations d'enmites formées en 1200, en Italie, furent réunies en 1216 par le pape Alexandre IV; quedques-uns defees emiles reunis vinerul ensuite à Paris, attives par la protection et la faveur que le roi suint Lonis accordait à toute espèce de moines. La sétablireul d'abont rue Montmartre, au déal de la porte Saint-Eussche, dans un lieu environne de lons, et où se trouvait une chapelle destice à sainte Aurie l'Egyptieme. Ils y dementant en 1250, Mécondents de leurs togements, its afferent s'etablir dans le clos du Chardonuet, et dans l'emplacement qu'à depuis occupé le collège du caudinal Lemoine. En 1263, ils traitérent avec les moires unerdants, appelés Feeres Nachets, qui occupaient un convent établi sur le bord de la côtique, et se maintireuret dans ce derroir fiou.

Leur eglise fut relatie sous le règne de Charles V; elle était vaste, sans avoir reinde remanquable dansa construction. On y vousit plusieurs tablesux relatifs aux réceptions des rhevaliers de l'ordre du Saint-Espril, et peints par Vantoo, de Troy et Philippe de Chimapuene. On y distinguait un tablean de Jouvene representantasint l'errer dont l'ombre guérit les malacte. Bans une chapelle à droite etait le fombean de Nicolas de Grimonville, seigneur de Larchaut, et de Diane de Vivonne de la Chlatignerie, son épouse. Sur ce tombrean étaire trei nerpésentées à genoux les figures des deux époux. Une chapelle contenuit le fombeau de l'intérier Philippe de Comines. A côté de ce tombrean était cetul de sa fille, Le principal antel, dévoré d'après les dessins de Charles Lebrun, offixit buit belles colonnes d'ordre coviuthien de hévèle violette, supportant une demicupaple ornès avez gotti. German Pilon avait schipté les meuistères de la chairre et des stalles, et une belle figure de saint Francois, en terre enite, qu'on avait placee dans se lectitre de ce monastère.

Dans les salles de otle maison se teniaent, depuis 1579, les assemblées de l'ordre du Saint-Espril. Ces salles, cories de hoiseires, l'étaient aussi de portraits, et du hlason de tous les chevaliers et commandeurs reçus dans cet oréne. Les assemblees du elegé de France es sont tennes, depuis 1600, dans une des salles de cette maison. Ce clergé y avait ses archives et acs registres. Le parlement, eu diverses circustanees, a siéjé également dans ce couvent. L'emploi dices diverses salles prouve que les bâtiments des augustins étaient vastes et excénient les besoins de ses habitants ordinaries.

Le couvent des Augustins a été le théâtre de quelques événements qui caractérisent les mours de ces religieux, et peuvent faire juger du mérite de leur institution. En 1430, ou en l'amise précédente, Nivolas Mimery, mattre en théoligi, s'était rélugié, on me sit pourquoi, dans l'Étale des Anqustins, comme dans un salie inviolable. Des huissiers entrèreut dans le couvent pour se saisié de cet homme. Les religieux augustins s'y opposérent; les huissiers reposssèrent la force par la force; un augustin, appelé Perer fosogie, fixt tué dans le combat. L'Inviersité, réunie aux Augustins, il valoir ses préviléges; alors le combat. L'Inviersité, réunie aux Augustins, il valoir ses préviléges; alors le prévot de Paris, effrayé, condamna les huissiers à finir trois amendes honorables, sans chapteron, un-piedes, tenant cheame une torche ardente du poids de quatre livres, demandant à tous pardon et miséricorde. — Les augustins, pour étemiser la mémoire de cete réparation sobneuntle, lièrent évectuer un bas-retief on l'On voyait les luissiers sublissent leur condamnation, et le firent pour de des leur les résonances.

Le 26 août 1588, les augustins , s'occupant de l'étection d'un vienire, furent divisés dans leur choix. Cette division c'ehanffa les têtes monactes; bientôt les deux partis en vinrent aux mains, et ces misérables s'entre-braient dans leur couvent. Le procureur-général du parlement en fit sa plainte, et la cour déféndit au prieur de faire aucun acte de sa fonction, et ordonna la réforme des religieux.

En 1629, nouveaux désordres dans ce couvent. Le cardinal de Bérulle fut chargé d'en réformer les religieux, et s'y prit d'une manière très-violente : les augustins se plaignirent au parlement. Le roi ne voulut point que cette cour se mèlàt de cette affaire, et dit à ses membres : Il me déplait fort que vous délibériez sur l'affaire des avqustins : ce sont de mauvais moines qui rivent licencieusement; j'approuve tout ce que fait le cardinal Bérulle. En 1641, les augustins, pour des motifs ignorés, éprouvèrent encore une réforme; mais bientôt ils cherchèrent à s'alfranchir de cette dépendance. En 1642 ils soutinrent un siège dont les détails sont curieux. Les religieux refusèrent d'obéir à un arrêt rendu par le parlement; et le parlement employa les moyens de force pour les y contraindre. Les augustins se disposèrent sérieusement à se défendre, et à soutenir un siège : ils firent des provisions d'armes, de eaitloux, et murérent leurs portes. Les archers de la ville, ne pouvant entrer dans ce monastère fortifié, résolurent d'en escalader les murs. L'assaut fut donné et repoussé avec une égale vigueur : on se battait avec fureur sur un point, tandis que sur un autre une troupe d'archers faisait une brèche au mur de clôture qui se trouvait du côté de la rue Christine. Les moines assiégés, voyant le péril de cette dernière tentative, tirèrent de son sanctuaire l'objet le plus sacré de la religion, le Saint-Sacrement, et le posèrent sur la brèche, afin de désarmer les assaillants, ou de forcer la Divinité à opérer un miracle en faveur des assiégés. L'objet vénéré, placé entre les combattants, n'en imposa point aux archers; ils s'indignérent de cette lache et sacrilège ruse de guerre et redoublérent de courage. Les moines , voyant l'inutilité de leur stratagème, demandèrent à capituler. « On donna des otages de » part et d'autre, dit l'historien de ce siège mémorable; le principal article - de la capitulation fut que les assiègés auraient la vie sauve : alors ils aban-· donnérent la brèche, et livrèrent leur poste. Les commissaires du parlement, « étant entrés, firent arrêter onze de ces religieux mutins qui furent menés  prisonniers à la Conciergerie. Au bout de vingt-sept jours, ces moines, protégés par le cardinal Mazarin, furent mis en liberté.

COUVET DAS BÉCLYISE, depuis nommé LAVE-MARA, sitté rue des Barrès, II fill fondé, vers l'au 1454, par sint Louis. Thomas de Champré parle de leurs mœurs et de leur piété avec des éloges que méritent presque toujours les institutions naissantes. D'autres auteurs qui out évrit un pen plus fard, sur la lin treizième siècle, faraient criaire que la première ferveur de ces béguines était déjà étenite. Butcheouf nous les représente comme des femmes inconstantes, qui reunocent faéilement à leur communauté pour prendre un époux. Il suffi, dit-il, d'avoir le visage laisse et de porter de très-larges robes pour terr béguine. Sous Louis N.c. est geuines l'étaient nos en meilleure reintation.

Dans Origine, elles étaient, dit-on, au nombre de quatre cents, en LVI, elles ciaient réduites à trois. On ne commit point la cause de cette étrange depopulation. Louis XI saist la circonstance de la presque viduité de cette maison paur y établir un nouvel ordre de retigicases, appelé de lo Tiere ordre pristeace et observance de Monsieur suint François, el ordonna que cette nouvelle communauté seráit nomirée I. Lee-Maria dénonnation hizarre, conforme au genie du foudateur, qui, rélateur de la Vierge Marie, institua le premier la prière dite l'Auptèro ou le salut.

L'église du couvent de l'te-Maria n'avait de remarquable que quelques mbmeaux, lets que celiu qui renfermait le ceur de dom Autône, roi de Portugal, mort à Paris en 1595; celui de Charlotte-Latherine de la Trémonille, femme de Henri de hourbon, prime de Candé, morte le 29 anott 1628. Elle fut emprisonnée pendant sept aus, purce qu'étant grosse d'un page appelé Béteutet, et craignant les reproches de son époux, elle le fit empoisonner. Henri IV, qui vait eu part aux faveurs de cette dame, fil, fosspaif fut rois, supprimer foule la procédure, déclara et fit déclaire par la cour du parlement cette femme morente, et son tils légitime. Bans une chapelle était le mausoire, aussi en marlne, avec la figure à genoux, de Claude-Catherine de Clermont, fameuse, sous le règne de Clarles IV, jura son esprit et son crudition. En verdu d'un privilège obtenu du pape, Matthieu Môle, gande des secusy, et henée Nicolat, as femme, furbrat enterèrs dans le chapitre de ces refligieures.

Ce eouvent, supprime en 1790, a été converti en caserne.

LES CARMES DU GRAND-COLVENT. Ils furent situés d'abord sur l'emplacement des Géléstins, port Saint-Paul, et puis près de la place Maubert, entre la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève et celle des Carmes, à l'extrémité orientale de la rue des Novers.

Ces moines out, plus que tous les antres, cherché à relever la gloire de leur ordre par l'autiquié de sou origine. Leur hisòtion fait descendre et ordre en ligne directe du propléte Elie, qui fut, dicil, premier supérieur des earmes. Cest en raison de cette descendance que ces moines portaient un manteau tout sembtable à relui que ce proplète jeta, du haut du ciel, à son disciple Elisée. L'autieur range dans Fordre des carmes tous les prophietes successens d'Elie, lona les chefs de secte, Pythagore, Nums-Pompilius, Zoroastre, les druides de la Gaule et l'ésou-Drisk lui-mêmes.



On sait que cet ordre est tout s'implement originaire du Mont-Carmel, et que saint Louis en mena ciuq ou sis moines avec hit, dout il gratifia la ville de Paris. Ce ful en grande partie à ses frais qu'il les établit dans un emplacement sur le port Saint-Paul, que les célestins ont occupé dust la suite. Le peude Paris, qui le s'attachait alors qu'il extérieure, leur donna le nom de Borrés, à causse de la bigarrure de leur vétenuent; et la rue des Barrés, qui conduit au port Saint-Paul, doit ce una à l'établissement de ces moines.

Philippe-le-Bel, en 1309, donna aux carmes la maison du Lion, située au bas de la rue de la Montague-Sainte-Geneviève, où ils construisireut une égise qui fut dédiée en 1333. Au quatorzième siècle, les carmes élaient, à Paris, les religieux en faveur. Ils acquirent l'emplacement et les bâtiments du collège de Dace, et obligérent les écoliers è elerretre un autre logis.

L'égitse des Carmes contenait phiséeurs fombeaux : celui du libraire Gilles Corract, et celui du cardinal Hierbe du Bec, qui, pour que son corps fut enterré près du grand autel, donna au couvent vingt livres tournois et sa bibliotièque, à condition que les livres seraient enchaînés pour qu'is ne fussent pas voies. Le monument le plus apparent de ceux que renfermati cette égiles, fut celui de N. Boullenois père, avocat, et auteur du Traitré de la Petronaulité et de la Rettié de Lois. Ce monument fut fabriqué en Italie, et cotta plus de cent mille écus à la famille. Les matières les plus précienses, les marbres les plus arres, le jaune et le vert ardiques, le lapis-àculi, des portraits en mossique, le brouze, l'argent, furent employés pour la composition mesquine de ce tombeau.

Les carmes ne jouissaient pas d'une réputation de chasteté, et leur nom était presque un reproche d'incontinence; cependant on n'a que peu d'excès à imputer aux carmes de Paris. Peut-être observaient-ils cette maxime: Si non caste, tanen cauté.

L'ordre des Carmes fut supprimé en 1790, et l'église de ceux de la place Maubert démolie en 1842. Sur l'emplacement de ce coivent on a commencé, en 1813, à bâtir une halle destinée au marché de la place Maubert. Sa construction, suspendue en 1815, et reprise en 1816, fut terminée en 1823.

LES CHARTREUX, situés rue d'Enfer. Ou rapporte la fondation de l'ordre des Chartreux à un miracle que nous devous consigner ici.

Bruno assistait, dans l'église Notre-lanne de Paris, à l'office des morts célèvie pour l'aine d'un chanoline, nomme Brainoud Biaere, qu'ou allait porter enterre. Le défunt avait une grande reputation de saintelet; mais ou va voir qu'il ne la méritait guère. Lorsque le clergé en fut à ces paroles : Respondsoldi, quantats ludes iniquitates on voit aussitoit le mort lever la tele au-dessus de son cercueil, et répondre à cette question: Justo Dei judicio accusitus suna. A ces mots les assistants, saissi dell'flori, prement la finite; la cervonnie funibre interrompue est remise au lendemain. Le jour suivant, le clergé, voulant continuer la céremouie, entonne le même chant i le nort se l'eve et repond qu'il cel jugle. A ces mots l'éponvante saisit les assistants, qui désertent aussistit l'église. Pour la troisème lois, le mort intervoge déverire qu'il est condamné par font manuelle des la consistence de l'accident qu'il est condamné par l'accident de l'accident de l'accident de l'accident qu'il est condamné par font de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident qu'il est condamné par l'accident de le juste jugement de Dieu. On ajonte que saint Bruno, témoin de cette scène effravante, renonça au monde, et résolut de l'aire pénitence.

L'ordre des Chartreux etait établi depuis cent quatre-vingts aus, lorsque saint Louis fit venir, en (257, cinq moines de cette espèce à Paris, et les plaça d'abord à Gentilly, village voisin de cette ville, où ils restérent jusqu'en 1258.

Au midi et hors des murs de Paris, vers l'entrée de la grande avenue qui, du parterre du Luxembourg, se dirige à l'Observatoire, s'élevait, au milieu des prairies, un ancien château entouré de hautes murailles, et appelé le cháteau de Vaucert. Ce château était pour les habitants de Paris un obiet d'effroi. Des revenants y apparaissaient; des diables, chaque nuit, y tenaient l'assemblée du sabbat; on y entendait des bruits affreux. Depuis longtemps ce séjour d'horreur était inhabité; ou se détournait même du chemin qui conduit de Paris à Issy, pour eviter la rencontre des esprits infernaux. Aussi, disait-on, Aller au diable Vauvert, pour signifier faire une course penible et dangereuse; et aujourd'hui, par corruption, on dit encore Atter au diabte auvert. La voie romaine qui conduisait à tssy, appelee en 1210 chemin d'Issy, et ensuite rue de l'auvert, a peut-être, à cause des récits épouvantables que l'on débitait sur ce château et son diable, recu le nom de rue d'Enfer, Les chartreux avaient, à ce qu'il parait, connaissance de la vraie cause de la terreur populaire; en 1258, ils demandèrent à saint Louis le château de Vauvert, afin de se trouver plus à portée de proliter des leçons de l'Université. Ce roi leur lit, en (259, don de ce château, et en même temps y ajouta de nouvelles libéralités.

Ces religieux n'eurent d'abord, pour célébrer l'office, que l'ancienne chapelle du château de Vauvert. Saint Louis, en 1260, fit commencer la construction d'une nouvelle eglise, et en posa la première pierre. Le célèbre Pierre de Montreuil fournit les plans et les dessins de cet édifice : mais il mourut sans le voir termine. Cette eglise, qu'on pouvait citer comme un chef-d'œuvre d'architecture ogivale, était ornée de plusieurs tableaux d'habiles maltres, tels que Louis et Bon Boullongne, Jouvenet, Phitippe de Champagne, Antoine Coypel, etc. La menuiserie du chœur avait conté trente années de travail à un frère convers de ce couvent, appelé Heuri Fuzetier. Le chapitre était décoré de plusieurs tableaux de La Grenée, de Jollain, de Lesueur : on y remarquait un superbe tableau représentant le Christ crucilié, un des meilleurs ouvrages de Philippe de Champagne, qu'en monrant il légna aux chartreux. Cette église renfermait les tombeaux de Pierre de Navarre, libs de Charles-le-Mauvais, mort le 29 juillet 1412; de Jean de la Lune, neveu de l'antipape Benoît XIII, mort en 1415; de Louis Stuar, seigneur d'Aubigny, mort à Paris en 1665; du cardinal de Dormans, évêque de Beauvais, dont on voyait la ligure en bronze, couchée sur un marbre noir, etc.

Cette communauté avait deux cloîtres, le grand et le petit; ils étaient entourés d'appartements, composés chacun de deux ou trois pièces, et d'un petit jardin. On comptait dans ces deux cloîtres quarante logements de cette espèce. Cest dans le petit cloître qu'à diverses époques on peignit les principales actions de la vie de saint Bruno. En 1330, elles furent printes sur le mar; en 1500, sur la toile, et dom Zachari Benedicti composa des vers latins pour chaque tableau; entin, en 1648, le célèbre Lesueur les prignit sur bois, et les distribus en vingt-cinq tableaux, qui sont autant de chefs-d'euvre. Il employa tois années à cet ouvrage; dans la suile, les clutreus en firent présent au roi, et ces tableaux furent transféries dans la galeric du Luxembourg; aujourd'hui on les voit au Louvre, Les vitraux de ce clottre étaient remarquables par la beaute de leurs peintures, ouvrage de Saders.

La maison des Chartreux de Paris était une des plus riches de l'ordre. Ses bilimentes tos necles axiacit une vaste superficie. En fel 3, Marie de Médicis, pour former le jardin du Luxembourg acheta plusieurs parties de celui des chartreux, et leur douna en échange des terrains situés an delà du chemin qui conduissit à lessy. Cette route, ancienne voie romaine, passait autrefois devant l'église de ce convent; elle fint alors détournée, et comprise dans l'encos de ces religieux. Cette vaste c'elture, placée dans l'intérieur de Paris, génaît la population cavironnante et reutait les communicatious difficiles, Elle est anjourd'hui en partie occupée par deux jespinières.

Les charteux oui été supprimés en 1790, et leur église et leur couvent dénois. L'emploi qu'on a fait de leur emplaçement est une source d'agrèments pour les labilants du voisinage, des rues nouvelles oui été ouvertes, et des communications téciriées ses ouit établés. Le jardin du Lavenhourg s'est agrandi du c'été du sud; une longue et large avenue, plantée de plusieurs rangs d'arbres, qui, du parterre du palais des Pairs, s'étod jusqu'à une vaste grille, et se prolonge au delà jusqu'à l'étiliée de l'Ouservatoire, remplace avantageusement les sourbes et tristes demures de ces sulfiries intillés.

SASTIC-GOON-DE-LA-BRITONNEAIR. Celte 'egilise' de c'haroùies règuliers, si tufe rue de ce nou, eutre les m'i 24 et 16, fut, en 1328, fondie par saint Louis, dans l'emplacement de la maison de l'aucieume Monnaie. Voici comme le sire de foiuville parle de cette fondation :- Revint une autre manifère de réres qui se faisonient appeter Ferres de Saint-Cruz, et portant la roviz de-vant leur pàz poifrinc' et requistrent au roy que il leur aidast. Le roy le fist volentiers et les berberges en une rue, appéte le pourorjoir ut ropple, qui oce est appetée la rue de Sainte-Graix. - Ces frères, nommés d'abord Porte-Croix. Fonsiers, quoique reibes des hierlaits de saint Louis, ne Jaissaient pas d'alter tous les matius domander l'aumône dans les rues de Paris.

Leur égises dat bátie par le célèbre Pierre de Montreuil: c'était un des plus beaux ouvrages de cet architecte. Sous cette égise étaient seize caveaux qui ont servi de sépultures à plusieurs familles de Paris. Le président Barnabé Brisson y fut enterre en 1591. On y voyait quelques monuments funcières et quelques tableaux 6 vouet et de Philippe de Champagne. Le réféctorie ciai aussi orué de tableaux 5 on y remarquait un élégant Imoryum, executé d'après les dessius de Servandoni.

Quoique ces chanoines fussent qualifiés de réguliers, ils ne l'étaient guère dans leurs mœurs. On tenta, à plusieurs reprises, d'introduire parmi eux la réforme; mais ces tentatives restérent toujours sans succès. Enfin ils résolu-

rent de travailler eux-mêmes à leur propre réforme, et de se soumettre à la règle de saint Augustin. Cette communauté fut supprimée en 1778,

Les jurés-crieurs pour les inhumations avaient leur fieu de réunion dans la maison de Sainte-Croix-de-da-Remomeri. Els fournissaient tous les objets nécessaires aux enterrements, même les habits et les billets de faire part. Si l'un de cer circum sourcait, tous sex ondréres assistaient à la circimonie fumère, vê-tus en robes et armés d'une elochette qu'its faisaient retentir depais la levée du corpi jusqu'au moment du son cerceil était déposé en terre.

BLANCS-MANTAIY, convent de moines situé sur la rue qui porte encore re mon, entre les numéros 12 et 16; nom qu'ils durreit à la couleur de l'eurs manteaux. Ils se qualifièrent de serfs de la Vierge Morie, lls vinrent, en 1298, de Marseille à Paris pour proditer de la grande Laveur dont jouissaient les retigieux sous le règne de saint Danis, et participer aux libéradifés de ce roi, qui, en effet, contribua avec quelques partieutiers à l'établissement de leur maison. Célecir fiul blaie sur un emplacement situe en dedans et prés du mur d'enceinte de la ville. Le roi fut, comme à l'ordinaire, obligé d'arbeter le consement des seigenus evelésiasitiques qui conposite à cet d'abbissement.

En 1373, le pupe Grégoire N, ayant supprimé la plupart des ordres religieux mendiants, les serjés de la Vierge Marie cossèrent d'éxister en communauté; mais Paris u'y perdit rien. En 1287, d'autres mendiants, autorisés par un autre appe, remplacèrent les serjés de la Vierge Marie : its se nommaient Guillemites on Guillemine. Le public, sans avoir égard à ce chaugement, les nomma, comme il avait nomme leurs predecesseurs, Illane-Manteuz. En 1618, les guillemites requert fédomés et rémais aux benédictius, suivant la réforme de Saint-Yannes de Verdon. Le moussière fut reconstruit; et, le 26 avril 1685, le chancelle Le Tellier et son pieuse en posèrent la première pierre. On voyati dans l'église le tombeau de Jean Le Cannas, représenté à genoux, et ayant devant loi un ange qui la servait de pupitre. Ce groupe fut scrubic, en 1719, par s'imon Mazières.

Ce monastère fut supprimé eu 1790; mais l'église, conservée, a été érigée en succursale de la paroisse de Saint-Merry, dans le septième arrondissement, sous te titre de Natre-Dome-des-Hlancs-Vanteaux.

utorsice des Queixe Vixors, autrefois sinh rue Saint-Honoré, au coin de la ne Saint-Nissies, et depuis rue de Charenton, ne 30. Cette maioro fut fondée par saint Louis vers l'an 1260. Voici vomment le confesseur de la reine Margaerie rapport e l'historique de ette fondation : - Aussi li henoyer voys fist acheter oure pièce de terre de tez Saint-Emouré, où il fist fere une grant mansion porce que les poures avagles demorassenti fiecques perpetudement jusques à trois ceuts; et out tous les aux de la borse du roy, pour potages et pour andtress choes, reunes. En la quelle mêson est une égisse que il las fere en l'ensur de saint Remi, pour ce que les litz avugles oient fiecques le service bieu. El plusieurs fois avint que li flerouyer roys vint as jours de la feste Saint-Remi, où les dita avugles fessiont chanter sollemparement l'office en l'église, les avugles présents frontur le saint flor.

Rutebouf, poète du treizième siècle, dans sa pièce des Ordres de Paris, ne se montre point l'admirateur de cet établissement. Voici, en substance, ce qu'il en dit: « le ne sais trop pourquoi le roi a réuni dans une maison trois ceuts - a-weugles, qui s'en vout par troupes dans les ruces de Paris, et qui, pendant es que le jour dure, un cessent de braire. Ils se leurient les uns confre les au-tres, ets efin de fortes contaionis, car personne ne les conduit. Si le feu - prend à leur maison, il ne faut pas en douter, la communanté sera entière-, ment brièle, et le roi obligé de la reconstruire sous de mouveaux frais.

Les Quinze-Vingts sont restés dans leur habitation primitive jusqu'en 1779. A cette époque, le cardinal de Rohan transféra ces aveugles au faubourg Saint-Antoine, rue de Charenton, dans l'hôtel des ci-devant monsquetaires noirs; il établit\*un nouveau système d'administration, augmenta le nombre des pauvres admis, et le porta à celui de huit cents. Ces pauvres, au lieu de t3 sous 6 deniers par jour, eurent chacun 15 sons et, suivant les circonstances, 20 sous; et chaque enfant provenu de leur mariage était nourri et recevait deux sous par jour, jusqu'à l'àge de seize aus : alors on faisail apprendre un metier à ces enfants, qui ne sortaient de l'hôpital que lorsqu'ils étaient en état de pourvoir à leur existence. Toutes ces améliorations cachaient, dil-on, des dilapidations immenses, Je ne prononcerai point sur la justice des nombreux reproches qu'a excités la partic financière de l'administration du cardinal de Bohan, et, il faut l'avouer, la réputation de ce prince de l'Église n'était guère propre à donner des préventions favorables à la fidélité de sa gestion. - Un arrêt du parlement, du 14 mars 1783, établit dans cet hòpital un hospice pour vingt pauvres de province atteints de manx d'yeux, qui devaient y être gratuitement logés, nourris, habillés et traités, et où les pauvres de Paris, atlaqués de même maladie, pourraient aussi recevoir un trailement. En l'an ix, ou a réuni à l'hospice des Ouinze-Vingls l'Institution des Jeunes-Aveugles, fondée par M. Haûy, Cette institution a ensuite élé transférée rue Saint-Victor.

idise athiédrale de Notre-Dame. Presque tous ceux qui ont écrit sur cet hôpital attribuent as fondation à saint Landri, évêque de Paris, qui vivait au septième siècle. Cette opinion n'est appuyée sur aucun monument historique, quoique, depuis près de trois ceuts ans, ou air répétée e fait comme certain, on ur l'a jamais prouvé. Saint Landri, pendant une grande famine arrivée, dit-on, vers l'au 631, donna d'amples secours aux pauvres : c'est de cette action très-louable qu'on a induit que ce saint évêque avait fondé l'Holet-Dien.

Il existati, près de la maison de l'évêque ou plutôt la maison de l'épitac de paris, comme près de loutes les autres maisous d'évêques, un lieu destiné à la nourriture des pauvres inscrits sur la matrieute de l'église. Ces pauvres étaient nommés matrieuteires; ils y logocient pour la plupart, et y étaient solignés lorsaguils étaient malades : voità l'origine des hipitaux voisins des églises can détraites, et extrainement celle de l'filde-l'bieu de Paris, ûn constraisti, on ue saltà quelle époque, pour l'usage des pauvres matrieulaires, une chapelle dédiée a note fair-isde, qui donnu son ma fi l'hipital. La chapelle et l'hopital Saint-Christophe, dans un litre de l'an 829, se trouvent r'unis et pour la pre-mère fois mentionnée, éct hipital chail peut considérable, ou par le manque

de panyres matades, mais faute de lits pour les conctier. L'église Notre-Dame y pourvut, en 1068, par un statut qui purle que chaque chanoiné, en mourant on en quittant sa prébende, sera tenu de domme un fit à cet hopital; ce statut à beaucoup contribué à l'aceroissement de ses fits.

Adam, etere du roi, ista fin du douzième siècle, fit don'i l'Hôtel-bieu de deux maisons dans Paris, avec cette condition singulière, qu'au jour de sou anniversaire on fournitrat, sentement aux panvives matades, fons les mets un contestibles qu'ils pourraient désirer.

Philippe-Auguste est le premier roi commiqui ait fait quelques fibéralités à cef hópilal, Dans ses tettres du mois de mars 1208, it est dit? « Nons donnons « à la Maison de Dieu de Paris, située devant la grande église de la bienheu-« rense Marie, pour les panyres qui s'y trouvent, loute la paille de notre chum » bre et de notre Maison de Paris, chaque fois que nons partirons de cette ville sour alter concher aitleurs. « Cette paille , dont Philippe-Anguste gratifie . l'hôpitat, ne donne pas une grande hiée de l'état où s'y tronvaient les panyrés. Saint Louis mérita, idus mie Philippe, le titre de bienfaiteur de cef hôpitat. It le prit sous sa protection socciale : il lui accorda en 1248 l'usage d'un prétendu droit que le roi, les princes, les officiers de la couronne et l'évêque de Paris ; exerçaient sur les marchés; ils prenaient les deurées qui leur plaisaient, et en tixaient eux-mêmes le prix. Tel était le droit inique et attentatuire à la propriété dont saint Louis gratifia l'Hôtel-Dien. Ce même roi déclara cet hônital. exempt de toutes contributions, de droit d'entrée et de peuge par terre et par can; il en augmenta les bâtiments, les étendit jusqu'an-Petit-Pont, A diverses reprises, il tui assigna des rentes considérables pour le temps. Ce furent sans doute les améliorations que cette maison éprouva sous ce règne, qui la lirent renoncer à sa dénomination de Saint-Christophe, pour prendre celle d'Hópitul de Aotre-Dume on de Maison-Dieu.

Les successeurs de saint Louis indiférent quelquefois son exemple. Clarlets V, en 1321, exempla eet hoipid al droit de pairs, érroit onievax, van brigandage, dont Jai en occasion de parter et dont je parlevai encore, que les rois, les creines, les princes de la cour, etc., avaient contune d'exercer sur tous les habilants de Paris. Par cette exemplon, la cour se réduisit à ne plus enlever à Tlotel-bien ses charrettes, ses chevans, ses bêtes à corries, ses palles, ses grains, etc., cuttes chesses qu'elle call en usage de prendre pour son service.

Il serait trop lung de rapporter tous les bienfaits que cet hôpital reçut, à diverses époques, de la part des rois, et surtoul des particulièrs.

L'Itôle-bieu est composé d'une réunion de bâtiments irrégulièrement disposés, construit es quotiels est uns aux autres en différents temps. Il ne présentepoint, comme plusieurs établissements de ce geure, un ensemble régulier, ai des parties symétriques. Sur la place, da Paris Sorte-bame on a édand elercié à donner à cet amus de bâtiments quedque régularité. En 1901, qui fit, sur les dessits de M. Chavarens, une fleçade et une entrée plus caractéristiques et plus, ceuvenables. In pavillon avancé, a'un styte sévère, communé d'une frése dus ince et d'un vaste frontou, forme la seule facule régulière et l'entrée priscipale de cet hópital. Le péristyle est décoré des statues de saint Vincent-de-Paul et de M. de Monthion; le grand escalier, du portrait des médecins et chirurgiens éélèbres de l'hôpital

Les deux ponts qui servent de communication d'une rive à l'autre, se noment l'on le Pout State-Cherer, qui sert tont euller à l'Biotè-lière, et qui fut bâti en 1606; et l'autre le Pout-ne-Double; il est daic de 1633 et 1631 et sert aux piècous, baus ess dernières aumées, on a dédouble le bâtiment Saint-Charles, sur le rive droite de la Seine, et ou a bâti un nouveau corps de logis; en même temps on établissait me anneve à l'Bioté-leien, ne de Charenton.

Le chapitre de Notre-Dame avait, depuis les temps anciens, l'administration de l'Ilôtel-Dieu. Il nommait deux chanoines proviseurs de cet hôpital; des frères le desservaient. En 1217, il fut règle qu'il y aurait trente frères laiques, quatre prètres, quatre cleres et vingt-cinq sœurs. On voit, par ce réglement, qu'alors les bâtiments de cet hôpital étaient de deux espèces : Hôlel-Dieu on Maison Dien, proprement dit, et les Granges; que ces granges étaient, comme l'hópital, peuplées de malades, puisqu'on y dit que les frères et les sœurs serviront tant à l'Itôtel-bien que dans les Granges. On voit aussi dans ce règlement que le mattre, chaque semaine, donnait lui-même la discipline aux frères, et la maîtresse aux sœurs. Si un frère on une sœur, en mourant, était trouve en possession de quelque objet qu'il n'anraît point déclaré à son supérienr, on ne faisait aucun service pour lui, et il était eulerré comme excommunié. La rigueur de ces réglements n'empêcha point les abus et les désordres de s'introduire parmi ces freres et ces sœurs. On n'en connatt point la nature; mais ils furent tels que le parlement, en 1505, se vit obligé de renvover les sœurs de cet hôpital, qu'on appelait alors les sœurs noires, de les remplacer par des sœurs grises, et de nommer huit hourgeois de Paris pour administrer l'Hôtel-Dieu. I lusieurs frères furent aussi renvoyés.

Dans la mit du tre na 2 août 1737, le Pou pri à l'Hôtel-blien, et ases ravages ne firent arreite, que le 3 de ce mois. Ou transporta 2,000 malaies dans la nef de Votre-Dame et dans la grande salle de l'archeveché. Dans la mit du 29 au 30 décembre 1772, un autre incentie, plus violent, éctats dans et bipital. Plusieurs centaines de malades périrent dans les flammes ou sous les ruines des salles écroulées.

L'administration de cet hôpital laissait autréfois beurcop à désirer : alter à l'hôtel-liène, c'élait presque aller à la mort : sur neuf malades admis, il en auourait todjours deux, encore faisait-on enfrer dans ce calcul beaucoup de personnes qui n'étaient malades qu'en apparence. Voici, suivant le rapport fair utsté au conseil général des hospiece, Fancien état de cel hôpital; - Les lits étaires entrasses dans les salles, et les malades entassés dans les lits ril y en avait souvent quatre et quéquelos six conciène conseilhe, on a méne vu, - dans quelques occasions extraontinaires, placer les malades les uns sur les autres, par le moye en de matelas mis sur l'impériale, à laquelle on ne moni-tuil que par une échelle, La portion d'air que le malade respirait était de trois - ou quatre mêtres; et le maiade aurait en besoin d'en avoir douze pour ne pas teuver un langer de plus dans l'atmespière qui l'euréronaite.

Le gouvernement restait indifférent à tant de manx, insensible aux eris des amis de l'humanité. Tous sentaient le besoin de transfèrer ailleurs cet bônital. on de le diviser en plusieurs maisons. Louis XVI ordonna à l'Académie des Sciences de faire un rapport sur l'état de l'Hôtel-Dien. Ce rapport fut publié. En voici les principanx résultats : « Nons avons d'abord comparé l'Hôtel-Dieu et la - Charité - l'hôpital de ce nom , relativement à leur mortalité. L'Hôtel-Dieu , en « einquante-deux ans, sur un million cent buit mille sept cent quarante et un - malades, en a perdu deux cent quarante-quatre mille sept cent vingt, à raison « de un sor quatre et demi. La Charité, qui n'a qu'un mort sur sept et demi, n'en a perdu que cent soixante-huit mille sent cents : d'où résulte le tableau effravant que l'Hôtel-Dien, en cinquante-deux années, a enlevé à la France. quatre-vingt-dix-neuf mille quarante-quatre citovens, nui lui auraient été con-« servés si l'Hôtel-bien avait eu un emplacement aussi étendu une celui de la - Charité, La perte de ces cinquante-deux années répond à mille neuf eeut six morts par an, et c'est environ la dixième partie de la perte totale et appuelle · de Paris... La conservation de cet hôpital, on du moins de l'emplacement qu'il occupe, produit douc le même effet qu'une sorte de peste qui désolerait constamment la eapitale, »

La révolution étant survenue, on ne construist point de nouveaux édifices; unis on distributa les malades, d'après la nature de leur maladie, dans divers liopitanx déjé existants, et même dans les maisons religientes évacuées, et dunt on parvait disposer. Les femmes en couches, les aliénés, les escrolleux et ceux qui sont atteints de maladies de la pean, les vénériens, curent leurs hipitanx particuliers et leurs médériens géréaux. L'folde-Dieu actoura ainsi dechargé de la quantité surabondante de pauvres, atteints de toute espèce de maladies, qui 5 rendaient autrefois.

AujourUmi, dans cel hipital, il ne reste plus de traces de son ancient et afficant état, les alles sont vastes, biue arrées; les lits convenablement espacés; chaque malade est couché sent. On y traite toutes les maladies internes et chirurgicales. Le nombre des lits ses monte à mille, dont quatre cent quarante sont deslitées aux, hommes, et cim çent soixante aux femmes. En 1812, la mortalié a été de ma sur sept.

SANT-ESTACHE, église paroissiale, située entre la rue Trainée et celle du Jour, L'emplacement de Saint-Estache paralt avoir été anciennement consacré à la décesse Cydele. Ou établit en ce lieu, ou me sait à quelle époque, une etimpelle de Sainte-Agnée. Pour la première fois, en 1213, i set la fut mention de cette etapelle, qui dépendait du doyen et des chanoines de Saint-Germain-l'Auxerrois, enfin, en 1223, les monuments historiques designent un prêtre de Saint-Estarde-E, Ce prêtre vonlut, phiséeurs années après, prendre le titre de curri, le doyen de Saint-Germain-l'Auxerrois le lui diaputa tres-vivement. Cette que refles e termina, en 1234, par un accord alon voie les principales clauses: Au seul doyen de Saint-Germain-l'Auxerrois appartiemment toutes les offrenules faites à l'église Saint-Gissaténe, et lous les profits des messes qui s'y dront, les jours des fêtes de lous les Saints, de Noel, de Pâques et de la Pentecôte. Cependant ed doyen lissain au curé lous les profits des messes des morts, et loutels les offrantés faites lors des cérémonles funèbres, le corps du mort present; quant aux sussens des pières, aux messes des célevilles, dités en ces mêmes jours de fête, et le doyen desait n'avoir que la moitié de leur profit. Il fut ansis convenu que le le doyen et le cur profit que la moitié de leur profit. Il fut ansis convenu que le doyen et le cur profit que la paroisse, tels que les produits de la roujession, des hoptiques, des visits paires mes noutes, et de fermes des provises messes et des hoptiques, des visits paires me montés, et de fetterée-noutein; les legs des membres et immentées, le produit de la hordifetion des lits maginars. Forquet donnet une parter de régistre fors des maringes, etc., etc. ests aus douber l'étal de visit déramain qu'il a dounir des parter fou nome être reuri de Suite-Estation des units aissance à ce pro-vette: Il funit fette fou mune être et de Suite-Estation des lits autremis qu'il a dounir aux parter fou mune être curi de Suite-Estation des visits de l'autre des suite-Estation des visits de l'autre des suites d

En 1250, un moincele fordre de Clieuxy, appele Jocôe, et se faisant noumer le moitre de Honger, avait reuit à se suile-curiorio cent mille hommes tous armés, qu'on noumait les pustierents. Ces hommes confessaient, conssière toumes foundes de la rigges, etc. Jacob, considère comme Hommes te Dier, après avoir quité Amiens, établit le lieu de ses prédictions dans l'église Saint-Eastache, en chassa les represses comme la vani fait ailleuxe, et en it intéme massaerre quelques uns. Il parut dans cette église vêta en habits d'evèque, et en exercait les fonctions. Etallis, le moine Jacob et sa suite se relieivent à dréma, sa grande outentiement du clergé de Paris, qui ent la précaution de ne lancer contre eux son excommunication, que lossais l'ât forent étaignes de cette ville.

Le 9 aoûl 1532, le prévôt de Paris posa la première pierre de l'église actuelle. Celle Construction devait être avancée en 1539, prisqu'en cette année quatre autols furent benits, Le chour ne fut commence qu'en 1623; en 1637, on consacra l'église entière, quoique imparfaite; elle ne Sacheva qu'en 1642.

Celle églis, très-vaste el très-clevée, offre le bizarre assemblage de l'architechre oglyta, qui, brespiro cutrepris a construction, passait de node, et de l'architechure antique, qui commençait à prévatoir. Elle appartient à mi style construit sur les dessins de M. Mansard de Jony, continné sur ceux de M. Mocou, architecte de la vitle, n'à elé terminé qu'en 1788 il est fremé de deux ordres, l'un au-dessus de l'autre, le dorique et l'ionique. Aux extrémités s'élivent deux lours carrèes en camponilles. A la partie orientale, et dans l'indérieur de l'église est une crypte ou chapelle soulorraine, dédiév à sainte Agnès. — La chaire à précher fut executée par Cartaud.

Phisieurs personnes distinguées ont leurs monuments funèbres dans cette eglise, on y furen timbumes : 160 sou thermac de Girad, esiquent utilialian, bistoriographe de France, mort en 1610; Varie Jars de Gournay, fille adoptive de Michel de Montaigue, qui a rassemblé et poblés ser Essais; Vineent Volture, poète, courtisan, bet capiti, mort en 1630; Crançois de La Motte-le-Vayer, de l'Aes-démé français; Essae Beuserade, poéte; Antoine Francière, de l'Aesdemé français; Essae Beuserade, poéte; Antoine Francière, d'Acadeugie française; Charles Lafosse, peintre, éléve de Lebruix, Aunte fillérion de Constantia, come de Touvielle, dont la mémoire a éte horore par une stature publique; le célèbre Chevert, fieutemant-genéral des armées du roi; et Colbert, ministre de Louis XIV, Coisevox a seuftle les statues de Colbert el de l'Abondance, et

Tuby, celles de la Religion et du técnie. Dans des cartouches de bronze dore, on voil, en bas-relief, Joseph distribuant du bié en Égypte, et Daniel donnant des ordres aux satrapes de la Perse.

Saint-Eastache est l'église paroissiale du troisième arrondissement; elle a deux succursales : celle de Notre-Dame-des-Victoires et celle de Notre-Dame-de Bonnes-Nouvelles.

SAINT-SALVERA, eglise paroissiale, sittice rur Saint-Denis, air coin de celle Suint-Sauvera. Elle est signale en même temps que Saint-Basache comme réglise paroissiale. Elle n'etail amparavant qu'une chapetle, appelée Chépetle de la Tour, parce qu'elle est frouvait contigné à une tour qui fiat démolie en 1778. Le doyen de Saint-Germain-Talverrois exigea une part dans les offrandres et les produits des sacrements comme il l'avait exigée de l'eglise Saint-Eustache. Cette eglise, demolie en 1787, contornit les septimitres des anciens acteurs comiques, Turchijn, Gautier-Garpuille, Guillot-Gorju el Baymond Poisson, inventeur du role de Crispiu.

SAINT-JOSSE, église paroissiale, situee à l'augle des rues Aubry-le-Boucher et Quincampoix. Elle ne contenui rien de remarquable. On l'a démolie en 1791; et une maison particulière est élevée sur son emplacement.

cont.foxs. Phiseieurs cullèges furent fontés à baris, mais leur histoire ne présente aucun intérêt; nous nous horucerons donc à les indiquer. Nous trouvous il alord le collège des Prémoutès, au coir des rues Bautefeuille et de l'Évele de Médeuire; celui de Clumy, place de la Sorbonne; celui des Trésoriels, un exvend-chitechieu, n° e, et enfin celui des lixi-chitaj, prés de Norte-Banic. Les écoliers de ce dernièr établissement, pour gaguer quelque mounale, se chargeaient de jeter de l'aux beitte sur les cons mocts de l'Hôtel-Bien.

Tels furent à Paris les nombreux établissements qui signaireau le règue de Lunis IX, dit unis Louis, et auroquels er ori pri la plus grande part, Quelquesmus portaient un caractère incontestable d'utilité publique; mais la plujarciaient essentiellement inutiles on unisibles. Les habitants de cette ville, déjà accadées sons le jong des seigneurs cerebisatsiques, équisés par les curis qui vasient perfectionné Fart de tirer un grand profit de leur ministère, en uncitant à contribution presque toutes les circonstances de la vie, devaient-is encre être surrhargées par cette multitude de moines mendants qui viviaent à leurs dépens, qui, par le seandade de leur conduite, contribuérent à troubler l'ordre, et à maintenir la corruption des mourse.

### PARIS SOUS PHILIPPE III, DIT LE HARDI.

Philippe III, succèda, en 1270, à son père, Louis IX. Simple et crédule; il se laissa gonverure par Pierre de la Brase, Janhér on chirarigine de son père. Philippe avait en de sa première femme, Jadetle d'Aragoa, un fils appelé Louir, qui moirrit en 1276. Un répandit le brait que le poison avait eunse sa mort, et fon accusa de ce erime Marie de Braboat, seconde épouse du roi, femme qui aimait et cultivait la poèssie con en accusa suass Pierre de la Brosse, chambellan de Philippe-la Itali, lequel, par la fayeur ont li jonissait aquerès du roi, excia la jalonsie et la vengeairec des princes el seigneurs, qui saisirent refleoresisioj port le pendre. Le roi, dans sa reuelle invertifuel, vuulant découvrir l'autern de ref attentat, envoya des abbés, des éveques, dans le Brahard, pour y consulter une béguine ou religieuse de Nivelle, qui avait la réputation d'être prophètesse ou magicieune; en robbint par ce misçur iren de positit. Pières de la Brasse, innocett ou criminel, fut sacrilie : il fut penda, le 30 jain 1283, au gitte de Montfancun, qu'il avait fui trabific quelques amusés ampavant. Les dues de Bourgogne et de Brahant, el Hobert, conte d'Artois, assisterent à son simplie.

Le roi Philippe vivait en moine, comme son père; son juron était par Dieu qui me fl. Il mournt le 3 octobre 1385, en faisant la guerre à Pierre III, roi d'Arragon, excommunié par le pape.

Le règne de Philippe Ht fut signale par unelques institutions utiles.

BOCERBLE DE SANT-GERBANS-DES-PUES. Elle ful établic en 1274 par Gerard, abbié de Saint-Germain, qui permit aux bonchers de sa terre d'avoir seize et aux, à la charge, par ces bouchers, de payer la sontine de vingt livres tournois, dont la moitié appartiendrait à l'abbé, et l'autre au prevôt de l'abbaye. Cet elabissement a dont son mon à la reu diet des Boucheries-Sant-Germain.

CONFAÎNE DIS CHINGURISS. Jan Piland, chirungien de saint Lonis, avait proposé à ce noi d'étalier une conferéu de chirungiens qui sersient soumis à des règlements propres à prévenir les nombreux alus qui se romméttaient dans le pratique de leur art. Elle ne fit bégadement autorisée que vers l'an 1270, sous le règne de Philippe-le-Hardi qui confirma ses règlements. En voie la sainace, Cotte soscietaino portait le nom de Conferir de Saint-Couse et de Saint-Domiers; les confrères étaient tenus, tous les premiers lumbis de chaque mois, de visiter les pauvres mandes qui se rendacion tos faisaient transporter à Saint-Come. Tous les confrères devaient s'assujetifs à la théorie, à la manifer d'opèrer, ainsi qu'anx, maximes étalités par le réglement. Cet article, très-unishle aux progrès de fart, détermina plusieurs chirurgiens étrangers à deserbe Paris És in 137, cette confrèré fut aprégée à l'Universiée, et n'Esti, on lin jermit d'avoir un ballment contign à l'église Saint-Come, pour y placer les malodes qu'i, au premier landi de chaque mois, voueinnt sy faire passer.

Les membres de cette confrérie élaient chirargieus de longue robe, et les baires-rehirargieus, ciablié en communaté sous la direction de Lora Personnel, premier barbier du roi, claient chirargieus de robe courte. Les étudiants de cette dembre classe qu'avairural às faire admettre par la faculté de médicaire en qualité d'écoliers de cette feaulté. Cette admission înt, au sériéme siècle, la source de soivante amiées de procès entre les chirargieus de robe longue et les chirargieus de robe courte. Magrée es obstatels que, dans ses premiers pas, rencoutra Tart chirargical, il a suivi la marche progressive de londe-les dauttes comaissances thumaines.

EBLEGE O'BARCOURT, silvé rue de la Harpe, w 91. Rooof d'Aarcourt, cha noine de l'eglise de l'aris, et son frère, èvêque de Contances, fondèrent, en 1280, ce collège pour les pauvres centiers des diocèses de Contances, de Bayeux, d'Évreux et de Rouen. Les baliments de celle muison ont été dénoits, et sur leur emplacement on a commencé, en 1811, un vaste édifice où est établi aujourd'hui le collège Louis-le-Grand.

exversari. Le n'est que sous le rigne de saint Louis qu'on voit, pour la première fois, la corporation des éceles de Pairs recevir le titre d'Auterstié, mot qui signifiait l'universalité des sciences cuesejmées dans ces éceles. De pais longteups on divisait la totalité de ces sciences en deux parties le tetrium et le gouteixium. Le trivium comprenuit la grammaire, la logique et la rhétorique je quotierious signifiait la réunion de l'arithmetique, de l'astronomie, de la géométrie et de la musique. S'il arrivait qu'un homme possèdal le trivium et la quotierious, il citai considère comme avant atteint le sunréue devré du savoir.

Gantier de Coinry, dans un poème sur sante Leocale, se plaint de la hécadence des écoles de Paris, et l'attribu aux révêques et au clergir, qui, an lieu d'en-courager les citulionts, en leur domant quelques bénélees, préféraient en gratitier leurs parentis et leurs amis, qui decironard, dichi, chamista evant de so-rois liter, tambis que les pauvres cleres, faignés par l'étude et la misère, comme le prome asset peut face pile et blum, ne trouvent personne qui les protéges.

Philippe-Auguste avait accordé aux écoles de Paris des priviléges qui devaient être funestes à la tranquillité publique. En 1163, les écoliers enrent une vive querelle contre l'abhaye de Saint-Germain-des Prés; en 1192, ils en enrent une antre contre les habitants de ce bourg ; en 1200, ils livrèrent bataille à une partie des habitants de Paris; en 1229, nouvelles scèncs scaudaleuses, dont voiei unelques détails. Des écoliers vont au fanbourg Saint-Marceau , dévastent entièrement la maison d'un cabaretier, brisent ses meubles et répandent tout son vin; puis, comme des furieux, parcourent les rues, frappant, blessant, tuant même tous ceux qu'ils rencontrent, sans distinction ni d'âge ni de sexe. Le prévôt de Paris, averti, vient avec ses archers, longtemps après le délit, pour arrêter les coupables. Il trouve des écoliers qui jouent; il fond sur eux avec sa troupe. Les écoliers résistent, et plusieurs d'entre eux sont dépouillés, blessés, et quelques uns tués. L'Université suspendit alors ses exercices ordinaires, demanda réparation, ne l'obtint point, et cessa entièrement le cours d'études. Les professeurs et les écoliers sortirent de Paris, et se dispersèrent en divers pays. Deux annees entières s'écoulérent, et ce ne fut qu'en 1231 que cette corporation fut rétablie. Pendant cet intervalle de temps, les priviléges de l'Université furent en proje à l'avidité de ses ennemis : l'évêque de Paris, les jacobius de cette ville, l'archevêque de Sens, le roi même, aggravèrent ses malheurs en se partageant ses dépouilles.

En 1222, quatre ecoliers eleves, et un laique leur servieur, furent, pendant n uni, arrêtés alm les ruse de Paris par les archers du prévol. Sans doute lis commirent quelques délits, et opposérent de la résistance, puisqu'ils furent dépositilés, battus et mis en prison: un d'eux y perdit la vie. Le lendemain on fit rélacher ces prisonnières. L'iniversité ne fut point satisfaite : elle demanda me ample réparation, et fit fermer les veoles. Tout exercice fut suspendu pendant sept semaines, jusqu'il e qu'il Alphonse, frère de saint fousi, et fit afte condamner ceux dont l'iniversité avait à se plaindre, les uns an bamissement, les autres au soppliée de la potence. Cette failire fut saiviée d'une autre plus grave, qui

# SOUS PRINTIPPE IN DUT LE HARDI.

s'étage arire l'Iniversité et les javolaise, et tout le récit seruit trop long. Le me borneral à dire que le pape Messaine l'Ne s'on mêtage, susqueitt tous les meuslées de l'Iniversité de leurs fonetions; qu'il donna, en faveur des nomies meudiants, plus de quarante hulles qu'il donna, en faveur des nomies meudiants, plus de quarante hulles qu'il donna, en faveur des nomies meuqu'il s'ensièrit des actes de perfidie et de violence, et que tous les outres endiants de Paris pringt constit l'université. Guerre dous les outres en coûptre d'autres priviléese, bi désertion des écoles, des accussions reciproques coûptre d'autres priviléese, bi désertion des écoles, des accussions reciproques d'Abrésie, des conduite des priviléeses visé contre la conduite des ordres negulaints, firent les aliments et les rilies d'une querelle qui, commence en 1249, ne fut terminée qu'an mois de Veriver 1260.

Un reglement, que fit à Paris, en 1276, Simon de Urie, lègat du saint-siège, porte que les récoliers, ai lien de célèbrer les rêtes de l'Eglise s'adomarient aux excès du vin et à toutes sortes de dissolutions ; qu'ils premient les armes, et écuraient par troujée dans les rues de la ville jendant la fulit, troubbient le repos des labilisms, et s'écoposient einx mêmes à phissems dangers. Iligiante qu'il se fronvait des récoliers qui poussaient l'impieté jusqu'à jouer aux dés sur les antés, en blassehémant le nom de bien.

En 1278, Gérard de Moret, alibé de Saint-Germain-des-Prés, pour se mettre en garde contre les atteintes des écoliers, lit bâtir quelques nurrailles sur le chemin qui conduisait un Pré-aux-Cleres, Les écoliers tronvérent que la construction de ces murailles retrecissait leur route ordinaire; ils les démolirent, L'abbé, irrité, fait sonner le toesin, et les domestiques de l'abbaye, ainsi que tous les habitants du bourg de Saint-Germain, s'assemblent, premient les armes, et fondent sur les démolisseurs. L'abbé et les moines exhortaient à la vengeance leurs sujets armés, en leur criant : Tue! lue! Parmi les écoliers, plusieurs furent pris et conduits dans la prison de l'abbaye; d'autres furent blesses mortellement, on estropiés pour la vie. L'Université declara que, si elle n'obtenait pas, dans l'espace de quinze jours, une réparation éclatante, elle suspendrait tous ses exercices, L'abbé, les religieux de Saint-Germain-des-Prés et feur prévôt furent condamnés à différentes peines. Plusienrs autres querelles, plusieurs antres scènes de cette nature se manifestèrent entre l'Université et diverses corporations ou autorités de Paris; mais elles sortent des limites de la période qui nous occupe.

FORK DU LENDIT, Une foire, appelée Lendit, se lenait, chaque anmée, en juin, le mercredi avant la l'ête de Saint-Barnabé et les jours suivants, entre le village de la Chapelle et Saint-Denis, dans un lieu appelé le Champ-du-Lendit (Us Le jieu de reunion était désigné jar un arbre appele l'orme du Lendit.

En 1252, Philippe-Auguste fit un réglement pour les places que chaque especée françains devait y occuper. Dublé de Sautt-kanis, qui percevait fies droits considérables sur les marchandises, y avait un logement, et y jugeni de différends sifremus entre les marchands. L'évajue de Paris, avez grande solemité et grand nombre de reliques, ouvrait, la foire, et domait une béné-diction qui via cuin payée à raison de dist livres parisis.

<sup>(1)</sup> Ce nom derive du mot indictum, par lequel on designait plusueurs foires

La foire du Lendit, au treizième siète, a inspiré la verve d'un rimeur qui en fait une description; en vois quelques passages: Les marchanisses qu'on y apportait consistaieut en tapisseries, en merceires, en parchemins, en vieux lubbits, en lingeries et en pelteteries; on y vendait aussi de la tiretaine, étoffie desfluée aux pauvres gens; des cuirs, des ciuntonus, des souliers, des instruments aratoires, des rollers, du chanvre, des ustensiles de ménage en étair; meit il s'y trouvait des clanageurs, doa orderes, des marchands de draps, des cipiciers, des regrattiers, des tacrmiers, des maquignons, des marchands de bière et de vin rome des femmes publiques.

### ÉTAT CIVIL DE PARIS.

En 1237, saint Louis rendit une ordonuance contre les guerres privées que se fissionel les eigeners, et contre les incendies, principaux exploits de ces gueriers. En 1240, il en rendit une autre qui peolibe les duels en matière judiciaire, et leur substitue la preuve par témoins; mais ces lois ne furent point exéculée et il s'attira les injures des seigneurs laiques et cerécisaisiques. En 1270, saint Louis rédigea ou îl trégleer, pour la première fois, depuis le commencement de la troisième ca, un Code de tois, appelé les Etablissement-le-foi, où il pose des régles sur les transactions particulières, sur les provédures juridiques et sur l'étal des personnes, les privilèges des unes, la servitude des autres.

Ge prince aboli ensuite le droit de chevestrage qui se percevait sur les baux amneis par can dans Pais, et attachés sur la riep par le cheventer, qui signific corde. Il reforma la prévôté de Paris, fonction qui se vendait à l'encher, et qui etait emplie par deux hourgesis, foracțiun seul rétait pas asseze archer, et qui etait emplie par deux hourgesis, foracțiun seul rétait pas asseze archer, et qui etait du part particului de paris, et lui assigna des gages. Ce prévot uit du zêle dans Fescrice de cete fonction; il divisa les marchands et les artisans en differents corps, sous le titre de confriréa, et fil des reiglements de onlice sur ces diverses associations.

Quoiqu'il existăt soixante sergents, moitic à pied, moitic à cheval, commandes par un Feorateir du Gare, pour faire la police pendant la nisit, estre police etait négligée et insuffisante; chaque nuit se manifestaieut des incenties, des vois, des violences, des entéverentes de fermes, et autres excès. Paris ; et ses debres étaient, dit Joinville, rempia de malfaiteurs et de voleurs. Les Parissins, en dange, demandérent au roi la permission de faire care, mêmes le guet pendant la nuit : il le leur permit en 1231, et celte gardg fut nommée ts fixet des initiers out se bourgoise.

On attribue à saint Louis, mais le fait trêst pas certain, trois règlements relatifs à la vente du poissont de mer et d'eau donce, amené nus taites de Paris. On y voit qu'il faliait abetter du roi le droit de vendre ces poissons, et qu'il existait des prad'hommes, ou jures des haltes, qui y mainteniarel in police, et percevaient les amendes. Ces prud'hommes etaiett à la nomination du cuisiure du roi. Cess qui apportaient du poisson papaient le droit de toutiers, e'est à-dire le droit que le roi percevait sur foutes les marchaniless du marché, ils avaignet no une le droit de readre, le droit de ronge et le droit de holage, et puis le droit qui revenait aux prud'hommes. Le cuisinier du roi obligeait les prud'hommes qu'il avait nommés à jurer sur les saints de choisir le poisson dont le roi, la reine et ses enfants avaient besoin, et d'en lixer le prix en conscience: et, nour ce service, ils étaient exempts du quel.

na 1230. Thomas, abbé de Saint-Germain-des-Frés, accorda la liberte archabitats de bourg de Saint-Germain; mais on a la certitude qu'il la lit payer. Il déclars, dans l'acte d'affranchissement, que ces habitants lui out rendu de grands services, qu'ils lui ont de plus donné la somme de deux cents frorts parisis, et que, four res causes, il exempte cux et leurs sucresseurs de toutes servitudes, tetles que man-morte et fort-maringe. Nais il se riverre le toutes servitudes, tetles que man-morte et fort-maringe. Nais il se riverre le outie de justice et de seigneure dans ledit hourg, ses rentes, ses usages et coutumes; le droit perçu au four banal (rue du Four-Saint-Germain), auquel les mabilants sont tenus d'alter faire curie leur pair, le droit sur les brusfe et a-ches et juments qu'ils fassient pattre dans une lle de la Seine; le droit preçu aux vendanges, aux crues, au pressoir. Il se réverve en outre le cess di sur leurs héritages, et les droits de l'Église sur les mariages, sur les relevailles des femms accoudeles, etc., etc.

#### TABLEAU MORAL DE PARIS.

La notice des institutions de cette période a déjà offert plusieurs traits qui caractérisent les mœurs d'une grande partie du treizième siècle. Je vais en réunir quelques autres,

si des ecclesiastiques caulient leur corruption sous des apparences de divotion et de régularité, ils nes économient par la prince de déguiser l'inflexibilié de leur caractère, leur cupidité et leur tenace attachement à leurs priviléges, à ce quit sommaient leurs privaires de leur église. On va voir quebques autres exemples semblables. Un legat du paise, allant diner à l'albaye Sainte-Genevière, fint accempagné par l'évèque de Paris, channoires administrat le légat, et repouséerent l'évige, dont a présence dans leur misson attential à l'eurs priviléges. On autre cèveque de Paris, dans un cas semblable, reçut un parail affront dans des privaires de Seas et l'évèque de Paris, sous des funéraites de saint Louis, l'archevique de Seas et l'évèque de Paris, sous des funéraites de saint Louis, l'archevique de Seas et l'évèque de Paris, sous des funéraites de saint Louis, l'archevique de Seas et l'évèque de Paris, con de funéraite de saint Louis, l'archevique de Seas et l'évèque de Paris, et de Vendôme, able de ce mousairée, qui présence même du nouveau roi l'hilippe-le-llands, leur ferma bjusquement les portes de sen dejarde.

Sois le régine féotal, l'habitude d'envalur, d'usupper, ciatist senterale parmi le seigneurs lauques et évelésiastiques, qu'ils premient les uns envers les autres les précultons les plus serequetuses. Si des inférieurs, des habitunts d'unvillace, pour obtenir la bienveillance de leurs supérieurs, s'avissient de teurfrendre unéserice, de leur faire, au présent, es service et ce présent étainel, par la suite, convertis su redvauce anquelle et perpétuelle, Les ségueurs cheupilies, chancies, ablèse, éveuce, es unsaient de mene vitre eux. Maheur à écIni qui en avait invité un autre à diner; il ciait condamné à Ini donner éternellement chaque muée un pareit repas. Voità le motif des précantions un per brutales que prirent les chanoines de Xolre-bame, ceux de Saint-Genevière, les moines de Saint-Germain-des-Pris et lés moines de Saint-Denis contre les cévaires dui vanieut lour d'incer chez eux.

Ajoulous quelques traits qui penvent donner une idée de l'état de servitude dans lequel les éveques el les moines tenaient les habitants des villages dogi lis étaient seizneurs. Vers l'an 1252, le chapitre de Notre-Dame imposa sur plusieurs villages, dont il était seigneur, une contribution nouvelle, les habitants de Châleurai réfiserent de la payer salors le chapitre fit arrêter, rathera è Paris el jeter dans une prison très-étroite tous les hommes de ce village; ils poat-vaient à peine sy mouvoir, manquient de tout, nême de l'air respirable.

La reine Blauche, instruite de l'état de ces prisonniers, envoya amprès des chaoniers pour les pièred en drute ces malheureux en liberté, et d'offir même de les cautionner. A cette demande les chanoines répendirent flèrement que personne n'avait de roit de se mette des intérêts de leurs aujets, et frent arrèt, per les femmes et les cutants de ces prisonniers. La reine apprenant qu'ils prissaient de fainer de mièrer latt birser la porte de la prison. Aussild, que cet affreux rébuil on vi s'élancer une foule d'hommes, de femmes, d'enfants, pales, d'éligures, tombant d'inamitien, accadéble par les sauffarance, et qui se glettent aux vapurés de la reine et imptorent san protection. Leur libérative les ressure, et parcella des sa suite à les faire affrançaires de salucies de l'eschaques d'esparies au suite à les faire affrançaire des chaudes de l'eschaques d'esparies au suite à les faire affrançaire des chaules de l'eschaques d'esparies au suite à les faire affrançaire des chaules de l'eschaques d'esparies au suite à les faire affrançaire des chaules de l'eschaques d'esparies au suite à les faire affrançaire des chaules de l'eschaques d'esparies au suite à les faire affrançaire des chaules de l'eschaques d'esparies au suite à les faire affrançaire des chaules de l'eschaques d'esparies au suite à les faire affrançaire des chaules de l'eschaques d'esparies au l'esparie d'esparies de l'esparies de l'esparies au l'esparie de l'esparies de l'esparies de l'esparies de l'esparies de l'esparies de l'esparies d'esparies de l'esparies d'esparies de l'esparies de l'esparies d'esparies d'esparies de l'esparies de l'esparies d'esparies d'esparies d'esparies d'esparies de l'esparies d'esparies d'esparies d'esparies d'esparies d'esparies de l'esparies d'esparies d'esparie

La corruption dominait dans les institutions éviles comme dans le elergé. La 1251, au retour de sa première croisside, sint Louis II une ordonnance pour arrêter le cours des désordres qui déshoneraient la magistrature. Les olitiers de justice recevaient de la part des plaideurs des présents considérables; saint Louis permit aux juges d'accepter des présents en pain, en vin, en fruits, mais dout la valeur présents en devait pas excéder la somme de dix sous, Il dé-findit à ass officiers, prévols, albits, ject, de faire des présents à leurs supéricurs, de se servir d'agents suerires, fripous, mal fathés, de juver par les nous de la Vierge et des saints, de joure aux des, dout la abellit la fairtation dans son royaume, il leur défendit enfin de faire mettre personne en prison pour déte, excedé our la détte du roi.

La prévolté de Paris se venduit à quelque bourgeois de cette ville, ou était hervillaire dans sa famille. Il en resultai des abus si considérables à Paris, que, suivant Joinville : « Le peuple, désolé par ses grandes injustices et rapines, » ne pouvant plus supporter la tyramile du prévôt, abandomail Paris, allait « net autres prévides et estjencies. La terre du roi était si déverte, que, quand gil tenuit ses plaids, il n'y venait pas plus de dix à douze personnes. Outre cela, « dicit ja, se frouvaient à Paris et dans les environs tant de malfaiteurs et de voleurs, que tout le pays en datal, plein. »

La prostitution sétait accrue dans cette ville en raison de l'accroissement de la population. Saint Louis youlut en diminuer les proprès; il ordonna que les frommes publiques semient chassées des maisons qu'elles occupaient, et que le propriétaire qui leur lonerait une maison serait condamné à payer au prévôt, pour amende, le montant du loyer annuel de cette maison. Les femmes chassées de Paris se retirérent dans les villages voisins, en corrompirent les habitants, et y récurent les Parisiens corrompus.

Le cardinal Jacques de Vitry, après avoir fait un horribte lableau de la corruption des mourse de l'Occident, consace un chapitre syécial pour jeuindre les mourse ou plubb. l'immendité des Parisiens, « Les labitants de Paris es l'ivrent, d'dici, à tous les crimes, se vautrent dans toutés les ordures de la débunche... « La brègé est envoire plus dissoit que le reste du peuple. Semblante à aux-chèvre « actous, à mue breiss malade, it communique à tous ceux qui affiteut d'aux cette « cie la contaigne de ses exemples perincieux, i le los corromal, se d'ovre et les « cie la contaigne de ses exemples perincieux, i les corromal, est deviue et les et un péche. Les illies publiques, dans les rues, dans les places, deviut leur maison, arretaient effrontément les ecrleisastiques qui y jussaient; et si, par Japach, las refusient de les autive, anisotie relise crimient aprèse eux, en les appleant sodomites. Car, continue notre historieu, ce vice houteux xt aboniagile est teliennel en visqueur d'aux cette vite; ce venin, cette peet y sont si « juverables, que celui qui ontreient publiquement une on plusieurs consubines est considéré comme un homme de mours exemplaires...

Cet évrivain parie ensuite des meurs des évoliers de toutes nations qui abonidient dans cette ville, et qui en acronissient la population et le dissordre.

Dua s'instruisent, diét à, à cause de la diversité de leurs opinions et de leurs
pays; lis ne essent de se quereller......Les Anglois sont ivrogense te plottons;
les Français, flers, mous et elféminés; les Allemondes, furilionals et obsécués
alas leurs propos de table; les Normands, vinus et organilleux; les Politerius,
l'altres et avares; les Burquignons, des Drutaux et des sols; les Burdaux,
l'agens et inconstants; les Londauchts, avares, méchalus et labers, les Romains,
s'éditions, violents, et se rougeant les mains 'de colère; les Nétifons, tyrans
et et rudes; les Honhaerons, hommes de sang, incentualisires, routiers et volenes;
quant aux Flaumands, ils sont prodigues, aiment le luxe, la home chère et
h débauche, et out des meurs l'inscredables.

La litterature, la scule voie ouverte à l'amélioration morale, lit de grands progrès pendant cette période. Les productions littéraires, lant ou langue savante qu'en langue vulgaire, se multipièrent considérablement. On écrivit, en français et en vers, des chraniques, des histoires, des routes, des lègendes, des fables et des chansons, oit four enaurque les premièrs chius de la peusce et l'envié d'écrire, aver liberté, sur les vices des institutions et les depravations des mœurs.

----

## 

# PARIS SOUS PHILIPPE IV, DIT LE BEL.

Le 6 octobre 1285, Philippe-16-Bel succède à Philippe III, dit le Hardi, son père. La nature avait doué ee prince d'un caractère éminemment énergique; Il n'eut ni la bigoterie ni la droiture de son ajeul saint Louis; il eut plus de génie, plus de Inmières et autant d'ambition et d'activité que Philippe-Auguste, Il porta des coups violents à la féodalité, lit des ordonnances contre les guerres privées des seigneurs et contre les duels judiciaires, diminua considérablement les cas où ees contumes barbares pouvaient être autorisées; il fit plus : il sút faire exécuter ses lois. Il donna une organisation nouvelle et meilleure aux diverses administrations de ses États. En affaiblissant le pouvoir des nobles, il fortilia son gouvernement, lui imprima le caractère monarchique qu'il n'avait guère ayant son règne; mais, pendant trois fois consécutives, à l'exemple de ses aïeux, il altera, les monnaies : ce qui lui valut le surnom de Faux-Monnayeur. Cette iniquité causa divers désordres à Paris. Les bourgeois riches ne voulaient point recevoir, pour sa valeur nominale, cette monnaie affaiblie, ui la recevoir pour les lovers de maisons : le neuple s'en plaignait, s'irritait. En 1306, il se norta chez un bourgeois, appelé Étienne Barbette, brûla, détruisit sa maison de plaisance, appelée Courtitle-Barbette, en arracha les arbres du jardin ; puis il assaillit l'hôtel dudit Barbette, situé dans la rue Saint-Martin, et le dévasta. Le roi s'étant, pendant cette insurrection, réfugié au Temple avec ses barons, le peuple l'y assiègea. Le calme s'étant rétabli, ce prince, premier auteur de cette émeute, lit pendre vingt-huit hommes aux quatre entrées de Paris, Le 29 novembre 1315, Philippe-le-Bel mourut, à Fontainebleau, d'une chute de cheval.

Voici les institutions qui eurent lieu à Paris sous son règne.

CONDELÉMIS DE FAUDOTIG SAINT-MARGEL. Ce COUVERI, situé rue de l'Obrien, nº 95, fut fondé par Marguerie de Provence, qui, vers l'an 1284, donna sa maison à ces cordelières. Ces religieuses conservaient le mantean royal de saint Louis, et se déterminérent, au dis-huitième sièce, à le dépecer pour le couvertir e un ornement d'autel. Aujourd'hui, les bâtiments de cette communauté sont en partie démolis, et ce qui en reste est employé à une blanchisserie et à une manufacture de laine.

CAMARS BILLETTAS, SHUSE rue des Billettes, per feet 18. Voie le moit de l'élablissement de couveuit, la 1800, une femme de Paris avait, pour la somme de treute-sous, mis quelques vétements pour les Podger le Jour de Diques, englis procettand, le significant de l'accident pour les Podger le Jour alc Diques, englis promettand, le significant en la companyation de l'accident production, et alle voulnit lui apporter le pair de l'eucharistie, il·lui renderait son gage sans aggené. La remme yequesment, éle recept le Pour de Palquest Boules cousserée, et la poete air ofit. Celui-ci, à cours de eanif, gerre eute hostie; il en voit sans effrai coujer le sons en abouleage, uns il l'arreit qui colour et l'enques Acoursée marcau d'airs.





LA JUUR DU TEMPLE.





• Thosica II la jette au fen, elle vyllitje an-dessus des fammes; il la joenge dans ueschluidree dean bouillante, qu'elle rongist de son sang, elle rorvereit ausgant dommige. Ces prodiges n'épouvanteut pas Jonathas. Le fils de ce Juif, per moin de ces actes étanges, voyant des chretieus alter à la messe, levr dit a Cost est ente que vous aftés adores voir libres, man per la tart. Env voisine, sons prétexte de demander du feu, pénêtre dans la maison de Jonathas, qui ne s'ôpes point à equ'elle soit témoin de ses horribles scerlièges. Il hisses, sons difficulté, recueille l'hostie dans sa robe : elle la place ensaite dans un vase do bois, et la porté au curie de Saint-Jonan-efferée, naquée det envoute ce qu'elle a vui. L'évêque de brais fait arrêcer Jonathus qui avone, dit-on, le fait. Ge prêcht vegt le convertir : e Jord sy refuse; et les thrêle vii.

La bourgeois de Paris, nommé Bainter Framming, fil construire, qui 1293, sur une partie de la propriété de cy Juif, une chapelle qu'on nomma la matima d'againtimels, et d'any de Binvilley fonda un monsstère que Philippe-le-Bel, en 1399, agrandit, en accordant à ce fondateur la totalité de la propriété de Jouans, et de plas quelques masions vosièmes, les relieueux de ce nouveau monastère, qui se qualifiaient d'Hospitalers de la mation de Moter-Bener, n'appurentaient à aneum ordre comm. Le pape, en 1316, leur imposa la règle de saint Augustin. Le 24 juillet 1631, on les remplaça par des carmes réfermés de l'observaing de Bennes, On ne sair pourquoi ve couvent et la rue on il est sinicon propie sournem de Billettes.

En 1790, le gouvernement supprima ce couveut. L'eglise a, vers l'an 1812, été oncedée aux, protestants de la confession d'Angsbourg. Bans les autres bétiments monastiques sont deux écoles d'enseignement mutuel pour les jeunes geus de cette confession.

LE FEBPLE, chillice stim rue de ven jour, servait d'abord de demeure au grandprieur des Gempliers, dont j'ai dels parlé. Au treixione séére, l'encless du Temple s'édat Comadérablement averra par des acquisations de terrains, et avait des medicil de latitudents magnitiques, cet encles servait d'assile ordinaire aux lanquerouliers et autres personnes poursaivires pour dettes, on en nommail l'ensemble et les dépendances s'ille move du Frompée, l'huri' Ill., roi d'Angeleterre. Jordan de l'année d'article de l'année d'article pluri' Ill., roi d'Angeleterre.

, La four du Temple, fameuse dans nos fastes, batie en 1222 par frère Hubert, trèsorier des Templiers, se composait d'un éditier carre, forme de très-épaises marilles, et dont les quatre amples claient munis de fourelles. Cest dans cette four, que les rois de France ont longtemps deposés leur tresor; là desient aussi less archives des Templiers et celles du grand-prieuré de fordre des chevaliers de Natte, qui; en 1313, leur a succèdié, Le 11 soit 1792, Louis MI fid, enferinc, comme chacun sait, dans cette four avec sa famille; depuis, cette four servit de prison d'Étal, et fut démôte en 1811.

Philippede-Bel, après avoir aboit l'ordre des Templiers, s'empara de leur mobilier et de leur trèsor. Les bijens immeubles furent donnes à l'ordre des Hospilailiers de Saigt-Jean-de-Jérusalem, nommé depuis ordre de Mule. Le Temple de l'aris devintajors le chef-leur du grand-prieure de France, Les prieurs y avaient un palais qui, après la suppression de l'ordre de Malte, devini national. Ce palais finit, dans les autories 1812 et 1813, considérablement embelti pour servir fin ministère des cuttes; mais les évênements de l'au 1813 unt fait changer la desi, in autorie des cuttes; mais les évênements de l'au 1813 unt fait changer la desi, in autorie de cette de l'autorie de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del co

LIK LOVYEM, situeç en Iace de l'Arsenal, dont elle n'était sépurée que par la route appélé natrépais è Mail, et pur un bras de la Seine assez étroit que l'on vient de rombler. Elle a porté plusieurs nous recurs de l'Henne America, les Natiensea-porte plusieurs nous recurs de l'Henne America, les Natiensea por les plusieurs nous recurs de l'Henne America, les Natiensea plus partie les quarties de l'Arten de l'Arten

LLE SALVE-LOUES, II vest protuvé que, des le neuvième siècle, cette lige appartential à l'eglise entiborhie ; c'èse pourquoi elle a porte, jusque voer le milieu du dix-septième siècle, la dénomination d'it- de Noter-Braine. Pour compléter les fortillations de Paris, au trevième siècle on ouveit, dans lir largeur de cette lle, un retranchement qui la divisa en deux parties, La parte orientale foit nomine el leura Packes, Famire recept le nom d'He Transchée; je mais l'ensemble de l'île porta torijours, celui de Noter-Braine, En 1810, le roi of ll'apparisation. Aux quatorièmes et quanzieme siècles, qu'el chai linhabitée et servait à des jeux et au blanchissage des folles. Ce ne fut qu'oprès 1648 que l'on commenca à balife.

ILE DE LA CITÀ, dile aussi quedque le dia Polatis. Vers la lin du régne de l'emit II, lorsqu'on commenca e constraire le Poulos-Aut, étet le lin Lagrandie à son extremité occidentale, par l'adjonction de deux lles qui s'y trouvaient, et dout, le parterai. Elle recut aussi de l'accroissement à son extremité offentales, par sa relution à un vaste amoneciment de gravois appele la Mate-oux-Popts-laribs, no le Terrain, sair lequels à depuis été bât lie quai Catinat, achevé en 1813. On y comptait, avant la révolution, vituit gélaises ou chapeltes.

LUE AX X 1919. Elle a perió differents nomes on la nomme la aña incher, parec que les Perisjons, moyamma fune confribition pages à l'ablage Saint-Germaniches-Préss, planient paltre eurs vaches; l'abbie el bei mainre à ce celte albaye; en épitent s'espaceurs, il est, difficile de lui assigner tous les noms, que'de a reçus sains craitaite de les confincies de cette vacte de la construction d'un toncéveut, elle a fer centing. Elle ant l'aprendit le jurior du basis et de conventre un le qual des Augustins-Cest dans cette file que forcat brilles viris Jacques Motay, grand mattre des Temples, et l'argenommateur du Memanie l'intério l'après, l'abbie antire des Temples, et l'argenommateur du Memanie l'intério l'après, l'abbie

de Saint-Germain-des-Prés, se plaignit au roi de ce que, par cette exécution, il avait atteuté aux droits de sa seigneurie. Philippe-le-Bel, dans sa réponse, déclara qu'il n'avait pas eu cette intention. — Cette lle parait être celle qu'on nommait Ite à la Gourdoine, moi qui signifie le bae ou bachot dont on se servait pour y aborder.

ILE DIRECL. Une lle moins grande que ceile dont je viens de parler, slutve au nord de Flica-Mavialis, en était séparée par un canal étroit. Ge nom bui fut domé à cause du monilin de Buci, sluté auprès de cette ile. Elle devait occuper une partie de l'emplacement du quai de l'Itotoge et de la place Danphine. Cette lie, que je nomme avec hésitation Bussi ou Buci, pourrait aussi avoir été appeile Flica-Bursuc, parce qu'une de ces deux lies appartienail, en 1612, à Hugues Bureau. Elle a porté encore, à ce que je conjecture, le nom de l'Ibea-ser Triilles.

CAPALLE ET HOFTAL INS HATDRIFTES, silvies quartier de l'Hôrie-lde-Yille, rue des Haudrieles, nº 1, foudée par Fitienne Haudri, jaureire d'uroi, l'inccharte du mois d'avril 1306 est le plus ancient et le plus certain moument que fon connaisse sur ces établissements. Etienne Haudri y avait fondé un chapelain, ses fils en fondéreut trois autres. On voit dans une bulle de Géneurt VII, de 1386, que l'hôpital contenuit treute-deux veuves, qui sout nommères bonnsfemmes da te hospital d'Etienne Haudri. Cel hôpital fut administre pur des femmes qualifiées, dans des slatuts de 1115, de femmes hospitalières, et présidées par une maltresse. Au commeucement du dix-septiene siècle, il vésisait déjàr plus d'hôpital. Ce n'était qu'un simple ouveunt, dont les religieuses furent, en 1932, transférées dans écule s'el Assomation, rue siant-floorei.

coxizas. Pendant cette période, on fonde plusieurs collèges; nous citerous albord cetul des Chotets situé dans la rue Saint Symphorien-des-Vignes, qui depuis a pris le nom des Chotets, et celui du cardinal Leuoiur, qui claif placér ura Sint-Victor, per 76. Le 3 jauvrier de chaque amuée, on y célévralt une fete nommée la solemnité du cordinal Leuoiure, dont voici quelques détails : l'u familier de ce collège jouai le personnage du cardinal z'etu des habits de sa diguile, il le représentait à l'église et à table, et recevait gravement les hommages, se compliemes no vers et en prose, que veniant humbément lui adresser les récoliers de cette maison. Pendant'ia messe on voyait figièrer les comédiens de l'hofet de Bourgogne, qui cérculeint des morcaux de musique en l'honneur du cardinal, et s'acquittaient d'un tribut de recommissance pour les bienfais une les revaits de l'acquit de l'acquitait de morcaux de musique et l'honneur du cardinal, et s'acquittaient d'un tribut de recommissance pour les bienfais une les de l'acquitait et de prêtat, qui possédaient, dans la salle de ces comédiens, une loge longtemps nommée loge du certinal Leuoide.

Le cultige de Nieurre rue de la Montague-Sainte-Leueviève, mérile naussi d'être mentionné. Le roi en était le premier boursier, et le revenu de sa bourse était affecté à acheter les verges destinées à la correction des écoliers. Les bâtiments dec ecoliège logat actuellement l'École Polytechnique. Nous devous enfin in-tiques le gealitge de Bayeax, rue de la Harpe, nº 93, et celui de Luon et de Presche, rue d'els Montague-Sainte-Ceneviève, nº 22.

PARLEMENT. Au commencement de la troisième race, les rois avaient des

conseils, composés de barons et d'évêques, où se traitaient les grands intérêts de l'État. On commença, à la Jin du douzième siècle, à donner à ces assemblées extraordinaires le nom de parlement. Les matières contentieuses s'accrurent au treizième siècle à la cour de France. Il fathit des juges pour vider les procès toniours plus nombrenx ; les officiers du conseil du roi ne pouvaient y suffire; on en augmenta le nombre. Alors ce conseil sunrême, à la fois politique, administratif et judiciaire, continua à porter le nom de partement. Ce parlement ne s'assemblait point à des époques tixes : on le convoquait au besoin. Pour la première fois, en 1291, il commence à obtenir une organisation. Philippe-le-Rel, en cette année, ordonne que quelques membres de son conseil écouteront les requêtes, que d'antres les expédieront, et donneront leur décision ; que quelques antres liront les enquêtes, et en feront leur rapport ; et que les enquêteurs ne vicudront à la chambre des pluids que lorsqu'ils y seront mandés. En 1302, le même roi ordonne qu'il sera tenu à Paris deux parlements par année, c'est-à-dire deux sessions. I'nne après l'octave de Paques, et l'autre anrès celle de la Toussaint ; et une chacune de ces sessions durcra deux mois.

Lue autre ordonnaire de Philippe-le-Bel, de l'au 1304, porte que le parlement sera compase de deux prélats, de deux seigneurs laiques, de treize cleres et de freize laiques; que la chambre des enquêtes aura cimp personnes, el celle des requêtes dix, dont cimp pour la hongue d'oc, et cimp pour la longue d'aioli on langue financia;

Dans les premiers temps où le parlement fut organisé et sédentaire, c'est-àdire dans les quatorzième et quinzième siècles, ses ingements, dictés par le caprice et l'arbitraire, étaient des plus cruels et disproportionnés avec les crimes el les délits. Les coupables de menetres, de mutilations subissaient une peine moindre que celle qu'on infligeait aux voleurs. Cenx-ci, trainés à la queue d'un cheval jusqu'à la potence, y perdaient la vie par la strangulation. On condamnait les meurtriers à des amendes, à des fondations de chapelles, à des pélerinages, à l'exil, etc. Vers l'au 1316, le parlement fut permanent, Le nombre des chambres de cette cour s'acerut, ainsi que celui des membres qui les composaient. Voici les noms et les attributions de ces chambres : La Grand Chaubre du par lementétait, dans les derniers temps de son existence, composée d'un premier président et de neul présidents à mortier espèce de toque de velours noir, bordée d'un galon d'or, qui les distinguait des conseillers , de vingt-cinq conseillers-laigues et de douze conseillers-clercs on prêtres. Il s'y trouvait en outre un nombre judeterminé de présidents et de conseillers honoraires, c'està-dire inutiles. La Chambre de la Tournelle était destinée aux jugements des affaires criminelles : on comptait, de plus, trois Chambres des Enquéles et une Chambres des Requêtes.

Le parlement de Paris se qualifiai de cour souveraine et equitote du regnune. Cette cour a eu pendant longtemps la haute police sur les habitants de sou vaste arrondissement. Elle jouissait du droit de sanctiourer, par ses enregistrements, les ordonnaeres, édias, lettres, etc., de soris, de faire des remontranteres sur res ordonnaeres, et même de refuser de les enregistrer : ce qui feur d'ait affère et le foi. Ce d'ort fot surtout exercé depuis l'Arbibassement de la vivailité des set.



ert les y s tiq par

soi Ph éc sic les

dé an ap

et de las

di ea er pe

b cr b

> ances, et même de refuser de les euregistrer : ce qui leur ôtait droit fut surtout exercé depuis l'établissement de la vépalité des





charges. Sous François Irr, les membres du parlement étant, des lors, propriétaires de leurs offices, et cessant d'être officiers à gages, se montrérent plus indépendants dans teurs décisions, et devinrent, dans l'État, un pouvoir politique qui balanca sonvent celui du monarque. Ces deux pouvoirs, dans l'action de l'un sur l'autre, n'étaient point séparés par des limites certaines et solidement fixées. Il en résultait des Intres fréquentes. Lorsque le refus d'euregistrer paralysait les actes despotiques du roi ou de ses ministres, le monurque, contrarié, employait les moyens extrêmes des jussions, des lits de justice, des exils: et, comme la résistance du parlement avait souvent des motifs d'intérêt public. il résultait que l'odieux des lois tyranniques, dont le parlement refusait l'enregistrement, retombait sur la cour du roi, et que la gloire attachée aux actions courageuses, ainsi qu'à l'intérêt qu'inspirent les persécutés, était le partage du parlement. Les membres du parlement, du reste, se moutraient autrefois fort intéressés. Lorsque les rois, toujours nécessiteux, ne pouvaient payer leurs gages, ces membres suspendaient le cours de la justice, et fermaient leur audience.

En 171, Louis XV, ou pattol le chauceller Manquou parvint à supprimer tous les parfements, et à leur substiture des conesits suprieures unsi Louis XVI les rétabili avec quelques modifications. Ce corps de magistrats fut dissous en 1790 — Depuis que le parlement était devenu permanent, il avait siègé constamment dans le palais des rois, qu'on nomme aujourd'hui le Palais de Jus-

PALAIS DE LESTICE. Le ne reviendrai pas sur l'origine et les acroissements de capalais; jen ai dip aprie ; jen bornerai à dire qu'habité par les rois de la première race, il ne le fut point par eux de la seconde, et que les douze première race, il ne le fut point par eux de la seconde, et que les douze première race, il ne le fut point par eux de la seconde, et que les douze première sur se saint Louis fut de ce nombre. On attibue à ce roi les salles basses, situées au-dessous de la grande salle du Palais, dite des Pas-Perdus, salles basses dont l'inte porte encore le nom de Cui-sine de annat Louis: à l'étage supérieur, la grand/hambre, qui sert aujordui à la cour de cassation ; a longlemps porte le nom de Chandre de suint Louis. Ces traditions sont presque des preuves. Philipped-Filel III exécuter, dus l'internations de la constitue de paris, le palais de la Gibé riu encore la cute ut Louver, ca pors sinh lors de Paris, le palais de la Gibé riu encore la residence la plus ordinaire de ses princes. Charles V y résida longtemps, et ce fut qu'en 1314 que Charles VII l'abandouna entirémemt au parlement.

On y voyali, comme dans tous les anciens chiteaux on palais des hauts harms, une vaste salle qui servait à la réception des hominages des vassaux, aux audiences des ambassadeurs, aux festins publies et aux noces des enfants des rois. Cette salle, simple dans ac nostruction et seudemont couverte en charpente, était ornée des effigies des rois de France, depuis Pharamoni jusqu'à François F. On voyali, verse une des extremités de cette salle, la fameuse des partients de cette salle, la fameuse dans les grandes solemités, se faisient les festins royaux; autour d'elle, s'as-dans les grandes solemités, se faisient les festins royaux; autour d'elle, s'as-

seyaient alors les personusques à têle couronnée; les princes et seigneurs margacients ur des tables particulières. A diverses époques de l'année, cette table servait de théaltre où les clierce du Palais, dits Clercs de la Busche, montaient et jouisent publiquement des scènes bouffonnes ou satiriques. Autour de cette table siègeaient aussi trois tribunaux, la Comelablie, l'Antienulé, Eaux et bards de France; tribunaux qui, malgré la desurcation de la table, lors d'un évenment dont je viss parter, out conservé jusque un 1790 la dénomination de Tolde de marbre. Duns la muit du 5 au 6 mars 1618, le feu prit à cette salle; favorisé are un violent veut du midi, il la consuma maise que plusieurs autres parties du Palais; les statues des rois et la table de marbre furent brisées et anéanties pour jamais.

Il fallut réparer faut de ravages et construire une salle nouvelle. Jacques de lirosses, habile architecte, fut chargé de ce travail; il le termina en 1622. Cette salle, nommée Salle des Proveneurs, puis Grand Salle ou Salle des Pau-Perdus, sert de rendez-vous et de promenoir aux plaideurs et à tous les habitués du Palais. On y voil les entrése de plusieurs tribunaux de Paris.

Il n'esiste point en France de salle plus vaste. Sa longueur est de deux cent vingt-deux piede, et sa largeur de quatre-vinig quatre. Son indrériure st divisé eu deux nefs égales, par un rang de piliers et d'arcades. Ces piliers et ces arcades contribuent à supporter les deux voites eintrées et en pierres de taile qui la couvrent. Elle est éclaire par de grandes fendres vitrées qui se trouvent aux extrémités de chaque nef, et par des œils-de-bœuf pratiqués sur les flancs des deux voites.

Au-dessous de cette satte est un étage inférieur aussi étendu qu'elle, mais que des murs de refeud divisent ne plusieurs pièces. L'architecture de et étage inférieur est gothique; les voûtes sont en ogive avec des nervures qui en desient les arches. On y touve une salle très-vaste, baité dans le même style, et plus éterée que les pièces contigués; aux quatre angles sont quatre cheminecs de grandes dimensions et remarquables par leur construction; cette salle est orimmée les Cuisines de sont Davis. On voit, dans ces exisines, un escalier par lequel on montait à la salte supérieure, sans doute pour y transporter les mets, torsque les rois y donnaient des festins. Près de ces cuisines, un autre escalier descendait jusqu'à la rivière. On a clé obligé, dans les aunnes 1816 et 1817, de reprendre en sous-ceurre les piliers et les voûtes de ces salles sonterraines dont le soi est dix pieds plus has que le sot du quai de l'Hortoge. Cet dage inférieur se composait enore, du côté qui avoisine la Conciergerie, de huit cachots et de quatre grandes chambres, établies ou-dresus, qui servaient pareillement de prison : cettles-ci elianten un peu écnièrées.

Un second incendie, arrivé le 19 janvier 1776, consuma toute la partie du Palais qui s'étendaient depuis l'enteniene galerie des prisonniers jusqu'à la porte de la Sainte-Chapelle. Cet incendie nécessita des réparations qui devinrent très-avantageuses à l'édifice du Palais.

En 1787, toutes les constructions mesquines situées du côté de la rue de la Barillerie disparment. Cette me fut considérablement élargie, et bordée de maisons modernes. Une place demi-circulaire fut établie aux dénens de quelques parties d'un quartier sombre et malsain. Cette place s'ouvre devant la cour de la nouvelle facade du Palais.

Cette fiquade et autres construction accessoires ont été exécutées par MN. Moreau, Desmaisons, Couture et Antoine, quatre membres de l'Académie d'architecture. Line grillo en fer précède la cour et occupe toute as longueur : elle présente trois grandes portes à double batlant; celle du milieu, ordinairement érmée, avait, pour principal a montissement un globe dori d'une grande proportion et accompagné de guirtandes. Cet amortissement a disparu depuis quelques amies. Cette vaste grille est plus remarquable par ses détails et sa richesse que par le goût de ses formes.

Au centre de la façade s'avance un vaste escalier. La première rampe a 60 piels de largeur. Cet escalier mêne à une première galerie où l'on entre par tois portiques. Des deux cévide s' au bas de cet cesculier, sond deux larges arcades: l'une mène à l'andience du tribunal de police municipale; par l'autre, on arrive à la Conciergerie, maison de justice du département, bâtie sur l'empacement de l'ancien iardiu des rois, nommé p'raie du Paleias.

Le milieu de la façade présente un avant-corps orné de quatre colonnes óriques. Au dessus de l'entablement règre une balustrade; et sur quatre de sespièdestaux sont posées quatre statues allégoriques : la Forre, l'Ahondauce, la Justice et la Frudence. Elles s'étievni à l'aplomb des quatre colonnes, et se desinent sur un fond lisse de maçounerie qui supporte un déme quadrangulaire. Les deux ailes de bătiment qui, partant de cette façade, forment les deux côtés de la cour semblent d'arangéres au reste de l'étilite.

Le Palais, considéré dans son ensemble, présente des parties qui portent tes diverses empreintes de l'architecture des siécles où elles furna blaties. Sur le quai de l'liordoge, deux grosses tours rondes, voisines l'une de l'autre, terminées par une toiture en forme conique, paraissent appartenir au treizième siécle, ainsi qu'une troisième tour qui n'en est pas-étojanée, mais dout les dimensions sont moins fortes. Les pieds de ces trois fours, avant la construction du quai del Hordee, étalent baireis au les Gesses de la Seine.

La tour carrée de l'Indroge, qui s'élève à l'angle du Palais formé par la renortre du quai et de la rue de la Barilleric, declè le genre d'actificture du schième siècle. L'Indroge qu'elle contient est la première de cette dimession qu'on ail vue à Paris : elle fut l'abriquée en 1370, par un Allemand, nommé Renzi de Vie, que Charles V fit venir en cette ville. Le cadran fut refait et devé sous lleuri III. La tanterne de cette tour contenait une cloche appetée foccia : elle poissait de la préropative de rière mise en branile que dans de arres occasions, lors de la naissance ou de la mort des rois et de leurs fils ainés. Ce-pendant on lui lit enfreindre ette loi pour devenir l'Instrument d'un des plus horribles attentats que la tyrannie et le finatisme puissent commettre : elle fut une des deux choches de Paris qui, dans la noit du 24 audi 1572, donnérent le signal des massacres de la Saint-Barthéemi; c'est pour cette cause, dié-on, qu'elle a été détruite pendant la révolution.

Le mur du Palais, contigu à cette tour, et qui fait face au Marché-aux-Fleurs,

est décoré de deux figures symboliques de grande proportion représentant la Justice et la Force; elles sont l'ouvrage du célèbre Germain Pilon,

AUTRES COURS DE JUSTICE. La Cour des tides, avant la révolution, occupait la salle qui sert anjourd'hui an Tribunat d'appet ou Cour royale. On y arrive par un escalier situr en fare de la principale entrée du Palais. Dans la cage de cet escalier est une niche contenant une statue de la Loi, qui tient d'une main un sceptre, et de l'antre un livre ouvert, où sont écrits ces mots : In legibus salus. Quelques autres cours onl leur entrée dans la grand'salle. La plus considerable est la Cour de cassation : elle occupe le local de l'ancienne grand'chambre, qu'on nommait Chambre de saint Louis. Sur la porte d'entrée est un vaste bas-relief qui représente une figure de la Instice entre deux lions. L'intérieur de cette salle, réparé, décoré et doré sons le règne de Louis XII, le fut de nouveau, en 1722, sur les dessins de Germain Boffrand, Sur la cheminée, un bas-relief représentait Louis XtV entre la Vérité et la Justice, par Coustou le jenne : au-dessus du siège on voyait un erucilix peint par Albert Durer. La troisième salle des Enquêtes, qui a servi à la Cour prévôtule, sert à la septième chambre du tribunat de premiere instance; son plafond, décoré de peintures par Vonet, représente le Jugement dernier.

Le parlement, après deux mois de vacanoes, faisait chaque aumès, le lendemain de la féde de sain Martin, me returée solemelle. Dans la grand-salle était alors disposé un autel, dedici à saint Xicotas, oir four cédérait la messe du Saint-Esprit, dite aussi la Messe rouge, parce que les présidents et conscillers y assistaient en robes de cette couleur. MM. les gens du roi recevaient les serments ses avocats et des procureurs. Les présidents et les conseillers, dans cette cérémonie, se saisanter réciproquement, non à la manière des hommes, mais comme le font encore quedques femmes, en féchissant et écartant les genoux. An a rédabit, depuis 1813, le vieit usage de la Messe rouge, mais non cetui des révèrences féminines. Depuis 1830, il n'est resté de tont cela que les mercuriates ou discoura de reutrés.

CHAMBER DAS CONFIES. Elle chalf stude hold de la Préfecture de police, dansl'emtos du Palais, à Porcidient de la Sainte-Chapelle, Les geas sés comptes tivvaient point, dans forigine, de siège fixe, ni de résidence à Paris, its suivaient la cour du roi, precasient, évonisent et correjenient tous les comptes, tant ordinaires qu'extraordinaires, les signaient comme notaires, et les scellaient du grand secun du roi. On ignore l'époque précise oi les gens des comptes devinrent une compagnie fixe, curvai des batiments consaerés à leurs operations. Il furent, dit l'able Lebent, établis par saint plant de trabilis par Philippe-le-Bet, à pen prés dans le mème temps qu'il rendil le parfement sédentaire, écest-aire vers fan 1302. Philippe-le-Long, en 1320, et Charles-le-Bet en 1323, régiérent le travait et les attitulations de cette dambre.

D'abord considérée comme faisant partie du parlement, elle en fut distraite dans la suite, et on l'érigea en conr spéciale dont les jugements élaient en dernier ressort. Elle était alors composée de deux présidents, l'un elerc et l'antre latque, et de cinq uaîtres, dont trois rleres et deux latques, ces mattres

Land Hill Gorgle

RISTOIRE DE PARIS.

198

est décoré de deux figures symboliques de grande proportion représentant la J

la s

1112 cet

ma

bus

cor

cha vas

téri

de un

jeu troi

cha

Voi 1

ma alor

Esp taie,

des mo con

On rėv.

rial € l'en

vaie la c

ord

grai rent

fure peu vers

le t Ð

dan





portaient autrefois de grands ciseurs, pendus à leur ceinture, pour marquer le pouvoir qu'ils axient de rogner ou de retrandère les comples recrois qu'un leur soumettait. Le nombre des membres de cette chambre s'acernt considérablement dans la suite. Cette chambre, par un decret impérial du 28 septembre 1007, a été réorganisée sous la décomination de Cour des comples. Naintenant elle est divisée en trois chambres, dont chaeune est composée d'un président et de six maltres des comples, et siège dans le palsa du quai d'Ossa de dispersance de la complex de siège dans le palsa du quai d'Ossa

MATE ES SOVERAN EMPIRE DE GALLÉE. Les cleres de la Chambre des competes formèrent une communanté qu'in til érâgée en triband dont la juridiction s'étendait sur tous les membres de cette association. Ils envent des réglements autorisés par leur claumbre; sis jugueint en dermir ressort, domainent à leur tribund la dénomination pumpeuse de haut et suivereira empire de liabilée, et le président était quaffié d'oujerent étailiée.

Les ciercs de la Chambre des comples étaient en usage, chaque aunée, la vuille et le jour des fois, de célèrirer une Pête on solemité qui consistait en une marche pompeuse, egayèr par la musique, où l'ou voyait les sujets de Pempereur de Califié porter des géteux des rois qu'its allaient distributer chez tous les membres de la Chambre des comples en leur dommant l'aubade. En 1924, les trésories de le Pumpereu des disficiatient apprès de la Chambre des comples les fonds niccessaires pour leur-tête du géleau des Rois. La Chambre, par arrêt de 22 décembre 1255, défentil, pour cette année, la célébration de cette céremoire et des autres jupquestes accontantes. La depense était payée par la Chambre des comples et en contait à vinig tou vingté-frait praves.

En 1532, on voit que Cuitlaume Rousseau était empereur de cet Eat; que le roi lui douna, ainsi qu'à ses suppols, cleres de la Chambre des comptes, vingtcing livres parisis pour fourrira uxi frais - des danses, morisques, momentées et - autres triompires que le roi vent et entend. être faits par eux, pour l'honneur - et récréation de la reine. -

Les édits de cel empereur portaient res formules : 1 lous présents et a cenir, salut, etc..., vois arous par ces prientes, siguient en autre mais, dit, déclare et orthouse, d'ectionas et archanome, roulous et auto pluti..., s'i annolaus ir nos amés et feuve chancerte e afficier admerte le ruptice, que respecta netrice te enfigieure, et feuve chancerte e afficier admerte le ruptice, et arcipetrer, etc. Heury III, qui voyai avec jatouis en vac crainte l'experieur de traille marcher daus Brais avec ges gardes, ainsi que le faissil le roi de la flancole, dont je parleral bientolt, défend à cet empereur de porter pareil titre. Ainsi l'empereur de Califie du dévinné; mais ses Etats subsistèrent fort bien sans bil. En réglement de l'au 1703 mus dit comaître que des magistrals quivernainent alors cet empire. On you'l figurer un chancelier remplacent l'empereur, un procureur général, puis six maîtres des requêtes, deux secrétaires des linnaces, un trésorier, un controlleur, un greffler et deux luissiers. Le chancelier était nomme par voie d'écetion. On grouver ce uppre aux pengereur.

Outre les cours et juridictions que j'ai déjà mentionnées, l'enclos du Palais croutenait plusieurs autres qui n'existent plus : telles étaient le Bailliage du Palais, l'Étetion, la Chacellerie, les trois juridictions de la table de marbre

dont j'ai parlé, c'est-à-dire la Connétablie, l'Amirauté, et les Eaux et Forêts : il s'y trouvait aussi la Basoche du Palais.

LA BASOCIE DE PALAIS (1), institution composée des eleres du parlement, comme celle du haut et sourrein empire de liabille Vietait des cleres de la Chambre des comptes. La Basoche fut, à ce qu'on dis, instituée en 1502, par Philippe-le-Bet, qui ordonna que cette association porterait le titre de Rogeaux; qu'elle formerait un tribunal, jugeant en dernier ressort, tant en natière civile que criminelle, tous les différends qui s'éliveraient entre ces cleres, et toutes ascitons intentées contre eux que le président porterait le titre de Rogeaux. Basoche, et que, tous les auss, ce roi et les sujets de ce royaume feraient une moutre ou reruse solennelle. On ue trouve point cette ordonnauxe de Philippe-le-let; ainsi je ne garantis pas l'authenticité de cette origine, qui, toutefois, n'est pas sans vraisemblance.

Ce tribunal était composé û un president-roi, d'un chancelier, d'un trée-chanceiler, de miltre des requiets, de grefflers, d'husières, et. Il lenait ses audiences les mercredis et sameils, dans la grand c'hambre. Ses jugements, commencient por cette formule fasteuses: La Bauche répannet et triosphante ca titres d'honaeur, salut, et se terminaient par cellecei: Fait audit rogusune, le, etc. Un ajoute que Philippe-le-bel accorda de plus aux cierces de la Basoche la faculté d'établir des jurideitons basochiales inférieures, dans diverses villes du ressort du parlement de Paris, à condition que les prévôts de ces jurideitons perdraient foi et hommage au roi de la Basoch, obériatent à lous ses mandements et que l'appel de leur jugement serait porté devant lui ou devant son chancelier.

La montre on revue de la Basoche était une cérémonie si remarquable, que François le voulut y assister. Il fui satisfait de cette cérémonie, dans laquelle figuraient, en bonne tenuc, sept à huit cents cleres montés à cheval.

Une odieuse contribution, dont François lev venait de charger les habilaust de la Guienne, exclá, après sa mort, un soulvement dans ce pays, il filhii des forces pour réprimer les insargés; alors le roi de la Basoche vint offiri Betaril II six mille hompaes de ses sujest cajulates de le servir dans cette triste expédition. Heuri II accepta l'offre, et six mille cleres partirent, armés, pour soumettre les habitants de la Guienne. Le roi de Franço fut si satisfait des services du roi de la Basoche et de ses supplots, qu'il leur accorda plusieurs priviléges. Il l'uru donne le droit de faire couper, dans ses forêts, tels arbrec qu'ils choisraient pour la cérémonie du Mai qu'ils plantaient chaque annes au bas de l'escalier du Palais. En conséquence de ce droit, les cleres allaient, tous es ans, couper, dans la forêt de londy, trois chenes, dont l'un devait servir de Mai, et les autres étaient vendus au profit de la Basoche. Il leur fut aussi cecordé, chaque année, au metratine partie des amendes adjugées au roi,

<sup>[1]</sup> Bassche est une désemination de localité, commune à plusieurs bourge et villages de France. Bans les litres latins, ces heur bassche ou bassche sont mumpis bouthlen, mot qui deisgue un lement, épine un papies de doubtour on de propiéte roule, chu voit que l'associalem des cières de parlement a été nomme besoche un basilleque, porre qu'elle stécnit dans le publis de la Cité, palus habilé joble par les roils.

au parkement et à la Gour des aides. En arrêt du parlement, du 31 décembre 1642, autorise les officiers du royaume de la Basoche, a passer et represer par la ville, soit de auit, soit de jour, apant flundemaz on torches pour assister aux ambades. Il leur fut permis d'avoir des armotires dont l'ecusson, chargé de trois crétaires, surmonde d'un casque, édit supporté par deux jeunes Blles nues.

Le roi de la Bascehe oblint anssi le droit de faire battre montaie; mais elle a'avait cours que parmis ses ajuists. Les revenus de ce royaume consistaient dans des parties d'annendes, dans la vente des deux chênes, dans les gratifications que leura caendrait le Parlement et dans les kejazuses, spoies de contribution exigée de tons les nouveaux eleves. Benti III vopati avec peine cette voyante placée cet de la sieune. El fit défendre à tons les Français de prendre dorénavant le titre de roi, et ure laises subsister que le roi de la frec. Dès lors, l'autorité du roi de la tasconte fut le partage de son chanceller.

La splendear da triou de la lisacoche el ses attributions ne se hornaient pas à jupere u deriror ressort, a des marches pompeuses, à faire haltre momanie, à porter des armorires et des titres imposants; ses sujets s'arrogenient le dreit, dans de se spectacles qu'ils représentaient au Pulais, de censuere les mours publiques: ils furent les premiers auteurs et acteurs comiques qui parurent à Paris. Pendant que d'autres acteurs offraient en spectacle les anyséres de la Passion, les Basechieus jounient publiquement sur la table de marbre qui leur servait de thécit, eds pièces appeicés furces, onles, moetilus j'argent qu'ils retiraient des spectaleurs était employé aux préparatifs du spectacle et aux risis d'un festio ni assistaient les acteurs et les officiers de la tassoche.

Dans le cierimonie du Nai, célébrée aux premiers jours de juillet, vingt-timi eleves du Palias, montés à cheval, votus en habits rouges, accompagnés de trourpettes, timbales, hauthois et bassons, allaient chez burs diguilaires et chez les principaux membres des Cours du parfement et des aides, fissient, devant la porte de ces magistrats exécuter des morceaux de musique, parcurient les reus pendant plusients jours, précédés de drapeaux à leurs armes, et enfin allaient à la forêt de Bondy, où ils marquaient les ardres qu'ils avaient le droit d'y couper, et venient ent planter un au bas de Fescaire du Palais.

Los Basseltieus, dans les premiers jours de la révolution, formèrent un corps de troupes dont l'uniformé disti rouge avec équallels et boutons en argent, rendirent plusieurs services à la ebose publique, et signalèrent leur déconsment en se soumettant, sans réchamations, au décret qui auconissieur corperation, on a, depuis la révolution, rétabil la Basorite, on plutô et que cette institution avait d'utile, et relégué dans les siècles passes ses fitres rédicules et sex vaincs céremoires.

CHATERT. Après que l'enceinte de Philippe-Auguste eut porté fort au delà du Chialetel les murailles de Paris, cette forteresse fut deslince au sège des juridictions de la prévolé et vicentie de Paris. On ne comant point l'époque prévise de l'établissement de ces juridictions dans cet édifice, mais on sait qu'en 1302 Phillippe-leble rendu une orionnance portant réglement pour les officiers du Chitelet, par laquelle il y établiq quatre-vingts sergents à cheval, quatre-vingts sergents à nied, lous suffisamment armis, et des inces nomues outliers, characiscetts à pied, lous suffisamment armis, et des inces nomues outliers, characisd'ententre les témoiss ; ces juges ne pouvaient juger qu'en première instance. Cette ordonname ne crès point une juridicine, qu'elle régularies; el f'on voit, par quelques-uns de ses articles, qu'elle existait lièra avant. La ceur du Chic l'ette, avant la révolution, était préssiée par le prévô, le lieutenant civil, le lieutenant civil, en fientenants-giuriral de polire et deux lieutenants particuliers; elle se composait en outre de cinquante-cinq conseillers et de dix conseillers bonoraires, et se divisait en quarte sections : l'autheure du l'une-c'erit, celle du Présidad, la Chaubre du rous-c'erit, celle du Présidad, la Chaubre du rous-c'erit, celle du Présidad, la Chaubre du rous-c'erit en conseil et la Choubre critarielle. La cour du Chitche flut sup-prince des 1792; en 1802, on détinella prospate tous ses baltiments. A des tours hideuses et noircies par le temps, à des rues circuites, sombres et massaines, telles que l'étaient celles de baltic-large, de l'ope-cequi-librar ou foit n'ey Trouses-si-dux, de la Vallé et l'Hierce et celle de la Triperie, a succède me vaste dance où sécher une fontaine dont il seur naré la lant souite.

Les officiers du Châtelet célebraient, chaque année, le lundi après le dimanche de la Trinité, une fête on cavalcade appelée la montre, Sa marche était ouverte par que musique guerrière connosée de timbales, tronnettes, hauthois, et par les attributs d'une instice militaire, tels que le casque, la enirasse, les gantelets, le bâton de commandement et la main de justice. Chaenn de ces emblèmes était porté par un individu; pois suivaient quatre-vingts huissiers ou sergents à rheval, ceut quatre-vingts sergents a verge, précédés de leurs trompettes et timbales, et manis de leurs signes d'honneur. Leux qui figuraient dans cette nartie de la cavalcade étaient tons vêtus en habits courts et de diverses conlears. Venaient ensuite cent vingt huissiers priseurs, vingt luissiers audienciers, converts de leurs robes de palais; donze commissaires au Châtelet en robe de soie noire; un des avocats du roi, un des lieutenants particuliers et le lieutenant civil. Ces deruiers se faisaient remarquer par leurs robes rouges. Puis des greffiers du Châtelet et quelques hussiers fermaient la marche. Cette cavalcade se portait successivement chez le chanceller, le premier président, le procureur-général, et chez le prévôt de Paris. Cette fête avait sans doute la même origine que les marches pompeuses célebrées par les cleres de la Chambre des comptes et par ceux du parlement; mais effe s'est maintenne plus longtemps; la montre du Châtelet n'a cessé qu'à l'époque de la révolution. Cette montre, dans ces derniers temps, était ridiente en ce que, contre l'usage, on y vovait des hommes, vêtus en robes longues, montés à cheval, et parcourant, sans objet counn, les rues de Paris,

assouir ne chatelet. Le Châtelet avail, comme le parlement, se Basoche, composée de tous les cleres de cette cour, fravaillant chez les notaires, les commissires, les pearureurs et les greffiers. Les cleres, en arrivant, devaient prendre des lettres de béjone et/), expédiéres par les follières Isasochiens, Cette lasseche consistait en un préod et quatre traoriers, et formait un tribunal qui jugeail les différends des cleres. Sils a préventait des protestations contre ses transports de la consistant de la consistant production de la consistant production contre ses de la consistant de la consistant de la consistant production de la

<sup>1</sup> Ces muyeany venus étaired montrés béjannes, on becs jannes, comme est le ber des oisenus que no sont pas curvos soitisde leur nid, c'est-à-dire quorants ou novices, Voyez le Glaussaire de Buranes, un mot America.

instance.

Fon york,

e du Chi-

nt civil, le

compressit

ires, et 9

readed, 4

l fat sup-

malsaines, na (hai m'r

e mje vaste

s le diman-

he était no-

, bauthois,

mirasse, les

de ces em-

luispers of

lears from

araient dans

de diverses

missiers au

au Chitelet

reticuliers et

des rauges.

arche, Gelle

r pro-ideal.

ans dopte la

la Chambre

, phis look

ption. Celle

usage, on v

parronrant,

a Busch.

maires, les

nt devaient

hiens, felle

(ribunat qui

s contre ses

jugments, elles se deidalent par un ancien conscil, composé d'anciens officiers des cleres. Elle se qualifie, dans une des ordonnances, rendue le 22 août 1739, de Hausche régunate en titre et triomphe l'houseur. La Basseche du Chatelet, le jour de Saint-Nicolas, faisait célèbrer une messe solemielle, domait un diure et des fêtes auxquels assistaient des maistrants du Chatelet; elle représentait, an quinzième siècle, comme les eleves de la Basoche du Palais, des myséeres et des rautorales.

Tels furent les établissements faits à Paris sons le règne de Philippe-le-Bel.

PARIS SOLS LOUIS X, DIT LE RETIN.

Louix S specèda, le 29 novembre 1314, à Philippo-le-led, sou pêre. Ce roi cital faible et facilement irritable. Suivant un vérvisin de son temps, il voubait, mais ne savait pas faire le bien: il eloit, diel-l, volentif, mota vélont pas bien cabrill en ce qu'en regument [failat]. Penhant les deux amiess assez mal emplovées, de ce rême, on ne trouve urbus esule institution à Paris.

COLLÈGE DE MONTAIGE, situe rue des Sept-Voies, nº 26. La foudation de cet établissement doit être attribuée à Gilles Aicelin de la maison de Montaigu. Ce collège réorganisé et doté par plusieurs personnes de la famille d'Aicelin, était à la fin du quinzième siècle (1483) dans une décadence complète. Alors le chapitre de Notre-Dame, le 12 mai de cette année, nomma principal de ce collège Jean Standone, qui, par ses soins et les libéralités de diverses personnes, parvint à faire rétablir les bâtiments, à construire une chapelle et à entretenir douze boursiers. On y avait astreint les écoliers à une règle très-austère ; on les faisait fréquemment jeuner. De tous les collèges de Paris, celui-ci fut toujours le plus mal administré ; de tous les écoliers de cette ville , ceux de Montaign passaient pour les plus maltraités, pour les plus malhenreux. Érasme, qui séjourna quelque temps dans ce collége, y tomba malade par l'effet de l'insalubrité du logement et de la nourriture. Pendant le jour, ces écoliers allaient mendier pour vivre et recevaient, avec les panyres, le pain que distribuaient les chartreux. Leur vêtement, très-grossier, qui consistait en une cape de gros drap brun, fermée par-devant, et en un camail fermé devant et derrière, les fit appeler les paucres capettes de Montaigu. Du temps de Rabelais, ce collège. se tronvait encore dans un état déplorable. Les écoliers, rongés par la vermine, que l'on nommait éperviers de Montaign, étaient eruellement lyrannisés par leurs maîtres. Ils le furent surtont par leur principal, Antoine Tempeste. Rabelais parle de ce professeur : - Tempeste, dit-it, fut ung grand fonetteur-» d'eschofiers au collège de Montagut. Si par fouetter pauvres petits enfants, escholiers innocents, les nédagognes sont dannés, il est, sur mon houneur, en la rone d'Ixion, fonctiant le chien conriant qui l'esbranle, »

Le collège de Montaign s'est maintenn en plein exercice jusqu'en 1792, époque de sa suppression. Ses bâtiments out ensuite été convertis en un hôpital et en une prison militaires. Ils ne sont plus affectés aujourd'hui qu'à cette dernière destination.

SYNAGOGUE DES JULYS. Sons ce règne, stérile en établissements, je plac cra

un article sur la synagogue des Juifs. Lorsqu'en 1181 Philippe-Auguste chassa les Juifs de ses États, ils avaient à Paris deux synagognes : l'une, située dans la Cité, rue de la Cité qui portait encore, il y a quelques années, le nom de rue de la Juiverie, fut, après leur expulsion, convertie en église, sous le nom de Sainte-Madeleine-en-la-Cite; l'autre était située que de la Tarherie. En 1198, rappelés en France par le même roi, ils firent réparer la synagogue de la rue de la Tacherie, et en rétablirent une seconde dans une ancienne tour d'une des enceintes de Paris, située au clotife de Saint-Jean-en-Grève. Cette four et la rue voisine ont porté le nom de Pet-au-Diable, nom ridicule qui leur vient, dit-on, de cette. synagogue, Depuis très-longtemps, ils possédaient dans Paris deux eimetières's l'un placé rue Galande, et l'autre au has de la rue de la flarge, vers la rivede la Seine. Près de là, et sur cette rivière, était un moulin dont eux seuls se servaient. Dans la suite, les Juifs eurent des établissements dans le cul-de-sac de Saint-Faron, rue de la Tixeranderie, qui porta en conséquence le nom de cul-de-sac des Juifs; ils en curent dans la rue de Judos .- montagne Sainte-Genese viève, et dans les rurs des Lombards , de Ouincampoix, dans la Cité, dans l'enecinte du Palais, cte. Aniourd'hui leur principale synagogue est située run Notre-Dame-de-Nazareth, nº 17,

#### PARIS SOUS PHILIPPE V. DIT LE LONG.

Après Louis Y, ofi place, au rang des rois, un de ses fils appeté dean l'\*, qui un vivent que six è nept jours. Le laisse aux génévologistes le soin de parter d'un cur vivent que six è nept jours. Le laisse aux génévologistes le soin de parter d'un cufant qui t'a point régal. Philippe, surmonmé le Loug. S. causs de se fongue stature, succéda à son frère Louis X, le 19 novembre 314, et fui s'erc'e le giunivier autivint, malgrè les oppositions du comte de Valois, son oncte, qui, pour s'emparer du troine, avait déjà rassemblé des toupes et s'etnit rendu mattre du caltacu du Louver. Les Parisiens prierut les armes pour la cause de Hippe, et parvinerut à chasser le contte de Valois et ses partissus. Ce prince avait couçu le paper di établir l'unit des momaises, des poids et des mesures. Ce projet, qui horore sa mémoire, reucontra dans le régime foolal un obstacle insurmontable. — Philippe ne régan pas longétings; i mourut le 3 jauvier 1322.

Quart aux Arabissements qui current lieu à Paris pendait son règine, nous ar rouvanna à note que trois collèges, celui de Sarbonne, guerde la latrep, et Reschi du Plessis, rue Saint Jacques, nº 13, dont les latiments sont encor ocsuiés par l'école Normale; et enfin, celui de Treignige et de Lana, Jakee Canibrai, sur me gende parție de l'emplacement où depuis a été construit le Colleva et France.

## PARIS SOUS CHARLES IV, DIT LE BEL.

Ce roi, troiseme fils de Philippe-le-Bel, succèda, te 3 janvier 1322, à son frère Philippe-le-Long. Ce prince faissit exercer la justice avec la sévéfité. Il essaya de réprince le brigandage des nobles; et, s'il ne parvint pas à les rameure à des prinches de problité qu'il n'avail pas lui-même, il sul, pour quelque

temps, les contenir par la terrenr des châtiments. Les grands exemples, disaitil, font les plus nécessaires ; il aurait dù dire les bons exemples,

Jonalum (el Lisle, seignour de Casauban, neven par sa femme du pape Jean XII, un des plus listrafest des des plus grands selvierias de son (temps, dout les toutes, par consideration peur ce pape, étaient restés impunis, fut, en 1323, pir outre de Cliarles-le-led, juive au partement, jui le condamna 3 éfrependa, son juggend géventa à Paris, le-curé de Saind-Gerri, pour l'aire sa cour au jape, il portier son corpadans son église, et l'enterra honoraliement et graits, courant l'éve vaste dans une lettre duréssé à ce pontife.

«Charles, en altéraul la valeur des monnaies, imita le roi son père, et mérita comme lui le suruou de faux-monneyeur. Il mourut à Vincennes, le 1<sup>er</sup> février L228. Voici la notice des établissements faits on renouvelés à Paris pendant le règue de Charles IV.

SANTAJEANGE-GREVE, J'ali parlé de celte egise, située dergirer l'Itolea-lealuille, Judapré d'appelle bupfinnnel de Saint-Gearis, muis érigée, ne l'au 1922, en église parofisside, l'église Saint-Jean, entourier d'une enceinte qu'on nommit le tolute Saints-Jean, avait un cimetière contigu, qu'en 1222 on appelait Pluce au Bohomme. La place du Morché Saint-Jean Basil-quette de l'auclen cimetière de cette pausse; et, du temps de Philippe-le-strardi, cette place portait le mun de J'évag-Cimetière.

tette église à été démotie entièrement, et son emplacement envahi par les nouvelles constructions de l'Hôtel-de-Ville.

AMNY-AQCES-DE-L'IODITAL , égiles située au coin de la rue Saint-Denis et de celle Aquencia, in et 93. Res bourques de Paris, ayunt fait le plécimage de Saint-Baques de Composélle, se réunirent en conférère, et acquirent, en 1419, on emplacement dans la rue Saint-Denis, près de la Porte-saux-Peintres, dans le dessin d'y établir une chapelle et un graud hobitat pour les plécims allant à Saint-Baques, et pour les pauvres passants de l'un et de l'autre sexe. Ce projet etéxeula avec leuduer de l'avares plasients obstacles, la reine Jeanne d'Exreux pass la première pièrre de l'èglise qu'elle gratifia d'un doigt de l'appare, saint Jaques.

Dispital contenuit plus de quarante lits. Chaque jour soixaute ou quatres, vigite pauves 8, prealaient, y passient la muit, et le benderain, avant de partir, recessions le quart d'un pain d'un denier, et le tiers d'une chopine des un Quatre parters, avec le titre modeste de chapetins, fareut d'abord charc pas 10 descrevit à chapelle. Leur montres afla toujours eroissant; à la fui du quatorizième saice, on que compaid dis, dont cheuru get l'hight me maissoir dans l'engles de cet floigial. Leulin, comme il est arrive pour la plusar de brai, beginne de Paris, les prêtres charges de desservir evele maissoi evvalque ul jasenissiblement les ben des pauvees, ce qui n'emigétin pas Petablissement de conserve todajars le mon Chopital, a poupiril u' y en l'hus Allopathight. Tons les, revenus derignent la proix des étamonies, dont les meurs ne turent pas talpusé compaires. Les seconds statuts, drevésse en 1388, déclineut aux petires des cette maissoir de jour aux carjes et aux des , d'autre à la turesse es habit de le Figlies pendalle in c'échration pour aller faire le rouversse.

tion an dehors on sur les places; de porter la barbe lungue et les cheveux longs, d'avoir des chaussures de diverses conleurs; its leur défendent encore de faire entendre dans l'église, et pendant les saints offices, des ris indécents, des contes faccières et des dismites.

En 1672, Louis XIV donna, à l'ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Tie Saint-Lazare, les biens de toutes les maisons qui, comme celle de l'Hôpital saint-Jacques, n'observaient plus l'hospitatifé, bepais, le bâtiment de l'égise de cel hôpital à été démoit, et des maisons se sont élevées sor son vuplacement.

Tous les ans, au mois de juillet, les confrères de l'hôpital Saint-Jacques célébraient leur fête par une magnifique procession, composée de pélerius portant chacmi une calebasse pleine de vin on'ils vidaient et faisaierd renotir de temps en lemps, à la vue des socetateurs, « Celle procession, dit Sanyal, était terminée » par un grand fauoin, vêtu en saint Jacones, avec la confenance d'un croche-- teur qui yeat faire l'homiète homme; au retour, tons les pélerins dinaient en-« semble dans les salles de Saint-Jacques-l'Hôpital; celni-ci, assis au bont de la table avec deux hommes qui l'éventaient, regardait ainsi diner la compagnie. - sans oser manger, parce que les saints ne mangent point. - Autoine Fusil, curé de Paris et docteur de Sorhonne, après avoir déclamé contre les confrèries el leurs abus, décrit aiusi ecHe procession : « Un épitome de cela se peut ob-« server en juillet, à la procession de Saint-Jacques-de-l'Hôpital, à Paris, où ils « contrefont ce saint, sur quelque ban lettenr de gobelet, qu'ils appellent roy. » et le travestissent d'un chapean, hourdon, cannebasse et d'une robe à l'aposto-· lique, toute recomillée : récamee par-dessus d'écailles et de moules de la mer. C'est là où la cannebasserie est vidée en perfection. Et bien sait si, durant le disner, la bourrache de cuir houilli est répélée en tirlacigod; et, après disner, ils dansent la feste en hymne de chaire labourinée, solemnisant leur pélerinage en bacchantes, ainsi il bacchanalisent la saintete de leur solennilé. Ils dansent, gimbrettent et carollent le mérite supposé de leur voyage en Galice. Cela est blasphématoire de honnir si impudiquement la mémoire des apos-tres et serviteurs de Dieu.

### PARIS SOCS PHILIPPE VI, DIT DE VALOIS.

Philippe VI, fils de Clarles, comte de Valois, Jepuel Charles était trusisème list de Philippe-le-Dardi, foi, à la mort du roi Charles IV, déclari rigent du royaume, et deux mois après, le te avril 1528, Jorspuo la reine fut accouchée d'une fille, ou le proclama roi de France. It est le premier roi de la branche colladiracide eX Jossio. Ce roi, sans jupement, sans caractère, cédait aveuglément à la volonié de ses courtissus perfidies; a obmié qu'il croyait être la seime. Tradi dans sa vour, tradi à la jurcer, d'in fu partont malbeureux. Son malbeur fut fouvrage des vircoustances qu'il ne sut pas dominec, et de sou caractère brouillou et irritable qu'il n'ent jamais la force de matriser. Il allama, par sa conduité impolitique, entre la France et Fungleterer, une guerre qui eauss plosieurs siecles de manx.— Bans les ampies (333 et 1334; il 1334; il 136), il figure qui le paris con lamine de royaut-poir cause de ternision, décapter aux talles de Paris, ou lamine de royaut-





( \$41) = 2 pq = 2 3 2 0 0 0 0 0 5.

House par News 1889

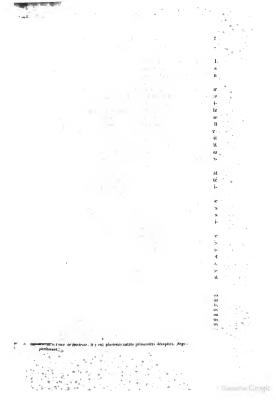



# SOUS PHILIPPE VI DIT DE VALOIS

ne, plusieurs chevalicis puissants. Il donna lui-même l'ordre de feur exécuion (t).

'Philippe VI, saus être un très-mechant lomme, fut un très-mauvais rui. It mourut le 22août 1330. La France ne lui doil aucune reconnaissance e el París aucune institution utile. Voici celles qui, sans sa parficipation et pendant son règne, eurent, lieu dans cette ville:

assayaspriaga, gilies ŝiude que Silial-Denis, nr 124, fondes en 1229, par upe confrie de personnes qui a sient fait vou de visiber la Terre-Sainte. Cette fondalior, comme fondes celles du même genre, renceutra de fortes opuestius jermi le gectésiadiques en dignité, et lu lantre, entre le chapitre de Sini-Djirri el colhi de Notre-Damé, de longues et vives alterrations, L'évêque de Paris laterrit pour lamer son evcommunication courte les fondateurs. Il fallid que les conferes entra-sent en arrangement avec est terribles adver, aspec. D'âtre pent, plusiense curves disurbiera la a nouvelle eiglise le droid l'augir îm cincilere, craignant que ce nouvel ciablissement de len cultere de pris que pris que pel puisques concessions, il lent failt partique avec ces prêtres les produites de plusques de l'augir in la la concelle cipi de l'augir pris que plusques concessions, il lent failt partique avec ces prêtres les produités de l'augir qui cincilere, est offentales, de les desiliéties, etc.

En (333, le nombre des confrères s'élevait à plus de mille : ou y comptait, des fois, des princes, des personnes de tous les rangs. Cet état de prospérité détermins la confrèré à faire construire une église plus vaste. Ce nouvel édifice (tradeile en (535), mais su construction ne fut terminée qu'en (635.

ces confereis avaient en l'impradence ordinaire de placer dans leur églismetergéqui s'érige, en chapitre, et qui bientôt cuvalit leurs biens et leurs déals, et les confèrers, fouvait bientôt presque entièrement dépondlés par leurs récolures fan 1672, cette maison ent le sort de celle de Saint-Jacques-de-l'Hôpifolk le gouverneignet fa rémit à fordre de Saint-Jazare.

Par 173, guefques individos, pour se procuere à tou marché l'apparace d'unergir, a visione ut le faire revire les aucieurs précogaties de fit couriere du saint-sépulere, et d'exhumer des bulles et des titres qui ru aviient autorise justiques. Cette conférire, n'ount abors compose que de bomposis et déclasse, 461, de authoni à teurs haquets, nounce et trodreite de l'august 18 intéguéent à la cour, et purvirent à sassocier pluseurs personnage spais must sont de l'august 18 intéguéent à la cour, et purvirent à sassocier pluseurs personnage spais must sont de l'august 18 intéguéent à la cour, et pur intend à sassocier pluseurs personnage spais must sont de l'august 18 intéguéent à la cour, et pur intend à sassocier pluseurs personnages qu'en de l'august 18 intéguéent à la cour de l'august 18 intéguéent 18

It conferres to the country of the part articular systems of \$1.00 \text{ miles \$1.50}\$, and \$1.00 \text{ country of the count

M. le contre d'Artois devait être le grand-mathre. Déja un costume, des croixtièneit flatriqués pour la déconstinu des nouveaux chevaliers, et des grades de commandeurs répartis pour flatter l'amour-propre des plus épiments; déjà les intriagants vendaent les admissions à cet ordre, et le droit de se décourer do a croix du Sanit-Sepulere, lorsque, le 2 juin 175, le roi luer lit défense de porter le titre et la décoration de cet ordre prétendu, et les garrêta au milieu de four garrère chévaleresque.

det orden éest relevé en 1811 ; ou voit dans un pelit volume initiulé; Preigholotorque de Conter regul, houpilaire-avillatier de Natio-Spièrer de Bernathen, par 3b. le conte Altemand, et public à trais on 1815; on y voit, disons-nois, qu'il en cotlait 300 frances pour éler eveu dans l'ordre en âge de minorité, et dos frances pour ferre admis en âge de majorité; qu'en auceun cas les dames ne pouvaient étre autorisers à porter la croix de l'ordre, à l'exceptioni des princesses de la familier et du sans royal, le même cert porte que les nouveaux chevaliers out été recus dans le cabinet de 88 Majoste, et que Mgg, le contred Nética accepta avez plaisir le titre de grand-mattre, mais que 50 a Misse rigule ajorat « qu'elle en référorait au roi, sans les ordres duquel elle ne pouvait sien finer. Or, le roi venatid belur repondre qu'il voyal avec plassir le siète qui les animait, qu'il examinerait l'objet de leur demande, et qu'il protégerait toripourles institutions qu'iles. Créal un rois sardreiment enveloppe; car Loisi XVIII, ne meltait cretainement pas le réablissement de cet ordre au rang dès institutions ritles. Finare ce ourée devenue deuis cette association.

En (791, une compaguie de négoriants hollandais ou bataves acquit l'emparement de l'église et autres bâtiments du Saint-Sépulere, et y itt élever les vastes et belles constructions appelées la Cour batave.

AMNOTATION DESCRIPTINGS, égiles située me Saint-Martin, nº 96, Boxol jougheurs, lacques Grure et Itagues ou timet-le-Lorrain, avant l'un 1321, fonderent cette règles, ainsi qu'un holpital attenant; mais lis n'y portjurrent qu'àprès avoir éprouvé homeoup d'obstacles. Ces constructions étaient terminées en 1335. Les joux contrêres contribuierent, jan des dous ammosts à l'enfreien d'un clumpelain. Le curé de Saint-Marri vint s'opposer, comme à l'orbinaire, à ceté étailissement il fallat compuser avec puiser.

Les meietiers ou jougleurs étraigers, jussant par la ville de Paris, étaient liberigges dans cet hoijatt. Les misiertiers, jougleurses, jougleurses, formaient dops à Paris une corporation: ils habitaient la même rue, celle dite autrefois de Anaplerre, (quipantr'hai des Mocéletres, Dés 1 nn 1241, a mois des esplembre, ils avalent consolidi elur association par un régionent scelle à la prévolé de Paris : en voir i a substance. Les seus jougleurs et emientires de la corporation de Paris avaient terroit de foire enteutre le limit de leur musique aux fottes et aux nones qui se collèticaient dans rette ville, et d'y restre pandant toute leur durée. Les ménétriers éctangers ne devaient point s'y présenter : ville s'en granten, lis éciation toutamnés à une annende, ces ménétriers éctangers par un roi et par le précot de Satur-Jation; l'un et l'autre étaient notarisés à la maint de Paris, rendont un an et un cur. les ménétriers araisent.







THE STATE OF STREET



qui, ne faisant point partie de la corporation, et n'ayant point juré d'observer ses réglements, tenteraient d'exercer leur métier dans cette ville. Ce réglement fut signé par trente-sept ménétriers, jougleurs ou jougleresses.

Tant que les confrères ménétriers n'eurent qu'un prêtre pour desservir leur chapelle, lis furent les maitres de leur établissement; mais ils cessèrent de l'être dès qu'ils en eurent réuni plusieurs. Ces prêtres parvinent à faire aboiir Hopital, et se livrerant à des déordres si sendateus, qu'en 1641 Farcheveique de Paris les remplaça par des Pères de la Doctrine chrétienne. Cependant, maire es comparant des prèces usurpations, les maitres violons de Paris conservèrent eucore, dans cette église, quedques prérogalives. Cette église, dénoile au commencement de la révolution, est remplacée par une maison particulière.

CLAPALLE DE SANTY-VAS, Située rue Saint -Jacques, au coin de celle des Noyers. Elle filt fondée, en 1348, par les céciles bréons étudiant à Paris. Saint-Yves, qu'on nommait l'evocat des pauves, devint le patron des avocats et des procureurs qui établirent une conférire dans cette chapelle, et en finera les administrateurs. Cet édifie était d'une construction étégante : son portail offrait les statues de Jean VI, duc de Bretagne, et de Jeanne de Prance, son épouse. Sur son emplacement és'et devée une maison particulière.

COLLÉGES. - Dans la période qui m'occupe, on fonda à Paris un grand nombre de collèges. Le collège de Marmoutier, rue Saint-Jacques, près du collège du Plessis, fut établi en 1329 par Geoffroi du Plessis, et celui d'Arras, situé rue d'Arras, nº 4, par Nicolas le Cauderlier, abbé de Saint-Vaast d'Arras, En 1330, le collège de Bourgoone s'éleva sur l'emplacement où est l'École de médecine actuelle, et fut doté par la reine Jeanne de Bourgogne; celui des Lombards, rue des Carmes, nº 23, fondé en 1334 par plusieurs Italiens, recut le nom de Maison des pauvres escoliers italiens de la charité de Notre-Dame; celui des Écossais, situé d'abord rue des Amandiers, et ensuite rue des Fossés-Saint-Victor, nº 25 et 27, fut établi par Jean, évêque de Murray en Écosse, en 1333; celui de Tours, rue Serpente, nº 7, fut organise l'année suivante par Étienne de Bourgueil, archevêque de Tours ; le collège de Lisieux , rue Saint-Jean-de-Beauvais , nº 5, était dù à la magnificence de Guy de Harcourt, évêque de Lisicux (1336). Ce fut dans l'église de cet établissement, le 1er septembre 1815, qu'on installa la première école d'enseignement élémentaire, d'après la méthode de Laucaster. Cet école y subsiste toujours; elle est considérée comme l'école-mère de toutes celles de ce genre qui ont été établies à Paris.

Le collège d'Autum, rue Saint-Andrè-des-Ars, n° 30, fondé par Pierre Bertrand, vévque d'Autum, était destiné à quinze écoliers, natis des diocèses de Vienne, du Puy et de Glermont; le celui de Huèsan ou de l'Ace-Maria, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, n° 83, fut doit en 1339 par Jenn de Ilubant, président de la Cembra de des Apris. Lea Mignon, archidiare de Biols, en 1343, établit le collège de Mignon pour douze écoliers de sa famille, dans la rue de ce nom. Le collège de Channe ou de Saint-Michel, appeté encore de Pompadour, etait suite n'eu de Bivère, et dut son eststence en 1324 à Guillaume de Clanac, évêque de Paris, de la famille de l'ompadour eu Limousin. Le collège d'Autusan et celui de Matter Clément i voil alssés acuten souvenir dans

l'histoire de Paris. Presque tous ces établissements ont été successivement, au dix-huitième siècle, réunis à l'Université.

Trois évêques, llugues de Pomare, évêque de Langres; llugues d'Arci, évêque le Lann, et Guy Alussonne, évêque de Cambrai, furrent les fondaleurs d'un col·lège, qui porta le nom des Trais-Erégues, et reçut ensuite celui de Cambrai, parre que m 138 il fut làti sur l'emplacement de la misson de l'évêque de cette ville, un des fondateurs. En 1610, sebaltiments furent en partie demolis, et l'on connaença à clever sur leur emplacement ceux du Collège de France. Une portion de ses bâtiments subsistait encre sous le règra de Louis NYC, ce ne fut qu'en 1734 qu'ils furent, ainsi que ceux de Trèguier qui les avoisinaient, entiè-rement abattus pour faire place au nouvel édifice du Collège de France.

### PARIS SOUS JEAN, DIT LE BON.

Le roi Jean succèda, le 22 août 1350, à son père Philippe VI. C'est en vain que, dans les dis premières années de son règue on chercherat quelques actions qui pussent justifier le titre de bon donné à ce roi; on n'y trouverait au contraire que des actes continuets de despotisme, que des traits qui caractérisent un tyran fougueux, colère et cruel. Fait prisonnier à la bataille de Poitiers, il ne recouvra sa liberté qu'en 1360, époque où il revint alors à Paris. Il ne se passa aucun événement important sous le règne de ce roi qui mourut en 1664, et il ne se forma que quelques établissements peu considérables.

MOPTAL DE SALVY-EAPRAT, SILÚE près de la Grève, au uord de l'Hôdel-de-Ville. If ut fondé en 1372. Quelques personnes charitables, touchées de voir plusieurs orphelius mourant de faim dans les rues de Paris, achefèrent une maison rue Geoffroy-Lasmier, y retirérent ces malheureux enfants, et invitèrent les habitants à y porter leurs aumônes. Sous le règne de Charles VI, les admistrateurs de cet hôpital acquirent un autre emplacement situé sur la place de Grève, et y transférèrent leur établissement; ils y firent construire, vers lan 1406, une chapelle qui a subsisté, en partie, jusqu'à ces dermiers temps.

Suivant les derniers réglements, on recevait dans les maisons du Saint-Esprit soixante garçons et soixante filles, nés de légitime mariage, baptisés à Paris, et dont les pères et mères étaient morts à l'Ilddel-Dieu. Les enfants, pour y être admis, étaient tenus de déposer la somme de deux cents livres qu'on leur renduit à la sortie de cette maison, lorqueit sétaient en age d'apprendre un métier : cette somme servait à payer leur apprentissage. Pendant leur sèjour dans cet hôpital, les enfants apprenaient à lire, à évire, et l'arthmétique. Par leltres-patentes du 23 mai 1679, l'administration de l'hôpital du Saint-Esprit fut réunie à cetle l'Hôpital-Genéral. Les bâtiments de cet Hôpital ont disparut dans les nouvelles constructions de l'Hôtch-de-Ville.

Trois des anciens Colléges de Paris dataient aussi du règne de Jean-le-Bon: celui de Boncourt, rue Descartes, n° 21, avait été établi par Pierre Bécoud, piour luit écoliers du diocèse de Hérouane. Ses bâtiments sont occupés aujourd'hui par les burcaux de l'École Polytechnique. On ne sait rien du collège de Tournay,



situé dans la même rue que le précédent, du collége des Aitemands, qui s'élevait rue du Mûrier, prês de la place Maubert, ni du collége de Vendôme, rue de l'Éperon. Sur l'emplacement du collége de Justice, rue de la Harpe, 81, blati en 1334, aux frais de Jean de Justice, évêque de Bayeux, s'élève en partie le collége actuel de Saint-Louis.

PETITES ÉCOLES DE PAINS. On ne sait à quelle époque elles furent étables; a mais elles existainet en 1337, e les terouvairent dons répartises en divers quarient au les este rouvairent abors répartises en divers quarient est écoles de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de les mattresses que les filles, à moins que le chautre de l'églises Norte-Dame, souverain dominateur de ces écoles, le mattresses que les filles, à moins que le chautre de l'églises Norte-Dame, souverain dominateur de ces écoles, n'en ordonaté autrement. Chaque aumée, les mattresses étaient tenus de faire renouveler, par ce chantre, en paynnt, la permission d'enseigner, Quedques mattres, pour se soustraire à cet impôt, tenaient leur école dans des lieux secrets : c'est ce qu'on nonumait alors école thuissonnières.

Vers 7an 1699, Il fut établi, dans chaque paroisse de Paris, une école gratulie, dite de Chartif. Ces nouvelles écoles firent tombre les anciennes. Le chantre de Notre-Dame s'opposa de toutes ses forces à cette finnovation attentation à ses précogatives féodales; mais son opposition fut sans effet. Ces-écoles, suspendues pendant la révolution, ont été rétablies et sont dirigées par des Frères de la Boctrine chrétienne.

## ÉTAT PHYSIQUE DE PARIS.

Depuis le règne de Philippe-Auguste jusqu'à celui du roi Jean, les espaces vides, les terres abourables et les vignes comprises dans l'enceinte que ce promier roi avait fait élever autour de Paris, s'étaient remplisa édifices nouveaux, d'inblest, que les évêques, les abbés, les seigneurs de France construisirent pour être à portée de surveiller leurs propres affaires, de solliciter pour le gain de leurs procès, etc. lls évâcient aussi remplis de colléges et de monsaéres qu'on y avait fondés en si grande quantité, qu'il n'y eut plus de place dans l'incéreur des mureilles, et que plusiques établissements refluèrent à l'extérieur. Des évènements matheureux, la prise du roi Jean à la bataille de Poitiers, les croupes des vaniqueux qui ravaguseint les environs Paris et mengient etclevier ville, déterminèrent les habitants à agrandir l'enceinte du côté du nord, et à y enterre tous les établissements extérieurs.

ACCIONSEMBLY DE L'EXCENTE DE PAIRS. Les TRAVAUX de cette enceînle commencièrent au mois d'octobre 1856. Dans la partie médionale de cette ville, le plan des fortifications n'éprouva point de changement; mais de grandes réparations furent faites aux murailles qui tombaient en ruine. Les portes, munies de fours et d'autres ouvrages, les fossés, pour la première fois profondément creusés, et, dans quelques parties, remplis par les eaux de la Seine, mirent de ce otôté les Parisions en sofreté.

Dans la partie septentrionale, l'enceinte reçut un accroissement considérable. De l'ancienne Porte Parbette, située à l'extrémité orientale du quai des Ormes, partait une muraille, flanquée de tours carrées, qui remontait, sur lo bord de la Seine, jusqu'au point où le fossé actue de l'Arsenat y débouche. A l'angle formé par ce fossé et par le cours de la Seine, fut élevée une tour ronde risé-haute, appeide l'our de Billy, Dans une ondonnace de Férrier 1415, elle est désignée : Tour de l'Éctuse, dite Tour de Billy, Elle a subsisté jusqu'en 1538, époque od elle fut déruite par la foudre qui enflumma les poudres et les salpetres qu'elle contenait : l'explosion fut terrible ; elle tua jusqu'aux poissous de la rivière, et se l'it entendre issual d'orbeil.

De la tour de Billy, la muraille suivait la direction du fossé jusqu'à la roe saint-Antoine, où tut constraite une porte, fortificé de tours, que Charles V, en 1369, 81 agrandir, et dont il forma une forteresse, nommée la Bustille Soist-Antoine. De cette porte, le mus savinit à peu près la direction de la rue Jeande-Beauvais jusqu'à la rue du Temple, où fut bâtie une porte dite Bustille du Frample. De cette bastille, la muraille se dirigicait parallèlement à la rue Mestée, qui a porté anciennement le nom de rue du Rempert, jusqu'à la rue Saint-Martin, où fut faite une porte appelée schief. Martin. De cette porte, la muraille suivait la ligue de la rue Sainte-Apolline jusqu'à la rue Saint-Denis. Là, clait une port fortifiée nommée Bustille de Saint-Jeain. De cette bastille, le mur d'enceinte continuait, en suivant la direction de la rue Bourbon-Villenauve, qui, anciennement, se nommatir ue Saint-Caned-ut-Mites-ade-roust, puis celle de la rue Veuve-Saint-Eustache. A l'endroit où cette rue abouit à la rue Montmartre, céat une autre porte a morie le prete Montmarter.

De la porte Montanartre, le mur d'enceinte suivait la ligne de la rue des Foas-Shutimantre, de sorte que le mur dait précisément à la place des fiaçades des maisons qui hordeut cette rue, laquelle occupe aujourl'hui la place du foss. Ce fossés, se prolongeant en droite ligne, traversait la place de Stédiers, coupait l'emplacement de l'Hôfel de Toulouse, aujourd'hui Banque de France, celui des rues des Bous-Enfants et de Volicis, et pénétrait dans le jardin du Fals-Moraj, vers le milien de sa longueur. La ligne du nur continuat jusqu'à l'endroit de la rue Richelieu, où vient aboutir la petite rue du Rempart, et gaustie celle Sant-Honoré; la se trovait une porte frortifiée, nommée porté Saint-Honoré; de la porte Saint-Honoré, de la porte Saint-Nicaise, se prolongeait jusqu'au bord de la Seine, où s'élevait la Tour du Bais.

Par la construction de cette enceinte, l'église Saint-Paul, les bourgs de Saint-Paul, du Temple, de Saint-Martin, une grande partie du village appelé Vitteseure (1), le bătiment des Quinze-Vingts, les églises Saint-Thomas-du-Louvre, etc., enfin le châtea du Louvre, auparavant situés bors de la ville, se trouvrèrent, pour la première fois, compris dans son intérieur, et protégés par des remnarts resociables.

L'île Saint-Louis, alors nommée Isle de Notre-Dame, fut aussi fortifiée par un fossé qui la divisait en deux parties, et par une tour qu'on appelait Tour-

(i) Ce village s'étail formé hors de la précédente enceinte de Paris. En 1851, on y construisit use chapite, cons le vocable de arist Louis et de sainte Barbe. Ce village fui dévuit, en 1953, tota siège de Paris. La rue de Bourbon-Fillemeure en conserve le nom, et indique sa position. En 1624, sur l'emplacement de ce village, on bêtut l'éguite. Notre-Dame de Roane-Nouvelle.



Loriaux. Le cours de la Seine, du côté d'amont comme du côté d'aval, était fermé par des chaînes tendues à travers cette rivière.

Dans les comptes de l'Itôlei-de-Ville, on voit qu'Étienne Marcel fit fibriquere sept cent cinquante guérites en bois, qui, par de forts crochets de fer, furent solidiement attachées aux créneaux des murailles. On dit, mais le fait n'est pas certain, qu'on via dors, pour la première fois, su les remparts de cette ville, un certain nombre de pièces de canon : invention alors nouvelle, et qui a pius-samment influée sur la destinée des empires. Proissart parle avex admiration des samment influée sur la destinée dès empires. Proissart parle avex admiration des samment influée qu'en de Paris. « Il rénuit le plus grand hoime Marcel, en les fais et évaluer, remuit à la viel de Paris. « Il rénuit le plus grand hoime voirres, dont et portes; et y eu, le terme d'un an nous les jours, trois cents ouveires, dont en Paris; et vous dis que ce fois le plus grand bien quo nocques prévit des marchands fist; car, autrement, elle eust été depuis gastée et robée par mouit de - fois et par plusieurs actions. »

Cette enceinte, ces murailles, ces portes, ces fossés furent achevés dans l'esavea de quatre années; tandis que, sous Philippe-Auguste, l'enceinte, sans fossés et beaucoup moins étenduc, coîtat trente années de travaux. Ce rapprochement fait connaître un des progrès de fart de construire et de la population.

Sous le règne de Claries Y, Ilugues Aubriot, prévôt de Paris, fit, par les oréres dece roi, plusieurs augmentation et embellissements à cette enceinte; mais
il ne s'écarta point du plan conçu par Étienne Marcel. Je dois faire observer
que, sous le rapport civil, les nouveaux quartiers ajontés hi a Vile de Paris par
la construction de ces fortifications furent encore, pendant assez longtemps,
considéries comme des faubruzz.

Arant cette adjonction, Paris était divisé en trois parties, le quartier d'Outre-Freul-Put. I, etcl., et le quartier d'Outre-Freul-Put. I quartier d'Outre-Put. II. quartier d'Outre-Put. II. quartier d'Outre-Put. II. quartier d'Outre-Put. III. quartier d'Outre-Put. III. quartier de Sinit-Germain-despris, qui, dans la suite, lui a été rénin. La Gite e compossit de l'Îl qui porte aujourd'hui ce nom, etqu'on a aussi appelée lite du Putins, lite de Notre-Dune, Le quartier d'Outre-Grand-Pont comprenait tout el partie de Paris qui s'étend au nord du cours de la Seine. Ce quartier reçuit aussi le nom de la ville, sans doute à cause de l'Holde-de-Ville qui s'y trovavii (1).

On voil, par ce que je viens d'exposer, que Paris commençait à quitter sa physionomie barbare, pour preudre le caractère d'une grande cité; mais les habitations des particuliers ressemblaient toujours à des chaumières; et, și l'on en excepte quatre rues qu'on nommit la Téroisé e Paris, et que Philippe-Auguste avait fait paver, toutes les autres étaient, pendant une grande partie de l'amnée, couvertes de boue, obstruées par des amns de fumier, de gravois, et pré-

(1) Galllad de Paris qui, vers le commencement de cette période, a composé une pièce de vers instiutiée le Dit des rues de Paris, compte quatre-riengus rues dans le quartier nommé d'uture-relien-Pont, trantesis dans le Cité, et cent quatre-rienge-poutores dans le quartier neumé d'uturegrande-Pont ; ce qui donne un total de trois cents rues. Dans ce nombre, il n'a point compris ce que neus applione cuté-a-con, et que ce c'étrainat du 1's têche nomme plus poliment rues aous chiefs, sentaient de loin en loin des cloaques infects. Les rues de l'intérieur n'avaient ordinairement que six à huit pieds de largeur.

Le sol de Paris conservait son état primitif, et u'avait pas encore éprouvé d'exhaussement. Les débordements de la Seine inondaient ses rues, entralmaient ses ponis mai construits, et dont la hauteur u'était jamais calcule d'après l'élévation des grandes eaux. La rive gauche du fleuve, depuis le couvent des Augustius jusqu'à la tour de Nesle, était plantée és aules; elle fut vers 1313 convertie en une espèce de quai, le premier dont les monuments historiques de Paris fassent mention.

----

## PARIS DEPUIS PHILIPPE IV JUSQU'A CHARLES V.

ÉTAT CIVIL DE PARIS. - INSURRECTION DES PARISIENS CONTRE LE DAIPHIN CHARLES.

Malgré l'ordonnance de plusieurs rois, le droit de prise fut maintenu dans Paris pendatt oute la période qu'in occupe. Les perneurs du roi, de la reine et de la famille royale continuèrent à enlever, sans les payer, les denrées, les voltures, les chevaux des closiers et fermiers des environs de Paris et des faubourgs de c'ette ville. C'est sans doute l'exercice de ce droit, ou plutôt de ce brigandage, qui obligea une partie des Parisiens à déserter leur patrie. Dans une ordonnance de Philippe-le-Bet, du mois de mars 1287, on il ten effet que plusieurs maisons de Paris tombent en mine; que plusieurs habitations et propriéés sont désertes, c'ânt abandonniées par les propriétaires. On vera ma coujecture confirmée par une ordonnance d'un des successeurs de ce roi, qui attribue au droit de prise une pareille dépopublica.

La confrérie de la marchandise de Paris, institution faible et obscure dans son origine, recut pendant cette période une consistance respectable. Dès l'an 1258, Étienne, prévôt de Paris, dans son ordonnance de police, donne au chef de cette confrérie le titre de prévôt des marchands, et aux confrères celui de iurés de la confrérie des marchands de Paris, et quelquefois aussi celui d'échevins, Elle finit par obtenir un vaste accroissement de privilèges et d'attributions; elle devint le corps municipal de cette ville, et v figura avec une autorité très-êtendue. On va en juger, Charles, dauphin, fils ainé du roi Jean, à peine agé de vingt ans, ayant été, après la matheureuse bataille de Poitiers, nommé lieutenant du royaume de France, les états généraux assemblés à Paris le 17 octobre 1356 élurent, pour diriger le jeune dauphin, un conseil dit des trente-six, composé de douze prélats, de douze nobles et d'autant de bourgeois. Ces états généraux demandèrent le renvoi et le châtiment des ministres, et firent plusieurs autres propositions qui déplurent au dauphin ou à ceux qui le dirigeaient. Piqué de ces demandes, ce prince congédie les états, se retire à Metz et laisse à sa place le duc d'Anjou, son frère, qui, peu de jours après, rend une ordonnance tendant à donner cours à une nouvelle monnaie d'une valeur fictive. Ce fut alors qu'Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, et l'un des membres du conseil des Trente-Six, homme doué d'une grande énergie, vint, bien accompagné, au Louvre, et harangua le due d'Anjou avec une fermeté qui determina ce prince à suspendre l'effet de son ordonnance jusqu'à l'arrivée du dauphin, son frère.

Le dauphin, à son retour, pour donner cours à la nouvelle monnaie, résolut d'associer à son parti le prévôt des marchands, qui jouissait alors d'un grand ascendant sur le peuple de Paris. Il lui donne rendez-vous dans une maison du clottre Saint-Germain-l'Auxerrois. Marcel s'y rend; il y trouve le dauphin, ainsi que l'archevêque de Sens et le comte de Roussy, qui lui demandent avec instance d'appuver de toute son influence l'émission de la monnaie; il refuse constamment de partager la houte de cette iniquité, et accompagne son refus de paroles peu mesurées, qui, bientôt connues des Parisiens, les excitèrent à manifester leur mécontentement d'une manière plus menacante, Le dauphin, effraye, fit publier qu'il supprimerait la nouvelle monnaie. Entouré d'une force imposante, Marcel vint au parlement demander le rappel des états généraux et l'expulsion ou l'arrestation de plusieurs ministres et magistrats. Le dauphin, qui s'y était rendu, souserivit à ces demandes. Ce prévôt, muni de l'autorisation du prince, fit aussitôt saisir les meubles de ces magistrats, qui déjà avaient pris la fuite. Alors se forma à Notre-Dame une confrérie dont Marcel fut le chef. Cette association avait pour unique objet de concerter avec les nombreux confrères les mesures à prendre pour maintenir le nouvel état de choses. Ce fut là que pour la première fois, depuis l'origine de la monarchie, on osa mettre en question la puissance illimitée des rois. En conséquence des conseils donnés au dauphin par le prévôt des marchands, les états généraux furent de nouveau rassemblés à Paris, et, selon leur plan de réforme, ils réduisirent les conseillers au nombre de seize, et ceux de la chambre des comptes à celui de quatre.

Le 8 novembre de la même année, un prince de la maison royale, Charles, roi de Nayarre, surnommé le Mauvais, favorisé par quelques chevaliers de sa faction, s'échappa du château d'Arleux en Cambrésis, où depuis six mois il était détenu prisonnier, et se rendit à l'abbave Saint-Germain-des-Prés, où un logement lui était préparé. Au nord et hors des murs de cette abbave, du côté du Pré-aux-Clercs, était un champ clos où se donnaient les combats judiciaires ; là se trouvait une estrade en bois servant de siège aux juges du combat. Le 1er décembre, le roi de Navarre monta sur cette estrade, et, en présence de près de dix mille hommes, il prononça un discours, dans lequel il parla de son innoceuce, de l'injustice de ses ennemis, et décrivit d'une manière si pathétique les horreurs de sa prison, qu'il arracha des larmes à plusieurs des assistants; puis il fit le tableau des malheurs de l'État, et désigna les personnes qui en étaient les auteurs. La présence de Charles-le-Mauvais à Paris, ses discours, ses conseils, ses insinuations donnèrent aux mécontents et au prévôt des marchands une audace nouvelle. Marcel, accompagné de ses principaux partisans, se rendit au Palais, pria le dauphin, au nom des états, de se réconcilier avec le roi de Navarre et de lui restituer ses biens confisqués. Le dauphin, comme

à son ordinaire, consentit à tout; et, le 13 décembre suivant, Charles-le-Mauvais, content de ce succès, se rendit en Normandie.

On ne crovait guère à la sincérité du dauphin, Il eut l'imprudence, après le départ du roi de Navarre, de faire une levée de troupes, sous prétexte de protéger Paris contre les brigands qui désolaient les environs de cette ville ; les Parisiens en furent alarmés : les soupcons se fortifièrent, et Marcel, plus animé que jamais, prit de nouvelles mesures de sûreté. Il imagina de barricador les rues, en les faisant traverser par une lourde chaîne fortement attachée aux murs des maisons qui formaient l'entrée de chaque rue. Il fit adopter aux Parisiens des sigues de ralliement, qui consistaient en un chaperon mi-parti de vert et de rouge, et en une agrafe d'argent, émaillée de vermeil et d'azur, portant cette inscription : A bonne fin. Ces signes ne furent d'aucune utilité, parce que, par zéle ou par peur, tous les habitants les portèrent. Instruit de la fermentation populaire, le dauphin assembla les Parisiens aux halles, y prononça un discours pour justifier sa conduite et parut satisfaire son auditoire. Le lendemain, dans l'église Saint-Jacques-de-l'Hôpital, le prévôt des marchands à son tour convoqua le peuple, le harangua avec véhémence, et maltrisa l'esprit des assistants, Le dauphin, instruit de ce succès, accourut à l'église Saint-Jacques avec son chancelier, qui parla pour lui; mais la prévention était forte : le prince et son orateur furent obligés de se retirer. Alors un échevin, nommé Toussac, prit la parole, justifia la conduite du prévôt des marchands, et déclama avec tant de force contre le dauphin et son conseil, que le peuple était disposé à se porter contre eux aux dernières extrémités. Le jeune dauphin donnait prise à ces déclamations. Il ne tenait aucune de ses promesses. Le roi de Navarre, piqué de sa conduite, lui déclara la guerre; c'est ce que redoutaient les Parisiens, et ce qui les irrita le plus contre ceux qui dirigeaient le jeune prince.

Chaque jour Paris offrait quelques scènes violentes; ceux que le peuple soupcounsit du parti de la cour recevieint des insultae et des coups. Le 22 février 1358, Marcel rassemble sur la place Saint-Eloi, près du Palais, environ trois mille Parisiens armés, peluère avec une partie de cette force dans la chambre du dauphin, et, en présence même de ce prince, fait poignarder Robert de Germont, maréchal de Normandie, et Jean de Conlians, unaréchal the Champa gue. Le dauphin, ell'entye, demande à Marcel si l'on en veut à sa vic. Ne craignez viran, Mouseigneur, répondit-il; mais, pour plus grenute sairele, prenze mon chaproro. Ce prince se cuifid en signe de raillement de ses ennenis, sel Marcel du clasperon de prince, chaperon broché en or, qu'il porta pendant tout le jour comme un trovide de sa victoire.

Paris devient le théâtre de plusieurs autres scènes violentes. Un avocat du conseil du roi es assassiné près de Stait-Landri par le peuple. Les habitants s'attroupent et Marcel, du baut d'une fenétre de l'Hôte-le-ville, les harangue et les apaise. Le dauphin approuve fous les actes de Marcel; et cleubici, pour lui en lémoigner sa recomaissance, tui envoie deux pièces de drap, l'une rouge et autre bleue, sin qu'il en flis fire des chaperons pour les gens de sa cour.

Le 25 mars 1358, le dauphin Charles quitta furtivement Paris. Aussitôt le roi de Navarre, appelé dans cette ville, y fut proclamé capitaine et gouverneur.



HÔTEL DE SENS.

Public par Farne a co

217 reuleruse it à arıris rd. ses terles me tre des ant né un roi ui, au ntns ils ıre, έy ju nt isil

Saint-Denis, s'adressa aux gardes des autres portes, où il éprouva un p fus. Il se rendit ensuite à la porte de la bastille Saint-Antoine, pour re-28



Dès ce moment, les environs de Paris eurent à souffirir de la guerre d'essafreue que se faissinte les troupes de noi de Navarre celles du dauphin. Ce denier prince fit quelques dispositions pour assièger la capitale; sa nombreuse armée dévastait tout sur son passage. « Si fust tout le pars gasté, jusqu'à huit à cit, lieues, disent les frandac l'ornoiques de France, et courrent le pays et ardirent (brûlereut) les villes. » Pendant ess hostilités, les liabitants de Paris eredirent mattres du chitetau du Louvre, que commandait Pierre Gaillard.

Marcel, prévôt des marchands, fortifié par les fautes du dauphin et par ses nombreux partisans, l'était aussi par les troupes du roi de Navarre; ce dernier appui le rendit suspect aux Parisiens. Ils étaient, à la vérité, indignés des vexations et des iniquités des conseillers du dambin; mais, affranchis d'une tyrannie, ils ne voulaient pas retomber sous une autre, ni avoir pour maître le roi de Navarre, dont les Iroupes s'étaient rendues odieuses par d'horribles excès. Marcel contrariait cette dernière disposition des habitants en favorisant ouvertement les projets ambitieux du roi de Navarre. Dans un combat donné aux environs de la ville, il les avait abandonnés et avait causé la mort d'un grand nombre d'entre cux. Il avait déplu encore aux habitants en donnant au roi de Navarre le titre de gouverneur de leur cité. Il les avait irrités contre lui, lorsque quelques troupes de ce roi ayant été emprisonnées par le peuple au Louvre, à cause de leur excessif brigandage, il les lit évader par la porte Saint-Itonoré, Le dauphin, profitant de l'indisposition que manifestaient les Parisiens contre le prévôt des marchands, leur lit promettre une amuistie générale, s'ils lui livraient ce prévôt et douze bourgeois à son choix. Ainsi, il ne restait à Marcel d'autre ressource que de continuer à rendre des services au roi de Navarre, et de s'avancer dans la fausse route où il s'était imprudemment engagé. Il s'v perdit. Il forma, dit-on, le projet de faire entrer dans Paris, pendant la nuit du 31 juillet au 1er août 1358, des troupes anglaises et navarroises qui désolaient les environs, de se rendre maître de cette ville, et d'offrir, si l'on en croit le discours du dauphin, la eouronne de France au roi de Navarre. En conséquence, dans l'après-midi du dernier jour de juillet, il entreprend de s'assurer des portes de l'aris, et d'en confier la garde à des hommes qui lui sout dévoués. Il va à la bastille Saint-Denis, ordonne à ceux qui la gardaient d'en remettre les clefs à Joceran de Mascon, trésorier du roi de Navarre. On refuse de 1ui obéir ; alors il s'élève une vive altercation dont le bruit attire le commandant du quartier. Cétait Jean Maillard, qui, quoique ami et partisan de Marcel, approuva le refus que celui-ci venait d'éprouver. De la, s'éleva entre ces deux hommes nue querelle très-violente. Maillard, indigné de la conduite de Marcel, et sans doute plus encore de ses mauvais traitements, se retire furieux, renonce au parti de ce prêvôt des marchands, monte à cheval, arbore la bannière de France, erie dans les rues Montjoie Saint-Denis! au roi et au duc! publie sur son chemin que Marcel voulait ouvrir les portes aux troupes auglaises, et arrive aux halles, où il parvient à réunir un grand nombre de personnes.

Gependant le prévôt des marchands, n'ayant pu obtenir les clefs de la porte Saint-Benis, s'adressa aux gardes des autres portes, où il éprouva un pareil refus. Il se rendit ensuite à la porte de la bastille Saint-Autoine, pour renouveier les mêmes tenlatives; ia, d'autres seènes lui étaient préparées. Déjà Mailland, lièn accompagné, s'était avancé vers cette porte pour prévenir ceux qui la gardaient; il y fut rejoint par un groupe des partisans du dauphin, à la tête desquels étaient deux gentislatonames, Pepin des Essarts et Jean de Charny, Marcel, tenant en main les cleis de cette bastille, et moute sur l'exciter, opposait quel que résistance à ces assaillants. Bientôt, au milieu du tumulte, on entend ces is: A mort è mourt l'ure le prévid des marchande et ses complères. Marcel, effrayè, veut fuir; Jean de Charny s'avance, lui porte un conp de hache sur la tête, et fabat à ses pieds. Alors chacun se fait homeur de percer decourse. Marcel sans décineux, du ne l'antonome que lorsqu'il cesse de respirer. Tous ceux qui, au nombre de cinquante-qualre, l'accompagnaient, furent tués on trainsé dans les prisons. Ceutte in Tristan fut nomme da la pace de Marcel.

Le dauphin, trois jours après cette expédition sanglante, le 10 août 1338, se rendit à Paris, donna des lettres d'abdition pour tons les délits commis contre l'autorité royale. Monolstant ce parlon genèral, if it le lendemain, et dans la place de Greve, décapiter Catalers Foussare, é-bevien de Paris; Loceran de Mascon, trésorier du roi de Navarre; Thomas, chancelier du même roi, Leurs corps, ainsi que les corps de ceva, qui furrent tués à la bastille Saint-Autoine, restérent pendant plusieurs jours exposés uns dans la cour de l'égisse Saint-excert pendant plusieurs jours exposés uns dans la cour de l'égisse Saint-excert pendant plusieurs jours exposés uns dans la cour de l'égisse Saint-excert pendant plusieurs jours exposés uns dans la cour de l'égisse Saint-excert pendant plusieurs jours de partie de l'autorité de l

La mort de Marcel et la rentrée du dauphin à Paris ne rendirent pas les hainais de cette ville plus heureux. Le roi de Navarre, prirtié de se voir frustré de ses sepérances, rassembla des troupes, s'empara de plusieurs places et elateaux des environs de Paris, bloqua cette ville, intercepta tous les arrivages, et les réduisit à la fimine. Tous les comestibles s'élevérent à un prix excessif; un tounelet de harengs, suivant Froissart, s'y vendait trente écus d'or. Des malaises contagieuses résultèrent de cette disette, et causèrent la mort d'une grande partie des habitants. Dans le seul hôpital de l'Hôtel-Dieu, il mourait jusqu'à quatre-vintgs personnes par jour.

A ces maux en succèderent de plus grands encore. L'idouard, roi d'Angleterre, en novembre 139, passe no France à la lété d'une paissent de d'une paissent le su printemps suivant vi, tassèger Paris. Tout fut dévasté sur son passes; en cont tiqual devant lui, let habitants des campagnes, chasées de leurs foyers, se son passes en la commentation de la commentation de la capital even de la capital even ainte no foute, et lour de l'ordination de la capital even ainte na paris max paris aux paris en appareix paris en la paris en la

Le dauphin, tranquille dans l'enceinte fortifiée par Marcel, n'opposa aucune force à l'armée aiiglisie qui, campant dans les plaines de Vaugirard et de Mortouge, faisait des rauges affires. Edouard déin le dauphin, qui nei rejondit point à ce déil. Tout ce que fit le prince français consista dans l'ordre d'incendier les maisons des faubourgs Saint-Marceau, Notre-Dante-des-Champs, Saint-Jaccuse et Saint-Germain, ain d'empécher l'ennemi de s'olger. Cependent de l'autonome de l'année de l'autonome de l'année de l'a

dant est ordre ne fut pas complétement exécuté, puisque le prince auglais vint dans ce dernier faubourg, et y ocent pa quelques baitments réchaples aux flammes. Édouard n'abandonna les environs de Paris que lorsqu'il y fut contraint par le défaut absolu de vivres. Sa retraite reassur les Parisiers, qui, pendant ce es siège, éprouvérent les horreurs de la famine, et donnérent plusieurs témoirances de leur souffrance.

On avait fait défense à toutes les églises de Paris de sonner leurs etoches perdant la mit, dans la crainte que le bruil r'empéchet les sentinches d'ent-nadre les approches de l'ennemi. Ou n'excepta de cette problibition que la clorde du courrefor, qui sonnait tous les sosirs à Norte-banne. Les chamions chantérent leurs matines à buit heures du soir, au lieu de les chanter à minuit. Dans la suite plusieurs chapitres de Paris, conseilles par leur paresse, adoptèrent ce changement commode, et le maintairment lors même que le motif a'en existait plus, La diastet du numeraire métallique était alore sexessives on fut obligé de vier plus, La diastet du numeraire métallique était alore sexessives qui to doigé de de l'en des sousaines de veir, ja ut centre de chaque piéce de cette matirér etait un petit i clou d'or on d'argent. La dissette des biés ue fut pas moins sensible en 1360; le seiter de frommen se vendeil cour leurs se Paris.

Ce fut daus tes mêmes circonstances que les habitants de Paris, pour obtenir du ciel la délivrace du flêva que les aceulalis, diffrient al Feijiss Notre-bame, et à l'image de la Vierge Marie, une hougie admirable par sa grandeur : persuades que la justice divine ne pouvait résister à des présents d'un prix et d'une dimension extraordimires, le prévid des marchands et les échevins volèrent à Notre-Dame un eigre ayant en longueur l'écaules de l'enceinte de Paris, écstà-dire environ deux lieues; ils voulneux qu'allumé jour et nuit il éclairat une inage de la Vierge Marie, et que forfirande d'un parci d'espe fut leuque année renouvelée. Cette pratique a dé constamment observée jusqu'au temps de la Lique. En 1603, l'inten, prévol des marchands, s'avisa de sutstituer à celte majestieuse bougie une lampe en argent, munie d'un gros cierge brûlant jour et nuit devant l'image de la Vierze.

Le 8 mai 1360, la paix fui conclue à fietigny entre le roi d'Angleterre et le roi de Fane, et raithée à Calais, le 24 octobre suivant, par le roi de Navarre. Le roi le vale, et roi de Navarre. Le roi le vale, et le roi de Navarre. Le roi le vale puis quatre ans, s'il y arrive le 13 décembre 1360. Les habitais le reureut avec plusieurs démonstrations de joie; on tapissa les rues qui se trouvèrent sur son nouvelle alors, et qui dut parattre magnifique! Le roi se rendit à Notre-Dame, de de la da Palais : il marchait sous un dais de drop 16r, porté par des échevins. La ville lui fit présent d'un buffet d'argenterie, peant environ mille marcs. Pet furche d'un buffet d'argenterie, peant environ mille marcs. Tels furent, là fain de cette période, les événements tragluque et celamitieux des viess du gouvernement, de l'impérité et des habitudes tyranniques des consciliers du datubile.

POPLIATION. Voici ce que j'ai pu recucillir sur la population et les contributions que Paris payait au roi. D'après des documents certains, sous l'hilippele-Bel le nombre de feux qui payaient l'impôt était de 5,955, et l'impôt montait à la somme de 13,000 livres 19 sous 8 deniers. En multipliant ce nombre de feux par cinq, conformément aux expériences faites, on a une population de vingt-neuf mille sept cent soixante-quinze individus.

A ce chiffre il faut joindre celui des privilégiés non imposables, des officiers du roi, des princes, des magistrats et membres des tribunaux, de leurs serviteurs, des prêtres des paroisses et des collégiales, des moines et des religieuses, des écoliers, de leurs professeurs, etc., que l'évalue approximativement à environ dix mille, ce qui donnerait une population de trente-neuf mille sept cent soixante-quinze habitants. Dans ce nombre ne sont point compris les habitants des faubourgs, dont la population scrait difficile à déterminer ; en aceordant aux faubourgs un cinquième de la population de la ville, on aurait quarante - neuf mille cent dix habitants. La Chronique de Jean de Saint - Vietor dit que, pendant l'année 1313. Philippe-le-Bel passa en revue tous les Parisiens en état de porter les armes, et il fait monter leur nombre à cinquante mille, ce qui est exorbitant; car, en y ajoutant les femmes, les enfants, les vicillards, il faudrait doubler au moins cette quantité. Les guerres contre les puissances étrangères, les guerres entre les Français, les troubles, les massacres, les supplices, les famines et les maladies contagieuses, qui signalèrent le règne du roi Jean et la règence de son fils Charles, durent causer une diminution notable dans la population de Paris. Tous les faubourgs de la ville étaient brûlés et désertés; il mourait à l'Hôtel-Dieu quatre-vingts individus chaque jour. Le nombre des habitants dut alors être réduit au moins d'un tiers.

### TABLEAU MORAL DE PARIS,

Les rois mentionnés dans cette période paraissent plus occupés du maintien et de l'accroissement de leur autorité, plus occupés à repousser les atteintes de leurs ennemis, qu'à réformer les mœurs.

Les principes claient méconnus, et on ne punissait les criminels que par des moitis d'intérét ou de vengeance. Enguerrand de Marigny, comte de Longue-ville, avait rempli les fonctions de ministre des finances sous Philippe-le-Bel. Son ministère offrait une longue suite de pillages, d'escroqueries, de perifidies et de crimes de toute-espèce, qui seraient restsé impunis, si Enguerrand n'avait pas eu l'imprudence, en plein conseil, de donner un démenti au comte d'valois. Ce prince, irrité, pouravit le ministre et le fit condamner au dernier supplice. Les Grandes Chroniques de Seinte-Dents portent que les pairs et le rol, qui ctaient ses juges, refusèrent d'entendre la défense de cet accusé. - Si - ne lui fut en aucune manière audience donnée de soy défendre, fors que l'é-veque de Beauvais, son frère, demanda copie des articles devant dits. - Il flut, le 13 avril 1315, pendu au puls baut du gibte de Paris.

Les dames de la cour, en matière de galanterie, n'étaient pas très-délifiantes. On voit trois princesses, qui furent reines, se livrer à la débauche, et livrer leurs amants au plus horrible des supplices. Une d'elles, que l'on croit être Jeanne de Bourgogne, épouse de Philippe-le-Long, était accusée d'appeler les jeunes genz qui passaient sous ses fenéres, et, arrès avoir assouri avec eux. sa luxure effrénée, de les faire jeter du haut de la lour de Nesle dans la Seinc. Voici ce que dit Brantôme : « Elle se tenoit à l'hôtel de Nesle à Paris , laquelle, · faisant le guet aux passants, et ceux qui lui revenoient et agréoient le plus, de · quelque sorte de gens que ce fussent, les faisoit appeler et venir à sov, et, » après en avoir tiré ce qu'elle en vouloit, les faisoit précipiter du haut de la » tour qui paraît encore, en bas, en l'eau, et les faisoit noyer. Je ne veux pas « dire que cela soit vrai; mais le vulgaire, au moins la plupart de Paris, l'af-» firme: et n'y a si commun qu'en lui montrant la tour seulement et en l'in-· terrogeant, que de lui-mesme ne le die. » Le poète Jean Second, dans une pièce de vers qu'il a composée sur l'hôtel de Nesle, appuie l'assertion de Brantôme. Villon, qui écrivait ses vers au quinzième siècle, dans un temps plus rapproché de l'événement, ajoute son témoignage, donne quelques détails nouveaux, et nous apprend que les malheureuses victimes de la débauche et de la cruauté de cette princesse étaient renfermées dans un sac, puis jetées à la rivière. Buridan, qui devint célèbre dans les écoles de Paris, au quatorzième siècle, échappa au piége on ne sait comment. L'historien Gaguin ne conteste pas le fait, il le confirme et le développe; mais il se plaint avec raison de ce qu'on l'attribue à Jeanne de Navarre, qui ne vivait pas du temps de Buridan. La reine coupable de tels excès était plutôt Jennne de Bourgogne, déjà décriée par ses débauches, contemporaine de Buridan, et qui, pendant les huit années de son veuvage, séjourna à l'hôtel de Nesle.

Dans la période précédente, il s'était élabli à Paris neuf collèges, et, dans celle qui nous occupe, on en fonda trente autres. L'esprit public se prononcait clairement en faveur des institutions enseignantes et faisait espérer mieux. Mais ces collèges, qu'il ne faut pas assimiler à ceux des dix-septième et dix-huitième siècles, offraient encore de faibles movens; ils se composaient chacun d'un principal, de quelques maltres dominant, enseignant, flagellant dix ou douze pauvres écoliers qui n'avaient pour subsister que trois ou quatre sons par semaine, et qui se trouvaient souvent obligés de demander l'aumône, ou de remplir quelques services avilissants dans les églises, ou chez des particuliers. On pourra juger, d'après le fait suivant, de l'état physique des écoles de Paris pendant cette période. La faculté des arts faisait ses cours dans la rue du Fouarre. L'Université se plaignit, en 1358, au régent Charles V, de ce que cette rue était chaque nuit encombrée d'immondices et d'ordnres fétides apportées par des hommes malfaisants; que de plua on enfonçait les portes de l'école, qu'on y introduisait des filles publiques, des femmes malpropres, qui y passaient la nuit, et souillaient de leurs excrements les lieux où se placaient les écoliers ainsi que la chaire du professeur. Sur cette plainte, le régent ordonna qu'il serait établi deux portes aux extrémités de la rue du Fonarre, nommée alors du Feurre, et que ces portes seraient fermées pendant la nuit. Le besoin de se préserver des brigandages que les écoliers et autres personnes commettaient dans Paris, fit adopter cette précaution par les habitants de plusieurs autres rues : celles des Deux-Portes, située entre les rues de la Harpe et de Hautcfeuille, des deux-Portes-Saint-Jean, des Deux-Portes-Saint-Sauveur, etc., ainsi que la rue des Trois-Portes, place Maubert, etc., doivent leurs noms à une pareille précaution, Le Pré-aux-Clers fut encore le thistre des désordres des étudiants. Un large canal, appet à n'Evile-Seine, qui s'étendait depuis la rivère jusqu'au bas de la rue Saint-Genott, abondait en poissons; les écoliers venaient y pêcher. L'albé de Saint-Genoit, après avoir soutifert longtemps cette atteinte à ses droits, envoya ses gens cuntre eux; lis résistèreut; combat sanglant. L'iniversité porte ses plaintes au pape faible de Saint-Germain, plus régulier dans sa procedure, demande justice au roi, Chaque partie eut son tribunal et son jugemut. C'était libre in enoyen de robbenir aucun résultat; ce ne fut, en effet, que vingt-sept aus après, en 1343, que l'Université et l'abbé de Saint-Germaindes-Prés sarvirent à Seconder.

Le elergie Parisien, du resto, se montrait aussi divrigié dans sa conduite que Patiente les membres de l'Université. Auisi, les curis de Paris ne permettatient pass aux nouveaux marisé de consommer le mariage avant la hénédiction du lit un upital, hénédiction qu'il fallati (nojours payer, les exigenient encore des mariés une exaction appelee plat de noces, los chanoines de Notre-Dame, les abbes de Saint-Germain-des-Prés percevaient, par ouvemêmes ou par leurs subordonnés cettle exaction sur leurs aranissis en le contrait de la contraite de la c

Tous les curés de l'aris refusaient d'enterrer un homme qui , avant de mourir, n'avait point fait, par son testament, un legs an clergé. Ceux qui meurent, n'ont pas tous le temps de tester : alors les héritiers, pour que la sépulture chrétienne ne fût pas refusée au défunt, sollicitaient comme une grâce la faculté d'être admis à tester à sa place : ce qui , comme on le pense bien, n'était jamais refuse. S'il arrivait que quelque prêtre eût la générosité d'enterrer un mort qui n'avait pas testé en faveur du clergé, il était cité devant l'official, qui le punissait de son désintéressement, comme d'une infraction aux lois de l'Église. - Les évêques de Paris exigeaient des héritiers de toutes les nersonnes mortes dans ce diocèse, le dépôt de leurs testaments, pour s'assurer s'il n'y existait pas quelque contravention, si quelques morts n'avaient pas fraudé les droits. Quoiqu'à la phipart des cures fossent attachés des revenus en fonds de terre, ceux qui les desservaient ne taissaient pas d'exiger de leurs paroissiens le prix de tous les actes, cérémonies, sacrements prescrits par l'Église, et de beaucoup d'autres qu'elle ne prescrivait pas : tels que les bantèmes , la communion, la confession, les penitences, les messes, les liancailles, les mariages, l'extrême-onction, les enterrements; puis, dans le cours de la vic, on pavait encore les offrandes à la messe, les offrandes des premiers fruits, les offrandes des premiers-nés des animaux domestiques et les dimes : la bénédiction du lit nuptial et celle des nouveaux mariés, le lendemain de leurs noces ; la béuédiction des champs, des jardins, des puits, des fontaines, des maisons nouvellement construites; la bénédiction de la besace du voyageur; la bénédiction des raisins, des fèves; la bénédiction des cuves, des agneaux, du fromage, du lait, du miel; la bénédiction des bestiaux en temps de peste; la bénédiction du sel que l'on donne aux troupeaux; la bénédiction des armes, des épées, des poignards, des drapeaux; la bénédiction de l'amour, ou la bénédiction du viu que le prêtre faisait boire à deux amants.

On a vu dans le récit des orages politiques qui se manifestirent à Paris pendant la prison du roi Jean, que l'usage du couver-feu était établi dans cette ville. Cette loi génante, qui assujettissait les Parisiens à des règles à peu prèsmonastiques, fut anns doute établic pour prévenir de grands désorbres. A luit heures du soir, en toute saison, au son de la cheche de Norte-Dame, Jones les feux, toutes les buméres devaient s'écientre. Savual ajoute, d'après le Lierefeux, toutes les buméres devaient s'écientre. Savual ajoute, d'après le Lierecitaient tiennes de sortir des lieux affectés à leura édauches.

Une pièce de vers, intitulée les Crieries de Paris, composée par Guillaume de la Ville-Neuve, contient, sur les mœurs et usages des habitants, des traits dignes d'être recueillis. Chaque jour, depuis le matin jusqu'au soir, des erieurs parcouraient les rues de Paris, dit notre auteur, et ne cessaient de braire. De grand matin on entendait eeux qui venaient inviter les Parisiens à se baigner; ils annonçaient que le bain était chaud, qu'il fallait se hâter. Quelques personnes étaient-elles décédées, un homme, vêtu de noir, armé de sa sounette, faisait retentir les rues de ses sons lugubres, et disait : Priez Dieu pour les trépassés. Quelquefois on criait le ban du roi : c'était un ordre donné aux Parisiens de se préparer à marcher à la guerre. Les erieurs de comestibles, volailles, légumes, fruits, étaient les plus nombreux. Parmi les poissons de mer liguraient le hareng frais, le hareng saur, le vivet ou la vive, le merlan frais et salé, et un oiseau de mer appelé l'alète. Le poisson d'eau douce se bornait à celui qu'on pêchait dans les étangs de Bondi. On criait aussi la volaille, surtont les oisons et les pigeons. On vendait dans les rues de la chair fralche et de la chair salée, des œufs et du miel. Les légumes consistaient en ail, et en sauce d'ail appelce aillie, en purée de pois toute chaude, en pois frieassés, en cresson et en cresson alenois, en fèves chaudes et en fèves qui se mesuraient à l'écuelle ; en oignons, eerfeuil, pourpier, poirette, poireaux, navets, anis, échalotes d'Étampes. Les fruits criés dans les rues de Paris n'auraient pas aujourd'hui grande faveur : telles étaient des poires de Chaillou ou Caillot, des poires de Hartiveau, des poires de Saint-Rieul, des poires d'Angoisse, la plupart connues par leur àcreté; des pommes de Rouviau ou de Calville, des pommes ronges dites Blanduriau; un fruit d'Aucerone appelé iorroises, aujourd'hui, iarosse, ou graine de la gesse chiehe qu'on fait griller pour la manger, et des cormilles ou cormes, fruit du cormier; des alizes, une variété de ce dernier fruit; des prunelles de haies, des néfles, des fruits d'églantier. Nos aïeux n'étaient pas délicats. On criait aussi des noix fraiches, des cerupaux, des châtaignes de Lombardie, des raisins de Mélite ou de Malte. - Les boissons eriées dans les rues de Paris consistaient en vin dont le plus cher s'élevait jusqu'à trente-deux deniers la pinte, ou plutôt la quarte, environ trois sous, et le moins cher à six deniers. On eriait aussi du vinaigre, et du vinaigre à la moutarde, du verjus et de l'huile de noix. - Des aliments préparés et des patisseries étaient pareillement eriés dans les rues ; des pâtés chauds , des gâteaux , des galettes , des échaudés , des flans, des oublies renforcées, des gâteaux à fêves, des tartes, des siminaux, espèce de pâtisserie. On criait aussi des roinsoles ou couennes de cochon grillées, - Des ouvriers encore offraient, en criant, leur service pour raccommoder, recoudre les vêtements déchirés : tels que la cotte, la chape, le surrot, le manté, le pelisson ; des individus achetaient de vieilles bottes et de vieux souliers, ou ac réparaient; d'autres criaient chapeaux; chapeaux; Quelques-uns s'offraient pour relier les cuviers, les hanaps, pour polir les pots d'étain; ceux-ci veudaient des trieillis en il d'archal, de la chandelle de coton, des méches de jone pour les lampes, du vieux fer, du jone frais, du savon d'outre-mer; ceux-là criaient nel, nobl t'eri de joic. — Le prix de plusieurs objets offrets en vente était souvent un morceau de pain. Des meuniers parcouraient les rues, et demandaient à grands eris si l'on avait du bié à moudre. Les cris que faisient entendre lous lematins les échiers, les moines, moincesse, les prosumiers et les aveugles des Quinze-Vingts, doivent être particulièrement remarqués : ils demandaient tous Taumône.

A ces cris, qui peignent le tumulte de Paris, aux rues puantes, étroites et tortueuses de cette ville, joignons quelques traits qui caractérisent les croyances de ses habitants à l'égard des opérations magiques.

Lorsqu'on voulait extropier, faire languir ou mourir un individu dont on ne pouvait faciliement approcher, on composait un exou ou seld, et on Tenevalteit. Voici en quoi consistait l'easenttement. On fabriquait une insage en limon, le plus souvenit en cire, et, a utant qu'on le pouvait, on la façonnait à la ressemblance de la personne à laquelle on voulait unire; de plus, on donnait à cette image le nom de cette personne, en lui faisant administrer par un prêtre, et avec les céremonis et prières de l'église, le sacrement du hupleine; on l'éguist aussi du saint-chrème. On proférait ensuite sur cette image certaines invocations ou fornules magiques. Toute es cérémonies terminées, la figure de cire, on le volt, se trouvant, suivant l'opinion des fabricateurs, en quelque sorte identifiée avec la personne dont elle avait la ressemblance et le nom, était eur gré totturée, mutilée, ou lièm ils lui enfonçaient un stylet à l'endrait du cœur. On était persuadé que tous les outrages faits, tous les coups portés à cette figure, étaient ressentis par la personne dont elle portait le nom.

Les supplices étaient variés : on pendait souvent les voleurs, les neutriers et les faussaires, très-nombreux pendant cette période; on coupait les oreilles aux flous et on les faisait fouctter; on marquait certains criminels avec un fer chaud, non sur l'épaule, mais à la joue ou au front. Tous les crimes étaient arbitrairement puints aucurn code ne rédait la conseince des juecs.

Paris, en 1313, aux jours de la Pentecotle, fut le thérère d'une fête qui surpassa en somptionsite loute les fêtes passées. Philippe-le Rel invita Édouard II, roi d'Angleterre, et sou épouse, Isabeau de France, à y assister. Les princes et seigneurs du royaume y étalérent à l'envi la magnificeuce de leurs laurisis, de leurs laurisis. Le roi de France reçut ses trois lis chevaliers. Cette cérémonie lut suivie de tournois, de festins et de spectacles qui se donnément à l'abbaye sismit-Germain-des-Prés, sous des tentes. On représenta le porridis et l'enfer, diverses sortes d'animaux, et la procession d'un renard. Cette procession offruit des serieus satirques que Philippe faisait jouer par le peuple de Paris, pour ridiculiser ou diffamer le pape Bouiface VIII, « Un homme vêtu de la nevu d'un renard metatit archessus un surplis, et chantait l'étettre comme

« simple clerc. Ensuite il paraissait avec une mitre, et enfin avec la liare, cou-« rant après les poules et les poussins, les croquant et les mangeant pour signi-» fier les exactions de Boniface VIII. » Paris fut ensuite encourtiné, c'est-à-dire que l'on tendit des rideaux le long des rues. Les bourgeois et les corps de métiers de Paris, les uns à pied, les autres à cheval, vêtus de robes neuves, se dirigèrent, au son des trompes, taborins, buisines et menestriers, vers l'île Saint-Louis, et v entrèrent par un pont de bateaux, à grande joie, et à grande noise (bruit) et en bien jouant de tres-beaux jeux. Le roi et toute sa suite, placès aux fenètres du palais, qu'il venait de faire réparer et agrandir, jouirent de ce spectacle. - A la joie de cette fête succèda la tristesse. Les princes et les seigneurs se rendirent en l'île Notre-Dame, où Nicolas, légat du pape, prècha une croisade : ce qui n'était pas gai, - Philippe-le-Bel conduisit le roi d'Angleterre et son épouse à Pontoise. Pendant la nuit, le feu éclata dans la chambre où couchait le couple royal qui eut à peine le temps de se sauver en chemise : tout le mobilier fut la proie des flammes. Les Parisiens, suivant l'usage, payèrent les frais de la fête; le roi, à l'occasion de la nouvelle chevalerie de son fils ainé, leva sur cux une imposition considérable dont j'ai parlé.

Sous le règme de Philippe VI, vers fan 1346, les écrivains commencèrent àrreprocher aux Français le changement des formes de leurs habits. - banse ciempi-» là, till un de ces écrivains, en voyant les vélements des Français, vous les » auriez pris pour des baladins. Cette nation, journellement livrée à forgacil, à » la débauche, ne fait que des sottises; tantôt les laubits qu'elle adopte sont trop » larges, tantôt à lis sont trop écroits. Buns un temps ils sont trop heurs, dans un » autre ils sont trop ecurte; toujours avide de nouveautés, elle ne peut conserver rendant l'esseuce de dix aumées la même forme de vétements.

L'enseignement et la culture des lettres firent un peu de progrès pendant cette période, Quelques découvertes, quelques arts nouveaux, saus étre for titlles à la société, étendirent, les limites des commissances humaines. La plus notable de ces inventions est celle de la poudre à tiere et des ennous, dont l'usage se répandit bienôté dans toute l'Europe. L'art de détruire les hommes fit des procrès blus randès une l'art de les conserver.



# PARIS DEPEIS LE REGNE DE CHARLES Y JUSQU'A CELLU DE FRANÇOIS 100.

## PARIS SOUS LE RÉGNE DE CHARLES V.

Le roi Jean étant mort à Londres le 8 avril 1364, la couronne de France échut à sou fils alué, le premier des fils de roi qui ait porte le titre de danphin ; il fut sacrò à Reims te 19 mai suivant. Le règne de Charles V ne fut sigualé par aucun evénement relatif à l'histoire de Paris.

Il fut le premier roi de France qui réunit dans le Louvre une collection de vivres assez nombreuse pour le temps; il fit traduire plusieurs ouvrages de

l'antiquité. Il aimait à construire, et il trouva dans Hugues Aubriot, prévôt et capitaine de Paris, un homme intelligent et actif, qui favorisa ses goûts. Voici les principaux établissements qui datent du règne de Charles V.

LES CÉLESTUS, COUVENT LE Église, situés à l'Cutrèr des cours de l'Arsenal, et sur le quai Montand. Six religieux ciclestius de la forêt de Cuisse, près Compiègne, viurent à Paris et évitabirent dans une maison occupée auparavant par les Carraes. Chartes V ainnai les baltiments et les moines, il ordonna la construction d'une nouvelle église pour les Célestius. Le 24 mars 1367, il en posa la première pierre, et fit à cetto coession de riches présents à ses religieux. Cuillaume de Melun, archevèque de Seus, qui consacra l'églises, leur doina uniage de saint l'erre tout en argent. Le jour de la consérention, le roi présenta à l'offrande une grande eroix d'argent doré, et la reine une image de la vier pareul doré. Les bienfits de ce roi et de eette reine leur valurent le titre de fondateurs, et leurs statues en pierre furent en conséquence placées sur le portait de cette église.

Volsins de l'hôtel de Saint-Paul, où résidait le plus ordinairement Charles V, les Cléstins eurent une ample part aux dévoise libràtiliés de ce prince, Les personnes de sa cour suivirent son exemple, et notamment les secrétaires du rol, qui fondiernt dans leur église une conféreire dont lis étaient tous membres. Ce rol cxemple se Cléstins de toutes contributions publiques, même de celles que payait ordinairemeut le clergé. Enrichis par tant de hienfaits, les Ciestins virent biento! Tabondauer réguer dans leur couvent. Leur nom oblint une singulière celèvité : quand on voudit rabaisser l'orgueil d'un sot, on emphysit ect es pression proverbiale : Vidia su palana Ctestait. Ces religieux, liers de la protection des rois, avaient, sans doute par de fréquentes preuves de leur orgueil, fait naître ce proverbe. Deur oli aussi de la reconnaissance pour leur habitée à faire des omeéttes : les fastes des cusièmes distinguent lonorablement les oméétées à la célestine. On ne peut leur reprocher d'avoir abusé de la science. Qeendant lis avaient une riche bibliothèque.

Leur égitse, par les nombreux monuments qui s'y trouvaient, ressemblait à un Masse. Ou y remarquait le tutiri, la balustrade du sanetuaire, les liquiers de la sainte Vierge et de l'auge Gabriel placées sur le grand autel, ourages de Germain Piton. Un nombre considérable de princes, de princesses, et autres personnes dont l'illustration, uniquement fondee sur leur genéalogie, a disparu avec eux, avaient leur sepulture dans cette égitse rempire d'oblisjeurs, de colonnes, de sarcophage, de tombeux, de salutus, de vasse funéraires, d'épitaphes, etc. Aujourt'hui la plupart de ces monuments funéraires sont placés à Saint-Deiss ou fizuerta au Musée de Versailles.

Le doltre des Célestins, construit en 1539, était un des plus beaux de ceux de l'arts. Le plandud de l'estaite, peint par Bon Boulogne, représentait l'apo-théose de Pierre Moron, fondateur de l'ordre, enlevé dans les cieux par un groupe d'anges. La Bibliothèque de cette maison fut, en 1733, visitées par un sevant étranger qui en parte ainsi : el ve is la bibliothèque des Célestins. Elle est e dans un magnifique vaisseau, el est assex nombreuse, mais sans choix et sans poolt. Le quart en est en cartons avec de faux titres, Le bibliothècuier est fort

peu chargé de sciences, et n'a pas l'air fort spirituel. On m'a assuré que, dans
 ce couvent, on cultivait beaucoup la musique, et que ces messicurs avaient le

» plus bel assortiment de euisine qu'il y ait dans aueun couvent de Paris. »

Les Célestins furent supprimés en 1779; ils furent alors remplacés par des Cordeliers; mais bientôt après on leur permit de rentrer dans-leur couvent. L'église des Célestins a été démolie en grande partie; enfin les bâtiments ont, sous Bonaparte, été convertis en une caserne destinée à la gendarmerie.

HOTEL SAINT-PAUL. Son vaste emplacement s'étendait depuis la rue Saint-Antoine jusqu'au cours de la Seine, et depuis la rue Saint-Paul jusqu'aux fossés de l'Arsenal et de la Bastille, Charles, dauphin, régent du royaume pendant que le roi Jean, son père, était prisonnier en Angleterre, acheta de divers particuliers, depuis l'an 1360 jusqu'en 1365, plusieurs hôtels, maisons et jardins, dont il composa un ensemble qui recut ensuite le nom d'hôtel Saint Paul, à cause du voisinage de l'église de ce nom. Le prix de ces différentes acquisitions fut pavé par les Parisiens, sur lesquels ce prince imposa une taille particulière. Le roi Jean, à son retour à Paris, s'empara du produit de cette taille, ne paya point les vendeurs, et chargea les Parisiens d'une nouvelle imposition, dont l'objet était encore le paiement de ces acquisitions. Ainsi les habitants payèrent deux fois la valeur de ces hôtels dont ils ne jouirent jamais. Charles V agrandit ce palais de l'hôtel des archevèques de Sens, de celui de l'abbé de Saint-Maur, et de l'hôtel de Pute-y-Muce. Il destina l'hôtel de l'abbé de Saint-Maur à son fils Charles et à d'autres princes de sa famille. De plus, dans ces vastes emplacements il fit construire l'hôtel de la reine, les bâtiments dits de Beautreillis, des Lions, de la Pissote, etc. Ces divers bâtiments, réunis dans une même enceinte, désignés sous le même nom, hôtel Saint-Paul, ne formaient point un ensemble régulier ni symétrique; ils étaient placés sans ordre.

Voici les notions que fai recueilties sur l'intérieur de ces hôtels : elles feront consitre les usages, fétat de arts et du luxe aux quatorzième et quinzième siècles. Charles V logeait dans l'hôtel de Sens; son appartement était composit d'une ou deux salles, d'une aithenhmer, d'une gandro-toe, d'une chambre de parade, d'une autre chambre à coucher, appelée la chambre où git le roi, et de la chambre des nappez. Pais set rouvaieut une chapelle, haute et basse, une ou deux galeries, ja grand chambre du retrait, la chambre de retures, une ou deux chambres surronnmées chanffe-doux, à cause des poèces qui, pendant l'hiver, y cutterclaentel la chaleut. De plus, on y trouvait un jardin, un parc, des lieses, une voilère, une pièce destinée aux tourterelles, une môngarei où l'on conservait des sangliers, de grands et de petits itons.

Dans Thôtel Saint-Maur, aussi nommé hôtel de la Conciergorie, où logocient les fils du roi, les appartements étaient aussi nombreux que dans Thôtel de Sens. On y remarquait une pièce appelée le retrait où dit ses heures monstiere. Louis de France, La salte de Matherme était ains in sommée, parce que les aventures de cette héroine étaient peintes sur la muraille; la salte de Thécèses offrait en peinture e cheros gene, On n'y trouvait que deurc chambres almobrissées; l'une d'elles portait le nom de la Chambre-Terte. Chaque hôtel avait sa chapelle. Cartes's y préférait entendre la messe dans la chapelle de Thôtel de Plotet-y-Murc. Daus cel assemblage confus de bâtiments se trouvaient plusieurs cours ou basses-cours. La cour des joutes était la plus vaste. Voici les noms de plusieurs autres : la cour des cuisiese, celled ella pátiseire, les susueries, des cellers, des coloubters, des geliaires, du four, du garde-manger, de la cave ou vin des maisons du roi, de la bouteiltrie; la cour où se fabriquait l'Apportos, les cours de la paneterie, de la dipásserie, etc.

Les cheminées étaient d'une grandeur qui nous paraîtrait anjourd'hui fort extaordinaire. On en plaçait jusque dans les chapelles; il s'y trouvait aussi des poèles, alors nommés chauffe-doux.

Charles V avait à Paris trois lieux d'habitation : le palais de la Gifé, le Louvre et l'hôtel Saint-Paul, et dans les environs de cette ville, le château de Vincennes et le château de Beautic ôi il mourut. Dans la saite, l'hôtel Saint-Paul, où l'on respirait un air feitde produit par le voisinage des égouts et des fossés de la ville, du bandonnée des rois, qui préféréreul l'hôtel des Tournelles.

L'hôtel saint-baul tombait en ruines, Jorsqu'en 1516 François Ire, saus s'embarrasser si celte propriété dépendait ut domaine de la Couronae et si elle était aliénable, commença à en vendre une partie à Jacques de Genouillar, dit Gallot, grand-maltie de l'artillerie. Ce fut sur l'emplacement de cette partie de l'hôtel saint-Paul que, dans la suite, on établit l'Arsenat. Toutes les parties de ce signor furent successiement vendnes, et, an dis-sapitiens siicle, on ouvrit sur leur place des rues dont les noms désignent la situation des ciablissements qui sy't provaient. La rue Beautriellis ainsi que celte de la Cerissie indiquent l'emplacement d'un hôtel de ce nom et de promenades plantièrs de cersières, la rue des Lions, cetui de la ménagerie, etc.

néraratross ou l'excepte de Paris, Les murs d'enceinte, construits júrficienn Marcel, claient pue dévers et labtis avec précipitation; cette imperfection détermina Charles V à y faire exécuter plusieurs constructions. Ingues aproit, prévot de Paris, fut chargé de les diriger, on ne changes rien au plan général de Marcel; ou exhaussa te muraille, ou la fit garair de hautes tours, et l'on continua le creusement des fossés du côté du midi. Marcel avait fait càplir la porte et bastille de Saint-Antoine; Charles V contat la faire rédifier sur un plan plus sates; il en fit un châteard-ort. Ingues Aubriot posa la première pierre de cette bastille nouvelle le 22 avril 1369, Il fit aussi accroler les fortifications de quelques autres portes de Paris, et fonda le Petit-Châtelet, dans le dessein de contenir la turbalence des écoliers. Ces travaux, commencés en 1956, ne firent terminés qu'en 136.

Ajoutous que l'entrée de l'aris, par la Sciue, ciati défendue, taut du côté d'amont que du côté d'aval, par de fortes chaînes en fer, supportées sur des lateaux. Du côté d'amont, la chaîne partait de la forteresse de la Tourrelle, située au-dessas du pont de ce nom, traversait le bras de la Sciue et l'Ilé Saint-Louis, divisée en deux parties par un fossé, et oû se trouvait une four, appetée four de Loriaux. De cette lle, la chaîne traversait l'autre bras de cette rivière, et allait aboutir à la tour de la porte Barbel. Du côté d'aval, la chaîne traversait la rivière, entre la tour de Neste, située à la place du pavillou oriental du palais de l'Institut, et une four de la ville appetée la Tour qui fait le conç qui

CANAL DE BIÈVRE. Les fossés profonds qui furent creusés autour de l'enceinte de la ville, interceptèrent le cours des eaux de la Bièvre. Alors les religieux de Saint-Victor, au profit desquels l'ancien canal avait été creusé, établirent une nouvelle brauche de canal qui, suivant à peu près la direction de la rue des Fosses-Saint-Bernard, versait ses eaux dans la Seine, en traversant l'emplacement de la Italie aux vins. Ils ne purent faire exécuter ee canal qu'à la condition qu'ils construiraient un pont sur le bord de la Seine, à l'endroit où les caux du canal se verseraient dans cette rivière. Ce pont fut bâti et porta le nom de Pont-aux-Marchands, La partie abandonnée de l'aneien canal, celle qui se trouvait dans l'intérieur de l'enceinte, privée des eaux de la Bièvre, servit d'égout aux rues des quartiers voisins. Un eloaque nomme Trou-Punais, situé à l'endroit où la rue des Bernardins reneontre celle de Saint-Victor', recevait les eaux dans des temps de pluies. Il s'en exhalait une odeur qui incommodait les habitants du voisinage, et causait des maladies contagieuses. Malgré les plaintes, ce ne fut qu'en 1672 que ce foyer de puanteur fut supprimé, et que la rivière de la Bièvre s'écoula dans la Seine par son lit actuel et primitif.

PHIT-PHE-AUX-CLERGE. Il était situé entre les rues Mazarine et des Pédis-Auguslins, et entre la rue du Colombier et le quai Malaquisi. Il était séparé du Grand-Pré-aux-Clères par un large canal qui s'étendait en longueur dupuis la rive de la Scine Jusqu'an bas de la rue Sain-Heutoit. L'emplacement de ce pré commença, au seizième siècle, à se couvrir de maisous. Sous le rêgue de ftenir l' on y ouvrit la rue des Pédis-Auguslins; l'Indée et les jardins de la reine Marquerite en occupient la plus grande partie. Ces jardins sont représentés aujourd'hui par les rues des Beaux-Arts et des Pédis-Auguslins.

PETIT-SAINT-ANTOINE, église et couvent situés rue Saint-Antoine, à l'endroit où se trouve le passage du Petit-Saint-Antoine.

Charles V, pendant qu'il était dauphin, confisqua une propriété nommée le Manoir de la Saussaue, et la donna à des religieux de l'ordre de Saint-Antoine. Ces religieux étaient spécialement destinés à loger et à soigner les pauvres affliges de cette maladie terrible qu'on nommait maladie des ardents. le feu sacré, le feu Saint-Antoine, le feu d'enfer, Cette institution avait un but utile et respectable; mais on ne peut guère faire l'éloge des religieux qui la composaient. ils menaient, au treizième siècle, une vie très-scaudaleuse, Gujot de Provins, dans sa Bible, fait de leurs mœurs un tableau saus doute exagéré, « Ce » sont des trompeurs qui inventent mille fourberies, dit-il, pour tirer de l'ar-« gent du public ; on les voit, montés sur un cheval qui norte une sonnette au « cou, parcourir les villes, les châteaux, pour y faire des dupes; tout l'argent « qu'ils tirent de la crédulité publique, ils l'emploient en gloutonnerie et en dé-» bauelie.... Tout le pays est peuplé de leurs enfants : leur eochon de Saint-· Antoine leur vaudra cette année cinq mille mares d'argent. Leurs impostures « sont trop évidentes ; les évêques les connaissent, mais ils n'en font aucune · justice, parce qu'ils partagent avec ees moines les produits de leurs fourbe- ries. - - Sans doute ces religieux s'étaient fort amendés lorsque Charles V les établit à Paris. Dès son origine, le Petit-Saint-Autoine fut érigé en commanderie; mais cet honneur n'empècha point le relachement et la dissolution des mœurs de s'y introduire. En 1624, les commanderies étant supprimées, on entreprit d'y établir la réforme, entreprise dont l'exécution éprouva de grandes difficultés. L'ordre des Annoins fut aboil en 1790.

SAINT-PAUL, église paroissiale, située dans la rue de ce nom. Déjà j'ai parlé de l'origine de cette basilique qui, pour la première fois, se trouve mentionnée dans une bulle d'Innocent II et qualifiée d'église paroissiale.

Étant l'église paroissiale de l'hôtel Saint-Paul, elle cut part aux bienfaits de Charles V et de Charles VII. L'architecture de cette église n'avait rien de remarquable : on y admirait les peintures des vitraux de la nef, du chœur et des charmiers, ouvrage de Désaugives.

Trois mignons de la cour de Henri III, Quèlus, Maugiron et Livarot, furent inhumés près du grand autel de cette église. Ce roi leur fit élever de magnifiques tombeaux, ornés de leurs figures et d'épitaphes très-louangeuses. Le 2 janvier 1589, les Parisiens, excités par les prédicateurs, détruisirent ces tombeaux; ils disaient, suivant l'Estoile : « Qu'il n'appartenoit pas à ces méchants, » morts en reniant Dieu, sangsues du peuple, et mignons du tyran, d'avoir si braves monuments et si superbes en l'église de Dieu, et que leurs corps n'é-- toient dignes d'autre parement que d'un gibet. - Nicolas Gilles, autcur des Annales de France, mort en 1503, et François Rabelais, l'auteur eclèbre de Gargantua et de Pentagruel, furent enterrés dans cette église. Enfin, au mois de juin 1790, on déposa dans le cimetière Saint-Paul, les ossements de quatre individus, trouvés enchaînés dans les cachots de la Bastille, et on leur éleva un monument où fut gravée cette inscription : « Sous les pierres mêmes des cachots » où elles gemissaient vivantes, reposent en paix quatre victimes du despotis-· me. Leurs os, déconverts et requeillis par leurs frères libres, ne se léveront » plus qu'au jour des justices, pour confondre leurs tyrans. »

Cette église a été démolie, et le culte de Saint-Paul transféré dans celle de Saint-Louis.

LE LOUVRE. J'ai parlé de l'origine de ce château, à la fois forteresse, palais et prison, qui fut fondé vers l'an 1204 par Philippe-Auguste, La grosse tour du Louvre et son enceinte, uniques constructions que ce roi fit élever en ce lieu, étaient le centre de l'autorité royale. Dans cette tour, les hauts barons, les grands feudataires de la couronne venaient humblement faire la prestation de foi et hommage. On ne disait pas que telles terres, telles seigneuries étaient soumises à l'autorité du roi ; mais, suivant l'idiome de la féodalité, on disait qu'elles relevaient de la grosse tour du Louvre. Charles V fit réparer et augmenter les coustructions qui entouraient la grosse tour. Son architecte, ou maître des œuvres, se nommait Raimond du Temple. Lorsqu'en 1373 l'empereur Charles IV vint à Paris, il fut reçu et fêté dans le Palais de la Cité, nommé alors le Palais Royal. Le lendemain de l'Épiphanie, Charles V voulut faire voir le Louvre à cet empereur. Ce prince avait la goutte : on le fit porter à la pointe de l'Île de la Cité, et les deux souverains s'embarquèrent dans un beau bateau du roi, « fait comme » une belle maison, dit Christine de Pisan, moult peint par dehors et par de-« dans. « Le roi, continue notre historienne, « monstra à l'empereur les beaux » maconnages qu'il avoit fait au Louvre édiller. L'empereur, son fils et ses ba230 mæ trep diffi SA l'ori une É de ( rem des Tı inhı que: jany beau » m » br \* to Ann gan 1790 vidu nun - oi • m - pl C Sair I. pris Lou étai feu hon mis . rele strı se Par Le reu

les = 11

> one more remo, - monona a rempereur res neaux voit fait au Louvre édifier. L'empereur, son fils et ses ba-









vons, moult blen y logea, et partout estoit le lieu moult richement paré. En
 salle dina le roi, les barons avec lui, et l'empereur en sa chambre.

Voici, d'après diverses notions recueillies par Sauval, la description de ce châteni, sous le rigne de Charles V et sous celta de quelques-uns de ses successeurs. L'ensemble du bâtiment du Louvre offrait, dans son plan, un paralletogramme d'ediff enturé de fosses alimentels par les eaux de la Seine; des bâtiments, des lesses-cours, quelques jardins et la cour principale du les plans en remplissein la superficie. Au centre de la rour principale du la grosse tour du Louvre, Cette grosse tour, nonamée Tour Neuve, Philippine, Fortenses du Louvre, la Tour Perrand, éte, finamese dans l'històlier Fodule; l'effroi des vassaux indoclies, était roule, et entourée par un large et profond fossé. Elle rendermai à l'intérieur une chapelle, un retuit et plusieurs chambres; on y montait par un escalier à vis. Ione porte en.fer, garnie de servures et de verroux, en fermait l'entrée (f).

Les bâtiments qui entouraient la cour principale et fortiliaient la grosse tour, étaient, ainsi que les clôtures des basses-cours et jardins, surmontés d'une infinité de tours, de tourclles de diverses hauteurs et, les unes rondes, les autres quadrangulaires, dont la toiture en terrasse, en forme conique ou pyramidale, se terminait par des girouettes ou des fleurons. On a conserve les noms de quelques-unes de ces tours : celles du Fer à Cheval, des Porteaux, de Windal, situées sur le bord de la Seine; la Tour de l'Étang, celle de l'Horloge, de l'Armoirie, de la Fauconnerie, de la Grande-Chapelle, de la Petite Chapelle, la Tour où se met le roi quand on joute, la Tour de la Tournelle, ou de la Grand Chambre du conseil, la Tour de l'Ecluse, sur le bord du fossé, la Tour de l'Orqueil, et la Tour de la Librairie, où Charles V avait réuni jusqu'à neuf cents volumes, collection immense pour le temps. La bibliothèque du roi Jean, son père, n'était composée que de dix à vingt volumes au plus. Presque toutes ces tours avaient leur capitaine ou concierge, emploi exercé par de trèspuissants seigneurs de France; plusieurs d'entre elles étaient munies de chapelles et de chapelains.

Les faces des latiments qui enfouraient la principale cour étaient percèes, commo au basard, de pétites feirèles griffies, sans ordre et suns symétrie. Avant Charles V, ces édifices n'avaient que deux étages; ils en eurent quatre sons ce ori ce qui diminus la clarie et les salubrié de la cour. Taliférient de ces latiments, où le jour n'arrivait qu'à travers des fenêtres étroites et griffies, devait être sombre et trisée conime cetit d'une prison.

On pénétrait dans le Louvre par quatre portes fortifiées, appelées Porteaux. La principale entrée se trouvait à l'aspect du midi et sur le bord de la Scine. Cétait une porte flanquée de tours et de tourelles, qui s'ouvrait sur une avantcour assez vaste : on la parcourait en longeant une autre partie du fossé du

<sup>(</sup>i) L'enciente du Louvre avait soisante-une toies de long sur rinquante-huit toises trois pieds de large; la our principale, trente-quatre toises truis pieds sur trents-éaux bites cling pieds de plus, iss unirs de la grosse son, hauté de quatre-vingt seize pieds, auxient treire pieds d'ipsuscur pieds soi et diguer pieds dans les étages soi-citeurs; eufin la circonférence était de orni quarante-quatre pieds.

château. Arrivéa un milieu des a ficade, on trouvait une autre porte, fortifiée par deux grosses lours peu élevées et couvertes d'une terrasse. Sous Charles VI, ectte porte fut décorée de la ligure de ce roi et de celle de son père Charles V, esculpées par Philippe de fondières et Cuillaume losse. Tue autre cutrée se voyait en face de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois : elle existait après la construction de la colonnade du Louvre - Elle cel encor sur piecl, did Sauval, et et, comme on voil, fort étroite, hordée de deux tours rondes, avec une figure - de chaque côde; savoir : relle de Charles V, et l'autre de Jeanu de Bour-t- bout, son épouse. Les deux autres portes, moins considérables, se trouvaient - aux autres faces de l'cilifice.

Les pièces principales des bătiments qui environnaient la cour inférieure consisteint en une grande salte, ou saile de Scati-Louis; șa hauteur aliati jusqu'au comble; șa fongueur était de doure toises, et sa largeur de sept ; lu propriet de sept ; lu respect de la reize, le choulter du la real de la reize, le choulter du la real de la reize, lu charles V, en capati-robe du conseil de la reize, lu charles V, en la reize de la reize, la charles V, en la reize de la reize, la charles V, en la reize de la reize, altitud que la reize de la reize, la reize de la reize, la charles V, en la reize de la reize, la reize de la reize, la reize de la reize, la reize de la reiz

L'enceinte du Louvre renfermait quelques jardins : le plus considérable, qu'on nommait le prandi print, etait carré et l'axiq que six toisse de longueux. Elle contenait en outre un arsenal, et des basses-cours entouvrès de bâtiments dont voie les nons : la Moison du Jour, la Punetrie, la Sauvezie, l'Epicezie, la Patissezie, la Pratièrie, le Gard-Manger, l'Echonomerie; la Bouicillerie, le tiev air l'on fail l'Apporens. Enfin derrière le Louvre, et dans la rue Froncateux, c'âtil une maison où, dit Sauvan, s'souloient sette les Bons de roi. »

Tel était le Louvre sous les règnes de Charles V et de quelques-uns de ses successeurs. Les changements qu'il éprouva sous Henri II et Louis XIV, l'ont complétement modifié.

cont.færs. Phusieurs collèges furent fondes sous le règne de Charles Y: d'acot celui dit de Dorzona, sité un Saint-Jean-Ge-Beuvais, et challi par Bornans, évèque de Beauvais, en 1370; pais celui de Presde, contigu au précèdent et qui était dû à la munificence de Itaoul de Presde, conseiller et poète du roi. Cest dans les caves de cet établissement que le célèbre professeur Fierre Bamus fut traitreusement assassine pendant les nussaeres de la Saint-Bartiè-leavy. Le collège de Diseuelle, rou de la Barqe, en fare de l'eglès Saint-Oine, bait just N. de Dainville, archidacer d'Arras, ne presentait rieu de remarqua-ble. A la même époque, s'éleva reu du Folis-Saint-Reques, par 91, le collège de Mattre-Gervais ou de Natre-Dancede-Bupux. On en devait Tidee à mattre Gersaus-Chrétien, s'ouverain médecie et astrologien silvendié et mont apprécie du roi Charles-le-Quint, vidi Simon de Phares, dans son Catalogue des principaux astrologues de France. Ce noi avait pour lui tant de viverbration, qu'il voulut que son collège portât le non de Maltre-Gervais, parce que re médecin concut le projet de le fonder. Charles y le fil bâtir à ses frais, le dods, vou

lut qu'on y enseignat l'astrologie, lui donna des livres et des instruments relatifs à cette science, dit confirmer cette fondation par le pape Urbain V. y établit deux bourses pour des évoliers à qui l'on enseignait la médecine et l'astrologie, et fit laurer anatième contre eux qui oseraient entever de ce college les livres et les instruments qu'il y avait placés. Cette sinquière fondation et la qualification d'évoliers du roi-que portaient les boursiers ne furent pas respectées dans la suite; en 1699 on supprima les bourses et l'on unit le collège sous la direction de deux docteurs de Sortonne; en 1763 il fot réuni à l'Université; es se bidiments deuvis ont éée onyerties u une caserne.

PONT SANT-MICHEL, qui communique de la place où viennent abouitr les ruse de la Vieille Bouclerie, de la luchelte, de Sant-Andrédes-Ars, cle., à la rue de la Barillerie, en la Gilé. Il est prouvé que ce pont existai vers le milieu du texisième siècle, et portait le nom de Pout-Nerf. Charles N le fil rebalir en pierres en 1378 et chargea des travaux Hugues Aubriot, lequel employa dans ectle circonstauee tous les joueurs et vagabonds de Pairs. La construction citai avancée, jorsque les moines de Saint-Germain-des-trée s'opposèrent à la continuation de cet ouvrage en déclarant que le pont, les maisons qu'on bissait dessus, la rivière, son fond, ess rives, ainsi que leurs revenus leur appartensient, en vertu de la donation que -leur avait faite le roi Chitdebert. Il Bilut paider : perocés fut de longue durée, et rétait pas terminé en 1393. On ignore quels arraugements mirent fin à cette affaire; mais on sait que le pont fut aclevée en 1367.

môtzi-ne-villz, situé place de Grève. On a vu ci-dessus l'origine, les accroissements et les visisitudes de l'institution municipale de Paris, dont le commerce fournit les premiers cièments. Le ne reviendrai pas ici sur cette institution, et ne m'occuperai que des lieux oi elle a été detable. La première maison comuu e où se tennisent les réunions de la Hanze de Paris citait située à la Vallée de Misère, près la place du Grund-Châtelet en la nomma la Maison de la marrhadie. Ensaite, le lieu des seèmes ayant d'it transféré dans une autre maison située entre le Grand-Châtelet et l'églis Saint-Leufroid, elle fut appelée de Parlouer aux bomyrois. Puis cette assembles éstablit pirés de l'entics des Jacobius, entre la place Saint-Michel et la rue Saint-Jacques, dans une espèce de fortilitation faisant partie de l'enceinte de la ville.

Edilu, le 7 juillet 1337, les hourgeois de l'aris achetéreut une mason situes ria place de Grève, purtant le non de Maison aux pitters, parce qu'éle citait en partie supportee par une suite de gros pilières. Elle fut auxsi appoès Maison au daspitàs, parce que Philippe de Valois, qui en avait fait don à la veuve de Louis-le-Utatin, la dépouilla ensuite de cette propriété, pour en grafifier Guy, adaphin du Viermois, et ses necesseurs. Cette maison, quodque possédie ou babilée par des souverains, ne différait des maisons bourgeoises dont elle était voisine que par deux Lourelles, Elle fut, jusquen 1532 le lie no ilse éche-vins tennient leurs assemblées, et où habilat le prévoit des marchands. Le corps municipal, dès qu'îl en fot propriétaire, y fit exécuter diverses réparations, et l'on voit, dans un compte de 1685, que lean de Blois fut chargé de l'onner de pelinteres. On entrepét, qui 1332, de reconstruire cette masson de

6 4

ville sur un plan plus vaste, Je parlerai en son temps de cette reconstruction.

PARIS SOES CHARLES VI.

Charles V étant mort, le 16 septembre 1380, des suites du poison que, diton, vingt ans avant, le roi de Navarre lui avait fait prendre, son lits alne, qui n'avait que douze aus, lui succéda aussitôt. La jeunesse de ce prince, l'ambition de ses trois oncles qui se partagèrent, puis se disputérent l'autorité; l'état de démence où tomba ce roi, l'humenr factieuse et galante de la reine Isabean de Bavière, la perfidie d'un grand nombre de seigneurs, et les guerres que les Auglais ne cessèrent de faire à la France furent autant de sources de malheurs pour les Francais. Du milieu de ces désordres sortirent néanmoins quelques lois sages, mais mal exécutées, parmi lesquelles je dois indiquer l'ordonnance que Charles VI rendit le 20 avril 1402, par laquelle il prescrit au parlement de ne point obeir à ses ordres verbaux, Jorsqu'ils scront transmis par ses officiers ou autres personnes. Des querelles très-vives entre des moines et l'Université, pour des motifs misérables, vinrent mêler leur ridicule au sentiment douloureux qu'inspiraient les erimes des ambitieux et l'extrême misère des peuples. Des réjouissances et des fêtes, parmi les Imrrenrs de la famine et des maladics épidémiques: des paix jurées et violées: des processions et des massacres; des actes de dévotion et des assassinats; des armées de brigands, nommées grandes compagnies, écorcheurs, etc., commandees par plusieurs seigneurs qui pillaient, incendiaient les campagnes, en torturaient les habitants, et poussaient l'inhumanité jusqu'à faire rôtir des enfants pour tirer de l'argent de leurs nères; les factions des Bourquignons et des Armagnaes, qui déchiraient le peuple en s'entre-déchirant; des guerres continuelles et Jeurs effroyables résultats; les armées anglaises qui envahissaient la France et le trône très-mal défendus par la noblesse : tels sont les principaux traits du tableau que présente ce règne, où l'ou vit renaltre et se multiplier tous les désordres et tontes les abominations des onzième et douzième siècles. Parmi tant de troubles et de manx. Paris ne dul guére s'enrichir de nouvelles institutions : voici la notice de celles qui s'établirent ou s'accrurent pendant ce règne.

SANY-GRAVAS, église paroissiale, aujourd'hui seconde succursale de la parisse Note-Dame, située rue du Monceau-Saint-Gravias. Cette église fut réduite sous le règne de Charles VI; en 1430, on en ili la dévilicae. Sa construction et un exemple des modifications gu'au quinième siècle suit le style ogi-val; il avait alors acquis tous les raffinements, toute la délicatesse dont re genre d'architecture peut d're susceptible. Les voites sont très-deives, traballes, et en quedques endroits offernt un tour de force qui n'est pas sais exemple dans les églises de Paris. Ou y voit les nervures des voites se reunir en fascean, redondrer et former, en s'adaissant, et qu'ou appelle une def pendante ou cul-de-lampe. — Les vitraux de cette église, quoique dégradés en phisicurs parties, mérient qu'on s'y arrête. Les us sont l'ouveage de Prini-prier, peintre célèbre en ce genre; ils ont été faits en 1527 et 1530; les autres outstorist, en 1537, du piriceau II-leam Cousin, on me doit pas offisier de voir sont sorts, en 1537, du piriceau II-leam Cousin, on me doit pas offisier de voir

la chapelle de la Vierge, située au rond-point de l'église, et restaurée avec beaucoup de luxe dans ces dernières années.

Le portail de cette église diffère entièrement de l'architecture du reste de fédifice. La première pierre en fut posée par Louis MIII e 28 juliet 1616. Il fut étré sur les dessins de Jacques Debrosses, architecte du Palais du Laxembourg, et fut achevi en 1621. Il présente trois ordres superposés, le dorique, l'ionique et le corintifien. Malgré quelques défauts de désils, ce portait, d'un bét effet, est digne de sa réputation et n'a besoin, pour être apprécié, que d'une place plus vaste qui permette de de considérer sous on vari joint de vue.

L'église Saint Gervais contenait les monuments funèbres de plusieurs personages distingués: du traducteur Pierre du flyer, du pôtet Paul Scarron, de l'abbé de Boisemont, et du pointre Philippe de Champagne. On y remarquait le mausolee fastueux de Miedel Letellièr a genoux, sa ligure, et son épitaphe rapelant qu'il avait provoqué à reéceution de l'édit de Vantes. On yvoyait, enlin, le tombeau érigé par ordre du roi, et seulpté par Lemoine, de Prospert Jolyot de Crébillon, potet tragique nort le 17 juin 1782.

CLAPELLE ET NOPTAL INS ORFÍVENS, OU de Saint-Eids, Sinie's rue des Orffevres.

"A Ct. Les Orfévres de Paris achetérent, en l'an 11999, me maison et y établirent une chapelle et un hópital destiné aux panvres ouvriers de leur profession.

On y vozial plusieurs figures escripciées par le célébre Germain Piola, felles que
celles dé Moise, d'Aaron et des Apôtres. Cette chapelle a subsisté jusqu'en 1786,
ejoque of sou emplacement est devenu une propriété particulière.

CONTRÉBIL DE LA PASSION DE SOURCESBLENE, établié dans les bâtiments de Drépital de la Trinité, rue Saint-benis, au coin de la rue Greweita. Le Thistire Français doit sou origine à cette conférére. C'est dans l'hôpital de la Trinité que, pour la première fois, fit établi à Paris un thèâtre permanent. Auparavant on voyait quelques spectacles ambinants, des jongeurs qui chantisent et s'accompagnaient avec la vielle ou le violon, des baladins qui faisaient danser des singes et autres animaux, des faisents de tours de force ou d'adresse, et surtout, sous les régnes de Charles V et de Charles VI, des funambales étomants. Des tragéties latines, dont le sujet était le martyre ou les airactes de quedque saint, se jouisent, dans quelques monastères; mais on n'y avait jamais représenté une action d'amatique en langue française.

Les confrères de la Passion se lixèrent d'abord dans le bourg Saint-Maureles-Fossès, y dressèrent un théatre, et ligarirent des scènes dont le sujet était la Passion de notre Seigneur l'ésua-Christ. Le prévoid de Paris, par ordonnance du 3 juin 1398, fit défense aux habitants de son arrondissement de se rendre à de spectacle sans une permission expressed uro l. Les confrères s'en plaignirent à Charles VI, qui, ayant assisté à leur représentation, en fut si satisfail, que, par lettres palentes du 4 novembre 102, il leur permit de donnet leur spectacle dans Paris et dans les environs de cette ville, et de se montrer dans les rues viets de leur costume théritral. Ce roi se déclara Jeur protecteur dans des let-vois il les traite de ses piéres; eq uiu a fait critier qu'il était lui-même agrécé à cette confrèrie. Après avoir joué leurs mystères, à certains jonns, dans différentes maisons, ils se fixèrent dans les grades salte et l'hôpital de la Tri-

nité, qu'ils loubrent aux religieux d'Hermières, et prirent le titre de Mottres gouverneurs et confrères de la Passion et Résurrection de Notre-Seigneur. Ils y représentaient des pières appetées Mystères, Moralitét, pières offrant une suite de scènes coltquiées sur les Fornyleis, sur les Actes des Appites ou sur la vie de quelque saint, et écrites en vieux francais rimé.

Ca spectacle fit fortune à Paris; et les curés des paroisses de cette ville, afin d'en faire jouir leurs paroissiens, avancèrent complaisamment l'heure des vierses. La représentation de ces Myatries se donnait les jours de dimanches et de fêtes, commençait à une heure après midi, et se terminait à cinq heures. Le prix des places était de deux sons par personne. Je donnerai, sous les régues suivants, de plus amples détaits sur fêtat de ce théstre.

colléges. Nous consignerous en passant la fondation de trois colléges situés dans la rue des Sept-Voies : le premier fut établi par P. Fortet, d'Aurillae, chanoine de Paris; le deuxième, par Gny de Boye, archevêque da Reims; et le troisième, par N. Coequerel, chanoine d'Amiens. Les bâtiments de ces écoles sont deuxis iongtemos devenus des propriétées particulières.

HODTAL DE ROLLE. Il est pour la première fois mentionné dans un arrêt du parlement de l'an 1392; il existait avant eette époque, et avait pour objet de servir d'assie aux ouvriers de la Monnaie que l'age ou les infirmités met-taient hors d'état de travailler. On les appelait les Frères de l'hôtet du Louvre, sans doute nare qu'alors la Monnaie était au Louvre.

COMPAGNIE DES ARBALÉTRIERS DE PARIS. Il existait depuis longtemps dans cette ville une confrérie d'arbalétriers, composée d'un roi, d'un connétable et de maîtres. Le lieu de leurs réunions et exercices était situé rue Saint-Denis, près la Porte-aux-Peintres. Ils obtinrent du roi Charles VI, par lettres du 11 août 1110, l'autorisation de se réunir, et de contribuer à la défense de la ville. Par ees lettres, il est ordonné qu'il sera fait un choix de soixante des plus habiles arbalétriers, qu'ils s'habilleront et s'armeront à leurs frais, qu'ils jouiront de plusieurs priviléges, seront exempts de paver le quatrième du vin, les impositions et aides mises pour la querre, les taitles, subsides, gabelles, quel et arrière-quel, excepté ce qui se lève pour les réparations et fortifications de la ville, pour l'arrière-ban, et pour la rancon du roi, ils seront présentés aux denx prévôts, celui de Paris et le prévôt des marchands, et leur préteront serment d'obéissance et de fidélité...Ils marcheront aux frais de la ville. Le capitaine aura eing sous par jour, et chaque arbalétrier trois sous , sans compter la dépense de bouche pour l'homme et pour le cheval. Les confrères arbalétriers eurent soin de faire confirmer leur institution et leurs privilèges par les successeurs de Charles VI. Le chef de ces arbalétriers renonca à son titre de roi pour prendre celui de grand-maître. Aux quinzième et seizième siècles, il habitait un hôtel rue de Grenelle, à peu près en face de l'Hôtel des Fermes.

L'usage des armes à feu, étant devenu général, rendit inutile l'institution des arbalétriers. Cependant ce corps se maintint jusque sons Louis XIV.

ANCHEUS DE PARIS. IIs avaient, comme les arbalétriers, pour les commander, un roi et un connétable; ils obtinrent de Charles VI, en 1411, la permission d'e se constituer en confrérie, en l'honneur de Dieu, de la Vierge et de saint Séhastien. Ils jouirent aussi des priviléges et exemptions donnés aux arbalétriers, avec cette différence, qu'au lieu d'avoir trois sous par jour ils n'eurent que deux sous. Ils étaient au nombre de cent vingt.

ABQUEASHERS, On fait remonter la compagnie des arquebusiers de Paris jusqu'au rêgne de Louisi-de-fros. Ber letters patentes d'avril 1599, le mombre des clievaliers de l'arquebuse fut porté à deux cents. Les arquebusiers remplissaient des fonctions sembhales à celles des arbalétriers, el jouissaient des mêmes priviléges. En 1671, ils se réunissaient dans une maison de la rue de la Roquel, es, au n'90; sur la porte on lissil encore, sous le règne de Louis XII; fait de la Compagnie royale des chemiters de l'arbaléte et de l'arquebus de Paris. Cet hôtel est devenu propriété particulière. Louis XIV, au mois de mai 1690, fixa un nombre de deux cent quatre-vings les individus composant les trois compagnies d'arbalétriers, d'archers et d'arquebusiers. Ces corps n'étaient pas sexe nombreux pour maintein l'ordre à Paris. Les arquebusiers cessand d'être employés au service de la ville, se maintinrent en société, et continuèrent à s'exercer entre eux.

PONTS DE PARIS. A la fin de janvier 1408, un hiver long et rigoureux, suivi d'un dégel, devint fatal aux trois ponts de Paris. Le Petit-Pont, construit en bois, fut renversé, ainsi que les maisons établies dessus. On le reconstruisit aux dépens de la ville qui dès lors en devint propriétaire. Le Grand-Pont, dit aujourd'hui Pont-au-Change, éprouva une secousse si forte, que quatorze boutiques de changeurs qu'il supportait furent ruinées; mais sa masse résista, Le même jour, le Pont-Neuf, aujourd'hni nommé pont Saint-Michel, quoique bâti en pierre et depuis vingt-six ans sculement, céda à la violence des eaux, et dans sa chute entralna les maisons qui s'y trouvaient. Ce pont réédifié de nouveau était bordé de loges louées à des particuliers movennant une redevance annuelle qu'ils payaient à la ville. On a la certitude qu'avant 1313 il existait, dans la direction du Petit-Pont et de la rue qui traverse l'Île de la Cité, un pont de bois qui servait de communication à des moulins placés sur la Seine. Ce pont anciennement nommé Planche-Mibrai, nom qu'il tenait du licu où aboutissait son extremité septentrionale, fut appelé dans la suite pont Notre-Dame. Il fut, en 1413, construit en bois. Robert Gaguin, en parlant de la chute de cet édifice, dit « qu'il était chargé de soixante maisons, trente de chaque côté de - la route, et que ces maisons se faisaient remarquer par leur hauteur et l'u-» niformité de leur construction... Lorsqu'on s'y promenait, ne voyant point · la rivière, on se croyait sur terre et au milicu d'une foire, par le grand nom-

PARIS SOUS LE BÉGENT DE RENRI V. ROI D'ANGLETERRE.

» bre et la variété des marchandises qui étaient étalées. »

Après la mort de Charles XI, en 1521, le roi d'Angleterre lit solennellement proclamer un fils qu'il avait cu de Catherine, fille de Clarles XI, roi de France. L'Oncle de ce petit roi, le duc de Bedford, fut nommé régent du royaume de France, et le duc de Clarence, gouverneur de Paris. Dès lors, le duc de Bedford diliga tous les ordres de l'État à prêter au jeune prince auglais serment de

Bédité; e, hieutôt on commença, dans la chancellerie du palais, à seculer au oum de cet cafant—roi, et à line en tête des actes publics est mois: "Henri, par la grâce de Dieu, roi de France et d'Aughetere. Les Auglais, pendant prês de quitre amiées, depuis le mois d'octobre 1421 jusqu'a mois d'avril 1364, gouvernièrent Daris et une grande partie des provinces de France. Voiei les changements qu'éprona cette ville pendant la domination de ces étrançais.

HOTEL DES TOURNELLES, situé rue Saint-Antoine, en face de l'hôtel Saint-Paul, dans l'emplacement qui aujourd'hui est en partie occupé par la Place Royale. Cet hôtel fondé par Pierre d'Orgemont, en 1390, devint en 1417 la propriété du roi. Dans les titres, cet hôtel est qualifié de Maison royale des Tournelles. Charles VI l'habita dans les temps de sa démence. Le due de Bedford y logea pendant la durée de la domination anglaise à Paris. Ce prince le fit reconstruire, et en augmenta considérablement l'étendue. Les Anglais ayant été expulsés de cette ville en 1436, et Charles VII s'y étant établi, l'hôtel des Tournelles devint le séjour le plus ordinaire de ce dernier roi, qui le préféra à celui de Saint-Paul. Son nom des Tournelles lui vient de la grande quantité de tours dont il était hérissé, suivant l'usage de cette époque. On y remarquait plusieurs galeries, la sulle des Écossais, la sulle de brique et la sulle pavée. Les bâtiments étaient entourés de vastes jardins. Une partie de l'hôtel des Tournelles portait le nom spécial d'Hôtel du Roi. En 1464, Louis XI fit construire une galerie qui de ce dernier logement traversait la rue Saint-Antoine, et aboutissait à l'hôtel de madame d'Étampes, dit Hôlel-Neuf,

Louis XII mountal, le 1re janvier 1515, à l'hôdel des Tournelles. L'éviennent la fatal qui priva de la vie le roit literai il détermina Chiférine de Néliciès à renoncer à cette habitation. En 1565, la demotition en fut ordonnée. Sur son emplacement on établit le burdeé aux Chevenz, qui, an mois d'avril 1578, la le thérêtre d'un embat violent entre les nignous de flerir III et les favoris du due de Guise. Plus land, dans le même lieu, on construisi la 1 Pluser Royale.

SANT-GERMINE-L'AUXRROIS. D'ai dejà racoulté l'origine et les diverse états de cette église, dont le doyen se préteulait sécience suzerain de la pupart des établissements religieux fondés dans la partie septentrionale de Paris. Il était de service de la Seine et d'une grando portion de la partie méridionale de l'aris. Si l'on etl céde aux prétentions de ces deux seigneurs-prêtres, jamais la capitale du provaume ne se serait aurandié.

Pendant la domination des Auglais, en 1423, cette église fut en majeure partie reconstruite. Le portait est remarquable par l'étégance de son porche, qui vient d'être restauré ainsi que la nef et les chapelles, sons la direction de M. Ballard. L'entrée en est décorée par six statues, dont deux representent le roi Childebert et la reine Ultropothe, précendus fondateurs de cetté église.

Cette basilique était d'abord collégiale et paroissitale, mais un long et senulaleux procès entre le curé et les chanoines, détermina le parlement en 1733's renuir ex chupitre à celui de la cathedrale. Après cette rémino, les marguilliers de Saint-Germain firent exécuter plusieurs réparations dans le cheur, et dattre le judé, ouvrage recommandable de l'architecte l'ierre Lessot et du Confe

fidélité; et bientôt ou commenca, dans la chancellerie du palais, à sceller au nom de

la grace quinze a

vernèrer

gements

HOTEL Paul, da

Royale. priété di

nelles. €

y logea

eonstrui

expulsé: nelles de

de Saint dont it é

galeries. étaient

le nom . de ee de

madamo Louis

fatal qu cer à ce

ment or

d'un ce Guise, 1

SAINT cette és

établis: le desor

des rive Si l'on +

tafe du Pend

tie reco vient d M. Balt

le roi € Cette

leux pi réunir liers /

abatt



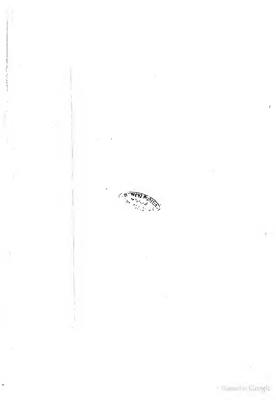

sculpteur, Jean Guujon. Le grand autel fut décoré avec luxe sur les dessins de Bacary; on entoura le chœur d'une grille en fer poi, exécutée par Dumiez. On plaça derrière l'autel deux statues en pierre, l'une représentant saint Germain, sculptée par Mouchy, et l'autre saint Vincent, par Gois.

Le ne déciriar point tous les objets précieux qu'a renfermés cette basilique : on y voyait des ableiux de louvente, de Coyale, de Lebrun, de fon Boubugue, de Philippe de Champague, etc., et plusieurs monuments funcibres, notamment mue me enieraire antique de porphyre, placés sur la tombe du savant de Caylus, urne que l'on voit aujourd'hui dans le Musée des Antiques de du Louver. Putieurs éradits, lifertaeurs et artistes distingués firent hinunés dans cette église: tels sont Malberte, poète; André Bacier et Anne Lefèvre, se savante éponnes; Stella, Warin, peintre, exulpteur et fondeur, etc.

Cette églése, paroisse du quatrième arrondissement, fut, le 13 février 1831, yillée et réduité à un état complet d'inutilité. Des manifestations légitimistes ont amené le mouvement populaire qui a produit ces dévastations. Cependant, quelques années après, on a entrepris la restauration de cet édifice, qui a été rendu au cutle e 1 x mai s'atte.

Nous trouvons encore à noter la fondation de l'Hôpitol de l'Aurrea-Feure (1425), qui a existe rue firmelle-Sain-Louorie; celle du Collège de la Marche, qui était situr ende la Montague-Sainte-Loneviève; enfin l'établissement du Collège de Seez, qui est représenté actuellement par l'hôtel Nassau, rue de la llarge.

PARIS SOUS CHARLES VII. - SIÉGE DE CETTE VILLE PAR LA PICELLE D'OBLÉANS.

Grâce au patriolisme d'une jeune paysanne, au prestige qui s'attactin à sea actions extraordiniers et à l'energie du comte de likehemond, qui, mécontent des Anglais, abandonna leur parti pour embraser celui des Prançais, Charles VII, qu'on nommait, par dérison, ter ai de langres, parvint à rancuer la fortune sous ses bamières; mais ce ne fut pas sans avoir teut èphisèures entreprèss inutiles. Il dirigea contre l'aris, que possédaient les Anglais, une armée où commandait Jeanne d'Are. Le 8 septembre 1429, cette armée, composée d'environ douze mille hommes, commenca, vers les ouze heures du natin, par assailir la nuraille entre les portes Saint-Homoré et Saint-Denis, L'attaque fut vive et dura quatre heures. L'armée du roi de France, accudir par les traits nombreux et par les canons placés sur les remparts, se retira. Les soldats de cette armée emportèrent leurs morts, et les déposèrent dans la grange du Matharias, pars des Port-Acques, puis lis mirent le fei à écette grange pour sépargner la peine de les enterrer. La Pueelle fut blessee par un trait qui loi travers la jamble, et cetui qui portati son échardar fut tué.

ta ne fut que le 13 avril 1338 que le comite de Richemond et le comite de Dunois, secrétement favorisés par plusieurs habitants de Paris, pureut entrer dans cette ville. Les Anglais, pris au depourva, périrent sous le fer vengeur. Quelques-uns, avec le capitaine Willi), so réfugièrent dans la fortersea de la Bastille, et furnet biento d'oligés de se reuder par composition.

Condition Cond

Charles VII, après avoir pris Montereau, III, le 12 novembre 1337, son entrée sedeunelle à Paris, où il flut reçu au milieu des fètes. Sur son passage on avait ciabil des thètires, où, suivant le goût du temps, on jouait des mystères, parmi lesquels se fisiaient remarquer le Combat des Sept Péchés capitaux contre tes Trois Vertus théologoules et les Ouutre Vertus cardinales.

Il y cut sous le règne de ce roi des fetes et de longues famines, des impots excessifs, des entrées triomphales, des disputes animées et intràssables entre l'Université de Paris et les moines mendiants; de belles processions, métées de mystères; des querelles et des combats entre les écoliers et les bourgeois, mais peu or plutof point d'institutions nouvelles.

Charles VII s'était retiré, eu l'an 1456, à Mehun-sur-Yères : le 22 juillet 1561, il y mourut, pour s'être, dit-ou, absteuu trop longtemps de manger, dans la erainte d'être empoisonné par les agents de son fils.

TMOTEL DE NESLE, en Islân nommé Nigolla, occupial l'emplacement du coljèce Masarin, de l'Ibée da la Monnaie et autres lisux contigus. Ses batiments et jardins étaient à peu près circonscrits par les rues Mazarine, de Nevers et le quai Conti, autrefois nommé quai de Nesle. A l'extrêmité occidentale de cet emplacement, étaient la Poste et la Tour de Nesle. La Porte se composait d'un edifice flanqué de deux Cours roudes, entre lesquelles était l'entrée de ville; on y arrivait en traversant le fossei, sur un pont formé de quatre arches. La Poste de Nesle, stutie à quedques toises an nord de cette porte, était roude, très-élevée, et accouplée à une seconde tour plus laute, moins forte en dismètre, et qui contenait l'escalier à vis. Cette tour correspondait à une autre tour parcille, placée sur la rive opposée, près du Louvre, nommée la Tour qui fait le coin. Cette lour et cette porte étaient nommées dans l'origine tour et porte de Philippe Hanelin e elles changérent de nom, à cause de leur voisinage de Valet du Nesle.

L'Adet de Neil devint fameux par les crimes d'une reine de France, dont l'aj aprid dans le chapitre précèdent. Charles VII, en 1414, donna, comme je l'ai dit, cet hôtel à François 1°, duc de Bretagne. Ce duc étant mort sans entats miles, cet que les proprieté revint à la couronne. Heuri II, en 1524, vendit l'abbret de Neile à quelques particuliers alors sur son emplacement s'elevièrent diverses constructions, telles que l'hôtel de Nevers, l'hôtel de Guerra, l'hôtel de Guerra (no l'archive) en collège Mazarin. Nest, furnet démois en 1653, pour faire place au collège Mazarin.

### PARIS SOUS LOUIS XI.

La 22 juillet 1461, Louis XI, ilis de Charles VII, monta sur le trône de France. Ce roi, par la fermeté de son caracière, par ses constants efforts à conteinr la noblesse dans un état de soumission, peut être comparé au roi Philippe-le-Bel; mais, moins emporée, moins fastueux que Philippe, il fut plus méchant et plus superstitieux. Tous deux contribuévent à d'imiturer la servitude en France : tous deux, despotes alsolus, voulaient exerver leur despoisme sans la participation des princes et des seigneurs. Louis XI possédait des connaissances supérieures aux habitants des cours. Il savait le latin : il protégeu les lettres, aceueilli les savants et l'imprimerie. Il avait la têle forte, l'esprit faible et le cœur corrompu; il était foux, cruel, sans foi, sans probièt, et supestitieux jusqu'au ridieule. Il termina son rêgue, genânge de lenn et de mai, le 39 août 1483. Paris, sous ce règne, fut enrichi de quelques établissements d'une haute importance.

L'IMPLIERIE, puissant complément de l'art d'écrire, yéhicule de la pensée, propagateur des vériles et des creurs, fut inventée vers l'au 1820, à Hardem en Hollande, par un nommé Loureat Couter, et perfectionnée par Jean Gerscheid, dit Cattelberg, qui établit une imprimeré à Mayence, as patieit, Laurent n'employait que des caractères en bois. Ces enractères, mobiles et inégaux, formaient d'une setule pièce des nots entières. Ces formes de lettres et de mois citaient lièces entre elles, et entibles avec de la ficelle : ce procéde étant insuffisant pour les tenir services convenablement les unes contre les autres, elles cédient aux efficies de la presse, se séparaient sous on poids, et ne produssient ainsi qu'une impression très-défectueuse. Cuttenberg s'associa Paust ou Fust, orfere. Celui-ci employa utilement un jeune homme, nommé Pierre Schreffer, qui, le premier, en 1452, inventa l'art de fondre des caractères de métal. Cette sociéé entreprit des ouvrages d'une étendue considérable. On vis outri de ses puesses, en 1457, le Paurlier lattn, la Bible, le Balionale dicinorum officiorum, de Durand je Cottabiliona, étc.

Vers Ian 1472, Pierre Schoelfer et som associé Conrad Ilanequis envoyèrent de Mayence à Paris un de leurs agents, appelé Herman de Statlocue, chargé de vendre une certaine quantité de livres imprimés, Pendant que ce commis ejournait à Paris, il fut atteint d'une maladie dont il mourut. Alors les oflieiers du roi, en vertu du droit d'audoire, s'emparèrent des livres et de l'argent qu'a vali laissès le défunt. A cette nouvelle, Pierre Schoeffer et son associé s'empressèrent de faire des démarches pour recouver le ures fonds. Ils obtinerent des lettres de l'empereur d'Allemagne et de Tarchevèque de Mayence, adressees au roi de France, tendant à déterminer er or à la faire restituer les livres et l'argent saisis. Louis XI, le 21 avril 1475, donna des lettres patentes par lesquelles il leur rendait pleine justice.

En 1170, quelques hommes zélés pour la propagation des lumières, docteurs ou bacheliers de Sorboune, Guillaume Fielet, de la Savoie, Jean Hotpulin, dit La Fierre, Allemand, et Jean Gaisser, avaient déjà entrepris d'attirer à Paris les imprimeurs l'hieric lecring, de Constance, Nieles Firburger, de Contana, Ilerte dout de Rembolt, des environs de Strasbourg, et Martin Crants. Ils établierut leurs præsses au cellége de la Sorboune. Il sortif de ce nouvel établissement divers ouvrages imprimés, tels que les Lettres de Gasparin de Rergance, l'A-trèpid de Tile-Lipe per Florus, la Rétolique de l'échet, Solluter, quelques-unecs de ses Lettres, des livres du cardinal Bessarion, etc. Ces premières éditions parquet un beaux crancières momisson lettres roules.

En 1473, Martin, Michel et Erlich Gering vinrent s'établir dans la rue Saint-Jacques, au Soleil-d'Or, et y imprimèrent d'abord le Specutum vilæ humano, de Rodrigue, et ensuite la Bible. Le succès de cet établissement en tit naître d'autres : Pierre Cesaris el Jean Stoll fondèrent, en 1873, une imprimerie, et publièrent le Monipulus currborna, le Tractates de paralitate henéfaciram cerlesiasticorum. — Marc Reinhardi, imprimeur de Strasbourg, avait, en 1882, une imprimerie établie à Paris. — Jean Maurend imprima, en 1893 et 1938, pour Antoine Vérard, libraire, les Grandes Chroniques de France, en trois volumes infolio. Son imprimerie état situee rue Saint-Victor. — Thilman Kerver imprima, pour le libraire lean Pétil, le Conpordation de Robert Gaguin.

Mais les imprimeurs parisiens, qui, par leurs talents el leur éradition, acquirent le plus de réputation, furent les Estienne. Henr Estienne, d'où sortirent lous les savants de ce nom et de cette famille, commença à imprimer en 1502. Son fils, fuolert Estienne, fut le plus habile imprimeur, et l'un des plus savants de son siècle.

Plus de six mille écrivains vivaient à Paris en copiant, en enluminant des mamuscrits; ils tenaient leur maltrise de l'Université. L'imprimerie, qui reproduisait les ouvrages avec promptitude et à peu de frais, enleva aux copistes et aux columineurs une grande partie de leurs travaux, et fit des mécontents. D'autre part, l'imprimerie, favorisée par les rois Louis XI et Louis XII, ne le fut pas de même par François Ir. L'éclat que jetait ce nonveau fanal inquiétait beaucoup ceux qui vivaient d'abus. François I<sup>er</sup> écouta leurs plaintes. Le 13 janvier 1535, il ordonna la suppression entière des imprimeries de son royaume, prohiba l'impression de toutes espèce de livres, sous peine de la hart. Le 23 février suivant, il suspendit l'effet de cette ordonnance tyrannique, ordonna au parlement de lui présenter vingt-quatre personnes, desquelles il en choisirait douze qui senles pourraient dans Paris imprimer des livres approuvés et nécessaires, et non des compositions nouvelles. On poussa la précaution jusqu'à défendre et empêcher la publication des traductions, en français, des livres saints, de la Bible, des prières, des psaumes : tant les hommes intéressés au maintien des ténébres et des abus étaient effrayés du progrès des lumières.

ÉCOLES DE MEDICINE, Situées rue de la Bücherie, nº 15. On enseignait la medeme dans l'Tuiversié de Paris; mais cette science, trés-peu avancée et souillée d'erreurs et de pratiques magiques, n'avait point d'école spéciale. En 169, l'Université, assemblée à Notre-Dame, se décida, pour fournir un local propre à l'enseignement de la médecine, à acheter une vieille maison appartenant aux Chartreux et située rue de la Bücherie. La construction du bâtiment des écoles, commencée là en 1875, fu terminée en 1877. Les professurs et les écoliers, suivant l'ancien usage, étaient ou devaient être prêtres : on les nommait phasteiens, suives, quelques dissindécires.

En 1571, les médecius de cette école firent une expérience utile à l'humanité et et aux progrés de la sécience. Il les prépesatièrent au ori Louis XI que plusieurs rappersonnes attaquées de la matadie de la pierre périssaient sans guérir, et demandèrent qu'on leur livrat un archer de Meudon, affligé de cette madaie, et de condamné à mort pour ses crimes. Le roi y consentit : le condamné fut opéré es theureus ment, qu'm bont de quinze jours il recouvra la sanche.

On attribue au roi Henri II un réglement fort étrange contre les médecins,

Voiei un article de ce réglement : - Que, sur les plaintes des héritiers des personnes décèdées par la faute des méderius, il en sera informé et rendu juslière comme de tous autres homicides : et serant les méderies ureceniers tenus - de goûter les exercionals de leurs patients, et leur impartir toute autre sollicitude, autrement seront réputés avoir été cause de leur mort et dresse.

En 1618, on construisi pour la première fois dans cette école un amplihétire. Biendo il devin insuffisant, les baliments de l'école, relatis en 1678, étaient spacieux et recevaient le jour par les fenêtres d'un doine décenveriencement de statues allégoriques. — En 1776, l'édifice de cette école menaçant ruine, la Faculté de mécieine fut obligée de transferer son cussignement et sa bibliothèque dans les anciennes Écoles de Droit, rue Saint-Jean-de-Beuvaris. Cependant, en ouveau local c'étant point assez vaste, les professeuré afantonire et d'accouchement continuèrent leurs cours dans l'école de la rue de la Biblierie. — L'ancienne porte d'entrée de cetté école existe encore. Elle offre le caractére d'architecture du quinzième siècle; au-dessus on lit cette inscription, Schole médiconn. L'amplithéthet, platie of 1714, rue et plus fréquenn. L'amplithéthet, platie of 1714, rue et plus fréquenn.

roorg ACV LETTIES. L'Dôtel de l'administration est aujourd'hui situé rue L-J. Housseau, Cest un établissement dout on trouve des exemples dans l'antiquité, et que la barbarie avait fait disparalite. L'Universié en conçut le projet en instituant des messageries; Louis VI, en 1164, le mit à exécution, et ût le premier un réglement sur les postes. Deux cent trente courriers faissient le service du royaume et portaient les siphenées de la cour. Pour subverior aux frais de cette entreprise, ce roi chargea le peuple de trois millions d'imposition. L'Universid a constamment [oui du droît des postes et messageries jusqu'en l'ammée 1719, époque où fut étable l'administration des messageries et postes royales et, pour l'indemniser de cette perte, on lui accorda le viragi-builéme du bail général des postes, qui alors se montait à 120, 000 liv. La poste aux lettres, qui, depuis son origine, "avait servi qu'au gouvernement, ne commença qu'en l'an 1830 à servir aux particuliers. Elle devint, sous Louis NIV, et n'a pas cessé despuis d'être une administration considérable.

Son bitiment actuel ciati autrefois une grande maison, à laquelle appenait l'image de saint Jacques, que le due d'Éperion acheta, et où il fit bâtir un hôlel. Hevrart, contrôleur-geineral, en devint ensuite proprietaire, et le fil reconstruire. Fleuriau d'Armenouville l'acquit, et le fit rebâtir let qu'il est aujourd'hui. Cest en 1737, qu'il ful destiné à l'admissiration des possijourd'hui. Cest en 1737, qu'il ful destiné à l'admissiration des possi-

### PARIS SOUS CHARLES VIII.

Ce prince, Agé de treiza ans, succéda, le 30 août 1183, au trône de son père, sans hériter de ser vices. Il était doux, affable, courageux et hienfaisant. Il moutra beaucoup de faiblesse dans son administration : il ne faisait pas le mal, mais il le laisast firie. Les courtisans le nomaneut le petir roi, parce qu'il était monté encore jeune sur le trône. Ce prince fut le premier qui donna au conseit du roi une organisation et un fixité qu'il n'avait jamais eures : il Périgea en cour souveraine, présidée par le chancelier et composée des maltres ordinaires des requieles de l'hétole et de dis saept conseillers. C'est cette cour qu'on a depuis nommée le grand conseil. Sous ce règue se manifesta dans Paris in màladie appée de abord grasse vérole, ensuite le mal te Roghes et le mal Iranguis. Le parlement, de concert avec l'évêque de cette ville, pour diminuer les effets de cette maladie qui fit de grands progrès, ordonna, le 6 mars 1597, « qu'on ferait es sortir de Paris ceux qui ont gangée ladite maladie hors de cette ville; et qu'on e freait enfermer, nourrir et traiter ceux qui l'on Laganée à Paris.

Charles VIII mourut, le 7 avril 1498, des suites d'un eoup qu'il reçut à la tête, en passant précipitamment par une porte conduisant aux fossés du château d'Amboise. Les établissements furent peu nombreux à Paris sous son règne.

FOIRE SANT-GERMAIN, située sur l'emplacement du nouveau marché Saint-

Commin.— Les abbés et religieux de Suint-Germain-des-Prés joudreau marcine sourcermain.— Les abbés et religieux de Suint-Germain-des-Prés joudsseut, depuis les temps les plus barbares, du droit de foire. Cette foire commençait, tous les ans, quirize jours après Palques, et durait trois senaines. En 1278, il y out au Pré-aux-Cleres un combat violent entre les écolières et les domesiques de Falbaye. Les religieux hrent condamnés de fortes amendes, et forés de crider au roi l'autre moitié des revenus de cette foire : alors elle fut supprimée et transférée aux Ilalles.

Les abbés et religieux de Saint-Germain-des-Prés avaient, pendant les guerres civiles des règnes de Charles VI et Charles VII, éprouvé de grandes pertes : ils demandèrent à Louis XI, comme un dédommagement, le droit d'établir dans le faubourg Saint-Germain une foire franche; ee roi leur aecorda leur demande par lettres patentes du mois de mars 1482. La durée de cette foire était d'abord de huit jours : dans la suite, ouverte le 3 février, elle se continuait pendant tout le carnaval, une grande partie du Carème, et ne finissait qu'au dimanche des Rameaux. Les religieux de Saint-Germain, des l'an 1486, avaient fait construire pour cette foire cent quarante loges. Ces constructions eu charpente, justement admirées, devinrent, pendant la nuit du 16 au 17 mars 1763, la proie des flammes qui s'étendirent jusqu'à l'église de Saint-Sulpice, et y endommagérent la coupole de la chapelle de la Vierge. On les reconstruisit l'année suivante dans une forme plus simple. L'emplacement fut divisé en huit rues qui se coupaient à angle droit. Ces rues, dont quelques-unes se trouvaient abritées par des toits en vitraux, étaient bordées de baraques, occupées temporairement par des marchands de modes, de joujoux, de sucreries, de bijouteries, etc. On y voyait plusieurs eafés três-vastes, des cabarets, des maisons de jeu et plusieurs spectacles forains. On y comptait quatre grandes salles de théàtres où venaient jouer les acteurs des boulevards, ainsi que plusieurs autres salles destinées à des objets de euriosité; enfin un Vauxhall d'hiver, lieu de danse, et vrai marché de courtisanes,

L'emplacement de cette foire, bien plus vaste autrefois qu'il ne l'était en 1789, et que n'est aujourd'hui le marché Saint-Germain qui l'a remplacé, s'étendait jusqu'aux environs du Luxembourg. Entre les rues Garancière et de Tornour se trouvait le lieu destiné à la vente des bestiaux : on le nommait le Champ



erotté, ou le Champ de Foire. La partie qu'on appelait le Préau, destinée au marché, et où aboutissaient la rue de Buci et le passage de la Treille, avait anciennement beaucoup plus d'étendue auc dans ces derniers temps.

FILLES PÉNITENTES, établies d'abord sur l'emplacement de l'hôtel d'Orléans, sur lequel on a construit la Halle-aux-Blés, puis transférées au monastère de Saint-Magloire, rue Saint-Denis, - Un cordelier nommé Jean Tisserand, doué d'un grand zèle et d'une éloquence propre à entraîner les filles publiques qui ahondaient à Paris, réussit à convertir environ deux cents de ces filles, et à les réunir dans une communauté religieuse. Louis II, due d'Orléans, qui fut depuis roi sous le nom de Louis XII, donna, en 1494, pour les loger, une grande partie de son hôtel d'Orléans, situé rue d'Orléans-Saint-Honoré, L'évêque de Paris, Jean Simon, fit un réglement, où l'on voit que les filles, pour être admises dans ce eouvent, étaient tenues de faire des preuves suffisantes de leur libertinage; d'affirmer par serment prêté sur les saints Evangiles, en présence du eonfesseur et de einq ou six personnes, qu'elles avaient mené une vie dissolue. On était fort rigide sur cette preuve. Il arrivait souvent que des filles se prostituaient exprès pour avoir droit d'entrer dans cette communauté : si ce fait était reconnu, on les chassait honteusement de la maison. Il arrivait aussi que des filles, à la suggestion de leurs parents, qui voulaient s'en débarrasser, se présentaient, en protestant et jurant qu'elles avaient vécu dans la débauelle, tandis qu'elles étaient encore vierges. Cette singulière tromperie détermina les religieuses de la communauté à vérifier le fait : toutes alors, en présence des mères, sous-mères et discrètes, et par des matrones nommées exprès, furent soumises à une scrupuleuse visite. Ainsi, après la visite, si la fille postulante était trouvée vierge, on la renvoyait comme indigne d'entrer dans ce eouvent.

A son origine, celte maison portait le titre de Refuge des Filles de Paris, et dans la suite elle reçut écui de Fille Paidentes. Ces illes resérent dans le couvent établi sur l'emplacement de l'hôtel d'Origins jusqu'en 1372, époque où Catherine de Méciés, votudant y bâtir un hôtel, les fit déloger et transfèrer dans le monastère sinit-bagloire, que Saint-benis, monastère occupi par des moines qui se retirèrent dans la maison de Saint-Bacques-du-Haut-Pas. Les guerres civièmes us seizèmes siècle enaisèrent du désordre dans ce couvent comme dans beau-coup d'autres: la conduite de ces filles dévint si scandaieuse, qu'on fut obligé dy introduire huit refigieuses de Nontmartre, chargées d'y remettre la règle en vigueur. Elles y entrérent en 1616; et, au moyen de quelques adoucissements apportés à la sévérité des anciens réglements le, lon ondre s'y rélabili. — Ce couvent fut supprimé en 1790, et ses bâtiments, ainsi que ceux de son église, ont été, peu d'armées après, démois ne grande partie.

## PARIS SOUS LOUIS XII.

Louis XII, qualifié d'abord de due d'Ortéans, succéda à Charles VIII, le 7 avril 1498. Ce roi fit quelques fautes en politique. On peut même lui reprocher quelques erreurs: mais elles furent éclipsées par des qualités éminentes, par un caractère de magnanimité sans orgueil, de bonté sans faiblesse, et d'équité sans rigueur. De tous les rois qui l'ont précèdé sur le trèue, nul n'a montré un caractère plus nôte, un jugement plus sain, ai plus d'amour pour la prospérité pablique. Une nandie violente, dont Louis XII fut attaqué à Paris, l'entes qui juniver 1513. Il mouraut trop tôt pour le honbeur et la gloire de la France. Voici le tableau des établissements, et l'état des institutions qui fleurirent à Paris pendante er ème.

PONT NOTRE-DAME. J'ai déjà parlé de la reconstruction de ce pont en 1413. Le 25 octobre 1499, vers neuf heures du matin, il s'éeroula avec les soixante maisons construites dessus. Cette chute fut généralement attribuée à la négligence du prévôt des marchands et des échevins qui touchaient, pour les locations des maisons de ce pont, quatre-vingts tivres par an, ne dépensaient qu'une très-petite partic de cette somme pour l'entretien de sa charpeute et gardaient le surplus pour eux. Cette négtigenee ne resta point impunie. Le partement manda au Palais le prévôt des marchands et les échevins, les fit emprisonner, les destitua, les déclara incapables de posséder à l'avenir aucune fonction, et les condamna à de fortes amendes, dont une partie fut employée aux frais du rétablissement du pont. Jean Joconde, cordelier, qui avait déjà présidé à la construction du Petit-Pout, fut chargé de diriger les travaux du nouyeau Pont Notre Dame. Il prouva que les moines ne sont pas toujours inutiles, et justifia la confiance qu'on avait en ses talents. Graee aux divers octrois accordés par le roi et par la vitte, il acheva entièrement, en 1512, ce pont qui existe encore. Sous l'une des arches était gravée une inscription, se terminant ainsi : « Pour la joie du parachèvement de si grand et magnifique œuvre, » fut erié noël, et grande joie démenée avec trompettes et etairons qui sonné-» rent par long espace de temps. »

Ce pont, réparcé a diverses époques, notamment en 1377 et en 1659, est le plus ancieu des ponts existants à Paris, le premier qui fut solidement construit, et dont les arches reçurent une élévation calcutée d'après celle des grands débordements de la Seine; élévation qui n'écessif le téchusassement du sol de l'Île de la Gilé. En 1786, on démoît les maisons dont ce pont était chargé; on ragréa, répara toutes ses parties, et on le borda de larges tortolies.

noss-nomas, ou Minimes de Chaitlot, situés au bas et à l'extrémité de ce village. François de Paule envoya dans Paris sit e ces religieux e les adressa à Jean Quentin, pénitencier de cette vitle, qui refusa de les recevoir et les traita durement. Ces Minimes, se retirérent ailleurs. Quelque temps aprèse, ce pénitencier revint de ses préventions, les admit dans sa maison, et les y gardà jusqu'en 1493, époque où Jean Morhier leur fit don d'une vicitle tour, près de Nigeon. Anue de Bredgane, Plus Biberlae, échà a ess flosa-flommes son monoir situé sur le penchant du coteau de Clailitot et de Nigeon, et posa la première refere de leur érgies qui ne fit terminée qu'en 1573. Ce couvent, supprimé en 1790, a été remplacé en partie par des bâtiments consaerés à une fitature de co-ton.

SPECTACLES. Pendant cette période, et depuis l'établissement des Confrères de la Passion, le goût des spectaeles s'était rapidement propagé dans Paris. Les habitants, pour solenniser l'entrée des rois et des reines dans cette ville, adop-



térent l'usage de dresser sur leur passage des théâtres sur lesquels était représentée une scènc dramatique. Ces scènes , quel qu'en fût le suiet, recevaient le nom de mustères. Outre le théâtre des Confrères de la Passion, on en vit s'élever plusieurs autres. Les clercs de la Basoche en établirent un sur la table de marbre du Palais de Justice; les clercs du Châtelet imitèrent eeux du Partement ; plusieurs collèges de Paris élevérent aussi des théâtres , où liguraient les professeurs et les écoliers. Il en fut établi jusque sous les Hatles de Paris. Le théâtre des Enfants Sans-Souci était dirigé par le Prince des Sots, Les Confrères de la Passion ne se bornèrent pas à représenter la passion de Jésus-Christ : ils puisèrent leurs matières dans les Actes des Apôtres , dans la Bible et dans la Vie des Saints. Les clercs de la Basoche jouaient des farces, soties ou moralités; en empruntant les sujets aux événements publics, aux abus, aux fautes et aux excès des grands personnages de la cour, ou aux ridicules de la société. Le théâtre des Halles avait pour objet de diriger l'opinion publique dans les intérêts du gouvernement. Les théâtres temporaires, dressés dans les collèges, mettaient en scène des événements qu'offre l'histoire ancienne, sans negliger les événements modernes.

THÉATRE DES CONFRÈRES DE LA PASSION, J'ai indiqué leur établissement à Paris sous le règne de Charles VI : je vais donner jei quelques traits qui caractérisent le genre de leurs compositions dramatiques. Les sujets qu'ils mettaient en scène n'étaient pas de nature à inspirer la gaité. C'est pourquoi, afin de rompre l'uniformité de leurs pectaele, ils continuèrent à s'adjoindre la troupe des Enfants Sans-Souci. Cependant les auteurs des mystères cherchaient aussi à égayer teurs compositions et à les rendre plus amusantes; de sorte que, même en représentant la Passion, ils parvinrent à faire rire les spectateurs. Ponr cet effet, il suffisait d'offrir des naivetés grossières et de plats quolibets, dont l'indécence nous étonne : les spectateurs n'étaient alors ui délicats ni difficiles. Les pièces de théâtre sont le miroir des mœurs du siècle où elles paraissent, Que penser des mœurs du quinzième siècle, surtout si l'on sait que ces pièces étaient représentées devant des personnes de tout âge et de tout sexe. Cependant, pour la justification des auteurs de cette époque, it fant dire qu'its ne prétaient ces expressions sales et grossières qu'à des personnages d'une classe inférieure ou malfaisante, tels que les geòliers, les possèdes, les diables, les tyrans, les archers, les bourreaux, etc. Dieu, les Apôtres, les Saints y partajent quelquefois d'une manière burlesque; mais, généralement, nulle parole indécente ne sortait de leur bouche.

En 1515, les Confrères de la Passion, forcés de déguerpir de l'hôpital de la Trinité, vinrent s'établir à l'hôtel de l'Eundre, dont ils prirent une partie en location. Cet hôtel était situé entre les rues Platirère, Cop-lièron, des Yieux-Augustins et Copullière, François le en ayant, des 1513, ordonné la démolition, Il sy vinrent s'établir dans une narriè de l'hôtel de Bourzoner, en Wauconscil.

Parmi les auteurs qui travaillaient pour ce théâtre, il faut citer Pierre Gringoire, auteur de plusieurs poésies, qui probablement jouait sur le théâtre des Enfants Sans-Souci le personnage de mère solte, puisque est écrivain portait et se donnait lui-même ce surnom ridicule, et qu'il a composé plusieurs solies,



farces et moralités. Les acteurs de ce théâtre n'étaient point des pèlerins, comme l'a dit Buileau, mais des bourgeois, des hommes de lettres, des jurisconsultes, des magistrats et des ecclésiastiques.

THEATRE DES BASOCHES DE PALAIS ET DE CRAFFILET. CO ful sous le règine de Louis Nt que les cierces du Parlement et ceux du cilatelet commercierent, à ce qu'il parait, à donner des spectacles au public; on sait que ce roi les ainant, et accordait sa protection aux comédiens. Les cleres de la Basoche du Parlement jouaient leurs pièces dans la grand-salle du Palais, et la vaste table de marbre, qui s'y trouvait, leur servait de thèure, Quant aux cleres du Chiatelet, ils en faisaient dresser un devant la porte du bătiment de ce tribunal. Dans un comple rapporte jar Sauval, on ilt quien 1175 les cleres du Châtelet ayant dressé un citafand devant le bătiment de cette cour de justice, y représentèrent des jeux. et litent beaucoup de dépenses auxquelles le prévoid de Paris contribus pour la somme de dix livres parisis : ils ne fouchérent pas même evtle somme entière; et une rarie fui, on ne sait pouroui, donnée au bourreau.

Dès que Louis XI eut cessé d'habiter Paris , les cleres des Basoches du Palais et du Châtelet se trouvérent sans protection ; et le parlement , qui n'aimait pas les comédics où probablement quelques-uns de ses membres étaient joués. s'opposa souvent à leurs représentations. Par un arrêt du 15 mai 1476, cette con défendit aux clercs de l'une et de l'autre juridiction « de jouer publique-« ment au Palais , au Châtelet , ou ailleurs , farces , soties , moralités , sous peine « de bannissement et de confiscation de leurs biens, « L'arrêt défend même aux clercs de demander à la cour la permission de jouer ces farees. Les mesures de police que prenaît le parlement étaient alors très-mal exécutées. L'année suivante, les basochiens se disposaient à jouer leurs comédies ordinaires , lorsque le parlement, par arrêt du 19 juillet 1477, défendit aux clercs du Palais, et à l'un d'eux, nommé Jean l'Éveillé, se disant roi de la Basoche, de jouer, sous peine, par les contrevenants , d'être battus de verges par les carrefours de Paris, et bannis du royaume. Après la mort de Louis XI, les basochiens se hasardérent de faire revivre leurs jeux scéniques; mais bientôt ils se laissèrent aller à des critiques imprudentes qui , plusieurs fois foreèrent le roi de France d'interrompre leurs représentations. Les spectacles reprirent faveur sous Louis XII. Les courtisans lui remontrèrent que les cleres, dans leurs pièces, se permettaient beaucoup de licences, et qu'ils l'avaient joué lui-même, sous la figure de l'avarice. Louis XII fit cette réponse remarquable : « Je veux qu'on joue en liberté, et que les » jeunes gens déclarent les abus qu'on fait à ma cour , puisque les confesseurs, « et autres qui font les sages, n'en veulent rien dire : pourvu qu'on ne parle pas « de ma femme, car je veux que l'honneur des femmes soit gardé, »

Aussidú après la mort de Louis XII, le pardement, à cause du denil, défendit les jeux préparès par les cierse else dédomnages des finsis que espriparatifs leur avaient causés. L'aunée suivante, il fit - défense aux basochiens et aux - écoliers des collèges de Jouer Jarces ou comédics, dans lesquelles il serait mention de princes et princesse de la cour. Ces persounes ne craignisient pas de se livrer à leurs habitudes vicieuses, mais craignaient de se les entendre reprocher. Les cleres de la Basoche continuèrent néanmoins leurs représentations; si mais le parlement exigea que les pièces, avant d'être jouées, fussent soumises à la censure de quelques-uns de ses membres. On voit lei l'origine de la censure de spièces de théâtre. L'usage de cette censure fut mainteun dans la suite. A partir de 1582, on ne voit plus de trace de l'existence du théâtre basochien. Les troubles publics, sans doute, en interrompient l'exerciee. Ce spectacle n'était pas gratuit; l'argent qui en provenuit servait aux frais d'un festin qui suivait la pièce et formait une partie des revenus du royaume de la Basoche.

THÉATHS DES COLLÉGES. Pendant que les eleres de la Basoche egayaient la grade salle du Palais par leurs actie, leurs farces et moralités, les écoliers les initiatent dans leurs tristes collèges. Brantôme parle de leurs thichtres, qui, comme celui de la Basoche, furent tolèrès par Louis XII. Après la mort de ce roi, le parlement en 1516, manda les principaux des collèges de Navarre, de Bourgogne, des Bouss-Enfants, du Cardinal-Lemoine, de Boucourt et de Justice, pour entitumer Ordre de ne jouer, faire ou permettre jouer en leurs collèges farces - ou autres jeux, contre l'honneur du roi, de la reine, de madame régente, des princes du sans, nit d'autres personnages cânt au pryés dur ci. — Cette défense, dans la suite, ne fut guère observée : on vit, en 1533, dans le collège de Navarre, une combelle, composée par des fanatiques, contre la reine de Navarre, Cette princesse vertueuse était représentée sous le personnage d'une furie. Le roi ît emmissance le sant est mavais fatre.

Elienne Jodelle, poète, après avoir fait représenter sa tragedie de Cléopatre à Holed de Reins, la fit joure de nouveau, en 1523, au collège de Honcourt; ce qui fait présumer qu'il existait dans ce collège, dès le temps de Lonis NII, un théâtre permanent. — lepais sette époque, on ne voit que peu d'exemples de spectacles donnés dans les collèges. Les troubbes du sexisème siècle causérent sans doute leur interruption. Les désuites ressuctivent est cusege; mais les pièces qu'ils faisaient jouer dans leurs maisons avaient un autre caractère, et le soccale mi vétait ni avé, ni entièrement upblic.

DANSE MACABRE, ou Danse des Morts, autre genre de spectaele qui, pendant cette période, fut offert aux veux des Parisiens. On y représentait les homnies et les femmes dans les diverses conditions de la vie, leurs vains projets, leurs espérances et Jeur fin inattendue. La Mort, sous la forme d'un squelette, jouait le principal personnage. Chaque acteur déplorait à sa manière la rigueur du Destin qui allait les anéantir; mais la Mort restait inflexible. l'ai déjà mentionné deux fois ce triste spectaele, fort rare en France, mais fort en vogue en Allemagne et en Suisse. L'auteur du Journal de Paris, sous les règnes de Charles VI et Charles VII, annonce qu'en 142\$ fut faite la Danse Macabre aux charniers des Innocents, et que ce spectacle, commencé au mois d'août, ne fut achevé que pendant le earème suivant. On a douté si les personnages de ces scènes étaient des êtres vivants ou des êtres représentés au moyen de la peinture. l'incline vers cette dernière opinion : d'ailleurs on trouve en Suisse, sur les parois de quelques ponts, construits en bois et recouverts en charpente, plusieurs figures d'hommes, de femmes, de diverses conditions, accompagnées de celle de la Mort, L'ensemble de ces figures est nommé la Danse Mabre ou Danse des Morts,

Holbein, peintre célèbre, a représenté, sur les mars du cimetière de Saintpierre, à Bâle, une Danse des Morts; il en existe une autre représentation dans l'église de la Chaise-Dien. Tous ces témoignages teudent à faire croire que les personnages de ce spectacle n'étaient qu'en peinture, et qu'un démonstrateur récitait au public les verse que la Mort adressait aux divers individues.

#### · ÉTAT PHYSIQUE DE PARIS.

baus la période précédente, le prévôt des marchands, Marcel, avuit, durant la prison du roi Jean, étendu l'enceinte de la partie septentrionale de Paris. Pendant celle-ci, sous le rèque de Charles V, Bugues Aubriot, prévôt de Paris, par les ordres de ce roi, répara, embellet fortifia cette euceinte. Il fit agrandir les bastilles ou forteresses situees aux principales portes de la ville. La bastille de la porte Sàint-Antoine était la plus considérable. Cette enceinte immense, ces forteresses, le creusement des fossés autour de toutes les parties des murailles de cette ville, fui dounièrent une arrectère imposant.

soorts. Bugues Aubriot s'occupa encore, dans l'intérieur de Paris, d'ouvrages moins apparents, mais tout aussi titles. Par des canuax creusés, il procura l'écoulement des eux stagnantes qui corrompaient l'air et eaussient de fréquentes maladies. L'ancien fit du ruisseau de Ménifimontant offrit un enant ature là cel écoulement; on le nomme et on le nomme encore le grand égout. Il bordait une partie de l'encétule septentrionale, allait et va encore se vider dans la Scien aud-essous de Chaillott. Ce même prevot de Paris fit ercuera plusieurs égouts particuliers qui vinrent se décharger dans est égout principat; mais ils restaient à ciel ouvert de depourvus de magonmeire. L'égout de Pont-Perris, qui passait sous la basille Saint-Autoine, fut, en 1812, détourné, couvert et dirigé à travers l'enclos di le culture de Sainte-Cateriere, dans les fossés du Temple.

acts in Paris. Pendant cette période, on s'occups, plus soigneusementque par le passé, du pavé et du neticiement de la ville. Les runs, pour la plupart eucore dépourrues de pavés, tortucuses, étroites, puantes, étaient presque toutes bordées de maisons semblables da éc shaumières. Les espaces vides, les changs cultivés, les nombreux clès de vignes qui, du temps de Philippe-Auguste, se trouvaient encore entre les quartiers habites et l'enceint que lit construire er ori, furent, pendant ette période, entièrement occupies, du côté de l'Enévestié, par un grand nombre de collèges et de monsaéres; du côté du cl'a trivestié, par un grand nombre de collèges et de monsaéres; du côté du cl'a prives plus est princes, des soigneurs, des civêques, des abbés, etc., que feurs intérêts ou feurs plaisirs attiraient à Paris. Ces divers ciablissements avaient déjà, depuis longtemps, débordé la vieille recuciel forsiqu'on construist la nouvelle; et Charles V, ayant inspiré, par son exemple, le goût et le hixe des constructions, pluséeurs hôtes et séjours, comme on les nommait altos, fornet blaté en debors des anciennes murailles.

### ÉTAT CIVIL DE PARIS.

Pour dédommager les habitants de plusieurs actes oppressifs, Charles V, par

AMEIRY WILL DE LA SPIRWILLS.

Di rant Pen par les l de l

ees les É mo

mo ma' cet

una aupas

à c soi l'e

pa er to el gi c

d n ė

Total Confe



édit de 1371, accorda la noblesse à tous tes bourgeois de Paris sans exception : cette noblesse consistait dans l'affamehissement des servitules féchles; d'où est résultée cette maxime des jurisconsultes : En la noble ville de Paris, tous ant bourgeois et à y a gens de pout, e'est-à dire qu'il n'y a plus de verfe, et e, à decause de cette noblesse, tous les bourgeois de ladite ville sont en la sauveçante du roi. Cette noblesse fut confirmée par les rois Charles VI, Louis M, Prançois l'et el Henri II; mais Henri III, en 1577, restreignit ce privilège aux seuls prévôts des marchands et échevins de cette ville.

Le pouvoir très-étendu dont jouissait le prévôt des marchands reçut quelques atteintes sous le règne de Charles V; plusieurs de ses attributions furent confiées au prévôt de Paris. La conduite trop énergique d'Étienne Mareel en fut la cause. Enfin, sous le règne de Charles VI, en 1382, la magistrature du prévôt et des échevins fut supprimée; voici les causes de cette suppression; Charles V, pour soutenir la guerre contre les Anglais, pour fournir à son luxe extraordinaire, à son goût pour les bâtiments, à sa passion d'aceroltre des trésors secrets, avait ruiné ses sujets les plus utiles en les accablant d'impôts qui forcaient les particuliers à vendre jusqu'aux lits où ils couchaient. La France et les environs de Paris étaient désolés par des troupes de pillards , tant Anglais que Français, qui détruisaient, par leur brigandage, l'agriculture et le commerce. Les cultivateurs se réfugiaient dans les villes , desquelles personne n'osait sortir, dans la crainte d'être assaitti par ces brigands. Dans cet état de désordre, de misère et d'épuiscment général, Charles V vint encore mettre le comble aux malheurs publies en établissant un nouvel impôt. Ce roi, dans la suite, sentit tout l'odieux de sa conduite, et le jour même de sa mort il fit une ordonnance pour abolir touts les impôts qu'il avait établis. Mais son frére, le duc d'Anjou, qui s'était emparé de la régence, ne fit pas exécuter l'ordonnance et osa même exiger une nouvelle contribution. Bien plus, pour piller les trésors de Charles V, et forcer Savoisi à lui déclarer le lieu secret où ce roi avait entassé des lingots d'or à Melun, il menaça, en présence du bourreau, ce fidèle serviteur du dernier supplice s'il ne les lui découvrait aussitôt.

La contribution rétabile par le due d'Anjou causa dans Paris un mécoulement gérénal qu'augmenta et fit éclater un novel impôt réclamé par ce due. Vers le 8 octobre 1380, environ deux cents Parisiens, de la classe la plus purse, s'attropérent, vineral à Hibéta-de-Ville, obligèrent legan Culdoé, prévôt des marchands, à se rendre avec eux su Palais, auprès du due d'Anjou. Ce magistrat supplia ce prince de soutager le peuple, et demanda la supression des nouveaux impôts dont li était accablé. Ces représentations, saives des cris du peuple, infinidèrent le due d'Anjou. Il répondit avec douceur, et donna des espérennesse pour l'époque où le roi serait de retour de Melun; le peuple satisfait se retira. Mais le due d'Anjou oublia de tenir ses promesses; le peuple, impâtient, s'atteupa de nouveau, et fils, pour la première fois entendre dans Paris des cris de liberté. Alors le prévôt des marchands convoqua une assemblée d'Parisiens dans le baltiment appelé le Parisoner-aschourgous, et le urreprésenta qu'il convenit, avant toute affaire, d'attendre la fin des fêtes publiques. La classe sa rissans, accourse en foulé a cette assemblée, paraissist se rendre aux rai-

sous du prévid, lorsqu'un cerdonnier éteva la voix, el, par un discours véhément et appués un des faits connus, il changer es dispositions paréligies. Bientot après, trois cents bourgeois armés obligent le prévid des marchands à marcher avec eux au Palais, sind d'être leux organe auprès du Prince. Le due réperd, accompagné de l'évêque de Beauvais, chancelier de France, tous deux montés sur la grande table en marbre du Patais, se présentérier de Arance, l'entre de un de public de voit de marchands demanda l'abolition des derniers impôs que le peuple était dans l'impossibilité de payer, le due répondit avec méasgement; le chancelier fit de même. Retires-vous paisblement cheanne des rous, dit-il; demain vous pour-res peut-tre doutre ce que vous dévires.

Dans l'intervalle de ce jour au lendemain, plusieurs hommes de qualité, qui devaient des sommes considérables aux Juis et à d'autres nusires; inaginèrent, pour s'acquitter facilement, de porter le peuple à demander l'expulsion des Juis. Le lendemain, en effet, avant la publication de l'ordonnance, des hommes de la classe inférieure se portérent avec fureur dans les maisons des receveurs publies, brisèrent les caisses, répandirent l'argent dans les rues, déchièrent les tarifs et registres, puis se rendirent dans une rue on se trouvaient environ quarante maisons de Juis, maisons toutes rempties de hardes, de meubles, de vaisselle d'argent, de piercries mis en gage, les publièrent, et curent soin d'en tirer les pronesses et obligations consenties par les nobles. Quelques Juis même furrent tués, Le massacre aurant téé plus grand si ces mal-heureux n'enssent oblemu fa faveur d'être admis dans les prisons du Châtelet, prissus oni, tour eux, devirrent un sails subtluire un sails capatiers.

Après plusieurs tentatives inutiles pour séduire le peuple, le duc d'Anjou imagina le misérable expédient que voici : Il rendit, à ce qu'il paraît, une ordonnance qui ne fut pas publiée, par laquelle il rétablissait les impôts, causes de tous les troubles. D'après cette ordonnance qui doit être du mois de février 1381, on adjugea à huis elos, aux enchères la ferme de ces contributions. Pour donner de la publicité à cette manœuvre, jusqu'alors mystérieuse, on employaun odieux subterfuge: Un homme, largement payé, brave le péril, et, le dernier jour de février, monte à cheval, pareourt Paris et annonce qu'on va lever des impôts, Cette publication jette l'alarme dans la population parisienne. Le lendemain les rues retentissent de cris séditieux; on court aux armes; ceux qui en manquent vont enfoncer les portes de l'Hôtel-de-Ville, y saisissent des maillets de plomb fabriqués par ordre de Chartes V. Cette espèce d'arme fit donner à ceux qui s'en servirent le surnom de Maillotins, Les portes des prisons sont brisées, les détenus mis en liberté, les procédures enlevées, déchirées. On assomme sans pitié les percepteurs de l'impôt. Le pillage suivit les massacres. Les maisons de ceux qu'on avait tués furent démeublées, quelques-unes abattues. Les séditieux forcèrent les portes de l'abbave Saint-Germain-des-Prés, où plusieurs fermiers et receveurs de l'impôt s'étaient réfugiés, tuérent quelques personnes et en emportèrent plusieurs objets précieux. Ensuite la rue des Juifs, où demegraient plusieurs familles de cette nation, devint le but principal du pillage : pendant trois ou quatre jours, leurs maisons furent dévalisées. Ceux qui les habitaient prirent la fuite avec les biens qu'ils purent sauver.



A tant de désordres et de forfaits succédérent le calme et la crainte des châtiments. Les bourgeois de Paris, innocents de tous ces excès, craignirent, tant ils avaient mauvaise idée de la justice du duc d'Anjou, d'être punis comme les coupables. Ils envoyèrent au roi une députation chargée de lui dire que la dernière classe des habitants de Paris était seule coupable de la sédition; que le soulèvement s'était tramé à l'insu des officiers de la ville; qu'ils en avaient eux-mêmes beaucoup souffert; puis ils supplièrent le roi d'abolir les impôts, dont le poids était au-dessus des forces du peuple. Le duc d'Anjou fit répondre par le roi qu'il consentait à la suppression de l'impôt; qu'il pardonnait à tous les habitants de Paris, excepté à ceux qui avaient forcé les prisons ; et il ordonna qu'on fit leur procès. Jean Desmares, avocat du roi au parlement, estimé du peuple, quoique partisan du duc d'Anjou, parcourut les rues de Paris, monté sur une litière, à cause de ses infirmités, annoncant cette bonne nouvelle et proclamant la clémence du roi. Après cette annonce rassurante, le prévôt de Paris fit arrêter les plus coupables de la sédition, et, dans un seul jour, en envoya un grand nombre à l'échafaud. A ce spectacle, le peuple irrité se souleva et s'opposa aux exécutions. Alors le duc d'Aniou ordonna au prévôt de Paris de différer ce châtiment : mais par un ordre secret il lui prescrivit de se défaire secrétement des counables. En conséquence, le prévôt, chaque puit, en faisait ieter un certain nombre dans la Seine.

Le duc d'Anjou, ne pouvant parvenir à reiablir à famiable les impôts, envoya dans les envivons de Paris des troupes chargées de piller et maltraiter les habitants, et de brûler leurs maisons Ce moyen, qui avait pour bul d'affamer Paris, produisit l'effet attendu. La famine commençait à tourmenter les Parisiens : on entra en négociations à Saint-lenis. Il fut comeen que le roi pardomerait tout, et qu'on lui donnerait cent mille livres. Cette couvenion exécuée ramean le caime dans Paris; Charles VI y fit son entrée au nilieu de la joie et des acclamations publiques. Le due d'Anjou partit pour l'Italie; le duc de Bourgogne le remplace dans le gouvernement et entratus le roi dans une guerre contre les Flamands. Cette expédition terminée, le roi arriva, lo 10 janvier 1382, à Saint-lenis. Le prévoit des marchands et les principaux habitants de Paris se rendirent auprès de ce prince, l'assurérent que cette utéle était caime, et qu'il pouvait y renter avec la plus grande sécurité.

Le 11 junvier 1382, les princes et le jeune roi partent de ŝaint-benis, à la tele toris corps d'armée, et s'avancent sur Paris. A cette nouvelle, le prévit des marchands, les échevins, etc., vienneut au-devant d'eux, et déposent respectueuement aux priods du roi leurs hommages, les présents d'ausge et les clefs de la ville. Ces magistrais out la douteur et l'humiliation de voir leurs offrandes repletes avec mépris. Les princes rentrent dans Paris à la tête de leur armée. Bientôt leurs nombreuses troupes occupent les rues, les places, les postes in-portants et les lieux où le peuple a' l'habition de se reuin; elles y établissent des corps-de-garde; elles pénétrent et se logent dans toutes les maisons. Trois cents des plus riches habitants de Paris sont asiès, et trainés daiss les prisons. Peu de jours après on fait, sans procédure préalable, mettre à mort deux d'ente eux. On enithes outons de letter de haute muit de leur eux. On enits eu outem de tendre chause muit

à travers les rues, et elles sont transportées au château de Vinçennes. On ordone, sous peine de mort, à tous les Parisions de déposer leurs armes au Palais ou au château du Louvre : il 3 een trouva, dit-on, assez pour armer ceut mille hommes. On fait démoir la vieille porte saint-Antoine, et les matériaux sont employés à l'adévement des constructions de la Bastille.

Le projet des dues consistait évidemment, après avoir privé les habitants de l'aris de tous moyens de résistance, à en livrer au supplice un grand nombre, et à s'emparer de tous leurs biens. Plusieurs personnages firent auprès d'eux des démarches pour les arrêter sur celte pente fatale; mais tous les jours plusieurs Parisiens périssaient sur l'échafand. La consternation générale s'accrut, le 27 janvier, par la publication de deux ordonnances qui abolissaient la prévôté des marchands et en altribuait les droits et les biens au prévôt de l'aris. Le même jour où les habitants de Paris furent si outrageusement dépouillés de leurs institutions municipales, douze bourgeois de cette ville périrent par la main du bourreau. On ne se borna pas à ces terribles exécutions. Pendant le mois de février seulement, plus de cent habitants de cette ville moururent sur l'échafaud. Le désespoir s'empara des citovens retenus en prison; quelques-uns se suicidèrent; la femme de l'un d'eux, quoique enceinte, se jeta par la fenêtre et mourut. La cour en fut alarmée ; et, pour éviter les effets de la publicité des exécutions, elle ordonna d'égorger secrétement les prisonniers pendant la nuit, et de les jeter dans la rivière. Lorsqu'ils eurent enlevé aux Parisiens tous leurs moyens de résistance, tous leurs biens; lorsqu'ils en eurent condamné un grand nombre à des amendes excessives, au bannissement, à la mort, pour mettre fin à tant de vexations, les oracles du roi voulurent se donner les honneurs de la elémence, faire jouer au jeune roi une pièce dramatique, qui ajouta à ees scènes déplorables une seène ridicule.

Vers la fin de février, ils firent dresser, dans la cour du Palais-de-Justice, sur les grands degrés, un thédire orné de tapisseries, et chargérent Charles VI, âgé de quatorze ans, d'y jour le rôle d'un monarque implaesible, mais qui devait enfin se hisser attendrir par les sollicitations de ses parents et les larmes de ses aujets. Le peuple y fut convoqué et devait y jouer un rôle.

Le roi, accompagué de ses onches, suivi de ses grands officiers, paraits sur le théidre, et va Sassori sur un trône qu'on y avait dressé. « Le prenier - acté de cette tragédie, dit un auteur contemporain, fut joué par les femmes - de ceux qui restoient encore dans les prisons : l'esquelles y étant accourues - de ceux qui restoient encore dans les prisons : l'esquelles y étant accourues - de cieux familles. » Le roi, se conformant au role qu'on lui faissit jouer, resta immobile et sans réponse. Le second acle fut joué par le chancelier Pierre d'Orgemout, qui prononça un long discours, dans lequel les délits des Parisiens furent exagérès : il en îlt ressortir l'énormité, et n'oublia point les estait minest rigoureux qu'îls méritaient. Le chancelier se lourna ensuite verse le roi, et demanda si ce m'était pas li as apusses. Alors le roi parfa, et on lui entendit articuler le mot out. A cette scène alarmante succède une scène pathétique. Es onches du roi, auteurs de lous cers maux, so jettent aux genoux du jeune

monarque, le supplient humblement de pardonner au reste des coupables, et de converir la peine de leurs reimes en une ammed pécuniaire. Aussiot les dames et demoiselles joignent en pleurant, leurs prières à celles des princes | peuple, de genous criait | Maréciende! On ne sait pas si le roi répondit; mais le chancetier, se touruant vers le peuple, lui annonça que ses prières étaient exaucées, et lui dit : - Remercies Insu sa Mujesté de ce pa'un lieu d'ense plogre la puise étérite jupe vous auce accouvrus, etle prifere ser de doaceur et de - clémence. - 1 zanonyme de Saint-Denis va nous donner la mesure de cette ciè-mence : on relate, di-ell, les prisonniers; mais ce ne fut pas sans qu'il leur en - coultat ce qui est le plus cher après la vie, car il leur failut payer comptant une amende qui égalatit la valeur de tous leurs bienes. Semblable exaction fut faite sur tous les bourgeois qui avaient dét cedeniers, soizanteaires, cinquan-réniers ou discèners pendant la sédition, ou bien qu'on savait être fort riches-

Après vingt-neuf ans de privation de son administration monieipale et de sex droits, Paris put enfin les recouvers. Le 29 janvier 1541, Charles Y tréablit le prévôt des marchands et les échevins, et les reintégra dans les juridictions, prirogatives et revenus qu'ils possédaient anciennement. Les Parisiens restérent néanmoins accablés sous le poids de contributions nombreuses, excessives, arbitraires, imposées sans règle, et levées avec rigueur; ils furent en proie aux gens de guerre qui vinnert plusieurs fois attaquer leu ville et ravager ses environs; enfin ils furent désolés par des famines et des maladies contagieuses qui se renouvelaint fréquemment.

Telle était l'espèce de calme que procurèrent aux Parisius les manœuvres des parents du roi; et ec calme, tout désastreux qu'il était, ne fut pas de longue durée : Paris était destiné à devenir le théthre d'autres crimes et d'autres mineux. Jean, Some-Peux, duce de lourgouge, était l'ementé du deu Crérians, son cousin-germain. Ces deux princes, toujours odieux l'un à l'autre, feignaient de se révonelière et se jurisent souvent amitié ave l'intention de s'entre-détruire, l'eu de jours après avoir la fait sur l'autel le serment d'être unis, dans la nuit du 22 au 25 novembre 1407, le duc d'Orleins, se rendant par la vieille rue du Temple à l'holet Sant-Paul, foit assessiné par Round d'Acquedouille, agent du duc de Bourgogne. Cette mort ne fit qu'augmenter l'iminité qui existait curt les familles d'Orleins et de Bourgogne cet entrâna de nouvelles luttes. Après plusieurs lachetés et peridies commises de part et d'autre, deux partis se formèren : Levil des Bourgognes et celui des Armagnese. Ce deux partis étaient détestés antant l'un que l'autre; espendant, à Paris, on préférait généralement le part des Bourgognes.

Les dues de Berri, de Bourhon, d'Oriènas, de Bretague, etc., s'éxient, en Hulo, liquies contre le duc de Bourgone. Celhi-ci établit à Paris une compagnie dite miliez repuir, commandée par trois bouchers appelés les Gays, milice qui ne préserva point Paris et ses environs des inenchies, des pillages et des massacres. Du parti prit Saint-Cloud, l'autre Saint-Penis; puis on fit la paix avec l'intention de recommercer bientolt à cuerre.

Bientôt à Paris éclata une insurrection dont le due de Bourgogne fut l'auteur. Ce due leva dans cette ville une troupe de bouchers et d'écorcheurs de bêtes, dont le capitaine dait nommé Simonnet Catoche; cette armée, commandée par le sire de Acqueville, et dirigée par un médicin appelé Jena de Troges, partit de l'Ildéel-de-Ville, marcha vers la rue Saint-Motione, arriva devant l'Indéel où demourait le due de Guyenne, fils du roi, et d'o se trouvait aussi le due de Bourgeone. Lá, cette troupe menaçunte demande qu'on lui livre la plupart des officiers du due de Guyenne, lesquels sont livrès et conduits prisonniers à la Tout 100s, prés le Louvre. Le dauphin exigea du due de Bourgeone, son beau-frère, son serment sur une eraix de fin or, qu'il ne feral au-cut mai aux prisonniers, leirer besessarts, qui commadait à la bastille, rendit cette forteresse à ce même due, qui par serment lui promit toute sûreté; mais aussibit que hesseants en ut ouvert les portes, il fut saisi, emprisonné, accusé de divers crimes et décapité. Le roi, la reine et le dauphin habitaient l'hôte. Il d'avec les princes ligues une paix sur laquelle les contractants ne comptaient pas.

La violation du traité de Pontoise, commise par le connétable d'Armagnae, fut le prélude et le prétexte des scènes affreuses dont Paris devint le théâtre, et le due de Bourgogne le principal moteur. Quelques Parisiens, poussés par la faction bourguignonne, allèrent secrétement, au nombre de six ou huit, trouver à Pontoise le seigneur de l'Isle-Adam, qui tenait cette ville pour le parti des Bourgnignous, et convinrent avec lui du jour, de l'heure et du lieu où ils se présenteraient sous les murs de Paris, avec toutes les troupes qu'il pourrait rassembler. Dans la nuit du 28 au 29 mai 1418, l'Isle-Adam à la tête d'environ huit cents hommes, arrive, sans être apercu, et s'approche de la porte Saint-Germain, Perrinet-Leclere on Le Féron, lils de celui qui gardait les clefs de cette porte, était parvenu à les soustraire de dessous le chevet de son père ; il ouvrit cette porte aux troupes de l'Isle-Adam. Ces troupes, favorisées par l'obscurité de la nuit, s'avancent en silence dans Paris jusqu'auprès du Châtelet, où les attendaient douze cents Parisiens armés. Alors de concert ils crièrent tous : « Nustre-Dame, la paix! Vivent le roi et le dauphin et la paix! ajoutant que ceux qui voulaient la paix n'eussent qu'à s'armer et se joindre à eux. Les séditieux, dont le nombre allait toujours croissant, se portérent à l'hôtel Saint-Paul, en brisérent les portes, parlèrent au roi, et le déterminérent à monter à cheval et à se mettre à leur tête. A la nouvelle de cette entrée, les partisans des Armagnacs furent saisis d'effroi. Le connétable de ce nom, chef de ce parti, se réfugia dans la maison d'un pauvre homnie, près du Palais-Royal actuel. Tanneguy du Châtel, prévôt de Paris, courut à l'hôtel du dauphin, éveilla ee prince, qui depuis régua sous le nom de Charles VII, et, l'enveloppant dans ses draps, le transporta à la bastille de Saint-Antoine, puis le conduisit à Melun. Plusieurs personnes du même parti se retirérent dans cette bastille ; mais beaucoup d'autres n'en eurent pas le temps. Les uns se cachèrent dans des caves, des celliers; d'autres, pris dans leurs lits, furent traines dans les prisons du Louvre, du Châtelet, etc. De ce nombre était le chancelier. Peu d'heures après cette entrée, tous les Parisiens portérent sur leurs habits, pour signe de ralliement, la croix de Saiut-André, qui formait le blason du duc de Bourgogne.



Biendol for Armaganes, retirés à la Itsatille, s'y fortilièrent, firent venir du debors environ seize cents gendarmes : a we cette force ils entérprient une sortie dans la ville. S'étant avancés dans la rue Saint-Antoine jusqu'à ta met 7; ron, et se croyant assurés de la victoire, ils s'écrièrent : A mort? à mort? rille gagnée l'étent le roi et le diapphin! tuez lou!! mez tou! Chaupe partie, pour séduire le peuple, invoquait les nous du roi et du diapphin. Alors Guy de Bar, nouveau prévôt de Paris, arrive à la tête de sa troupe, arrête les Armaganes, et, après leur avoir lué environ trois cents hommes, force le reste à se réfier dans la bastille. Les ceptes ponts des vaines furers figérs à la voirie.

Cette tentative des Armagnaes enflamma la colère des partisans da due de Bourgogne, qui se portiernt dans toutes les maisons dis Eroyalent (trouver des ennemis cachès; ils en découvirient plusieurs, les pillèrent, et les traites rent dans les prisons, qui en furent encombrées. Les Bourguignons firent au nom du roi publier à son de trompe, dans les rues de Paris, un ordre portant nou tent centre de les partisans du cométable d'Armagne se tensient cachès; vinssent, sous peine d'être arrêtés ou privée de tous leurs biens, les déclarer au prévid de Paris. Cet ordre mençant décemina le pauvre homme qui recédit le cométable dans sa maison, à venir en fire la déclaration. Le prévid aussité ordonne qu'i soit traduit dans les prisons du Palais. On ne se bornait pas au pillage : on massacrait. Dans cette même journée on compta les cadaves d'hommes, femmes et curânts cientus dans les rues, et leur nombre s'eleva à enu cet vingt-deux, sans y comprende cut se partie de la la se son no recet dans la Seine.

Les agents du due de Bourgogne imaginérent, pour diriger les Parisiens plus facilement, de les réunir en confrérie. En conséquence, dans l'Église de Saint-Eustache fut instituée une confrérie de Saint-André, Chaque confrére devait orner sa tête d'une couronne de roses ; on en fabriqua soixante douzaines dans douze heures. Trois jours après, le 12 juin 1418, des cris d'alarme se font entendre sur divers points de Paris; on répand le bruit que les portes Bordet et Saint-Germain-des-Prés sont attaquées; on s'arme, on s'attroupe, on marche vers ces portes, et l'on s'assure qu'aucun ennemi ne s'y est présenté, Alors paraît un nommé Lambert; it se met à la tête de l'attroupement, et l'excite à le suivre aux prisons de la ville. La troupe, conduite vers celle de la Conciergerie du Palais, en enfonce les portes, et fait entendre, dans le tumulte, ces cris affreux : Tuez, tuez ces chiens, ces traitres Arminaz! Les prisonnicrs, parmi lesquels se trouvaient le comte d'Armagnac, connétable de France, le chancelier de Marle, son fils, l'évêque de Coutances, et plusieurs autres personnes détenues pour des causes étrangères aux affaires publiques, sont tous massacrès, et leurs corps dépouillés restent exposés aux ontrages d'une troupe furieuse. Du Palais, les massacreurs se portent à la prison de Saint-Éloi, où tous les prisonniers sont tués à coûps de hache. Les prisons du petit et du grand Châtelet sont ensuite assaillies : ceux qui les gardaient en refusent l'entrée à la foule des meurtriers; mais, bientôt, trop presses, ils consentent à en faire sortir les prisonniers qui, passant par le guichet, sont. l'un après l'autre, percès de coups : le sang humain ruisselait abondamment autour de ces deux édifices, Les prisons du Fort-l'Évêque, de Saint-Magloire, de Saint-Martin-des-Champs, du Temple, de Tyron, furent les théâtres de semblables horreurs.

Le nouveau prévôt de Paris et le seigneur de l'Isle-Adam tentérent des les premiers moments d'arrêter le cours de ces massacres ; ils employèrent le raisonnement et même les prières. On leur répondit : Mangré bien, Sire, de votre justice, de votre pitié , de votre raison. Maudit soit de Dieu celui qui aura pitié de ces faux traitres Arminuz, Anglois : ee ne sont que des chiens ; ils ont détruit, qusté le royaume de France, et l'out rendu aux Anglois. Le prévôt, voyant ses remontrances inutiles, n'osa plus insister, et dit aux massacreurs : Mes amis, faites ce qu'il vous plaira. Les massacreurs continuèrent : quand ils ne pouvaient pénètrer dans les prisons, ils y mettaient le feu, et les prisonniers périssaient étouffés nar la fumée, ou dévorés par les flammes. Une seule prison fut respectée, celle du Louyre, narce que le roi habitait alors ce château. Le nombre des prisonniers de Paris qui , pendant douze heures consécutives , perdirent la vie , par l'eau , par le feu et par le fer, se montait alors à mille cinq cent dix-huit, entre lesquels, dit l'auteur du Journal de Paris, « furent trouvés » tués quatre évêques du faulx et dampnable conseil, et deux présidents du » parlement. « Les massacres cessèrent enlin , et firent place aux calamités qui suivent ordinairement les grands excès.

Le parti des Lemagnaes continuait de piller, d'incendier, de tuer aux envions et jusqu'ux portes de Paris, et privait etter tille de ser sessoures alimentaires. Bientòt il s'y lit sentir une affreuse disette qui ralluma la colère des habitants. Le 21 août 1118, ils escaladérent le grand et le petit Châtelet, égor-gerent les prisonniers du parti des Armagnaes qui y étaient décients, les jétévent triants du haut des femétres et des tours, tambis qu'en bas leurs corps caient reçus sur la pointe des piques ou percés à coups d'épèc. Vingt autres prisonniers étaient remiermies dans la bastille Saint-Antoine; le due de Bourgogne ordonne de les transférer au grand Châtelet; mais les Parisieus parachérient des mains de ecux ples escentiaent, et les mireut en péces.

the continua pendant les jours suivants les massacres à dontérile. Plusieurs femmes furent eyargées; le bourreau, homme alors considéré, convaineu d'être le principal auteur de ces atroctiés, fut condamné et décapité par son valet, au-quel, avant l'exécution, il donna froidement une leçon détaillée sur l'ard d'alastic adroitement une tête. Ce bourreau, appelé d'appelésé, éxit l'agent favori du duc de Bourgogne. Les bouchers Goys, Saint-Yon et Caboche, dont les familles réalent renommères dans les amates des boucheris de Paris, faisier aussi partie des massacreurs qui claient d'arigés par des nobles bourguignons.

L'auteur du Journal de Paris sous le règne de Charles VI, nous apprend que ces actes sanguinaires furent suivis d'une des plus belles processions qu'il se vil oneques. Les massacreurs voulaient justitier leurs crimes en les associant à des cérémonies religieuses.

Cependant la disetto, occasionnée par les pillages et les incendies qu'exerçaient les Armagnaes aux environs de Paris, allait toujours croissant dans cette ville: elle fut, comme a l'ordinaire, suivie d'une maladie contagieuse qui se manifesta au mois de septe abre suivant, et qui lit tant de ravages que, dans l'espace de cing semaines, on vit mourir à Paris cinquante mille habitants. Un crime amène d'autres crimes : une calamité, d'autres calamités, Jeau-Sans-Peur, duc de Bourgogne, qui eausa tant de maux à la France, livra le trône aux Anglais, et Paris devint la capitale d'un des États du roi d'Angleterre ; la guerre civile et toutes ses circonstances déplorables désolèrent eucore les Français pendant plusieurs années. Les habitants de cette ville et ceux des villages voisius étaient outragés, ruinés, torturés, égorgés par les troupes du dauphin, par les trouves du duc de Bourgogne et par celles du roi d'Angleterre ; ces troupes n'abandonnaient un pays que lorsqu'il n'y restait plus rien à dévorer. « On ne pouvait - labourer ni semer nulle part, dit, sous l'an 1421, l'auleur du Journal de Paris; » souvent on s'en plaignait aux seigneurs et princes, qui ne faisaient qu'en rire « et s'en moguer, et faisaient leurs gens pis que devant, dont la plupart des « laboureurs eessèrent de labourer, et furent comme désespérés, et laissèrent » femmes et enfants, en disant l'un à l'autre : Que ferons-nous? mettons tout en la " main du diable : ne nous chault (ne nous importe) que nous devenions : autant » raut faire du pis qu'on peut comme du mieux, Mieux nous voulsist (vaudrail) ser-- vir les Sarrasins que les chrétiens ; et pour ce faisons du pis que nous pourrons ; » aussi bien ne nous peut-on que tuer ou que pendre : car, par le faux gonvernement « des trattres gouverneurs, il nous faut renier femmes et enfants, et fuir dans les

» bois comme bêtes égarées, non pas un an ne deux, » Ainsi les habitants des campagnes étaient conduits aux crimes par l'excès de misère. J'ai parlé du droit de prise et des rois qui, depuis saint Louis jusqu'au roi Jean inclusivement, en avaient prohibé la perception dans Paris. Aucun de ces rois ne fut obéi, tant les sauvages coutumes de la féodalité étaient difficiles à déraciner; une ordonnance du 17 du mois d'août 1367, de Charles V, ne l'abolit point, mais la modéra. En voiei la substance, qui présente une face peu connue de la situation civile des habitants de Paris, « Plusieurs personnes esti-» mables se sont plaintes, dit ce roi, des prises que depuis longtemps on a fai-» tes à Paris, et que l'on fait encore aujourd'hui. Les charrettes, le blé, le vin, « le foin, l'avoine, la paille, le fourrage, les matelas, les coussins, les draps, les « couvertures, les eouvre-chefs, le bétail, la volaille, les tables, les bancs et au-» tres objets sont pris pour la provision de notre hôtel, pour celle des hôtels de » la reine, de nos frères, de notre connétable et d'autres personnes de notre pa-» renté et autres maisons : ce qui empêche les denrées et les marchandises d'è-« tre transportées à Paris, et cette ville d'être approvisionnée, Plusieurs bous » habitants des faubourgs sont sur le point d'en partir, et d'abandonner leurs » maisons, à cause des dommages et des pertes graves qu'ils éprouvent par les- dites prises; les habitants de la campagne ne penvent point travailler la terre, » ni eu retirer aucun fruit; plusieurs terres et grandes propriétés resteut en · friehe, parce qu'on y enlève les chevaux, le foin, l'avoine et autres fourrages « destinés à les nourrir; parce qu'ou y enlève les voitures, les charrnes, le bé-« tail, la volaille, et autres biens nécessaires à la nourriture des laboureurs. Si - un tel abus durait plus longtemps, et si eeux contre qui il s'exerce n'étaient » bientôt préservés des preneurs, ees malheureux abandonneraient le pays, ou « seraient réduits au dernier ctat de misère. Ayant pitié et compassion du

» panyre peuple, ordonnons que toutes, les espèces de prises cesseront à l'ave-» nir; qu'aucuns preneurs ni officiers quelconques ne prendront ni ne feront, » par eux ni par autres, pour quelque eause que ce soit, prendre dans notre » bonne ville de Paris, ni dans ses faubourgs ni dans autres lieux du royaume, » pour la provision de notre hôtel et des hôtels des princes de notre parenté, » aucun des objets ci-dessus déclarés; excepté, seulement, les matelas et cous-» sins pour notre chambre, le foin, paille et avoine pour les chevaux de notre - corps et pour ceux de la reine et des princes. Voulons que lesdits foin, paille, » avoine, soient payées sur-le-champ et à juste prix, et que l'on paie aussi le - loyer des matelas et coussins. Et, parce qu'à Paris on peut facilement trouver » du foin, de l'avoine et autres choses, sans recourir à des prises, nous voulons « qu'en cette ville, ainsi qu'en la vicomté, il ne soit fait aucune prise que du con-» sentement de eeux auxquels les objets appartiennent, et en les payant à juste » prix, sur-le-champ, et avant de les emporter. Mandons à tous preneurs, etc. » Dans une autre ordonnance du même roi Charles V, datée de Paris, en janvier 1374, le roi déclare que le droit de prise exercé sur ces faubourgs en a fait déserter presque tons les habitants; que la plupart des maisons, abandonnées, tombent en ruine : « Il ajoute qu'il serait important que ces maisons fussent reconstruites et les faubourgs repeuplés, « d'autant plus que j'ai com-· mencé, dit ce roi, à faire bàtir un gros mur d'enceinte, de bonnes portes, » et à faire creuser des fossés qui doivent réunir ces faubourgs à la ville. » Par ces considérations Charles V déclara que Paris et ses faubourgs ne formeraient désormais qu'une scule et même ville; que les deux parties jouiraient des mêmes priviléges et seraient exemptes du droit de prise. Ce droit ne fut pas aboli; il fut encore en vigueur sous plusieurs des successeurs de Charles V.

Dans les rues de Paris, on voyait autrefois un grand nombre de cochons. Un de ces animux s'étant trouvé, proctée de Saint-Gervias, embarassée entre les jambes du cleeval que nontait Philippe, fils ainé de Louis-16-Gros, le cheval effravé renvess son exasiler qui mournt de sa chute. Depuis eetle ripoure, dit-on, il fut défendu aux habitants de Paris de laisser vaguer les cochons dans les rues. Ceux des religieux de Saint-Antoine furent honorablement exceptés; lis pouvaient, une sonnette au cou, et un nombre de douze, parcourir impuriement les rues de la ville. Cette ordonnance, tombée en désuétude, fut renouvelée en 1841; il était permis aux sergents de tuer ceux de ces animux qu'ils rencontraient. Ce droif fut ensuite attribué au bourreau, qui pouvait s'ap-proprier la lète de ces animux.

La police de Paris, mai ordonnée, était mal exécutée. Si les archers asissient des voues, des meutriters ou des courtisens paries a habité et d'ornements qui leur étaient interdits, its avaient l'espérance d'obtenir une partie de l'amende à laquelle ces criminels seraient condamnés; mais comme ils navient rien à prétendre sur les loups, qui désolaient les cavirons et les fau-lourzs, et même portaient leurs ravages; jusque dans l'intérieur de la ville ; lis laissient un champ libré à leur voracté. L'auteur du Journal de Paris dit dans cette circunstance : « En celui temps especialement tant comme le roi fut à Paris, les loups étaient si enrags de manger chair d'ilonneme, de fem-



 mes et d'enfants, que, en la dernière semaine de septembre (1437), estrangièrent et mangèrent quatorze personues, que grands que petits, entre
 Montmartre et la porte Saint-Antoine, dans les vignes et marais. El, «fis trouvoient un troupeau dé bestes, ils assailloient le berger, et laissoient lesbestes. -

Mais les loupes, pour les Parisiens, étaient moins redoutables que les seigneurs et les brignads appelés exerchéers qui marchaient à l'eur suite; moins redoutables que le chevalier Jean Foucaud, qui commandait à Corbeil, que les chevalier Jean Foucaud, qui commandait à Corbeil, que les capitaines de Châleau-de-Beauté, de Vincennes, d'Orissi, de Chevreuse, d'Ourville, etc., qui, tour à tour, avec leurs brigands, venaient piller, rançonner, incendier et tour les babilants insueu dans les fababoures de Paris.

POPULATION. Nous n'avons encore que des données approximatives sur eette importante partie de la statistique de Paris; voici les notions que nous offre le règne de Louis XI : le 14 septembre 1467, ce roi ordonna aux habitants de Paris, depuis l'àge de seize ans jusqu'à soixante, de sortir de la ville, tous armés, pour y être passés en revue. La chronique de Jean de Troyes dit à ce sujet « qu'ils étoient bien de soixante à quatre-vingt mille têtes armées... et si - maintenoient plusieurs qu'il en estoit à pen près demeuré autant dedans - Paris, qu'il y en avait dehors. - D'après l'exagération connue des écrivains de ce temps, on doit préférer le plus petit nombre an plus grand, celui de soixante mille à celui de quatre-vingt mille; ainsi, en doublant cette quantité pour les habitants restés dans Paris, on aurait un résultat de cent vingt mitte ames. Une autre revue ou monstre fut faite lc 20 avril 1474, et, suivant la même chronique, on estima que le nombre des Parisiens qui se trouvèrent sous les armes était de quatre-vingt à cent vingt mille, nombre qui me semble exagéré et qu'on peut réduire avec plus de vraisemblance à cinquante mille. En triplant ee nombre nour obtenir celui des vicillards, des femmes et des enfants, il en résultera, par approximation, une population de cent cinquante mille ames,

Un écrivain de la lin du quinzième siècle attribue au règne de Charles VII de consommation suivante : « Il faut, di-til, dans Puris, en claspeaux de fleurs, so bouquels et mais verts, bant pour noces que confréries, baptêmes, images des égiless, audieness de parlement, chambre des esomptes, chancellerie, gé-néraux des aides, requete du Palais, le trivior, le Châtelet, et autres juridicions étant dans l'encles du Palais, et aussi pour fêtes et bamques qui so font en l'Université, en faisant les gradués et autrement, elaceun an pour quinze mille escus et plus, — Il y a dans Paris éray ou zie suit lute belles flites courtinance. — On brûle pour deux cents livres de bougies par an devant la statue de M. Bièrer du quignet (« de Capalières)».

Les guerres et les troubles de cette période cureut leurs résultats ordinaires, des famines et des matalités pestitentielles. En 111st, il mouruit à Paris, dans l'espace de cinq semaines, cinquante mille personnes : les fossoyeurs et les pretres manquaient aux enterrements. En 1420 et 1331, in enfant fut trouve télants amère morte de fain. Lorsqu'in domanita ux pauvres, plusieurs d'entre eux dissieut : Donnes à un autre, cur je ne puis unager. Dans les rues de Paris, pendant l'hivré et 1439, on enténdait honnes, étmens, enfauts,

crier: Hélat je sueurs de piadl. Hélat je sueurs de piadl. Hélat je sueurs de piadl. On trouvait sus que serie de l'interest enfants y sus que serie deviations, sans que serie déviatrants, anns que serie déviatrants, anns que personne pôt les secourir. En 1438, une famine affeuse, est de viet que personne pôt les secourir. En 1438, une famine affeuse, est qui dura pendant partie de l'automure, endes un lies qui dura pendant lon de pendant pen

#### TABLEAU MORAL DE PARIS.

Pendant cette période, rien de grand, rien de généreux ne se présentes ur la scène historique; et., si l'on en excepte Jeanne d'Are, les autres presonnages titrés qu'on y voit figurer intérressent peu : à leur courage militaire, seul titre qu'ils aient à la renommée, s'allient des actes viis ou criminels, et le sentiment d'admiration qu'il ponrait la faire ailler est éculté par des sentiments de mépris ou d'indimation. Le peuple trompait parce qu'il était trompé, piliait parce qu'il était pillé; et, dans l'ard d'evantiée et de déveroir, il était encore surgassé par les princes. Pen ai déjà fourni des exemples notables dans les paragraphes prévédents; j'en fournirai de nouveaux. Au milieu de ves désordres se mélatent les cérémonies pompeuses, et delles processions et beaucoup de débauches.

Louis XI., saeré à Reims le 15 août 1416, s'achemina vers Paris, et arriva, le dernier jour de ce mois, à l'hôtet des Porcherons, situé au faubourg de la porte Saint-Honoré, Il lit son entrée solennelle par le faubourg Saint-Denis. Au devant de lui accoururent l'évêque de Paris, l'Université, la Cour du parlement, le prévôt de Paris, la Chambre des comptes, le prévôt des marchands et les échevins, tous vêtus de robes de damas fourrées de martre : ils lui offrirent les elefs de la porte Saint-Denis. Arrivé devant l'église Saint-Lazare, le roi tronva un héraut, monté à cheval, couvert d'un habit aux armes de la ville, et qui s'intitulait Loyal-Cœur : celui-ei s'avança vers le roi, et lui présenta einq dames richement vêtues et montées sur de beaux chevaux caparaçonnés aux armes de la ville. Chaeune de ces dames avait pour signe et pour nom une des cinq lettres qui composent le mot Paris; elles représentérent devant le roi une scène relative à la circonstance et aux personnages qu'elles jouaient. Le roi vêtu d'une tunique de couleur violette, recouverte d'une rohe de satin blanc sans mauches, coiffé d'un petit chaperon loqueté, monté sur un cheval blanc, était accompagué des dues d'Orléans, de Bourgogne, de Charulais, de Bourbon et de Clèves, des comtes d'Angoulème, de Saint-Paul et de Dunois. Les chevaux participaient au mérite et au luxe de leurs maltres ; ils avaient l'honneur d'être couverts de belles bousses de damas, de velours et même de drap d'or, doublées d'hermine, de martre zibeline, ornées et brodées d'orfévreries et de campanes en argent, en partie dorées. En entrant par la porte Saint-Denis, le roi apercut, au-dessous de la voûte, un grand navire argenté, représentant les armes de la ville : dans ce navire étaient les trois états. A l'avant et à l'arrière se voyaient deux personnages : Justice et Equité, qui jouérent une scène, ou réeiterent des vers. A la hune du mat de ce navire, on avait juché un homme, couvert du manteau royal, qui se laissait conduire par deux anges, Les allégo-



ries, encore en usage alors, n'étaient pas toujours heureuses. Le roi, parvenu à la fontaine du Ponceau, y trouva un nouveu aspecalec que le contemporain qui me fournit ces détaits va décrire à sa manière : on y voyait des hounes sauvages - qui se combattoient et faisoient phusieures contenances, et si y avoit encore trois belles filles, faisant personnage de seraines, boutes uner, et leur voyoi-lon be beau étit nivoit, sépare, rond et dur, qui étoit closes bien et laur voyoi-lon be beau étit nivoit, sépare, rond et dur, qui étoit closes bien et plaiseurs bas instruments qui rendoient de grandes métodies. Et, pour bien enfanchir les contrants en la dite ville, y avoit divers conduits en la dite fou-time, idental lait, vin et h'unorais, alort d'acus un bovoit oui vouloit.

Le roi et son cortége arrivèrent près de l'hôpital de la Trinité, où les confrères de la Passion avaient élevé un théâtre sur la rue et représentérent « une passion » à personnages, et sans parler, et Dieu étendu en la croix, et les deux larrons « à dextre et à senestre, » A la fontaine des Innocents se trouva une scène où l'on voyait des chasseurs qui, accompagnés de plusieurs chieus, poursuivaient une biche. L'aboiement de ces chiens, le son des cors faisoient moult grand bruit. A la boucherie du Grand-Châtelet, on avait dressé un vaste échafaud, d'où s'élevait la bastille de Dieppe; et, quand le roi passa, des hommes qui représentaient les troupes royales assaillirent vigoureusement cette bastille, s'en rendirent maîtres; et ceux qui jouaient le rôle des Anglais assiégés furent pris , et eurent tous les garges coupées. La barbarie du siècle fait douter si cette scène fut fictive ou réelle. Arrivé au Pont-au-Change, le roi y vit une scène d'un autre genre : il trouva ce pont entièrement couvert, et l'air agité par le vol de plus de deux cents douzaines d'oiseaux de toute espèce. Les oiseleurs de Paris étaient tenus, fors de l'entrée des rois, de faire cette dépense; et à ce prix on leur permettait d'occuper, pendant les jours de fêtes, une place sur ce pont pour vendre leurs oiseaux. Le roi se rendit ensuite à Notre-Dame, et de la au-Palais

A la suite de ces traits qui caractérisent le goût et les manières du temps, joignous-en d'autres qui peignent plus particulièrement les mœurs des diverses classes de la société. Les Français avaient conservé leur cruauté originelle, et les jugements des tribunaux contribuaient beaucoup à la maintenir. Les supplices étaient arbitraires, et semblaient ordonnes par le caprice des juges. Les délits les plus ordinaires se punissajent par le feu. On brûlait, on enterrait tout vits les voleurs; on plongeait dans une grande chaudière pleine d'eau bouillante les faux monnayeurs. Ces exécutions, fréquentes à Paris, avaient lieu au Marché-aux-Pourceaux, près la porte Saint-Honoré. Pour les moindres délits on coupait les oreilles. Les rois ordonnaient de temps en temps de noyer dans la Seine les seigneurs dont ils avaient à se plaindre ; tandis que les meurtriers étaient seulement condamnés à fonder des chapelles, ou à faire des pèlerinages. Ce caractère de cruauté se remarque même dans les cérémonies publiques. On armait de gros bâtons, appelés boulaies, des sergents qui, pour écarter la foule, en frappaient à tour de bras, à droite et à gauche. A côté de tous ces excès, il faudra signaler des processions, des sermons, des pèlerinages, des querelles sur les privilèges de cléricature. Outre les processions d'usage, on en faisait à l'oceasion de tous les événements extraordinaires; on y portait force reliques et les chasses les plus renommées; les figurants y marchaient pieds nus.

Les formes de Paris faisaient de frèquents pélerinages à Aubervilliers, à distribute de Notre-Dame-de-Doubeque, à Saitt-Mauri-des-Possès et alleurs; mais ces promenades avaient moins pour moit la dévotion que le plaisir : étaitent des rendez-vous galants on des parties de édhauche, et, si form en crit l'Official de l'églisse de Beins, Guillaume Coquillart, les pèterines parisiennes n'avaient de dévoin que pour les moines et se rendaient servérement dans leurs couvents.

Presque tous ceux qui avaient fait quelques études se procuraient le titre de cters. Avec et grade ceclésiastique, ils étient affranchis de la juridiction eivile, très-rigourense, et se trouvaient sonnis à celle du elergé qui n'infligeait que des peines pécuniaires. Les registres des tribanaux offrent de très-freiguents exemples de criminels arreités qui echappeut à la justice du roi em montrant leurs lettres de cléricature ou leur couronne, c'est-à-dire leur tonaure; lis-oftreut, en même temps, les réclamations faites par les cours ejseponjales et par l'université de Paris en faveur des cleres ou des agrégés à cette Université, poursuivis par les tribunaux séculiers.

La eour donnait des exemples de débauele qui n'étaient que trop bien imites. Lorsquelasbeau de Bavière eut fait son entrée à Paris, entrée magnifique
où fut étalé un lux e extravagant, la eour se rentil, le 2 mai 1388, à l'abbaye de
Saint-Denis. On enteudit la messe, les offices; on îlt des festirs, des jeux et des
jouts. Le tout fut suivi de désordres et d'aétous fré-dissoluses. El estoit
e commune renommée que lesdites joustes estoient provenues des chouse deshonnétes, en naitier d'amourettes, dit un érvirain du temps, et dont depais
- beaucoup de maux sont veuus. - La dernière nuit de cette fête, les princesprincesses, seigneurs et dames, dit l'auonyme de Saint-Denis, se livrérent, à
la faveur de masques dont ils couvrirent leur visage, à tous les excès de la débauche. Sans respect pour la présence du roi, ni pour la saintelé du fieu, « chacun chercha à saifsaîre ses jassoins, et c'est tout dire q'ûl y eut des maris
- qui pafrient de la mauvaise conduite de leurs femmes, et qu'îl y eut aussi des
- filles qui perdirent le soin de leur honneur. -

Mayen on Mathieu, dans un poème mannserit, dit que les femmes vont à l'égies, non par amour pour les rejuies et le crucifes, mis par amour pour les rejuies et de l'artis, mais par amour pour les prêtres. Il nous présente les églises de l'artis comme des lieux où se négociaient les marchès de débauelte. « Célui, ditiel, qui mêmerait son cheval à l'église pour » le vendre, ferait une aetion trés-inconvenante; mais les femmes qui, sous préciscte de religion, viennent à l'église pour s'y vendre elles-mêmes, ne sont-elles pas plus coupalies? Ne convertisent-let les pais in maison du Seigneur et un marché de prostitution? « Cet écrivain énumère ensuite les églises de leur goût pour les pélerinages de Boulogne, qu'il nomme Boulognéte, et de sint-Maur. « Elles supposent de nouveaux miracles, di-il, sans dout pour jus-tifier leur empressement à s'y rendre; elles n'en montrent pas moius pour «saister à la forte du Leudit, où les rendez-vous sont donnés. »

La prostitution étail considérée à l'égal des autres professions de la société.

Les femmes publiques formaient une corporation, avaient leur réglement, comme je l'ai dit ailleurs, et même étaient protégées par les rois. Charles VI et Charles VII ont laissé des témoignages authentiques de cette protection. La prostitution était encore favorisée par le grand nombre de célibataires, prêtres et moines, par le libertinage des magistrats, des gens de guerre, etc. Les femmes publiques, richement vêtues, se répandaient dans tous les quartiers de cette ville, et se trouvaient confondues avec les bourgeoises, qui, elles-mêmes. menatent une vie fort dissolue. En 1367, Hugues Aubriot, prévôt de Paris, renouvela l'ordonnance de saint Louis, et ordonna - que toutes les femmes prostituées, tenant bordel en la ville de Paris, allassent demeurer ez places et lieux publics - à ce ordonnés et accontumés, selon l'ordonnance de saint Louis ; c'est à sa-« voir : à l'Abreuvoir de Mascon (1), en la Bouclerie (2), rue Froidmentel, près « du clos Brunel; en Glatiquy (3), en la Court-Robert-de-Puris (4), en Baille-. Hoé (5), en Tyron (6), en la rue Chapon, et en Champ-Flory (7), . Cette ordon-» nance fut mal exécutée. En 1379, 1386, 1395 et 1446, la semaine avant l'As-« cension, dit l'auteur 'du Journal de Paris sous Charles VI et Charles VII, fut « crié parmi Paris que les ribaudes ne porteraient plus de ceintures d'argent, ni « de collets renversés, ni de pennes (plumes) de gris en leurs robes menuver » (fourrures de diverses couleurs), et qu'elles allassent demeurer ez bordeaulx, - ordonné comme il était au temps passé. - En t480, le parlement fut obligé de rendre des arrêts tendant à contenir les femmes publiques dans les lieux qui leur étaient assignés. Les peines prononcées contre elles furent d'abord la prison et une amende arbitraire, ensuite le bannissement.

Les principes de la religion pendant la période qui nous occupe, étaient micomus et les préjugés les plus absurdes continuaient à être en riqueur. On croyati fortement à l'influence des astres, aux présages, à la magie, à la vertu des reliques. Pairs n'était Junais dépourvu de sorcières. On continuait de torturer des images en cire baptissées par un prêtre, dans le dessein de faire soullir on pêrir les personnes dont ees images avaient reçu le noul.

rour completer te tableau des mœurs des habitants de Paris penalant la priode qui n'occepp, es vais analyser les sermous des prédicateurs du temps, de Maillard, l'épin, Clèrée, dont on ne suspectera pas le temoigange. Les marchands trompeut les acheteurs, dit le premier de ces prédicateurs; reux qui vendent du vin font des melauges; les apothieaires mettent leurs dregues dans leur cave, afin que l'humidite leur procure plus de poids; its vendent du gingembre pour de la camuelle; its metteut de l'Imité dans le crocus, pour hit donner de la couleur et du polds. - le vous le demande, messieurs les mar-clands, aivave-vous pas le careière du diable? Ce caractère est cetui de la - fraude, qu'on nomme en français burat, déception. Marchands de vin, ne ven-dez-ous pas pour d'Orléans ou d'Anjou du vin de votre cur? Marchanlas le - drais, vous vendez pour farap de Rouen celai qui n'est que de Beauvisi; vous

<sup>(1)</sup> A l'endreit où commence la rue de la Huchelle, et, à l'extrémite méridiende du post Sains-Mach. = (2) Rue osquie de la rue de la Huchelle, ... = 2° En la Gié, rue nomunée aussi Vot d'autre. = (4) Rue du Renard-Saint-Merri. = (5) Petite rue près l'églie Soint-Merri. = (6) Rue qui abouiti de la rue Saint-Antoja e celle du ruy de Saict. = (1) Rue Champ-Fleuri, près du Louvre.

 vendez du drap humide pour du drap sec : l'acheteur croit avoir deux aunes « et n'en a qu'une ; et vous, mesdames les marchandes, qui achetez à la grande - mesure, et qui vendez à la petite, et qui, lorsque vous pesez, donnez un coup « de doigt sur un bassin de la balance, afin qu'il descende! Messieurs les chan-» geurs, n'est-ce pas vous qui rognez les écus? » Il déclame contre les tromperies des notaires; et, à ce propos, il cite ce proverbe : De trois choses Dieu nous garde : des et cætera des notaires, des quiproquo d'apothicaire, et de boucon (poison) de Lombard Friscaire. Les conseillers du parlement, les avocats, les proeureurs sont souvent maltraités; et les juges sont peints comme des àmes vénales, des fourbes qui vendent leur voix à ceux qui les paicnt. Les avocats plument les oies, c'est-à-dire dépouillent ceux qui leur confient leurs intérêts. « Notre office nous coute cher, disent-ils : il faut se compenser, se rembourser. - Et vous, messieurs du parlement, quand vous avez consommé quelque four-- berie, si vous avez un procès, il faut que vous invitiez les avocats à boire, et « que vous donniez une robe à teur demoiselte. « Menot déclame aussi, dans ses sermons, contre les juges et les avocats. Il n'est point de princes, dit-- il, il n'est point d'évêques ni de marchands qui ne puissent être ruinés par tes procès. Les animaux qui rougent les bourgeons des vignes et autres fruits « de la terre font beancoup de maux; mais ils n'en font jamais autant qu'un - mauvais avocat fripon, un procureur cauteleux et un gros usurier. -

Mailland reproche aux Parisieus de se livrer aux jeux de hasard, aux cartes, aux des et auglie; de jurer le nom de bieu par sou sans, par son ventre, par sa tête et par fous ses membres. El leur fait un reproche plus grave, celui de teuri dans leur maison des livres de prostitution; et, sarrota, il se plaint que ces maisons, ainsi occupées, sont voisines des colléges. Les jeunes gens adonnés au jeu, aux hanquets, étaient, par ce prédicateur, qualifiés de goudisseurs; les délauchés, de rébouds; les amoureux, de gronza; les mars trompés par leurs fommes, de corose; les formuses trompées par leurs maris, de sottes; les universe de gropodus. Ces différents états sont, four à four, le saigle de ses cyniques censures. Il se plaint de la débauche des écoliers et des professeurs de l'Université; il denande aux premiers si leurs parents les ont envoyés à Paris, et aux seconds s'ils sont payés, pour dépenser leur argent avec des prositioes.

Les mourss des feutines de Paris sont présentées sous un jour peu favorable à l'opinion de ceux qui vantent le passé aux dépens du présent. Elles se fardaient le visage et portiaent des perruquies; leurs robes, d'étoffes riches, étaient fourrèes de petiteries, et nivaient de très-longues queues qui, disni nos prédicateurs, balayaient les rues. Ces robes, ouvertes par-devant, laissaient voir leur poirtine une et découverte jasqué un ventre, petru discopertum susque d'entren. Ces robes, garnies de grandes manches, étaient nommées à la grand-gare, et celles qui les portaient, des dannes portieres. A leur crénture dorée pendait un chapetel dont tes grains étaient d'or, de corail ou de gayet [aisi, objet de luxe et non de dévotion, disent ons prédicteurs. Ils reprocheat aux Parisiemes d'alter aux bals, aux hanquets et à l'égitse pour y parter de galantierie, pour faire des sigues d'antités de lours amants, tout en disant leurs heures, de se trouper souvent avec leurs agents de prostitution et leurs ribauds. « N'est-il pas beau de voir la » femme d'un avocat, qui a acheté son office et n'a pas dix francs de revenus, » s'habiller comme une princesse, étaler l'or à son eou, à sa tête, à sa ceinture? » Elle est vêtue suivant son état, dit-elle. Qu'elle aille à tous les diables, elle et . son état! Et yous, Monsieur Jacques, vons lui donnez l'absolution! Sans doute, « elle dira. Ce n'est point mon mari qui me donne de si beaux vétements; mais je » les gagne à la peine de mon corps. A trente mitte diables une telle peine! » Je ne reproduirai pas ici tous les reproches qu'adresse ce prédicateur aux bourgeoises de Paris, qui, pour soutenir lenr luxe, se prostituaient à des conseillers du parlement, à des abbés, à des évêques ; qui vendaient leurs corps aux prêtres et aux moines, commettaient des indécences dans les bains, eu présence de leurs filles et refusaient de payer le salaire de leurs domestiques et des ouvriers qu'elles employaient; consultaient les sorciers et mettaient en usage des opérations magiques, etc., etc. Enfin, les mères vendaient leurs filles à des hommes riches pour leur faire gagner leur dot. Ce reproche est si souvent reproduit dans les sermons de Maillard et de Menot, qu'on doit le croire fondé.

Les lieux de débauche étaient nombreux, comme je l'ai dit. On asissait les ceintures des prostituées; mais on ne diminual pas prostitution. Le prévi de Paris s'était attribue le profit de ces confiscations, llenri YI, roi de France et d'Angleierre, par son ordonnance du 3 août 1424, lui défend de Sapproprier ces ceintures, bans cette ordonnance, on lit. : Que dores en avant il ne preiene ou applique à son proufit les ceintures, joyaux, habits, vestements ou autres parements défendus aux fillettes et Jenuices nouvertures on dissolues.

Les étuves, ou maisons de bains, étaient aussi des lieux de plaisir où les dames se rendaient sous un prélexte honnète ; il s'y passait beaucoup d'indécences. Dans les bains des hommes se trouvaient des lilles publiques, et ceux des femmes servaient de rendez-vons aux amants favorisés ; « Mesdames , dit Mail-- lard, n'allez-vous pas aux étuves, et n'y faites-vous pas ce que vous savez? -Le elergé ne fut pas à l'abri des censures des prédicateurs : la simonie, la réunion de plusieurs bénétices, plaies incurables, le luxe des prélats, l'ignorance de la plupart des prêtres, leurs supercheries, la vie licencieuse des uns et des autres, leur sont fortement reprochès. Maillard se récrie aussi contre les turpltudes pratiquées à Rome pour obtenir des bénéfices; contre ces religieux coureurs, appelés porteurs de reliques ou porteurs de rogatons; contre les prétres qui se chargent et reçoivent le paiement d'un nombre de messes qu'ils ne peuvent aequitter et qu'ils suspendent au croc ; contre les prêtres qui veudent les sacrements, les confessions et autres choses; contre le luxe des évêques et de leurs eoncubines, qui portent des habits rouges, de diverses couleurs, plisses et fourres de martre et de peau de Lombardie, et qui ont les doigls remplis d'anneaux d'or; contre l'avarice des prélats qui, possèdant de grands biens, ne laissent pas d'envahir cenx des pauvres et des hôpitaux, leur refusent des aumônes que les séculiers ne leur refusent pas, et emplojent les biens de l'Église à l'entretien des oiscaux, des chiens de chasse, des filles publiques et des pourvoyeurs de débanche. Tous ces abus, tous ces vices, et surtout le dernier, sont les objets les plus ordinaires de ses déclamations.

tes mœnrs des religieuses, si l'on cu croit les plus grayes écrivains du temps, n'étaient pas plus régulières, Le respectable Jean Gerson, chanoine et chancelier de l'église de Paris, qui avait sans doute puisé dans les couvents de cette ville ou des environs ses notions sur la conduite des filles eloltrées, parle de leurs maisons comme de lieux de débauche : « Ouvrez donc les yeux, dit-il, « et voyez si ces couvents de moinesses ne ressemblent pas aux repaires de la prostilution, quasi prostibula meretricum, « Nicolas de Clémangis, docteur en Sorbonne et recteur de l'Université, à Paris, confirme le témoignage de Gerson : « Que de choses à dire sur ces couvents de religienses, qui sont moins des « communautés de vierges consacrées à Dieu, que des lieux de prostitution, » habités par des femmes livrées à tous les excès de la débauche, à la forni- cation, à l'inceste, à l'adultère, à tous les actes de luxure et de méchanceté « en usage chez les femmes publiques ; mais ic suis retenu par la pudeur et par « la crainte de m'engager dans de trop longs discours ; car nos monastères ac-» tuels, que je ne puis appeler des sanctuaires de Dieu, sont-ils autre chose que - des infames repaires de Venus, qu'un refuge où des jeunes gens lascifs, im-» pudiques , viennent assouvir leur luxure? Et aujourd'hui n'est-il pas reconnu « que faire prendre le voile à une jeune fille, e'est comme si on la livrait à la » prostitution dans un lieu de débauche? » Tous ces détails se trouvent confirmés par d'autres auteurs contemporains.

Je n'offre ici qu'une très-faible esquisse des mœurs de cette période. Elles n'étaient pas, comme je l'ai dit, plus corrompues que celles des siècles précèdents; mais les lumières croissantes, répandant sur elles un plus grand jour, les ont fait ressortir davantage.

LE BORFF GRAS. Le jeudi qui prevède le dernier jour du carnaval, ou cédebrial et l'on cédève encore à brais la cérianois du Borsf gras, qui, dans d'autres tieux de France, est nommé le barsf gill, einé ou reitlé, sans doute parce qu'i était promeir par la ville au son des violons on des vielles. Cette fête avait anciennement lieu à l'équinose du printenps, époque où le sobiel entre dans le signe du zodiaque papéle le Turavan, objet de vénération chez tous les peuples de la terre où le culte astronomique avait penêre. La promenade du beur gras à l'arises set vielenneme un reste des cérémonies de ce culte.

Un cerviain du dischuitième sééch décrit cette cérémonie telle qu'en 1730 il la vi cédèner à Paris . Les garcons bouches de la boucheria de l'Apport-taris en téchnique par la vite de l'apport-taris en deut gras ; les cascendierent par la ville un bourd qui avait sur la tête, au lieu d'aigrette, une grosse-bierent de laurier-ceries; il était couvert d'un tapis qui hui servait de lousses-l'aranche de laurier-ceries; il de l'accouvert d'un tapis qui hui servait de lousses-l'apporte de sout, paré comme les victimes que les anciess allaient immoter, portait sur son dos un entant décoré d'un ruban bleu passé en écharpe, tennat d'une main un sexpéte doré, et de l'autre une éjee nue. Cet enfant jéait nominé le roi des heuchers. Euriron quitare garçons de cette profession, vétus de corsets rouges, seve des trousses blanches, cufficé de turbans ou de toques rouges bordées de blanc, accompagnaient le Busti gras, et deux d'eutre eux le tenaient par rels cornes. Cette marche è ait gatament precéde par des vio-



ions, des fifres et des tambours, « ils parcournent en cet cipnipage plusieurs quartiers de Paris, se renditerat ux maisons des divers magistrats, et, ne trouvant pas dans la sienne le premier president du parlement, ils se déri- dévent à faire montre dans la grand-salte du Palais, par l'escairé et la Saints-Chapelle, lo beurl gras et son escorte. El, après s'étre présentés au président, ils promnervent le paurer animal dans diverses salles du Palais, et le firent descendre par l'escailer de la Cour-Neuve-du rété de la place Duuphine. Le l'endemain, les bouches des autres quartiers de Paris excentéent la même cérémonie; mais ils ne firent point monter leur Brorf gras dans les salles du Palais, Ce tour de force aurul dors sans exemple

Quoique cet usage ne suit pas mentionné dans les historiens de Paris, il n'en existait pas noins depuis longtemps. Cette cérémonie avait essé pendant la révolution; elle fut remise en vigueur sous l'Empire et se pratique encore pendant les derniers jours du carnaval, même avec plus de pompe qu'autrefois.

GÉANT DE LA RUE AUX OURS. La cérémonie du Suisse ou Géant de la rue aux Ours (1) a une origine plus ancienne que celle qui lui est attribuée par quelques écrivains. Voiei en quoi consistait eette cérémonie : Tous les ans, le 3 juillet, les habitants de la rue aux Ours faisaient fabriquer un mannequin d'environ vingt pieds de haut, représentant un homme tenant en main un poignard. Ce mannequin élait , pendant plusieurs jours , promené dans les rues de Paris par des porleurs qui ne manquaient pas de faire la quête; ensuite il était condamné à être brûlé dans la rue aux Ours. Cette exécution a pendant longtemps été accompagnée d'un feu d'artifice. On donnait à cette cérémonie l'origine suivante : le 3 juillet 1418, un soldat, Suisse de nation, ou qui n'était pas Suisse, sortant d'un cabaret où il avait perdu son argent au jeu, dans son désespoir, frappa d'un coup de conteau une image de la Vierge placée au coin des rues aux Durs, Salle-au-Comte ; le coup tit jaillir de cette statue de pierre du sang en abondance. Le soldat fut pris , attaché à un poteau, en face de l'image de la Vierge qu'il avait blessee, et fut frappé, depuis six heures du matin jusqu'an soir, avec une telle barbarie, que ses entrailles lui sortaient du corps, On lui perca la langue avec un fer chand, et ensuite on le jeta au feu. C'est, dit-on, en mémoire de ce crime, et de l'éponyantable supplice du criminet, que les habitants de la rue aux Ours ont imaginé de promener dans Paris cette ligure gigantesque. Mais ce récit acerédité par des écrivains du seizième siècle est rempli de eireonstances contradictoires et ne s'appuie sur aneun témoignage digne de foi. Les écrivains du temps, d'ailleurs, n'en parlent nullement. Cette cérémonie avait une autre origine; elle doit dériver des antiques fêtes du solstice d'été. A Rome, le 15 mai de chaque année, on promenait en procession trente figures colossales en osier, qu'on appelait les Argéens, et que les Vestales jetaient dans le Tibre. Cet usage, mainteun dans le christiauisme à la faveur de la barbarie, s'est d'ailleurs établi dans presque joute les confrées de

FÊTE DES FOUS DE L'UNIVERSITÉ. Les écoliers de l'Université comme les dia-

<sup>(1)</sup> Cette rue se nominait rue nux Oes, on nux Oies, parce qu'elle abondait en rousseurs d'oses

cres, les sous-diacres de Notre-Dame, célébraient la Fête des Fous avec tous ses seandaleux accompagnements. On ignore à quelle époque cette fête des fous fut abolie; mais il est présumable qu'à Notre-Dame, ainsi qu'à l'Université, cette cérémonie extravagante et impie ne le fut que dans le quinzième suécle.

JEUX. En 1425, les Parisiens, sons la domination anglaise, se trouvant dans un temps de calme, firent ouvrir la plupart des portes de ville qui depuis lougtemps étaient murées, réparèrent les ponts placés sur les fossés, et se livrèrent à divers jeux. L'auteur du Journal de Parix, sous les règnes de Charles VI et de Charles VII, nous apprend que le dernier dimanche d'août 1525, dans l'hôtel d'Armagnac, situé rue Saint-Honoré, et sur une partie de l'emplacement des bàtiments du Palais-Royal, on enferma dans un champ elos quatre aveugles couverts chacun d'une armure, et munis de gros bâtons. Un fort cochon, renfermé avec eux, devait être le prix de celui d'entre les aveugles qui parviendrait à tuer eet animal. Les avengles frappaient au hasard à tour de bras; et, voulant assommer le cochon, ils se portaient les uns aux autres des coups assez violents pour s'assommer entre eux, ce qui amusait beaucoup les spectateurs, « Ils se don-- nèrent, dit l'auleur cité, de si grands comps de bâton, que dépit leur en fut : - car, quand le mieulx cuidoient (croyaient) frapper le pourcel, ils frappoient « l'un sur l'antre; car s'ils cussent été armés pour vrai, ils se fussent tués l'un · l'autre. · Le même écrivain fait présumer que les Auglais, qui dominaient alors à Paris. l'avaient introduit dans cette ville, où il ne fit pas fortune. Le ieu du mit de Cocaque, semble aussi avoir été introduit par ces étrangers.

LAISS. Of the first of en issay, pendant evelte période, ainsi que pendant la précédente, de prendre des bairs publies, qu'on normani alors cetures. On compte de Paris six rues, melles on cuel-des-es qui potent e roma. Les étures se maintiairent longierups: ceux qui les administraient se nommaient barbiers-furristes, formaient une corporation, et laissient eirer dans brais lebrue où leurs ciablissements étaient ouverts au public. Suuvait dit : - Vers la fin du siècle passid'dix-septième siècle on a cessi d'aller aux étures; auparavaput elles faitent si

» communes qu'on ne pouvait faire un pas sans en rencontrer. »

LUXE ET MODES. Charles V avait heaucoup contribué par son exemple à l'accroissement du luxe des labits, des meubles et des bâtiments. Les seigneurs voulurent se donner un pareil mérite, les gentishommes voulurent imiter les seigneurs, les borrgeois des villes les gentislommes, et ainsi de suite.

Avant Charles V, les dames nobles portaient sur leurs robes le blason de leur nari, Sous le règue de ce roi, les habits des gens de le cour, des magistrats et de tous les officiers de leur dépendance, consistaient en vétements dont une notifie était d'une couleur, et l'autre moitte d'une autre. C'est ce qu'on nommais robes au-parties, — Charles VII, ayant une stature mal proportionnée et les jambes trop rourtes, peprit, pour escher cette imperfection, l'habit long, it de qu'on le portait sous Philippe de Valois. — les les commencements du règue de Louis XI, la forme des liabits changes entirerement. An lieu d'habits longs, on en porta de tris-courts. Voie le térnispange d'un auteur de ce teups. - Les hommes, dit Moustrelet, se prindrent à vestir plus court qu'ils n'eussent conques fait t-ellement que l'on véoit la facon de leur, et, el leurs » génitoires, ainsi que l'on souloit vestir les singes, qui estoient chose très-mal-« honnête et impudique. Et si faisoient les manches feudre de leurs robes et de » leurs pourpoints, pour monstrer leurs chemises déliées, larges et blanches. « Portoient aussi leurs cheveux si longs qu'ils leur empeschoient leurs visages, « mesmement leurs veux. Et sur leurs testes portoient bonnets de drap, hauts « et longs d'un quartier ou plus. Portoient aussi , comme tous indifféremment , » chaisnes d'or moult somptueuses; chevaliers et esculiers, les varlets mêmes, » pourpoints de soie, de satin et de veloux, et presque tous, espécialement ez-» cour des princes, portoient poulaines (souliers avant une pointe très-longue) « à leurs souliers d'un martier de long, voire plus telles y avoient, Portoient « aussi à leur pourpoint gros mahoitres espèce de vêtement couvrant les épan-» les et la moitié des bras pour montrer un'ils fussent larges par les epaules, « qui sont choses vaines et par aventure fort haineuses à Dieu. Et qui estoit hui (aujourd'hui) court vestu, il estoit le lendemain long vestu jusqu'à terre, El si estoit ceste manière si commune, n'y avoit si petit compagnon qui ne se « youlsist (youlût, yestir à la mode des grans et des riches, fust long, fust courl, « non regardans au coust, ne à la despense, ne s'il appartenoit à leur estat, « Le même auteur parle aussi des modes des femmes, « En ceste aunce (1467), dit-il, aussi délaissèrent les dames et demoiselles, les queues à porter à leurs robes, « et en ce lieu, mirent bordures de gris lectices (fourrures), de martres, de ve-« loux et d'autres si larges, comme d'un veloux de hant on plus, « Monstrelet dit « qu'en 1467 les dames renoucèrent à leurs queues : cependant on voit, sous les « règnes suivants, ces longues queues, toujours en vogue, balaver les rues de Paris, et continuer à être l'objet des violentes déclamations des prédicateurs. Monstrelet nous apprend encore que les femmes commencèrent alors à porter leurs ceintures de soie beaucoup plus larges que de coutume. «Les ferrures · plus somptuenses assès, et colier d'or à leur col et autrement, et plus cointe-« ment beaucoup qu'elles n'avoient accoutume, et de diverses façons. «-- Les robes des femmes étaient, en été comme en hiver, toujours fourrées d'hermine . de menu-vair on petit-gris. On a vu qu'à l'entrée de Louis XI à Paris les magistrats de cette ville et les seigneurs qui formaient le cortège du roi étaient. au mois d'août, vêtus de robes fourrees. La mode ou l'étiquette commandait tyranniquement, et faisait taire la voix de la commodité du besoin. Jouvenel des Ursius, à propos des dissolutions dont l'hôtel de la reine Isabeau de Bayière était le théâtre, dit, sous l'an 1517, que, malgré les guerres et les tempètes politiques, les dames et demoiselles menoient un excessif état; que leurs coiffnres se composait de cornes merceilleuses, hautes et lurges; qu'elles avaient de chaque côté, au lieu de bourrelets, deux grandes oreilles si larges, que, quand elles voulaient passer par la porte d'une chambre, elles étaient obligees de se baisser et de se tourner de côté. Sous Louis XI, de nouvelles coiffures avaient remplace ces cornes. Monstrelet nous apprend que les dames et demoiselles, vers l'an 1567, - mirent sur leur teste bourrelets à manière de bonnets ronds, « qui s'amenuisoient par-dessus de la hauteur de demi-aulne ou de trois quar-» tiers de long. » Sur la eime de ces bonnets en forme de pain de sucre était attaché un convrechief délié, on voile qui par derrière pendait jusqu'à terre.

L'usage des perruques prit aussi missance pendant cette période. La mode de dire retombre la chevelure sur le visage ne pouvait être suivie par ceux qui manquaient de cheveux; de plus, les acleurs des théitres, pour certains rôles, avaient adopté des chevelures postiches. Ce début et cet exemple indusièrent les personnes dont la tête était chauve à la couvrir de chevelures artificielles. Ou domait à ces perusques, ainsi qu'aux cheveux naturels, la couleur blonde, alors fort à la mentre que les montes que de persugues de la la la manura de la la la contra de la la contra de la la la contra de la con

Les femmes qui portainet des robes ouvertes par-devant, et dont Touverture' dait contenue par une attache qu'on nommait offiche, passaient pour des femmes galantes. Les dames, en général, se fardairent le visage avec du blanc et du rouge. Les femmes décriers ou devouces à la prostitution ne hissaient pas d'avoir, pendu è leur ceiture, un chapetet dont les petits grains étaient de corait et les gros grains en or, en argent ou en vermeil. - hites, mesdemoselles, est-ce pour l'homieur de notre Seigneur Fissackfarist que vaus portez, des pater noter ou chapetels en or ? - s'erie Maillard dans un de ses sermons. D'autres avaient des livres de prières garnis de fermônis d'argent, L'es hommes portaient aussi des chapetels riches par leur matière. - Étes-vous corrigés? dit Maillard, aver-vous renoncés vorte loux, à vos concolhos, à vos uneux et à vos pater nos-ter, qui sont en or, et que vous portez, no sumeux et à vos pater nos-ter, qui sont en or, et que vous portez, no par devoltion, mais par vanité? Si vous ne change et de conduite. Le vous cureraria à tous les diables.

Les femmes avaient leurs lieux de reunions aux eglises, aux hanquets, aux bains et cluer les accouchères. Le on parlait, et an oparait beacouchy, on mèdisait de même. Le poète Villon a composé une ballade où il assure que les femmes de Paris surpassent en caquetage celles des autres nations de l'Europe. Les bommes se réunisseinei aux cabatest, aux églises, chez les barbries, aux failles et à la porte Baudet. Ce dernier lieu etait le rendez-vous des nouvellistes du temps. Il n'existait point à l'aris de promenuale publique.

Les hommes, en prononçant le nom du roi, levaient leurs bonnets, témoiguage du respect qu'ils ne donnaient pas lorsqu'ils prononçaient le nom de bieu : ce qui excitaît les reproches des prédicateurs,

Il se pratiquait, pendant cette périole, un usage qui n'est plus dans nos meurs : les jeunes personnes, filles de seigneurs, de princes et m'eune de rois, étaient, avant de se marier, assujetties à un examen peut-être ucesessire, mais qui paratirait aujourd'huit tris-humilioni. Il test d'usage en France, dit l'historien Froissart, quelque dame on fille de haut segneur que ce soit, qu'il conveitent qu'elle soit regardée et avisée toute nue par les dames, pour savoir si celle est propre ou forurée pour avoir eniants. I sabaeu de Bavière, avant d'opouser le roi l'Eurles VI, fut ôthigée de se laisser visiter par les dames.

On a dit que, sous Charles V et Charles VI, l'usage des chemises de toile était très-peu répandu, qu'on ne se servait que de chemises de serge, et qu'on taxa de luxe extraordinaire la reine Isabeau de Bavière, parce qu'elle avait deux chemises de toile. Cela pouvait être à Paris, más non ailleurs.

Au milieu des calamités sans nombre que j'ai eu à signaler, on voit cependant

jailife plusicurs traits de lumières nouvelles. Ainsi en France on avait constamment exécuté les condamnés à mort, sans leur permettre d'être absous par la confession. On avait la cruauté de vouloir perdre le corps et l'âme. Charles V troura cette coulume peu catholique, et essaya de l'abolir; mais les chefs de la justice et les membres de son consoil s'y opposèrent fortement. Uhonneur de cette abolition appartient à Charles VI, qui, en 1397, permit enfin aux condamnés d'être consoilés ou absous ar un confesseur avant d'aller au sunotiée.

Sous Charles VII, le latin était la seule langue enseignée à Paris. En 1458, érrégiere de Tipherne obtint la permission d'y donner des leçons de grec; Paris, dès lors, commença à se trouver en communication avec la órèce antique. Cette communication devint plus rapide par l'invention de l'imprimerie qui date, comme je l'ai dit, du règne de Louis XI. Les beaux-arts suivirent les lettres dans leur marche progressives. De Louis XI à Louis XII (j.) rarchitecture, in sculpture, se modifièrent insensiblement; réfunde des monuments antiques remit en honneur peu à peu les aucieno ordres arecs et romains.

Tout semblait disposé pour l'heureuse révolution qui allait s'opérer dans les lettres, les sciences et les arts; tout présageait le règne prochain de la vérité et de la raison; mais la société contenaît des classes intéressées au maintien des institutions, de la barbarie et des abus dont elle vivait. Ces classes trompérent, séduisrent les personances qui excerçaint la puissance souveraine, les déterminérent à combattre pour ess abus, pour les creurs et le mensonge. Une lutte violente s'enagea; il en résulta des maux dont la raison et l'unnité ourent beaucoup à gémir, comme on le verra dans la période suivante.

# ----

PARIS DEPUIS LE RÉGNE DE FRANÇOIS 1<sup>rd</sup> JUSQU'AU GOUVER-NEMENT DE LA LIGUE.

PARIS SOUS FRANÇOIS I'T.

François ler futl, le 1er janvier 1515, proclamé roi. Ce gros gas-ta gallero tou, lissit Louis XII, en parlant de son futur successeur, dont il connaissait les inclinations. En effet, François ler manifesta un gout dérègle pour la prodigatié, le faste, la magnifience des fêtes et des cérénonies, pour toutes les puéritiés, qu'on nomme valgairement la répandeur du trône. Il voulut être tout à la fois religieux, galant et magnifique, et ne fut que persécuteur, debauché et dissipateur du bien de ses sujets; il voulut être guerrier, et presque foujous bar, lui linit par fer fait prisonnier; il voulut protège ries lettres, et tyrannisa la lui, il linit par fer fait prisonnier; il voulut protège ries lettres, et tyrannisa la

(I) Sous le règne de Louis XII, on composa, pour le blason de la ville de Paris, l'acrostiche suivant :

unisible donaine,
moureux vergier,
mepos sans dangier,
utstice certaine,
ocience hautaine,
Gest Paris entier.

35

plupart de ceux qui les cultivaient. Les actions de ce roi ressemblent à une scène théâtrale dont les décorations, sous un point de vue, imposent aux yeux, excitent l'admiration, et qui, considérées sous la face opposée, ne présentent olus qu'un spectacle resoussant.

Il fut nommé le père des lettres : ce titre honorable, donné par ses courtisans, lui reste encore; à la protection accordée aux savants par ses prédécesseurs, ce roi ajouta la sienne. Il suivit les exemples donnés par les Médicis à Florence, par le pape Léon X à Rome; il suivit les conseils du savant Guillaume Parvi; il attira plusieurs savants, plusieurs artistes à Paris; établit la bibliothèque de Fontainebleau, la plus riche en manuscrits, la plus volumineuse qui jamais eût existe dans le royaume, et fonda le Collège de France. Ce sont les titres les plus solides de sa gloire; et, quels que soient les inspirations, les conseils et les exemples qui le délerminérent à favoriser la marche de l'esprit humain, la postérité lui doit toujours de la reconnaissance. Mais bientôt il persécuta ou laissa persécuter les hommes de lettres qu'il avait attirés à Paris, les professeurs du collège qu'il avait fonde; il fit perir dans le feu des bûchers plusieurs savants ou littérateurs dont les opinions religieuses contrariaient celles de la cour de Rome; de plus, il abolit l'imprimerie par une ordonnance que i'ai citée, et ne la rétablit que pour l'enchaîner dans les liens d'une censure rigoureuse. Il éteignait d'une main les lumières qu'il allumait de l'autre.

Les événements les plus notables du rêgne de François  $V_{\gamma}$  après sa prison à Madrid, sont la révoite du due de Bouréno, cumetable de François  $V_{\gamma}$  après sa prison our la compute du Milanais; le supplice de Samblançay, condamné pour les délits de la mêre du roi, la duebresse d'Ançoudene : le masserce des habitants de Mérindote, de Calrières et de vingt villages voisins, et l'entrevue entre l'emereur el te voi de Franço, qui est tiue, en 1520, entre Guignes et Ardres : entrevue inutile, qu'on nomma le champ du drop d'or, à cause du vain étalage de richesse et de magnificences, nuivouers pour tous ecux qui s'y rendrent.

te roi donna le premier l'exemple de l'horrible persécution qui s'eleva contre les lutheriens, et qui dura treute-sept années consécutives. Il fut le bienfaiteur de quéques poètes, parce qu'ils chantaient ses louanges; de queques artistes, parce qu'ils construisirent et décorèrent ses châteaux de Fontainebleau, de Madrid, du Louve, etc.; etfuil le bienfaiteur de ses multresses et des se serviteurs. Il fit tout pour son orqueil et ses plaisirs; il ne fit rien pour la France, La vivailité des clances, le concorlat et le luye excessid fer François Fr,

La venalté des cuarjes, le cencorata et le lux excessi de Françose, porteirent de fortes alteintes à la morale publique. I altria prés de lui un graid nombre de femmes noltées, de prédais, de courtisans, de courtisanes, et se composu une cevur telle que panais on n'en avait ut d'assis infraînte, d'aussi infraînte d'aussi infraînte d'aussi infraînte d'aussi infraînte de s'aussi infraînte des formes prositues éclarient ductorisée à suitre a ceur : François try substitua des femmes prositues éclarient la noldésese, sembla vouloir ennoblir la prositution. En revêtant la déhambre de formes éclusiantes, en l'illustrant par le prestige de l'oputience et du pouvoir, il la rendit plus dangereuse; et son faial poison s'é-teudit avec plus de facilité dans toutes les veines du corps social.

Il autorisa l'élablissement des loteries, impôt séducteur, immoral. En 1511, ce

Ce prince, doué d'une figure belle, imposante, d'un extérieur généralement avantageux et que réaussait le pressige du pouvoir, avait un espris asser cultiré pour le temps, de la dignité dans les manières, du courage militaire, et, dans les affinires écitaines, une loyauté qui dispansissait dans éturtes circonstances. Il établit l'usage de porter les cheveux courts et la barbe longue. Dans un combat simulé, un de ses courtisans le biessa à la figure; pour en ceher la cicatrice, il taissa croître sa barbe. La mode des longues barbes, dejà en viueux à la cour de Rome. Dat alors admise en France.

Une maladie vénérienne, fruit des débauches de ce roi, le conduisit au tombeau. Il mourut à Rambouillet. le 31 mars 1547.

#### LE PROTESTANTISME A PARIS.

on sait les progrès rapides que la réforme fit en France. Le dergé français comme la cour de flome, pour arrêer cet cuvatissement des idées nouvelles préchées par Luther, ne virent rien de mieux que de diriger des persécutions implacables contre les réformés. Le premier acte de sévérié, exercé à Paris contre les novateurs, éclata, en 1525, sur la personne de Jeau Lecterq qui, dans a ville de Meaux, véait permis de déclièrer une bulle réalier à la vente des indulgences. Lui et ses complices furent, à Paris, fouettés pendant trois jours par la main du bourreau, et, à Meaux, fustigés de nouveau et marqués au front avec un fer rougi au feu. Jacques de Pavanes, dit Jacqué, jeune homme letré instruit à l'écode de l'évêque de Reaux, fut le premier qui, pour ses optimons religieuses, subit à Paris le dernier supplice. Il fut brâté vit en 1525 sur la place de Grève, Placieurs autres protestants subirent ensuite le même sont le manuel de Grève. Placieurs autres protestants subirent ensuite le même sont le meme sont le même sont le resulte sont le même sont le même

Daus les années 1530 et 1531, les persécutions se ralentirent à Paris, mais ny furent pas cultèments ussepueuleus. In Ill arrêt, en 1531, polisieurs gens de lettres, Laurent et Louis Maigref, Ilemin Beleau, Audré Le Roi, Célement Marot et Martin de Villeneuve, accusés d'avoir mangé de la chaire ca caréne et dans les trois jours probibés. Le 18 nuars 1532, lis comparurent au parlement. Beux, jours après, la reine de Navarre cautionna Clément Marot qui sortit de sa prison. — En 1533, après la mort de la mère du roi, la persècution recommença avec plus de rigueur. Cette aunée fut marquée par la mise à mort de plusieurs Luthériens, par la censure d'un livre initiulé le Mirori de l'Aure Péderous et adopté de Prançois le<sup>2</sup>, par l'interdiction portée contre les professeurs du Ordgiego de Prançoi ("interpréter aucus livre de L'Auter écrit en hébreux ou en grec.

Des enthousiastes, emportés par un zèle inconsidére, comme il a'en trouve dans toutes les sectes, s'avisèrent, au grand déplaisir des réformés raisonnables, d'affieher, le 18 octobre 1534, dans les rues et carrefours de Paris, des placards qui contenaient des déclamations violentes contre les cérémonies les plus vénérées du catholicisme; ils poussèrent l'audace jusqu'à en placer sur la porte de la chambre où le roi séjournait à Blois. Sur ces entrefaites, Francois Ier, excité par le connétable Anne de Montmorency et par le cardinal de Tournon, vient de Blois à Paris, signale son arrivée dans cette ville par des letl'res patentes du 13 ianvier 1535, portant l'abolition de l'imprimerie, défend toute impression de livres dans le rougume, sous peine de la hart, et ordonne au lieutenant criminel Morin de faire arrêter tous les protestants de cette ville, Il ordonne aussi qu'une procession extraordinaire sera eélébrée dans Paris le 21 janvier suivant. De grands apprèts furent faits pour cette solennité, où l'on ne négligea rien de cc qui pouvait lui donner de l'éclat et maltriser les esprits en frappant les sens. Les rues de Paris furent tapissées. Le clergé de toutes les églises, les écoliers de tous les colléges, les officiers de toutes les cours, les magistrats, plusieurs évêques et cardinaux, et notamment le cardinal de Châtillon, qui n'élait pas catholique; les princes, les princesses, la reine, le roi, assistèrent à cette pompe religieuse avec les habits de leurs dignités, avec tout le luxe et le faste des grandeurs mondaines. Les châsses de sainte Geneviève et de saint Marcel y figurèrent ensemble : on remarqua que, depuis bien longtemps, la réunion de ces deux châsses ne s'était point effectuée. Ceux qui les portaient marchaient pieds nus. De plus, on y étala toutes les reliques de la Sainte-Chapelle. Le père Félibien les énumère, et n'oublie pas la sainte couronne d'épines, qui, dit-il, n'avait iamais été portée en procession. Il n'oublie pas la Verge d'Agron, les tables de Moise, le fer de la sainte lance, le sana de Jésus-Christ, sa robe de pourpre, le lait de la sainte l'ierge, etc. On voulait donner l'exemple d'un grand respect pour des obiets que les protestants ne respectaient guère. An reste, tous les assistants portaient à la main, en plein jour, une torche allumée, et n'y voyaient pas plus clair. Lorsque la procession passa sur le pont Notre-Dame, on laissa échapper plusieurs oiseaux, auxquels on avait atlaché de pelits hillets portaul ces mots de sinistre augure : Ipsi peribunt, tu autem permanebis, « Ils mourront, et vous vivrez. » Après la messe, célébrée dans l'église Notre-Dame, François Irr alla diner dans la grande salle de l'évêché. Il y manda le parlement, l'Eniversité et les magistrats de Paris, leur fit à chacun des remontrances sur les progrès du protestantisme, et leur recommanda de dénoucer aux cours séculières, de noursuivre avec rigneur lous les malversants en matière de religion. Il ajouta que si un de ses membres était infecté d'hérésie, il ne halancerait point à le faire couper; et que si ses propres enfants s'écartaient de la voie catholique, il serait le premier à les immoler.

Ces cirémonies expiatoires ne lui sembaient pas complètes. Il voultut qu'an spectarle d'une pompe mondaine et superstitieuse succédat un spectaele horrible. Six malleureux protestants furent en ce jour solennelleuneu brulès vifs dans diverses places de Paris. On avait inventé, pour rendre leur supplére plus olunioureux, une machine appetée estrapade. On étrevial les patients à une grande hauteur, puis on les laissuit tomber dans les flammes; on les élevait de nouveau pour les veolonger ençone plus.

François 1-7, par ordonnance du 29 janvier de la même année, ajouta à la

persécution un nouveau degré de rigueur. Il défendit à toutes personnes de donner asile aux réformés, sous peine d'être brûlées vives, et donna à cette loi un effet rétroactif. Il établit ou laissa établir, à la même époque, un tribunal d'inquisition, et dans le parlement une chambre ardente, e'est-à-dire une chambre qui condamnait au feu. Elle était spécialement chargée de la rechcrche et de la punition des réformés qu'on commençait alors à nommer protestants, Ce tribunal se composait de juges déléqués par le pape. Antoine de Mouchi, qui se faisait nommer Démocharés, chef de ee terrible tribunal, s'acquitta de ses fonctions avec tant de zèle, que de son nom l'on a fait, dit-on, la qualification odiense de mouchard. Ce Jacobin, en qualité d'inquisiteur-général de la foi en France, présida dans le procès intenté en 1543 contre Élienne Dolct, imprimeur-libraire, et le fit condamner au dernier supplice; mais François Irr lui accorda des lettres de rémission qui le sauvèrent d'abord du bûcher. Le 2 août 1516, il fut repris, jugé, condamné au feu, et brûlé vif avec ses livres, à la place Maubert, Le tribunal de l'inquisition faisait des recherches, instruisait la procédure, et la chambre ardente du parlement jugeait en dernier ressort et appliquait la peine,

Cette persécution de François pr fit pentre la vie à plusieurs Parisiens, et en obligea un plus grand numbre à pentre la fuile. Leun Catoin, qui devint chef recommandable du parti; Pierre Robert Olivelan, savant hébraisant, le premier qui, d'après les texts hébraiques et grevs, ai diano es sériet traduit en français la Bible et les Évanglies; le poète Uriment Marot, abandonnérent Paris, et chechèrent un assie, les muse un sisses, les autres en Hale, Quelques-uns se refrièrent en Berri : lets que Clando des Fosses; Jacques Camunye, qui devint dans la suite un avocat célbère; Jacques Amyot, traductent de Plutarque, etc.

Le parlement, toujours guettant les livres nouveaux, probilla et condamna un grand numbre d'ouvrages et ortonna, un 15142, les rederrènes les plus sivéres chre les imprimeurs, les libraires, et même chez les particuliers, pour y édecouvir les livres nul seintants de la foi; défendit d'imprime claus des lieux secrets, enfin ordonna les précations les plus minutieuses pour qu'il ne pinitit dans Paris aucun livre relatif aux matières théoogiques, même des tivres de médecine et de droit qui pourraieut contenir quelques hirveises; mais ces précations ne déminimerant point le nombre des grotestants.

L'année 1346 fut très-fatale aux réformés. On voit dans l'extrait des registres de la Tournelle crininelle, que, peudant les vacations de cette aunée, un grand nouhre de sectaires périrent dans le fou des hichers. Dans une seule journée, celle du 2 oelobre, la chambre ardeute condamna cinquante habitants de Meaux à divers supplices; quotorze fureur britishe virs.

François I\*\*, avant sa mort, rougissout d'avoir souitlé sa mémoire par d'aussi birribles prescriutos et commençant à s'aprevoré qu'en ordonant tant de supplices il rétait que l'instrument de la maisou de Lorraine, recommanda à son lis de se médire de l'ambition de cette maison, qui, sous les appareuses d'un carboticisme outre, tendait à euvahir l'autorité suprême, et à ruiner la Françoleuri II ne suivi pas les conscils de son pére; plas faible eucore et unoiss instruit que bui, il se jete dans les bras de ses enuemis, et se laissa conduire par le cardinal de Lorraine et les Lisies, out, escierant que le para papieriar leurs projets d'ambition, cherchèrent à gagner la faveur de ce pontife, en lui sacrifiant un grand nombre de protestauts. Sous le règne de Henri II, la persécution eut même un caractère plus rigoureux, et l'aunée 1548 fut remarquable par le grand nombre des victimes que la chambre ardente condamna au feu.

Henri II fil, en 1549, son eutrée solemnelle à Paris : cette cérémonie fut accompagnée de Rétes magnifiques et de tomraois. Un crut donner un grand éclat à ces fasteueuses représentations en y mélant le spectacle des supplices. « Le l'endemain, dit un contemporain, furent brusées, en la présence de ce roi, pluséeurs héréfulos sestembnetaires, unal sentants de la foy. »

Le feu des bötchers dévorait claque jour des Français, hommes, femmes, entats, vieillants, de tous datas, petres ou séculiers, jugés par les inquisiteurs el reuvojes ensaite à la chambre ardeur du parlement. Les membres de cette chambres mentione la fagius d'euvoyer saus cesse de nouvelles vieilmes au bobber; lis ralentirent les exécutions ou modérèrent les peines. Le tribunal des inquisiteurs, au contraire, inspire par le cardinal de Lorraine, qui, dans cette persécution, avait succède au cardinal buprat, s'impatientait de ces lenteurs, et considérait comme des entraves les formes qui observait le parlement. Ce cardinal solicita amprès de therrit une déclaration du 3 hams 1355, qui porte que les inquisiteurs de la foir et juges exclessastiques peuvent librement procéder à la puntition des héreitiques, taut chercs que laiss, jusqu's aentence définitive inclusivement; que les accusés, qui avant cette sentence appelleront comme d'alnos, resteront tojourse prisonniers, et leur appel esta porté a uparlement.

Mais nomobistant en aparle, si l'accusé est déclaré hérétique par les inquisiteurs, et lour les parletines deuxes, et lour les parletines deuxes deuxes

Ce fut au milieu du feu de cette persécution, en cette année 1555, que commença à s'établir l'église protestante de Paris, dont je parlerai dans la suite.

Le parlement refusa d'obtempérer à cette déclaration,

Cependant le tribunal des loquisiteurs de la foi usuit de toute l'étendue du pouvoir qu'un lui lissait pour muitifjier le unmbre des sacrifices humains, et la chambre du parlement, fort bien nommee chembre ardente, pour détourner le reproche qu'on lui adressiit de méuager les proiestants, ne secondait que trop exactement le fanatisme de cribunal composé de prêters, Quand Michel de l'Hospital fut nommé chancelier, ces persécutions farent suspendues : l'édit readu à Amboise, en 1560, procrur la libierié à tous les prisonniers détenus pour fait de réligion. Il est certain que, le 15 février 1561, une lettre du roi ayant ordonné leur élargissement, le président du parlement répondit qu'il n'y avait plus de prisonniers profestants dans la Conciergèrie.

Pendant treate-sept ans., depuis 1523 júsqu'en 1500, les protestants souffirent, sans oppose de risistance, les persécutions les plus horribtes que l'esprit sacerdotal puisse imaginer : plusients milliers de Français furent, dans cet intervalle de temps, condamnés au supplier du hicher, lana la suite, les protestants a efirera las brilés vifs, puis an les accadibilat d'insultes, de mauvais traitements : une populare, excitée par les prédicateurs, pillait, incendiait leurs maisous, et en masseruit frequemment les habitaments.

Au commencement de l'année 1560, les affaires prirent une face nouvelle.

La noblesse, qui, par conviction, par interêt ou par vençeance, embrasa le parti profestant, y porta les vices qui lui étaient familiers, dévasta les campagnes, rançonna les habitants, pilla, brolla les églisses et les monastères, et souilla la cause qu'elle défendait. La guerre civile s'alluma : elle dura près de traien quan. Le partid ur vio u des catholiques, ou plutió cleui des Guize, opposa à ces excès des excès pareils. Ainsi, l'ambition des Guise, sous le voile du catholieisme, et l'ambition légitime de la maison de Bourlon, sous le voile du protestantisme, mirrent la France en feu, et la couvirrent de erimes et de malheurs.

### ÉTABLISSEMENTS CIVILS ET RELIGIEUX.

ABBAUT SANT-VICTOB. L'église de cette abbaye, dont j'ai déjà parie, nut presque entièrement reconstruite sous François Pr. La façade fut, en 1750, étevée sur de nouveaux dessins. La bibliothèque qui, dans son origine, ne se conposit que de manuscrist d'auteurs cercleissatiques, put considerablement augmentée par l'abbè Lamasse et par Nicolas Delorme, un de ses successeurs, qui fit construire, en 1196, un batiment pour la conteuir. On sait que flabelais a donné le catalogue de ses prétendus livres, dont les titres, réels ou supposés, son d'également rédicules. Joseph Sealiger disait que cette bibliothèque ne contenait rien qui vaitle. Ce qui pouvait, à l'égard de cette bibliothèque, être vrai au seizième siécle, use le fut plus as sières sivant. Inent du Bonchet, consciller, par son testament du 37 mars 1652. Egua ses livres à cette abbaye, à condition que sa hibliothèque serait ouverte au public, et laiss des fonds pour son entretien. Elle fut encore augmentée, en 1707, par M. Cousin, président de la cour des monnaise, qui juit fil don de ses livres.

L'abbaye Saint-Victor fut supprimée en 1790 : ses bâtiments ont subsisté jusqu'en 1813, époque de leur demolition. Sur leur emplacement, on voit aujourd'hui s'élever un vaste établissement d'utilité publique, l'entrepôt des hoissons, dont je parferai en son ficu.

COLLÈGE ROYAL DE FRANCE, aujourd'hui situé place Cambrai. Il fut fondé, en 1529, par François Ir, qui, conseille par Guillaume Parvi, son prédicateur, et par le célèbre Guillaume Budé, avait déjà invité plusieurs savants à venir remplir, dans ce collège projeté, des places de professeurs. Il y fut d'abord institué deux chaires, l'une de grec, et l'autre de langue hébraique. Au fur et à mesure que les savants invités acceptaient, on fondait de nouvelles chaires. Leur nombre s'éleva bientôt jusqu'à douze : quatre pour les langues, deux pour les mathématiques, deux pour la philosophie, deux pour l'éloquence, et deux pour la médecine. Ces professeurs, qui portaient alors la qualification de lecteurs rogaux, recevaient chacun annuellement deux cents écus d'or. Charles IX ajouta, dans la suite, à cette faculté une chaire de chirurgie, et Henri IV une autre chaire de botanique et d'anatomie. François les ne fonda point de chaire de philosophie : ee n'est que sous Henri II qu'on en voit une , où professait Frauçois Vicomercat, Milanais, auquel succèda le célèbre et malheureux La Ramée, ou Ramus, qui, en 1568, établit à ses frais, dans ce collège, une chaire de mathématiques. L'Université le persécuta et fit brûler ses livres, parce qu'il avait écrit contre Aristote. En 1572, ses ennemis le firent assassiner pendant les massacres de la Saint-Barthélemi. Henri III et Louis XIII, en 1587, fondèrent dans ce collège chacun une chaire d'arabe, et plus tard Louis XIV, une chaire de droit canon et une claire de langue syriaque.

Jusqu'au commencement du siècle, ces conrs étaient professés dans les bâtiments des collèges de Cambrai et de Tréguier. Un nouvel édifice fut bâti en 1774.

FONTAINE BE LA CROIX DE TRAHOIR, OH HE TROIR, située au coin des rues de l'Arbre-Sec et de Saint-Honoré. En 1529, François de ît ît établir une fontaine au milieu de la rue de l'Arbre-Sec. Dans cette position elle génail le passage; elle fut, en 1696, fransférée à l'angle des deux rues qu'elle occupe aujour-d'hui et reconstruite, en 1776, sur les dessins de Soufflot.

norzz-ne-vzila, situé place de Grève. Pai parté de l'institution pour laquelle cet édifice était destiné; pia parté de ses vicissitues; pie me bornezin i ei ajoin-dre quedques notions sur ses latiments. Ce monument parut, au commence met du setzième siècle, mesquin el insuffisant. On proposa la construction d'un latiment plus vaste et plus somptueux; et, le 15 juillet 1533, Pierre de Vole, previd des marchanis, es possa le première pierre. Il fut continué sous le règne suivant, mais le premier et le second étages étaient construits, quand, en 1549, bonningue Bocardo, di Cortone, préventu au noi Herri II un nouveau prôget qu'on adopta. On recommenca l'édifice, qui ne fut terminé qu'en 1606, sous le règne de Henri IV, par les soins du prévid des marchanis, François Miron, et sous la conduite d'André du Cervenu, qui fit quelques changements aux des-sains de l'architecte italien.

La partie ancienne de la façade présente un corps de bâtiment flanqué de deux parillons plus elevés, et dont les combles, suivant l'usage du temps, sont d'une grande flauteur. Cette façade est, au premier étage, percèse de trêze fenères et circée de plusieurs inches. Elle est surmontée par une campaille, où fut, en 1781, placée l'hordoge de la Ville, ouvrage très-recommandable du c'éther hordoger Jonn. Amér l'epaule. Le cadrant de cette hordoge est éclairé pendant la muil. Au-dessens de la porte d'entrée, on voit, dans un vaste tympai cintrée, un grand bas-reide en horsure représentant lleuni l'û échezié.

On arrive à l'Itolet-de-Ville par un perron extérieur et un escalier qui aboutit à une cour décroire d'aracdes, audessus desquelles daient des inscriptions relatives à l'histoire de Louis XIV. Sous une de ces arcades, celle qui fait faze à l'entrée de l'Itolet, et qui est ormé de colonnes inoulques en marbre, avec clapitenxu et lasses de bronze doré, ou voit la statue pedestre et en bronze de co or : elle est porte es uru piécéste d'aragre de las-reides et d'inscriptions. Cette statue, ouvrage de Coizevox, represente Louis XIV rétu et cuirnassé à la grecupe; ce coiffé à la française par une perruque écorne et ridicule, comme on les portait sous son règne. Cette cour offrait aussi les portraits en médaillons de plusieurs prévists des marchands.

Aux extremités de la salle du Trône sont deux vastes cheminees ornées de cariatides brouzées et de figures allégoriques couchées sur des plans inclinés, terminés par des enroulements fort en usage sons le règne de literir IV, époque où ces cheminées paraissent avoir été construites. On voyait dans cette sallo

names Gruyle

280 HISTOIRE DE PARIS COFten telestate Est +880 com emmercia la Count accordinar condoct los massacres

de lég

cat 3 me

. de taiı

sag d'h

1

cet dn

me bàt

pre sui

Dor qu

rėg SOL

sai 1 det

ďu nèt

fut lèb

dat cin

• tit

rel l'er

pit roi

sta et :

tail sie

1









ÉSLISE SYMERY.

mente b

rėnit .10nes :10-111rajue ice ies ıça stė et yle RRerti-Thus déré 1 1. de oir fut 3, ,0jui nq le. :[Z. ux seèt. ınt ės įετ,

281 zil-. la ¿0 -

is, ſċ-



plusieurs tableaux de Porbus, de Rigand, de Louis de Boullougue, de Largilière, de Vien et de Menagest, donn le soujes étainer irelatifs à ées mariages, à des naissances de rois et de princes, et autres événements qui intéressaient la cour et les magistrats de la ville. Ce fut dans cette salle que, pendant la révotution, on construisit un amplithétire demi-circulaire, ob sigenieur les représentants de la commune de Paris, dont les chefs, après la journée du 10 août 1792, et pendant une grande partie de la durée de la Convention nationale, vindus à l'étranger de d'rigiés par sex agents secrets, soulifèern de l'eurs crimes le berceau de la liberté. — C'est dans cette salle qu'ont été célèbres les rérénonies publiques, étèce, las le t haupeuts que donna la ville.

Malgré les travaux entrepris sous l'empire et sous la restauration pour agrandie l'Itoléche Ville, cet édifice était insuffisant pour les besoins de Idaministration. On résolut d'ajouter de vasies constructions à l'Itoléc bâti par Dominique Boccardo. Le périmètre du nouveau monument let fixé par une ordonnance royale du 21 août 1836. Dès l'année suivante, on entreprit la démolition des maisons dont l'emplacement était nécessier; et aussitôt après on commercie les travaux, sous la direction de MM. Godde et Lesseur, architectes. On a giouté deux ailes à droité et à gauche de l'ancienne façade, deux façades laieraise et une autre façade transversaie à l'ext. Cet ensemble de constructions, dans le style de la Renaïssance, forme un parallelogramme parfait. Les niches qui accompgenet les pavillons ont été ornées de statues de pièrre représentant des personnages qui avaient des droits à la reconnaissance municipale. Quant à l'intierieur des bâtiments, is offrete phreisures salles décorés de printures, avec le plus grand luxe. L'Itôléc-de-ville, tet qu'il est maintenant, peut être considéré connue un des monuments les plus somptueux de Le agriate.

SANT-MERRAY, égifse paroissiale, stuie rur Saint-Nartin, entre les n°2 et 4. Ind diéja parté le forigine de cette egites. Elle fur festile sous se rèque de François l'ev, vers l'au 1520. Quoique alors le genre gree commeuca à prévaloir en France, du ne l'admit pas dans cette construction : le style gothique lui fut préferé. Su façade qui a été restaurre avec goint dans ces dernières années, est un charmant spécimen du style ogivin flamboyant. Son portait, orné do-béliques et de rinceaux de feuillages, était surroute d'un grand gable qui portait doure statues de saints. Cette basilique présente à l'intérieur einq nets aloutssant à un transeque, Leur décoration volfte rieu de remarqualde. Au dix-esplième siècle, le chour fut décoré avec habitete par les frères Solutz. Sur les deux chapelles situées à feuirée du chegur sont deux faitles tableux de Carle Vanhor; et à gauche de la croisée est un tableux représentant un Enservissente. La chapelle de la Commannée, laitée un 1724, n'offre aucun intérêt. Le portait de Saint-Merry peut être regardé comme le monument le plus élégant qu'air produit l'architecture ogivel flamboyante à prais.

MOTEL DES ENANY-BORGES. Il était situé rue Porte-Foin au Marais, prés du Temple. Il fut fondée n'Esde par Marquerite de Valois, seure de Fançois Fe, pour tous les orphelins de père et de mère trouvés à l'Itôtel-tieu de Paris, excepté ceux qui, étant nes et laptiesé dans cette ville, évalent être transférés à l'Itôțial de Saint-Esprit. Le roi voulit que cet établissement portait le nom d'Enfants-Diez, et exigen aussi que ces enfants fusseut vêtus d'habits rouges; Cet hópital fut supprime en 1772. Cest sur une partie de son emplacement qu'on a, depuis quelques annèes, ouvert la rue de Molay, nom du grand-mattre des Tempfiers, que Philipne-le-Bel lit périr dans tes flammes.

TULTAILES. Nivolas Neuville, sieur de Villeroi, secrétaire des linances sous firançois 1r, posséalat hors de Paris une maison avec cour et jardin, dans un ficu voisin de celai où fion fabriquait de la tuile, ficu que dans les tilres du quatorième siècle on nommait le Sublomière. Charles VI en 1316, quafille ce lien de Tulleries. En 1318, Francis re lit facquistion de cette propriété pour en gratifier sa mère, Louise de Savoie, qui travarait le sépur de l'hôted des Tuileries. En 1328, elle le donna, pour en jouir peudant sa vie, à Jean Tierreliu. C'est sur l'emplacement de cette propriéte que s'éleva dans la suite le chiteau des Tuileries. Dans la parla que peu de temps l'hôted des Tuileries.

BUILAZ DIS PAYVAES, shire jatere de Grêve. Le prévôt des marchands, Jean Morin, oblant de François Fe, en 1534, des lettres paleutes qui attribuent à ce magistrat et aux échevins l'entretien des pauvres de la ville, dont jusqu'alors le parlement avait en la principale direction, Bienlôt ce burean se qualifia de parueb burea des purvers, et oblint Endministration des hôpitaux de Paris, à l'exception de evus de Hibiel-Bien, des Petiles-Maissuns et de la Trinité, hôpitaux r'eix par des administratures particuliers. Le Bureau des Paurres avait le droit de lever sur toutes les classes de la société une taxe d'auméne, avait aussi une juridiction pour les taxes, et des luissiers pour contraindre tes particuliers à les payers. La bienfaisance était curvertie en impôt. Ce bureau s'est maintenu jusqu'à la révolution : il fot alors remplace par des administraturs, auxquels succésa le consei giérent des longéres, dont je parlerai.

Telles furent les institutions qui s'effectuérent à Paris sons le règne de François le, pendant lequel ou ît îté se riparations aux fortifications de cette ville, el fon commenz à paver quelques rues du faubourg Saint-Germain. Plusieurs monastères, à cause de leurs déreglements, furent sécularisés. Le Louvre, a para à carnals frais, fut ensuné demoit pour etre reconstruit de nouveau, Ou répara ou l'un résidit les egisses Saint-Vietre, Saint-Étieune-du Mont, Saint-Barrhéem, Saint-Carox, Saint-Madeleine de la Gié, Saint-Germais, Saint-Germais, Saint-Etisache, Saint-Sauveur, Saint-Bauet Saint-Germain-Celvieux.

Pendant ce règne, on doit remarquer l'accroissement de la masse du numéraire, les progrès du commerce, des lettres et de la raison, et ceux de la maladie venérienne qui furent effrayants.

#### PARIS SOUN LE RÉGNE DE HENRI II.

Le 34 mars 1547, Heuri II succèda à son père François l

", Les vices de ce priner, son défant de jugement, de prindence et d'instruction, furent pour la France nue source de longs desastres, et ouvrirent une vaste carrière aux guerres intestines, aux massacres, aox crimes et aux calamités. En déclarant

la guerre aux consciences, il adopta le plan de conduite le plus inique. Il continua, inspiré par quelques cardinaux, à faire brûler vifs les prolestants, à entraver la marche progressive des lumières, en faisant saisir les livres, les libraires et les imprimeurs. En décembre 1549, il probiba l'impression et la publicité de toute espèce d'ouvrage, à moins qu'il ne fût approuvé par la faculté de théologie de Paris; il prohiba l'entrée en France des livres étrangers, et défendit à toutes personnes non lettrées de disenter sur des matières religieuses, Du reste, cette rigidité de dévotion n'était point, a la cour de ttenri II, secondée par la rigidité des mœurs, Les folles dépenses de ce roi, en luxe, en fêtes, en débauches, en constructions, à la veille de grands orages politiques, prouvent son défaut de jugement et sou immoralifé, lleuri tI ful victime de son goût pour les exerciees chevaleresques. Le 29 juin 1559, dans un tournoi donné dans la rue Saint-Antoine, où il tigurait au nombre des combattants, il fut atteint, an-dessons de l'œil gauche, d'un coup que, sans mauvais dessein, lui porta le sieur de Montgommery. Transporte aussitôt dans l'hôtel des Tournelles il y mourut le 10 juillet suivant.

### ÉTABLISSEMENTS CIVILS ET RELIGIEUX.

LOUVER. Les réparations très -dispendicuses que François tre it exécuter dans les vieux blûment du Louvre devirrent inutiles, par la resolution qu'il prit ensuête de le démotir entièrement pour élever à su place, d'après des dessins plus nodernes, ou vaste corps de logis. L'italien »bâsticie Serio fut d'abord chargé d'en fournir les plans, auxquels ou préféra ceux de Pierre Lescot, albié de Clagni. Cétulei conduisit les travaux avec sucrées et rapidité; el Tédifice qu'on nomme aujourd'hui le Vieux Louvre fut, sons le règue de Henri II, en 1588, pressue entièrement achevie.

La ficade occidentale du corps de latiment aujourd'hui nomme Frenz Loare offer un dessin fort simple, parer qu'elle donnail sur des conse de service, tandis que la fiçade orientale, appartenant à la conz d'ionancez, est plus riche d'ornements, plus chargée de bas-reliefs. L'intérieur du Vieux Louvre presentait un grand nombre de salles parelliement chargées de sculptures. Dans la sulle das Cartislides, on admire les quatre grandes figures qui supportent une tribune; elles sont l'ouvrage du relièbre lean Goujon, et une des plus belles productions qu'offre l'art du statusire depuis la reunissance. Cest dans cette salle, ornée de colomes accouplées et achevies sous l'empire par Mu. Previer et Fontaine, que l'Académie française a tenu longtemps ses séances : elle fait anjourd'hui partié du Musée des Antiontiés.

Outre ce principal congs de logis, l'architecte l'erre Lescut construisit une partie du latiment en reborr du cété de la Seine, et une aile qui, communiquant au Louvre, s'avançait jusque sur le bord de cette rivière. C'est d'une fenètre de ce latiment avancé, de celle qui s'ouvre à l'extremité mérishonale de la galerie d'Apollon, que Charles IX lirait, dit-on, des coups de carabine sur ceux qui traversaient la Seine à la mage pour échapper aux mussacres de la Saint-Barthélemi.

Le corps de hâtiment qui s'élevait depuis le Yieux Louvre jusqu'au bord

de la Seine, et qui fait angle avec la façade méridionale du Louvre, a longleungs porté le nout e patais de la Reira, de partilla de l'Indinei; son étage supérieur forme aujourd'hui la gulerie d'Apolloa. De ce pavillon part une galerie qui, en longeant exter rivière, abouitt au château des Tuileries. Cette galèrie, nommére galerie de Louver, fut curreprise sous Charies IX, et continuies ousases successeurs jusque vers le milieu de sa longueur. Reprise sous Henri IV, continuies sous Louis XIV, elle ne ful terminée une sous Louis XIV.

François Iv lissa subsister toutes les ancicunes parties du Louvre qui ne geniemi point ses plaus de construction. La façade du côté de Saint-Germain-Paurervois était fort simple, et precédée par un large fossé qu'alimentaient les eaux de la Seine, et qui entourait le Louvre de trois côtés. Au centre, on voyait une porte aboutissant au pont-levis, qui câtait protégé par doux grosses tours rondes et basses. Deux tours plus élevies ornaient les extrémités de cette façade. En debros du fosse, à droite et à gauche de extremités de cette façade. En debros du fosse, à droite et à gauche de extremités de cette paruer. Au midi se trouvait l'holef Bourbon, où holière a depuis donné des spectades, et qu'ensuite on a convertie un parlamentable de la Couronne. La façade extérieure et méridionale du Louvre, du côté de la Seine, existait ainsi avant que Louis XIV et fa faic contraire la belle colomaide.

FONTAINE DES INNOCENTS, siture au coin des rues aux Fers et de Sain-Denis. Cette fontaine, dont J'ai déjà fait mention, une des premières établies dans l'ensevinie de Paris, fut reconstruite en 1550. On chargea de l'architecture Pierre Lescot, et de la sculpture des bas-reliefs le cétèbre Jean Goujon. Cette belle fontaine, oui d'epérissait, fut résurée dans les années 1708 et 1786.

Lorsqu'on eufreprit de démolir les chamiers et l'église des Innocents pour tabilir le marché qui existe aujourd'iui, cette fontaine, adossée à cette église, ne pouvait suissister. Les bas-refiels furent transportés avec soin, et servirent à composer la betle foutaine monumentale située au milieu du marché. Cette translation s'effectuale 1 tr mars 1788.

NOTRE-DAME-DE-BONNE-POUTELLE, égilise paroissiale, située rue de ce nom, e 2. Un village, appelé de 1<sup>tille</sup>-Nuree, s'était établi hors de la muraille d'enceinte à l'ouest de l'extrémité septentrionale de la rue Saint-Denis. Les habitants de ce nouveau village obtinrent en 1552 l'autorisation de construire une chapelle. Elle a été plusieurs los réables sur un plan plus vaste qui vapuravant.

COLLEGE SANTE-BARRE, situé rue de Reims, nº 7. Dès l'an 1429, Jean Huberl, docteur en droil eanon, fonds cet citablissement et y placy plusieurs professeurs. La révolution de 1789 ne chauges point la destination de ce colivez; mais plus trat une autre maison vivale, sous la direction de M. Nicche, s'étabili rue des Postes, et envaili le nom de Sainte-Barbe. Mais en 1830, le conseil de l'Iniversité contona que l'établissement de M. Nicche poterait la nom de Calege Boltin, et que cetui de N. de Lanneau prendrait celui d'Institution Sainte-Barbe, haquelle est encore consservés à l'enseignement de la generant de l'acceptance de l'acce

HOPITAL DES PETITES MAISONS, aujourd'hui Hospice des Menages, silué rue de la Chaise, pr. 28, faubourg Saint-dermain. Les croisades de saint Louis vaturent, dit-on, à la France une maladie eontagieuse appelée la petite rérote. Les expéditions militaires de Charles VIII en Italie procurèrent aux Francais une



m rı !1

> la France une maladie contagieuse appelee la petite rerote. Ilitaires de Charles VIII en Italie procurèrent aux Français une



LA PEOPAINE DES INNEUER L

Playelan de



autre maladic, qui fut nonmé le surd et Nuptes. On fit dans les registres maurscrifs du pielement de Paris, quel r. 1788, on ordonna au comais chargé de l'administration des personnes affligées de cette maladie, d'intimer aux malades c'étangers fordre de sortir de Paris dans ving quarte beures, sons péris de la hort; quant aux Parisiens atténits de la même maladie, ils pouvaient rester à Pris en observant de ne point sortir de leurs maisons.

Les pauvres de cette ville, frappés du même mal, furent logés dans quedques maisons des fautoburgs, et notamment dans celtes du faubourg s'aint-Germain. Du nombre de ces maisons était la melautreir. Ayet les matériaux et sur l'emplacement de celle-ci-, il fit rehabit un hojatal destiné à renferrer des mendiants de profession, des vieillards infirmes, des hommes séparés de leurs diants de profession, des vieillards infirmes, des hommes séparés de leurs de te des insensés. Quoique cet hojatal ne fût plus, comme auparavant, spécial element affecté à la guerson des maladies vieirelemens, ceux qui en étaient affligés à la guerson des maladies vieirelemens, ceux qui en étaient affligés y furent reçus jusqu'en 1539, époque où on les transfèra à l'Hopital de Coursius.

L'emplarement de cet lopital est vaste et salubre. Le mon de Petites-Missos lui vient des c'hambres basses ou loges dans lesquelles étaient placés les fous ou malades. Avant la révolution, ces chambres étaient oecupées par plus de quatre cents pauvres; on y admettait des époux àgies et infirmes qui, moyennant une somme de 1,300 livres, une fois payée par charon d'eux, recenient le logement et la nourriture pendant le reste de leur vie. Aujourd'hui voir les conditions d'admission regiées par l'ordonnance de 1801: l'un des epoux doit avoir au moirs soixante aus, et l'autre soixanteix aus; les veufs et se veuves dévent être àgie des soixante aus. On leur donne, outre une quantité déterminée de pain et de viande crue, trois frances en agent lous les dix jours; une voie de bios, deux voies de charbon par au. Ils doivent s'entretenir de linge et d'habits. Tel est le sort de ceux qui, dans cet lospice, occupent la partie appele e le Préas. Dans les salles appelées le Destories, les pessonnes admises doivent pour voir à leur labillement; mais elles sont nourries et blanchis entièrement.

La population de l'Hospice des Ménages fut, par un arrêté du 11 avril 1803, tixée ainsi qu'il suit : ceut suixaute grandes chambers pour des ménages, coutenant trois ceut vingt personnes; ceut petites chambres pour des veuts et des veuves, et deux ceut cinquante lis dans les dorfoirs : ce qui porte le nombre des personnes admises dans cel hospice à six ceut soixante-dix.

ENTATS-TROUVES, EN 1532, on destina Holpital de la Trinité, occupé par les condéties apples Confrires de la Pussion, à recovir les cafints à bandonnés. Suivant l'ancien usage, les seigneurs hants justiciers devaient fournir à leur tre eux, pour se soustraire à cette charge, précadirent que l'évêpue et le chapitre de Notre-Dame étaient obligés, par des fondations expresses, de pourvoir à l'entrétien de ses enfants. Le partieunt rendit un arrêt, en 1535, qui ordonna à tous les seigneurs de Paris de payer pour cet entrétien, chaque aunée, la somue de 960 lives. Os seigneurs obtinernt des étites d'évocation au parlement sur un faux exposé, comune le dil l'avocat du roi à l'audience du § juin 153.º. Ils ont, dicil, si grande aisance, que, quand lis contribueroient de leurs deuiers en telle affaire, ils en rapporteroient firit an double, on l'Eeriture est fausse, « Il ajonte ensuite: « Il y a c'ans des chanoines de l'égitse de Paris, et autres, « dout les rapiats sont chaonies, et se défient de la justice pour les faveurs. « On ignore le risultat preiss de cette affaire: mais ou a la certitude que les seigeurs de Paris, tota seigneurs cerleisastiques, furent obligés de contribuer à l'entretien des Enfants-Trouvis. En 1570, ces entants furent transférés dans des maisons situées dans la Cifé, et sur le port Saint-Landry. Cet établissement réprova des changements et des améliorations tont je parleri dans la suite.

COTE DES MONSAILS. Il existăti, depuis le quinziène sièrle, des généraux des monaies, au monbre de quatre, de six, et même de Iulii, qu'auxi les riques, Prançois le, en 1522, crèu un président et deux conseillers de robe lonque, qui avec beu lui giorierax, un rerfiler, un lunisiere, formèrent un et chanbre des monaies. Henri II, par sou édit du nois de jauvier 1551, augmenta 
le nombre des conseillers, et criges cette chambre en Cour sourcrutez, qui 
aors inta ses siences dans une side du Paluis-de-Justiee, stuire audesous de 
celle de la chambre des comptes. Deux ans après l'érection de cette cour sourveraine, en 1531, bus les prisédatest et conseillers qui la compossient furent 
accusée de malversation et de faux, et condamnés, les uns aux galères, les antres à être pendus ou britise; le second président fut seul décire innocent.

QUAI DE BLORIETTE, Silité près du Dellé-Pont, sur la rive gauche du petit bras de la Soine, entre ce bras et la rue de la liuchellet, Le pariement, sur la demande du prévoit de Paris, permit, en 1538, d'employer à la construction d'un quai, entrepris sur la place appeice Gloriette, les prisonniers condamnés aux ga-lères, et déctuus dans la prison du Ivelli-Chaliette, à la charge par ledit prévoit de les faire reconduire, après l'heure du travail, par sure garde, dans leur prison. La place oil ron construisit et quai était l'emplacement d'un ancien lief appelé Gloriette. C'est là qu'à été établi le cul-de-sac de ce non, longtemps appelé Trou-Punisir, évest la assac qu'u été balle la houcherie dite de Gloriette.

Tels furent les établissements et les institutions de Henri II à Paris.

# PARIS SOUS FRANÇOIS II.

Le 19 juillet 1539, François II succida au roi son père. Tous les maux que luenti II n'avait su ni précoir ni déoumer; toutes les haines, les ambitions que, par incapacié ou indifférence, il avait laissé fermenter, firent explosion sus un prince eurore plus incepable et monté aur le trône à fâge de seize ans. A vrai dire, la responsabilité des événements de ce règue retombe surtout sur le cardinal de Lorraine et sur la mère du roi, châterine de Méthel L'élviation de Michel de L'Hospital à la fonction de claunerière de France, qui modèra la fureur des partis; les états d'Orienns, l'arrestation du prince de Condé, tels furrent les principaux aestes de ce règue, qui dura seize mois et vind-quatre jours. François II mourrat à Orienus, le 2 décembre 1560, Pendant un règre d'aussi courte durrée, il ne fut fondé à Paris qu'un seul établissement. MOPTAL DE L'ORISTUS DE DE LA CHARTÉ CHRÉTIESME, Silvé rue de l'Oursie, aufquer'llui Jordia des Japotheirese. Yn ancien hopital, qui paralt avoir cité fondé par la reine Marguerite de Provence, fut en 1539, par arrêt du partement, mis en la main du roi pour être employé à y loger, nourris, et mèscamenter les pauvres atteints de la mahadie vienteinne, dont le grand nombre causait beaucoup d'infériton et d'incommedités à l'Ibidel-bieu et aitleurs, ce nouvel hopital, qui fut appelé hépatal de l'Onsaie, épenura hientid le sort qu'avaient déjà éprouve à baris la plupart des établissements de cette espèce : les administrateurs finitevu par s'approprier le bieu nès administrates finitevu par s'approprier le bieu nès administrates.

Nícolas Houel, épicier, bourgeois de Paris, un des hommes les plus recomnumdables de son sièret, imagina l'écidissement d'une soison de charite, noi des oppletins seraiet déveix et instruits dans l'art de préparer les médicaments et les administrer aux pauvres honteux. Alors les commissaires nonmés par suite de cettle demande lus accordevent, pour mettre à execution son utile projet, la maison des Enfunt-Bouges. L'houpier de Névolas Houel y fui établi, et s'y aminitui jusqui en 1578. L'aumés suivante il s'installa dans Holipoila de la rue de l'Oursine. Cet établissement porta alors le nom d'Hejatind de lo Unortie de keitent Le sieur Houel, contrarié par les uns, favorisé par les autres, it lo beaucoup de dépenses en reconstructions et en acquisitions de terrains; de plus, il y établit, à l'instar du jurdin de Pudoue, un jurdia bolanique, le premier qui ai etsic en France. Le nertain nombre d'orphetins y claient instruits aux bonnes tetteres et dans l'art de la pharmaeie: ils administraient gratuitement des remédes aux pauvres houteux de la ville et des floutourgs.

Après la mort du bientisiant Houel, eré citablissement changea de destinaion, et foi néglige par ses successents, qui ne sureut pas, comme hit, se rendre dignes de la recomaissance de la postérité. En 1506, fleuri IV destina cette maison ava militaires de lous grade, l'assess son service. Ce fut le premier établissement des Invalides. Louis XIII ayant transfèré ces invalides an châteu de Biécler, la Maison de la Chartie chertieum fut vacante, biverses communaulés de filies Poccupérent; elle ent pour proprietaire Fordre de Saini-Lezare, auquel furunt rémais les biens des bépitaires af landice, biverses bientis après des mains de ect ordre, pour la donner à l'évêque de Paris, qui la cich à l'Itde-Dien. Editi, le corps des a potitioniers folditu pour c'établir un jacidi hotanique et des salles où se funt differents cours de pharmacie. Aujourchiu éex le Jacolia de Andrésies et l'École de Pharmacie.

### TEMPLE ET ASSENBLÉES DES PROTESTANTS.

En gentillomme du Maine, appeie La Ferrière, voulant faire baptiser ou oriant d'après et ird se protestants, aftira dans se muison, Au Présux-Cleres, Joan Le Maçon, dit la Ricière, matif d'Augers, C'est dans une assemblée secréte, tenne là, que l'on commença à organiser l'église de Paris. Jean Le Maçon, d'in ministre, tut chargé de la gouveruer. Cette organisation, faire dans le secret, échappa, pendant deux années, à l'imquiée surveillance des persevuteurs; le 4 septembre, au soir, de l'amoré 1557, des protestants, au numbre de trois à

quatre cents, s'étant réunis pour célèbrer la Cène, furent aperçus par les boursiers du collège du Plessis. Aussitôt ces étudiants ameutent un grand nombre de leurs partisans, avertissent le guel de la ville, font des amas de pierres sur leurs fenètres, et préparent tout pour assaillir avec succès les protestants au sortir de leur assemblée. Vers l'heure de minuit, ces religionnaires, sans méliance, commencent à se retirer; mais une grêle de pierres les force à rentrer dans leurs maisons. Les écoliers, pour se renforcer et exciter le peuple du quartier à se reunir à eux, crient aux voleurs! aux brigands! Les habitants épouvantés courent aux armes : on essaie d'enfoncer les portes du lieu de réunion. Les plus hardis protestants sortent, se font jour l'épèc à la main, et parviennent à se sauver : un seul, frappé d'un coup de pierre, tomba mort, et fut mis en pièces. Les autres, sans armes, ayant avec eux feurs femmes et leurs enfants, restèrent dans la maison, toujours assiègée. Au point du jour, ces malheureux se rendirent au lieutenant-criminel du Châtelet, qui les conduisit en prison à travers les injures et les coups dont, à leur passage, ils furent assaillis par la multitude fanatisée. Trois d'entre eux furent condamnés à mort, Avant de les conduire au supplice, le bourreau leur coupa la langue; ils furent exècutés sur la place Maubert.

Cette exécution fut comme le signal de la plus affreuse persécution. Tout ce qu'une police vieinues posséde de subtitirés, tout ce que le règue de la terreur a eu de plus odieux, fut dès fors mis en usage par les inquisiteurs : ils dressaient des listes de superts, faissient des visites domiciliaires, provoquaient des deitis pour avoir oceasion de les punir; en commettaient eux-mènes pour en accuser les protestants; de plus, les prédicateurs invitaient ouvertement, dans leurs sermous, les caliboliques à masserer ou me prisonnait sur le plus lèger soupçon : on confisquait et l'on vendait à l'enean les hiens de ceux qui vaient fui la persécution. - Dans les maisons des protestants fugitifs, il n'était - resté que de petits enfants, qui, n'ayant pu suivre leurs parents dans leur - fuile, remplissaient les rues et les places publiques de leurs cris : ce qui - ceritat la compassion de tout le monde. -

Michel de L'Hospital, ayant été élevé à la fonction de chancetier, arrêtal e cours de cette persecution atomisable et flu ouvrit se prisons aux détenus pour fait d'opinion religieuse. L'édit d'Amboise, de mars 1500, dout il fut fauteur, offrit quedque religieuse. L'édit d'Amboise, de mars 1500, dout il fut fauteur, offrit quedque religieuse garanties aux persécutés. Auss les protestants purent s'assembler; ils y furent même autorises par la reine, à coudition que leur réunion ne serail point apparente, et qu'il ne s'y trouverait pas plus de varigt personnes. Ce rétour à la justice, à la raison, contrariait les projets du cardinal de Lorraine. Bientôl les prédicateurs, ses agents, soufflevent le feu du fantaisme, firent retentir le séglises de Paris de cris séditieux, et, dans leurs déclamations furthondes, ne respectérent ui le roi ui la reine. Les protestants furent de nouveun atlaqués et classés des lites do ils se refunsissent par une jeunesse turbulente et une multitude furieuse. Jamais persécuteux, toujours persécutéeux, et pour cela même, toujours plus affernis dans leur croqueux, d'ail-leurs tolérés par le gouvernement, ils ne pertirent point courage. An lieu d'an leurs tolérés par le gouvernement, ils ne pertirent point courage. An lieu d'an leurs tolérés par le gouvernement, ils ne pertirent point courage. An lieu d'an leurs tolérés par le gouvernement, ils ne pertirent point courage. An lieu d'an leurs tolérés par le gouvernement, ils ne pertirent point courage. An lieu d'an

faubourg Saint-Marcel. Ces établissements unisaient aux projets ambitieux du cardinal de Lorraine et de sa famille, qui parvint à les détruire eucore.

Le 27 décembre 1561, les protestants, au nombre de près de deux mille, assistaient au prêche, rue Mouffetard, dans la maison dile du Patriarche, peu dislante de l'église de Saint-Médard. Le clergé de cette église, mit en branle toutes ses cloches ; ce qui produisit un bruit qui les empêchait d'entendre leur prédicateur. Le ministre du temple envoya deux de ses auditeurs chargés de prier le curé et le sacristain de Saint-Médard de faire cesser cette sonnerie incommode. Les envoyés se présentent dans l'église catholique : aussitôt ils sont assaillis par les familiers de cette paroisse. Un de ces envoyés parvient à s'échapper; l'autre, renfermé dans l'intérieur et ne pouvant fuir, se défend avec son conteau contre des hallebardes; enfin, il meurt percé de plusieurs coups. Ce meurtre fut suivi d'un tintamarre plus bruvant encore. Le prévôt des marchands, qui assistait au prêche des profestants pour y maintenir l'ordre, essaya en vain de faire cesser ce bruit. Alors des bandits, des spadassins, assiégent l'église et en brisent les portes. Les prêtres de Saint-Médard, n'ayant plus de pierres, arrachent de leurs niches les statues des saints, et les lancent contre leurs cunemis. Sur ces entrefaites. Gabaston, chevalier du guet, arrive pour arrêter ce tumulte. Il entre dans l'église à cheval, et sa présence, loin d'apaiser les combattants, ne fait que les irriter davantage. Cinquante de ceux qui défendaient l'église furent dangereusement blessés, et quatorze faits prisoquiers, Cependant les cloches continuaient à sonner le tocsin, et les protestants, craignant qu'à ce bruit le peuple de Paris ne se portât en foule contre eux, menacèrent de mettre le feu au elocher. A cette menace, la sonnerie cessa. Les protestants, glorieux de leur succès, firent une espèce d'entrée triomphale dans la ville de Paris, Cette faufaronnade găta leur cause.

Le lendemain, une mutitude de peuple mit le fica au temple, qui devint la proie des fammes. Le parlement, tirvé au parti des Guine, rejeta tout le tort de ce tumulte sur les protestants. Galasston, qui les avait défendus, et un de ses ar-cleres subirent le supplice de la potence. Il restait encore un temple de dériunie; celui de Popineourt. Anne de Nontmorrency, connétable, se charges de cette registition. Deux jours sétainet à peine écoulés despuis l'intensité de la maison du patriarcle, lorsque ec connétable, à la tête d'une force armée, s'avança vers le temple de Popineourt, en chassa les ministres, list fibrile n'e latinée du prédicateur et tous les banes de l'auditoire. Le counétable acquit dans cette gloriteus craéficion le surmon de continien Brief Bourdisse l'intére du prédicateur et tous les banes de l'auditoire. Le counétable acquit dans cette gloriteus excédition le surmon de continien Brief Bourdisse Brief Brief

Les profestants, appuyés par la cour, ou par un des partis qui la divissient, puerta flecilement réparer ces pertes. L'édit du miss de javier 1542 autoriss l'exercice public de leur religion, et leur permit d'avoir des temples dans les flathourgs de la ville. Ils relationent echie De Popinecuri et vinera occuper un bâtiment situé au faubourg Saint-Jacques, Janus la rus de l'Égont, et an sud on Jacques, porté le nom de Temple de Fernation. En 1682, ces deux édifices farrent de nouveau incendiés par une toupe d'houmes armés, sous la conduite du commétable de Montamerency.

Ces violences du connétable en autorisaient de plus graves. Sans motif,

sans ordre, on pillat les maisons des protestants. Le pemple, en 1563, arracha vingt de ees malheureux des maiss de ceux qui les conduisient en prison, et les massacra. Les protestants ne pouvaient plus se montrer dans les rues de Paris, sans dère insultiés, altaqués, un voit qu'en décembre 1368, le parlement leur ordoune, pour éclier les meutres qui pourarient auxenzien, de rester dans l'intérieur de leurs maisons, et une permet qu'i leurs serviteurs d'en sortir pour se procurer les choses nécessaires à la vie.

Le zièc religieux chez ess persienties éconfini tout senliment de crainte. La 150, ils se réculteux servièment, pour ceicherr la cienç, dans la maison d'un riche nurchand, nommé Philippe Gastines. La probité de cet homme est allestée par l'historie De Thou. Il fu pirs, ainsi que son frère lichard Gastines et son bean-frère Nicolas Croquet. Tous trois furent pendus et étrangles. Lour maison, située rue Saint-Benis, entre les n° 75 et 37, fut rasée; et, sur son emplacement, on fit cunstruire une pyramide en forme de crois, chargée d'une table de cuivre sur laquelle étaient inscrits les motifs de leur condamnation. An mois d'août de l'aunée suivante, la paix étant conche à sinti-d'ernain entre les proteslants et les calhoiques, Charles IX ordonna que exte crox fut transfère dans le cimelère des Innocents. Trois enuelles populaires celatérent à l'occasion de evtle translation; des pillages, des incendes, des meurtres furent comis pour s'y opposer: les moterrs de ces excess sont clairement désignés dans les registres du parlement où on lit qu'il serait informé contre les prédienteurs qui out préche settifensement avec sujet.

# PARIS SOUS CHARLES IX.

Le 5 décembre 1560, Charles IX, âgé de dix ans, succèda à François II, son frère. Les commencements de ce règue sembléreu préssager une amélioration dans les destinées de la France. Le clanceller de l'Hospital, magistral vénère, semblait offerir à Tection de la justice et à la tranquilitée publique une sarrantie sullisante. Mais il eut à combattre la puissante laction des Guise, et fluit par succember. Calherine de Médicis, réjeunte, après quedques années d'hésitain entire l'une 11 dante partis, et laissa cultu gouverne par le cardinal de Lorraine. L'Hospital, Intlant suns cesse coultre des projets subversifs de l'Elat, ligiar ait à la cour corrompue de Clarles IX, comme Sevique et Burbus à celle de Nevou. Ce chauceller fut forcé d'abandonner une cour où il ne pouvait puis faire le bien; el la France fut cource plongée dans un abine de maux. Pendant ce temps de crimes et de désolation, au mitieu de la disette extrème des finances, qui forçui la cour à recoutrir à des ressources honteuses, ettle cour ur ertrancha rieu de ses fêtes dispendicuses, ni de cette magnificeure en habits et en latiments, qui prête son faux mérité à exvex qui re ont point de réve son faux mérité à exvex qui re ont point de rêve de

CHATEM DAS TULEMES. Jai parlé d'une maison, située hors de Paris, et achtére par François l'en 1518. Catherine de Médicis, ne voulant point rester au Lauvre, occupé par le roi son fils, et ur pourvant loger au château des Tournelles, dont la démolition était commenée, échoist la maison des Tuiteries. Elle acquit danseurs la failments et l'erres en il Javoisinaieur, et, an mois de mai 1564, et le fluide de l'acquit danseurs la failments et l'erres en il Javoisinaieur, et, an mois de mai 1564, et le fluide.



jeter les fondements d'un nouvel édifice. Philifiert de Lorume et Jean Bullauf, architectes célères, furent chargès de fournir les plans du paixis. Its présentirent le projet d'un hatiment beuceup plus vaste que n'est celui d'aujourd lui; unais ce projet ne fut pas entirerement exécuté. On éleva d'abord le gross pavillon placé au centre de la ficquie. Ce pavillon était couronné par un vaste doine circulaire dout on a denuis é lauge în forme.

Les blatiments latéraux du pavillon du centre présentent, du côlé du jardin, à quarde, que terrases supportée par douze areales. Il y avail à droile une terrases semblable qui a été couverte de constructions nouvelles dequis 1830. Octeterrasse en galerie et ce orças le logis ont, à leur extrémité, un pavillon carré de forte dimension, mais mons élves que le pavillon du centre. Cest éces deux pavillons que se terminait ators tout l'Adilice des Tuileries, Depuis, on a prolongé la ligne de la façade par deux vastes corps de blátiments, flamqués, chacun à son extrémité, par un gros pavillon carré. Du côlé de la cour, la façade des Tuileries se compose d'une façade régulière ayant trois étages de croisées. Le rea-de-chaussée des deux façades et la partie primitive de cel édilice est décové de colonnes et de pilastres d'ordre ionique en bossages de marbre fernaté. La seulputer e y est traifès eavre benacou pel soin et de déficielses.

L'HOTEL DE SOISSONS, dont l'emplacement est aujourd'hui occupé par la Halleanx-Blés et par les rues qui l'environnent, doit être décrit à la suite du château des Tuileries. L'emplacement où cet hôtel fut bâti contenait, dans son origine plusieurs établissements, notamment un hôtel de Nesle, qu'il ne faut pas coufondre avec l'hôtel du même nom situé au faubourg Saint-Germain, sur le bord de la Seine. Jean II, seigneur de Nesle et châtelain de Bruges, en était possesseur en (230; il appartint ensuite à la reine Blanche, qui y mourut en 1252. L'hôtel de Nesle se composait alors, et cent vingt ans après, de deux maisons et d'une grange. Philippe de Valois le céda, en 1327, à Jean de Luxembourg, roi de Bohême, qui y demeura longtemps. Cette maison reçut pour ecla le nom de Bohême ou de Béhaigne. Cet hôtel au quartorzième siècle appartenait au duc de Touraine, depuis nommé due d'Orléans, qui lui donna son nom, et l'agrandit considérablement. Cet hôtel, avec ses jardins, était compris entre les rues Coquillière, d'Orléans, de Grenelle, des Deux-Écus, dont une partie portait le nom de Traversine, et l'autre celui de la Hache. Enfin en 1572, Catherine de Médicis lit l'acquisition de cet établissement qui fut nommé l'hôtel de la Reine,

Calherine de Médicis y avait fait construire, sur les dessins de Italiant, et dans Irangle d'une corr laferie, une cotomo dorique tris-vièreve. Elle est la seule construction de l'hôtel de Soissons qui soit conservée, On la voit curore adossée au latiment de la Italie; elle recète intérieurement un escalier à vis. Gette rince y montail avoce sas astrologues pour y constitter les satres, et chercher la perspective d'un bouheur que ceux qui régneut avec des crimes ne trouveut junisis sur la terre. On voyait sur le fit de cette colonne des communes, des fleurs de lis, des corues d'aboudance, des miroirs brisés, des lacs d'amour dechries et des C et des Il entrétaerés; signes allégoriques de la viduit de cette reine. Calherine habita ect hôtel environ quatorze aus, et, le 5 février 1389, y mourut charges de dettes. Se crivanieres firent vendre l'floide. Candres de Bourbon, comte de Soissons, lils du prince de Conde, en fot l'adjudicataire moyenmant la somme de trente mille et cent écus. Alors cel hôtel, réparé, agrandi, reçul le nom d'Hôtel de Soissons, qu'il a conservé jusqu'en 1763, époque de la construction de la Halle-aux-Blés.

COLLEGE DE CLERMONT OU DES JÉSUITES, SITUÉ TUE SAINT-JACQUES, Uº 123. Les iésuites, dont l'institution fut approuvée par deux bulles, l'une de 1540, l'antre de 1549, furent introduits en France par Guillaume Duprat, évêque de Clermont. Ce prélat, à son retour du concile de Trente, amena nucleurs-uns de ces pères dans son diocèse, et les établit dans les villes de Mauriac et de Billom. Le fameux cardinal de Lorraine, qui connaissait le but secret de cette institution. en appela plusieurs à Paris; mais l'évêune, le parlement et la Sorbonne, s'onposèrent à leur établissement dans cette ville. Les jésuites n'étaient pas gens à se rebuter; ils persistèrent dans lenr tentative, avec cette opiniàtreté qui les a toujours caractérisés. Ils intriguérent tant, enhardis par la protection des Guise, qu'ils déterminérent Catherine de Médicis et le roi son fils à presser le parlement, même avec menace, d'enregistrer les édits en faveur des jésuites. Le parlement se débarrassa de cette affaire en la renvoyant à l'assemblée de Poissy. Cette assemblée, présidée par le cardinal de Lorraine, ne manqua point de pronoucer en faveur des jesuites. Le 5 juillet 1561, leur établissement à Paris fut décidé; et, après une lutte de dix années, ces pères virent leur désir accompli. Guil. Duprat avait fait aux jésuites plusieurs legs, dont ils employèrent une partie à l'acquisition d'une maison située rue Saint-Jacques, et nommée la cour de Lanares.

Dès qu'ils curent obleun la permission de s'établir, ils voulurent avoir celle d'enseignet la jourses. L'Aiuvresté é oppos vivement à cette entreprise il afaire fai plaidé avec cétal, et les jésuites perdirent leur procès au parlement; mais, toujours confiants dans leurs resources, ils curent l'adresse de le faire porter au conseil du roi, où il fut résolu que ces religieux enseigneraient sans étre incorporès à l'Université; et ce fut en 1564 qu'ils établirent leur collège, qu'ils oundement Callège de L'ennount de la soérié de Jésux. Au titre de Collège de Chemont, que cet établissement avait porté d'abord, ils substituérent ensuite par intérêt et par adulation cetul de Collège Louis-Lormad.

SAINT-JACQUES-DI-HAT-PAS, Impital et ensuite égitse paroissinle, situé rus Saint-Jacques, entre les me 22 de 251. Cet établissement est du à une colonie de l'holpital de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, situé en Italie, dans le territoire de la république de Lacques. L'époque où fat fonde, à Paris, l'hôpital de Saint-Jacques-du-Haut-Pas est inconnuc. Ives lettres de Clarices-le-llel, de l'an 1323, et et d'autres lettres de Philippe de Valois de l'an 1323, attesteut que ces religieux Inhibitiont l'Épublicacement qu'ils ont occupe depuis, et que cet emplacement ciati nommé Clos du Bol. Ils existiatent à Paris en qualité de Frères hospitaliters, logeant les pauvers passants et les plecins. Ils les portaient le signe du tau sur leurs labits, et leur chef avait le titre de commandeur, Ils eurent d'abord une tapalelle, qui fint reconstruite et consacree en 151/9. En 1566, après quedques tentatives inutiles, et malgre l'opposition des curis du voisinage, cette chapelle fut érigée en succursale des paroises en du quetire. Cet hôpital, en 1372, pelle fut érigée en succursale des paroises en du quetire. Cet hôpital, en 1372, était presque abandomei: on n'y recevait plus de mahales; les administrateurs viaient du bien des pauvres. Il n'y restait que deux religieux, lorsque Catherine de Médicis, pour faire batie l'Hôtel de Suissuss, délogea les Filles-Peinlieutes, qui délogèrent les religieux de Saint-Magloire, lesquels vinrent occuper la maison de Saint-Jacques-du-Haut-Peinlieux.

Ces religieux celebriarent la messe à des heures qui ne convennient pas aux parosissieus; ceuce i prierent, en 1584, le parti de liere baltr, à Octé de la chapelle du monastère, une chapelle nouvelle. En 1630, ou entreprit la reconstruction du cet chillier : l'architecte Gialtad en fournit le dessin, On in qui alors achiever que le cheux. Les travaux furent repris en 1679 : la nef fut redaite; et les habitants du quantier signalièrent leur zôle en cette occasion. Les carriers fournirent gratuitement toute la pierre dont cette église est pavére, et les maçons donnièrent un jour de travail per semaine. La chapelle de la Vierge, saltoir au fecte de cette eglise, fut construite en 1688, Quant au baltiment qui servant à l'ancien hopital, il a été démoli en 1822. Les religieux de Saint Magloire, qui l'habitant, tenaient une conduite fort samalateuse, ec qui obliges, en 1618, lleuri de Gondi, évêque de Paris, de les reuvoyer. Il établit à leur place le séminaire de sprêtres de l'ordroire, premier établissement de ce genre fondé à Paris, et qui s'est maistemu jusqu'à la révolution. L'emplacement a depuis été concété à l'institution des Sounds Muels. le parlerai de ce seminaire et de cette institution.

DEMOCTION DES TICES ET COSSULS, établie près de l'égiles Saint-Merry, dans un grand baltiment acquis par les six corps des marchands, cité institution, toute populaire, où les marchands sont jugés par des marchands, nit roivé, en 15-63, par le chancelier Nichel de L'Usopital. Elle affrauchit le conmerce des lenteurs qu'il rencontrait dans les justices féodales ou royales. Elle éprouva de vives oppositions de la part du parlement qui n'ainnait pas les nouveantés. Cette juridiction fut d'abord composée de cinq marchands français, etablis à Paris, dont un remplissait les fonctions de juge, et les quatre autres relles de consus. Cette juridiction aujourd'hui porte le non de l'relinant de Commerce. Elle est établie dans le nouvel édifice de la Bourse et est composée de deux présidents, de hait tures et de seixe interes sundéants.

ARSTAL, situé à l'extremité du quai Mortand. Une partie de l'emplacement de l'Armena portait, avant le creusment des fossés de la ville, le nom de l'Armena portait, avant le creusment des fossés de la ville, le nom de l'Annapa-Pédire. Pins tard la ville acquit ce licu et y fit construire des granges pour y placer l'arilleire, François le v, voulant faire fondre des canons, emprunts à la ville, en 1533, une de ces granges, avec promesse de la rendre dès que la fotte servit achevée; puis , sous prévets d'arcécièrer le travail, il comprutat une seconde grange, puis une troisième, avec la même promesse, et les grands auss façon. En 1533, le feu prit à dquire ou vingt millières de poudre qui se brouvaient dans les bâtiments. L'explosion fut terrible; des pierres furvat la mices' jouqu'an faulourg sini-la Mercuo. La décontain fut entende jusqu'à Melun; les poissous périrent dans la rivière; les maisons du voisinage furent reveises; trente personnes enlevées en fair retordirerent en lambeaux; un plus grand nombre d'autres enfin fut blessé, on ne put jamais découvrir les auteurs ou les caussés de et accident. On ne manqua pas de l'attribuer aux procèsants.

Charles IX il rebaitir sur un plan plus varle les bâtuments détruits. Ses successurs continuérent les constructions. Sous Henri III, en 1384, fid chiffic la porte qui fasiait face au quai des Célestins. Cette porte était décorée de colonnes, un forme de canous plarés verirentement. Au dessess était un tella de marbre, où on lisait es dissique du Poète Nicolas Bourlon, dissique qu'admirait Santuil : Bousé, être peulu, dissitil, je rouduris en etre l'auteur.

Etna hare llentiro valennia tela ministrat, Tela giganteos debellatura furores.

Henri IV y élablit un jardin; et Sully, en sa qualité de grand-maître de l'arillerie, y fit, pendant tout le temps de son ministère, sa demeure ordinaire. Louis MV ayant fait baitr des aseemax aux frontières du royaume, l'Arsenal de Paris ne servit plus qu'à couteuir des pièces hors de service, des fusits rouillès, et des fonderies oil fon coulait quedques figures de brouze.

Le règeut, en 1718, fit abattre plusieurs vieux bâtiments, et construire, par Germain Boffann, l'hield du gouverneur de l'Arseaul. Dans diverses pières de cet bûtel se trouve la précieuse Bibliothèque de Paulany, deveauce publique sons le nom de Bibliothèque de L'Arseaul. Sur l'emplacement du jardin, en 1866, a câbili une partie du boulevaral Bourdon; et à partir de 1807, le vaste editie appeté Gernier de réserve. A la place du Mait, entre les Bâtiments de l'Arseaul. et le bras de la Sciença on ouvrit une route très-commode. Les travaux de la gare, qui est alimentée par les eaux du canal de l'Oureq, ont nussi apporté plusieurs changements utilés daus l'emplacement de l'Arseaul.

prionis. Il existati à l'arris plusieurs constructions destinées à exposer des condamnés aux yeux du public. On voyat un pilori au carretour formé par les rues du Four, de Sainte-Marquerite, de Buri et des Boucheries. C'était estud de la justice de Saint-Germañ des-Prés. — Le pilori le plus conun vietai stiud au Eurerou des Belles. Il présentait une construction octogone en maconnerie surmonte d'une vaste lanterne no buss, dans lanquelle on plaçait les condamnés. Cette lanterne tournait sur un pivot. En la faisant mouvoir de tous côtés, on exposit le patient à tous les regards du public. Bous les comptes de la prévièté de Paris de l'an 1515, on voit que Laurent Bazard, exécuteur de la haute justice, étant mouié dans le ploiri, sans doute pour faire quelques appréts, plusieurs personnes du peuple y mirent le feu, et que ce bourreau y fut brûlé vif : Le ploird étailles à été déronit en 1789.

processes patriecasuss, nommères en langage feodal justices. Il en existàti plusieurs en debros de Paris : les plus comunes son celles de Nontifancion el de Nontigny, Sur la cime de l'éminence de Montfaucon était un massif de maçonier qui s'éclesari, au-dessus du sol, de quiure à divanti piels; sur la surface de ce massif, fong de quarante-deux piels sur environ treute de large, se diressionel seta piliers, composés de fortes pierres, et dont cleanu avait treute-deux piels de hauteur. Ces piliers supportaient de grosses pièces de lois auxquelles pendient des charces de fer ; à oes clasitos estaient attechés les cadavres des mallènerux exécutés à Paris. On y voyait toujours, pendant cette période, cinquanté à visante corque la sessients, mutiles, corvonques et agitis par les veats. Cel horri-

Chi seurs porte nes, c bre, s Saute

1 He tilleri Louis de Pa lės, e t.e Gern cet h le no établ арре et le gare plusi PH condles ru lui d au € surm Cette expc de Pa tice, plus vif: F€ plus Mon! nerie

ce m

resectives, intuines, continupas er agues par ses como cas noste





ble spectarde n'empéchait pas les Parisiens de veuir faire la détauche autour de egibet. Lorsque tontes les places étaient occupées, et qu'il falialit atacher de nouveaux exdavres, on descendait les plus aurieus, et on les jetait dans un souterrain, dont l'ouverture était au centre de l'enevinte. Ene porte seide fermait l'enceinte de cet afferex monument, saus dout étains la crainte que les cendavres ne fussent enlevés par des parents pour leur douner la sépulture, ou par des sorciers, pour sevria à leurs ogéraions magiques.

Les fourches de Montfaucou on de la Grande-Justice furveit souvent insuffisantes, On voit, dans les comptes de la prévoite de Paris, qu'en 1846 on construisit un autre gièet pres de la Grande-Justice, au deils de l'église Saint-Laurent, et qu'on l'entoura de fossès profondes et de muest. In e contensin que quatre pillers de lois, En 1857, on éleva dans le voisinage de Montfaucon une autre justice qu'on nouma aêut de Mantfauy.

## MASSACRE DE LA SAINT-BARTHÉLEMI.

Vers Fan LSO, époque oi les bûchers s'étéquirent et où la guerre civile s'alluma, les dissensions publiques, sans fein perfue de la fureur religieuse qui les alimentait, prirent un caractère politique. L'autorité excessive qu'unient les neuablie en France le cardinal de Lorraine et les Guias, édetronia les princes de la maison de Bourlon à se liguer contre ces étrangers, à former un parti d'opposition qui se fortifia d'un graun nombre de mécontents, ets surtout de la plapart des protestants persécutés. Ce partif ful, depuis les premières hostilités, nomme Meguesot, Les Guise et le cardinal de Lorraine, leur orde, appuyés et thirigés par les cours de Rome et d'Esquage, apopués par celle de France, qu'ils difrigueient à leur tour, formérent le parti pupite ou caldulque.

La lutte entre ces deux partis devint une véritable guerre civile qui se termina par les massacres dela Saint-Barthélenii. Les événements de cette terrible journée sont un des épisades les plus importants de l'histoire de Paris. Je vais donc en parter avec quelques détaits, sans cependant mélendre trop longuement sur les intrigues et les complots qui précédent ette falate calastrophe. En tentative d'assassinat sur l'amirat de Coligni peut être considérée comme le orvibué des missacres.

Le vendredi 22 août, Coligni, après avoir assisté au consoil, sortait du Louvre pour se rendre en son lugis, sitté une Béthist. Il rencontra le roi qui venait d'une chapelle placée devant le Louvre, Ce monarque l'entraina dans une use de paune voisin, où le duc de Goise joudit aver l'éligny. Le partie étant finie, Coligni se retira accumpagné de doure gentisthommes, pour alter dituer en son liotet. Il marchait lettement, et lissit un mémoire qu'on venait de lui prissenter. Comme il était dans la rue des l'essés-Saint-Jermain-Pauxerros, en face d'une maison habitér par un nomme Villemour, ancien préceptur du duc de Guise, un coup d'arquebasse, chargée de deux balles de cuivre, partil de cette maison, et attigrin Coligni : une na latte lui coupa l'index de la mais droite, l'autre lui fit une large blessure au leras gameles. Coligni, saus montrer autout d'émotion que cerv, qui l'accompagnient, findique la maison d'oi le coup était parti, ordonna à un de ses gentilshommes d'alter dire au roi ce qui ventit d'arriver; et, soutenu nar ses domestiques, il se rendit à pied dans son logis.

On entra dans la maison où l'assassin s'était embusqué, on y trouva l'arquebuse; mais l'assassin appelé Maurevert, l'un des gentilishommes du duc de Guise, aussitôt après le coup, avait fui et s'était étoigné de l'aris.

A cette nouvelle, le ni, d'un air consterné, s'evia : N'aunisipi junuia de repos? quoit toujusar de nouveaux troublet. Il peta sa raquelle par ferre, et se retira dans le Louvre. Le due de Guise sorilà du jeu de panune et s'enfuit pur une autre porte, le roi de Naurre et le priure de Condiè se reulivent aussité deve l'amiral blessé, et assisterent à sou pausement qui fut très-douloureux. Ils allèrent ensaité auprès du roi, le prièvent d'agriver leur départ, puisque ni eux ni leurs amis rédaient en sièuré dans Paris. Caltierine venait de dire au roi son fils: Il Jout prountire justie, et guide que pronone us sont espais on avivera au reste. Car oi ainsi endoctrine répondit, en jurant comme à son ordinaire, qu'il punirait d'une manières si exemplaire les auteurs et compliese de cet atteulat, que l'amiral et ses amis en serainen satisfaits. Il se priu de ne point quitter la cour, afin d'être témoin de sa difigence à poursaivre et pouri les coupulies. La reinemère parlait dans le même sens, dissi que c'était un grand outrage fait au roi, et que si un tel crime restait impani, on s'en permettrait bientôt de pareils, dans le louve, sur la personne dur ori et sur la senient.

Charles IX doma ordre aussilót au prévoit de Paris de poursuivre les coupbles, de faire femer les portes de cette ville, à l'exception de deux; permit à tons les seigneurs et gentilshommes protestants de se loger dans le qui rifer de famiral, afin qu'ils fussent protégés par les soldats de sa garde; puis, instruit que Coligni avait quelques affaires à hi communiquer, il se rendit, sur les deux heures après midi, auprès de lui, accompagné de la reine sa micre, de ses freites et d'une nombreuse saite de courtissans. La blessare est pour vaus, la ferier est pour moi, lui dit le roi; et, en proférant ses imprecations ordinaires, il ajoutat. 2 les tires ulux evageance à terrible, que lumist elle ne s'efferent de la un'moire des hommes, etc. Dans cette visite, il y eut de part et d'autre des protestations de dévoement et d'amtif.

Le 23 août, le roi, la reine, le due d'Aujon, le due de Nevers, le biatral d'Augouleme, Biragues, Favannes, le comte de Retz, lous elrés de l'Oliciuses conspiration, tiureut un conseil au Louvre, et disentérent sur quedjues points d'exeutino non eurore arrêées; Charles IS (II, eg jourla), visiter Coliqui par plusieurs de ses gentifshommes et par la nouvelle reine de Navarre, sa seur; il commener les poursaites contre les assessions, requt très-froidement en publie de due de Guise, qui vint hi faire des représentations sur la súrcié de sa personne. Ce due contrelli l'homme pique, et feignil de sortir de Para

Le roi, pour mieux tranquilliser les protestants, employa un autre moyen qui assum leur perte. Sous précètes de leur donner des gardes pour les garaulir centre les projets des Gaiss, il euroya dans toutes les hielelferies où ils citaeur logis, des quarteniers chargés d'évrice bes nonse et la demeur de chaeun d'eux. Pour paraltre protéger le logis de Coligni, il 3 fit placer des gardes; mais elles citaett comannées par les sieur de Cosseins, reumen jure de cet amiral. Poudant la nuit, le duc de Guise, choisi pour chef d'exécutiou, plaça autour du Lonvre les Suisses et quelques compagnies françaises, avec l'ordre precis de ne laisser sortir au queun domestique du roi de Navarre ni du prince de Condé. De Cosseins, qui gardait la maison de Coligni, recut un ordre semblable.

Jean Charron, récemment nomme prévôt des marchands, reçut de ce duc l'ordre d'enjoindre aux capitaines des quartiers de conduire leurs compagnies, vers minuit, à l'Ilôtel-de-Ville. Plusieurs antres dispositions furent failes, Les membres du conseil secret s'étaient distribué les quartiers de baris : chacun devait présider à l'exécution dans celui qui lui était assigné. Il était nuit, et des feux épars éclairaient vaguement ces sinistres apprêts. - Quelques protestants, voisins du logis de l'amiral, réveillés par ces mouvements extraordinaires, sortirent pour en sayoir la cause, s'avaucérent auprès du Louvre, interrogèrent les avant-postes, tls furent injuriés, repoussés : un d'eux s'étant plaint de ce traitement, un soldat gascon le perça d'un conp de pertuisane, et tous les autres furent massacrés. Catherine de Médicis, impatiente, saisit cette occasion pour hâter l'attaque : Il n'est plus possible, dit-elle au roi, de contenir l'ardeur des troupes, il arrivera des désordres dont nous aurons à nous repentir; il est temps de donner le signal; et le roi ordonna de sonner le toesin de Saint-Germain-l'Auxerrois. A deux heures da matin, le dimanche 21 août 1572, journee où les catholiques celébrent la fête de saint Barthélemi, au signal donné par la cloche de cette église, commencèrent les massacres dans les quartiers voisins du Louvre,

Le duc de Guise, qui s'était réservé le plaisir de présider à l'assassinat de Coligni, se rend promptement, accompagné de ses satellites, au logis de ce yénérable vicillard, frappe à sa porte, et demande, au nom du roi, qu'elle soit ouverte. En des gentilshommes de Coligni descend et la lui ouvre, Cosseins poignarde ce gentilhomme, et fait entrer dans la conr des arquebusiers ; tout ce qui se présente est égorgé ou fusille. L'amiral et ceux qui se trouvaient avec lui se voyant dupes de leur confiance, se résignent à la mort; ils demandent pardon à Dieu, et leurs ministres récitent des prières. Un des gentilshommes de Coligni entra alors dans la chambre : le célébre chirurgieu Ambroise Paré, qui s'y tronvait, lui demanda la cause de ce tumulte; alors le gentilhomme, se tournant vers Coligni, lui adressa ces mots: Monseigneur, c'est Dieu qui nous appello a soi : on a force le logis, et n'y « moyen de résister. L'amiral saus s'emouvoir repondit : It y a longtemps que je me suis dispose à mourir : vous autres, sauvez-vous, s'il est possible, car vous ne sauriez garantir ma vie. Plusieurs prolitèrent de ce conseil; et quelques-uns parviurent, en gravissant sur les toits, à échapper à la mort. Cependant quatre Suisses opposaient de la résistance aux assassins, et les arrètaient dans l'escalier. Cosseins s'avance en force, et fait bientôt disparattre cet obstacle, La porte de la chambre de Coligni est enfoncée. Un Allemand, appele Besme, un Picard, nomme le capitaine Attin, quelques antres individus aux gages des Guise, tous couverts de cuirasses, armés d'épèes et de poignards, entrent, Besme s'avance vers Coligni, qui, sorti recemment du lit, n'était couvert que d'une robe de chambre; et, lui mettant la pointre de son épée sur la gorge, tui dit : N'es-lu pos l'unival? - C'est moi, répond Coligni avec assurance; puis regardant l'épée dont il était menace, il ajonta :

Jenne homore, tu dercuis respecter una civillesse et mes infirmités; mais tu a'obrèges ma vie que de peu de jours. Bestue lui enfunce son épée dans le corps, la rétire et l'en frappe plusieurs fois au visage.

Le due de Gaise qui, avec d'autres seigneurs caltoliques, était resté dans la cour, impatient d'alténdre le sucrès de assession, dit ev criant; l'ensen, aubr ocher è Besme répoud. Cest fait, Gaise réplique; Monsieur d'Augustione ne le cenira que lorsagiel le cerun des suppres spars ; jeille le cudaure par la fenétre, el le firent. Alors Besme el Sarfaboux levèrent le corps de l'amintal sur la fenétre, el le firent tombre dans la cour. D'Augoulème ne te disse doutaien que ce fait le corps de Coligni, dout le visage ciait deligure par les Bessuress el le sang, fis l'essagie el deligure par les Bessuress el le sang, fis l'essagie el deligure par les Bessuress el les ang, fis l'essagie el deligure par les Bessuress el les ang, fis l'essagie el deligure par les Bessuress el les ang, fis l'essagie el le corps de Coligni, dout le visage ciait deligure par les Bessuress el les ang, fis l'essagie el le consonante, al l'estat de l'

Le due de Guise, le bâtard d'Angoulème, le due de Nevers, le comte de Tuvannes, Albert de Gondi, comte de Retz, courrnt par la ville, l'èpee à la main, pour exciter le peuple aux massacres; et pour mieux l'y déterminer, its disent age Coligni el ceux de son parti avaient conspiré contre le roi et les princes; one le roi, en ordonnant leur mort, ne faisait que prévenir les attentats des conjurés. Ainsi autorise par le roi, le peuple se livra sans crainte, sans remords, à tons les excès, il se porta dans la maison de Cofigni, insofta son corps par des mutilations dégoûtantes à raconter, le traina dans les rues, et s'apprétait à le ieter dans la Seine, lorsqu'on s'avisa de 1c transporter aux fonrches patibutaires de Montfaucon, où il fut pendu par les enisses avec des chalues de fer. Il y resta quelques jours; le duc de Montmorency, son parent et son ami, le fit transférer à Chantilly, et enterrer convenablement dans la chapelle de ce château. Un écrivain du temps dit : - La reine-mère pour repaitre ses veux de la vue du corps mutilé de l'amirat, pendant au gibet de Montfaucon, y mena ses « fils, sa fille et son gendre. La fête de l'amiral fut, par ordre de la cour, embau-« mée, et envoyée, dit-on, à Rome en signe de triomphe, «

Pendant que dans les rues de Paris on enfonçait les portes, qu'on égorgeait les labilation, quoi peiat leurs corps cussuajuntés par les fenêtres, des secies semblables se passaient dans le Louvre, bês que les masseres curent commeré, Nincey, capitânie des gardes, vint avec une troupe nonthereuse dans les antichambres du roi de Navarre et du prince de Condé, entevà toutes les armes des pessonnes attachées au service de res princes, les classas des appartements où ils étaient encore couchés, et les condisist à la porte du Louvre, Ces mathereures, parmi lesquets se trovacient le las ron de Partaillium, Saint-Barfiti Bourses, le capitaine Pilles, invoquaient les promeses que le roi deur avait listies gamis, imilles invocations et le roi, patec à une des fenêtres du Louvre, premit plaisir à les voir égorger par les Suisses, et criait aux bour-reava de rêve pérapuren aucus. Des que le iour commerce à trauritér, ils en till

à la feuètre d'un corps de bătiment qui s'avaneait sur le bord de la Scine; et, avec des carabines qu'il faissi d'empre, illièrai, d'on, sur les malteureux qui se sauvaient en traversant la rivière à la nage; et, pour encourager les assassins, il ne cessait de cire; \*Fae, tur' tirune, moditur' il n'explaient. Brandine reconte le même fait de cette manière : Charles IX, diela, qu'il une grande - arquebae de chasse qu'il avoit, et en tira tont plein de coups à cux (à ceux qui se réfugiorient dans le faubourg s'ânt-dermain, naisse uv via: cerl'arquelene ne tiroit si loin. Incessamment crioit ; \*Tuez, ture! et n'en voulth s'auver aneun, sionn son errorier chirureire, matre unbroiss Peré, «

Il serait trop long et trop pénible de refracer ici les diverses seches de cette horrible boncheire. La plupart des protestants de la caste uchiliarie, arrachés de leurs lits, étaient traînes sous les feuêtres du roi, qui tenait en main me liste du nom de tous ceux qu'il destinait à la mort. Il prenait plusier à voir tomber sons les poignards eux que la veille il avait comblés de caresses. A la lin du jour, le Louvre fut environne de sang et de cadavres. Le croiration? les femmes de la cour venaient en foule repative leurs yeux de ces horribles images, parconraient, avec une impudente euriosité, les corps uns et ensangianlés des cétienses.

tés des vietimes. Les autres quartiers de la ville étaient également la proie des massacreurs. On égorgeait par fanatisme, on égorgeait par vengrance, on égorgeait pour piller, pour obtenir la succession ou la charge de sa victime. Ontre le roi, les princes et seigneurs assassins, outre leurs gentilshommes, gardes on soldats qui partageaient leur infamie, il se tronvait à Paris des hommes qui, autorisés par l'exemple de la cont, poussés par teur propre férocité, se distinguérent en faisant tomber sons leurs comps un grand nombre de victimes, on en prolongeant leur supplice par des raffinements de cruauté, « La ville n'était plus « qu'un spectacle d'horreur et de carnage, dit l'historien de Thou ; toutes · les places, toutes les rues retentissoient du bruit que faisoient ces furieux, · en courant de tous côtés pour tuer et piller : on n'entendoit de toutes parts « que hurlements de gens ou déià poignardés ou prêts à l'être. On ne voyoit · que corns morts jetés par les fenètres; les chambres et les cours des maisons étoient pleines de cadavres; on les trainoit inhumainement dans les carre-· fours et dans les boues ; les rues regorgeoient tellement de sang qu'il s'en formoit des torrents; enfin il v eut une multitude innombrable de personnes » massacrées : hommes, femmes, enfants, et beaucoup de femmes grosses. « Un autre écrivain contemporain parle ainsi de la même journée : « Le dimanche « (24 août) fut employé à tuer, violer et saccager.... Les rues étoient cou-« vertes de corps morts, la rivière teinte en sang; les portes et entrées du pa-« lais du roi peintes de même couleur... Le papier pleureroit, dit-il ensuite, si « je récitois les blasphèmes horribles prononcés par ces monstres , ces diables » encharnés, pendant la fureur de tant de massacres. Les tempétes et le son « continuel des arquebuses et des pistotets, les eris lamentables et effroyables « de ceux que l'on bourreloit , les hurlements de ces meurtriers , les corps je-- tes par les fenètres, les cailloux qu'on faisoit voler contre, et le village de » plus de six cents maisons continué longuement, peuvent présenter à l'esprit

- du lecleur le tableau des excès et de la diversité de ces matheurs et de ces crimes. Les charreltes, elargées de crops morts, de demoiselles, femmes, lifles, lommes et enfants, étoient meurées déchargées à la rivière, laquelle on voyoit couverte de corps morts et loute rouge de sang, qui, aussi, ruis-seloit en divers endroits de la ville, comme en la cour de Louvre.

Vers cinq heures du soir, le roi fit, à son de trompe, publier, dans lout Paris, l'ordre à chacun de se retirer dans sa maison, sans en sortir; ce qui n'empécha point les massacres de continuer. Les deux jours suivants, le lumit et le mardi, les égorgements furent aussi nombreux que le premier jour, on égor-se paedant tout le reste du nois d'août et peudant le nois de seplembre; on ne cessa d'égorger que lorsque les victimes manquérent aux bourreaux. Dans les prisons et dans des maisons particulières, on tenait en risèere des protestants que l'on tuait pendant la mit. Le 5 seplembre, le roi fit venir près de lui le boucher Pezou, l'un des capitaines de Faris, et lui demanda s'il restait encre des buggenois dans la ville. Person repondit que le jour prévedent il en avait jeté ceut vingt dans la rivière, et qu'il en expédierait encore autant la mitt suivante. Le roi se mit à rier et le reuvoux.

De Thou évalue le nombre des Français égorgés à Paris, dans le premier jour seulement, à deux miller d'autres évricains protruit a dux mille le nombre des personnes tuies pendant les trois premiers Jours des massacress. On orit, par un compte de la Ville, que les 9 et 13 septembre, des fossoyeurs furent chargés failler, à deux reprises, enterrer les corps entassés sur les rives de la Seine. En reduissant le nombre des hommes et des fenunes massacres à hui on nerf mille, ou se rapprochera, je le crois, de la vivité; mais dans ce nombre on ne comprend pas ceux qui furent exécutés à mort par arrêt du parlement, ceux qui furent assassimés dans la suite sans être jetés à la rivière.

Ces excis, au lieu d'amener la paix, comme la rour s'en était flattée, allumérent la guerre civile, qui étata sur tous les points de la France. Les profestants, quoique les massacres et la fuire eussent diminué leur nombre, ne se montriverta jamais si redoutables. La cour, effrayée, se vir révolte à solliciter la paix, suprès de ceux qu'elle avait si ernellement Irahis, assassinés; elle ne recueillut qu'unuitations et revers.

Le pape ful, dès le s'eptembre, informe des évenements de Paris; les lettres des on ministre en France, lose dans une assemblée de cardinaux, portaieul, entre autres débails, que les massacres avaient été exécutes par l'ordre exprise de r.d. A cette nouvelle, la cour de Rome fit évélair une jois immodrére ; celle ordonna des cérémonies religieuses pour remercier Dieu du succès de cet affreux complot, fit célebrer des messes solemelles, publier un jubié, tirre le canon du chisteux saint-lung, allumer des feux de pios dans les rues, et exècuter de pompeuses processions, où assistérent le pape, les cardinaux, les malassadeurs, des prêtres et des sodials. Le cardinal de Lorraine prit une grande part à cette joie féroce; il donna mille évas d'or au gentillomme qui in apporta cette agràble nouvelle. Ce ful lui qui, avec un luxe digne de la circonstance, cérèbra la messe après la procession. Au-dessus de l'èglise, on avait palec une inscription on la participation of la participation de la cord de Rome aux unssacres de

la Saint-Barthélemi était avonév saus pudeur. Voic il a substance de cette inscription, d'apprès l'historien de Thon. Elle portait que « le cardinal de Lorraine, au nom du roi très-chrétien Charles I), reudait graécs à Dieu, et félicitait notre saint-prève le pape, Grégioni SUI, le seur collège des cardinaux, "« etc., des succès étonanals et incroyaldes qu'avaient en les canacila que le sointsiège aout douver, les secures qu'il avant erouges, et les privères que Sa Sainteéavait ordonnées pour douce aus. » Pour perjetuer la mémoire de ce triomphe, le pape fit même frapper une métaille.

Charles IX, qui n'avait recueilli de ces massacres que des chagrins, des revers, et l'indignation de tous les gens de hien, mournt peu de temps après, le 30 mai 1571. Avant d'expirer, il éprouva le supplice des remords, qui vint se mèler aux douleurs excessives que lui causait sa maladie honteuse. Sa nourrice, qu'il aimait beaucoup, quoiqu'elle fût huguenote, ne le quitta point dans ses derniers moments : « Comme elle se fut mise sur un coffre et commencoit à · sommeiller, dit l'Estoile, elle entendit le roi se plaindre, pleurer et soupirer; · clle s'approche tout doucement du lit, et tirant la custode (le rideau), le roi » commenca à lui dire, jetant un grand soupir et larmoyant si fort que les san-« glots lui interrompaient la parole ; Ah! ma nourrice, ma mie, ma nourrice, » que de sang et que de meurtres! 4h! que j'ai suiri un méchant conseil! O mon » Dieu, pardonne-les-moi et me fait misericorde, s'il te pluit; je ne sais où i'en . suis, tant ils me rendent perplexe et naite. Que deriendra tout ceci? que ferai-je? » Je suis perdu, je le vois bien, » La nourrice le rassura par quelques paroles consolantes, lui donna un nouveau mouchoir, car le sien était tout mouillé de ses larmes, ferma le rideau et le laissa reposer,

Le cardinal de Lorraine, l'instigateur direct des massacres, mourut quelques mois après dans un état de démence et de fureur. Un des résultats les plus notables de la Saint-Barthélemi (ut l'extinction de la branche royale des Valois. JEUX DE PAUME. Ce ieu fut acqueilli, durant ce siècle, avec une grande fureur. Dans la rue Grenier-Saint-Lazare était un jeu de paume où, vers l'an 1126, une femme nommée Margot, àgée de vingt-huit à trente aus. Ilt admirer son talent pour ce jeu : « Elle jouait, dit un écrivain du temps, devant main, derrière main, » très-puissamment, très-malicieusement, frès-habilement. « Il paralt qu'alors l'usage des raquettes n'était pas encore adopté pour ce jeu : on poussait la balle avec la paume de la main, d'où lui est venu son nom de jeu de poume; ensuite on s'enveloppa la main avec un gantelet de cuir ou d'autres matières élastiques. L'usage des raquettes ne tarda guère à s'introduire.Le jeu de panme de la rue Grenier-Saint-Lazare n'était pas le seul à Paris au quinzième siècle : îl en existait deux dans la rue de la Poterie-des-Italles, laquelle avait porté le nom de rue Neuve-des-Deux-Jeux-de-Paume. Cc jeu, après la chasse, la galanterie, les duels, était l'exercice le plus habituel des princes et des seigneurs.

Charles V, par sou ordomanee du mois de mai 1389, en prohibant plusieurs jeux à Paris, prohiba notamment celui de la paume. Ce roi, qui avait défendu ce jeu, en fit construire un dans son hôtel de Saint-Paul et dans les dépendances de l'hôtel de Beautreillis. Deux jeux de paume étaient établis à l'entrée du Louvre, du cété de Saint-Cennain-l'Auxerrois, on voit que la cour pratiquait de l'autre du Courre d'autreil de l'autreil de la course de l'autreil de l

elle-même ce qu'elle interdisait aux autres. Comme on avait défendu d'établir de nouveaux jeux de paume dans la ville, on en etablit dans les fauthourgs, et surfont dans celui de Saint-Marcel. Alors le parlement fit défense, en 1530 et 1531, d'en latit non-seulement dans la ville mais encore dans les fauthourgs.

PRISONS. Elles étaient nombreuses à Paris : chaque juridiction, chaque seigneur, chaque monastère avait la sieune. Voici une nolice sur les plus connues.

Prison du Louvre. A la fois forteresse, sejour des rois et prison, le Louvre recétait des sonterrains qui servaient de carbols aux prisonniers d'Étal. La grosse four, baile sous Philippe-Auguste, devint une prison d'Étal. Plusieurs personnages y furent renfermes. Ce château fort ne cessa d'être prison qu'en 1558, lorsure Francois et fit reconstruire le Louvre.

Prison du Grand-Châlelet, L'ordonnance que Henri VI, roi de France et d'Angleterre, donna au mois de mai 1425, indique quinze prisons au Châtelet, Dix d'entre elles étaient les moins horribles, puisque les lits y étaient payés plus eher. Voiei leurs noms; les Chaines, Beauvoir, la Motte, la Salle, les Boucheries, Beaumont, la Grièche, Beauvais, Barbarie et Glorielle. Les prisonniers v payaient par unit quatre deniers pour un lit, et deux deniers pour la place, - Dans la Fosse, le Puits, la Gourdaine, le Berseuil ou Berceau, les Oubliettes et Entre-deux-huis (portes), les prisonniers ne donnaient qu'un denier par unit. A l'entrée, pendant le séjour et à la sortie, les prisonniers payaient le geélage (1). Dans les comptes de la prévôté de Paris, on lit cet article : « Ponlie de cuivre servant à la prison de la Fosse du Châtelet. » Il paraît que les prisonniers étaient descendus dans le cachot dit la Fasse, par une onverture pratiquée à la voûte du souterrain, comme on descend un seau dans un puits. Peut-être cette fosse était-elle celle qu'on nommait Chausses d'hypocras, où les prisonniers avaient les pieds dans l'eau, et ne pouvaient se tenir ni debout ni couchés. Sa forme devait être celle d'un cône renverse. On y mourait après quinze jours de détention. Un autre cachot avait recu le nom de Fin d'aise, L'auteur des Persecutions de l'Eglise de Paris dit, en parlant d'un des eachots du Châtelet, que Pierre Gobert fut - mis au cachot le plus fâcheux, nommé Fin d'nise, plein « d'ordures et de bêtes, et ne cessoit pourtant de chanter psanmes, etc. «

Prison du Petit-Chatdel: I var lettres du 24 décembre 1398, Charles VI ordonna que les prisons de cette forteresse, située à l'extrémité méridionale du Petitl'out, serviraient de suppléments à celles du Grand-Chatelet, on les fit examiner. Il se trouva qu'elles étaient surce et suffisamment aérècs, à l'exception de trois cardols ou charters basses, oils persisonniers, par faute d'air, penvaient

 (i) L'ordonnance que je cité règle les prix d'entrée et de sortie, d'après l'était des personnes, ainsi qu'il suit ;

|                                                |    | sous |    |
|------------------------------------------------|----|------|----|
| Un comte et une cumicisé paicront              | 10 |      |    |
| En chesalier hausteret ou une dame baunerette, |    | 20   |    |
| L'u simple chevaller ou une simple dame        |    | 5    |    |
| I'n écuyer ou une simple demoiselle noble      |    |      | 12 |
| En Lombard ou une Lombarde                     |    |      | 1: |
| I'm juif on une julve                          |    | 11   |    |
| Toules nutres personnes.                       |    |      |    |





A SAL LISTE A PORTE OF ALTONIA

302 HISTOIRE DE PARIS elle-même ce qu'elle interdisait aux autres, Comme on avait défende d'établie de noi surfor et 155 PRI gneur nues. Pris cétait tour, t nages lorsqu Pris gleteri dentr

d'entr cher.; rics, L payaie
— Dan
Entres
- Ventré

l'entré
Dans 1
servan
étaient
la voût
avaien
forme
de déte
Persée

- d'ord

Prisc
que les
Pont, s
ner. 11
trois ce

is lore
onti ents

que Pie

Democrate Care



on painties of the PORYS ST ANCOINE.



vivre longtemps. En t402, le même roi destina cette hidense forleresse au prévôt de Paris, comme une demeure sûre et habitation honorable.

Prison de la Conciergerie, située dans les bâtiments du palais de la tite, à l'étage inférieur et à l'ouest de l'emplacement de la grand'salle. Cette prison tire son origine de celle ilu palais; car, depuis le commencement de la première race, tous les palais des rois, tous les châteaux des seigneurs étaient à la fois lieux de sejour, de défense et de délention. Cependant elle ne ligure, pour la première fois, dans les registres de la Tournelle criminelle du parlement, qu'au 23 décembre 1391. Le concierge était un personnage important, le chef d'une juridiction appelée Bailliage du Polais. La manyajse nourriture des prisonniers et l'insalubrité des prisons ont souvent engendré des maladies contagieuses. Au mois d'août 1548, il se manifesta dans ces prisons une contagion qu'on nomma la peste. On fut obligé de transférer ailleurs les individus qui y étaient renfermés, Le parlement ordonna que les immondices de ces prisons seraient entevées, et que le préau, alusi que les cachots seraient entièrement nettovés. Pour la première fois, le 31 juillet 1543, sur le rapport de deux conseillers, il fut ordonné que dans la chambre apnelée de l'Infirmerie on placerait des lits pour les prisonniers malades. - Il parall nue les geòliers maltraitaient les prisonniers. puisone, au seizième siècle, on fronve, dans les registres criminels du parlement, de fréquentes injonctions aux geôliers de se conduire avec moins de rigueur envers les detenus. « de bien dourement et Jaumainement traiter les pri-« sonniers, leur bailler paille et eau, les pourvoir de geus d'eglise, etc. «

Le préau présente un emplacement ou espécé-de cour de vingt-einq à trente toises de longueur sur dix environ de largeur. Tout autour sont une galerie, des loges qui servent aux prisonniers, et des escalirrs qui aboutissent à des prisons supérieures. Quant aux ancieus caelotos ils ne servent plus.

Prison de la Bustille ou Bustide, comme on nommait autrefois les fortifications des portes de Paris. Celle-ci servait de défense à la porte Saint-Antoine. Elle était la plus forte de toutes les bastilles de cette ville, à cause du voisinage de l'hôtel Saint-Paul, où le roi Charles V faisait sou séjour ordinaire. Dés qu'elle fut entièrement construite, on en destina une partie à servir de prison. Ce fut dans une des tours de cette vaste forteresse que Louis XI, eu 1575, fil établir eette fameuse cage de bois pour y renfermer Guillaume de Harancourt, évêune de Verdun. Elle étail d'une extrême solidité, composée de gros madriers liés entre eux par des attaches de fer, et si founde, qu'il fallut reconstruire et consolider la voûte qui devait la supporter. Pendant vingt jours, dix-neuf charpentiers furent employés à cet ouvrage. Dans cette même cage, ou dans une autre semblable, fut, en 1559, enfermé Anne Dubourg, conseiller au parlement de Paris, condamné au l'eu pour cause d'opinions religieuses. La Bastille, dont je parlerai plus en détail, avait aussi ses cachots humides et obscurs, ses basses fosses, ses oubliettes, où ou laissait les prisonniers mourir de faim. On trouva pendant les mois de mai et de juin 1790, lors de la démolition de cette forteresse, la preuve de cette atrocité : qualre squelettes humains y furent découverts enchaînés; on les transféra dans le cimetière de la paroisse Saint-Paul.

Parmi les autres prisons appartenant à des juridictions secondaires, je citerai

celle de Nede, situive dans l'holed du même nom; celle du l'révit des marviands, me de la Tannerie; celle de l'révèque de Paris, thite Ford Éréque, rue Saint-Germaini-l'Austrutis, nº 6; celle de l'Officialité deslinée aux evelesisatiques, consistant en une tour enclose dans les hatiments dépendant de la calhédrale; celle du chaptire de Norte-Dime, dont on ignore l'emplacement; celles du l'Emple, de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Victor, cfc. Les prisons des seigneurs ecciésatiques, au nombre de vinjet-ciniq, valaient toutes reconnues pour légales. Il en existait encore d'autres dans Paris, qui ne jouissaient pas de la même privagative, mais que le gouvernement tolerial. Chapue monastère, même chaque couvent des ordres mendants, avait sa prison; ces prisons monacules étaient nommées foui èn pere; celle denomination indique un décreta datie.

Ces prisons, aux quinziene et setiziene sircles, câtaient toujours remplies, à cause des nombreuses arrestations qui se flassionet, aux presque autume formalité et tris-arditriariement, et parce que les prisonnites pauves, quoique aequittes, manquant d'argent pour puyer les frais de gête et geology, contimaient à être décenus. Le partement, à plusiemrs epoques, et notamment le 9 avril 1540, ordonna aux prévois et geoliers de faire vondre les biens meubles ou innueubles de ces prisonniers, etc., afin d'ou chlearrageser les prisons. Les juges oublainent les prisonniers, des qu'ils n'étaient point soflicites pour leur rendre jusière; aussi, en 1654, le partement ordonna-d-il aux geoliers des prissons du Châtelet, de Saint-Victor, de Saint-Marcel et de Saint-Germain-des-Prisçe lui présenter quatre fois par au le rôle de sa prominer qui s'et prouvaient.

An 31 mai 1675, Louis MY rédutist le nombre des prissus de Paris, et ne concerva que les suivantes : la foncierrejrei de Palais, le tirned et le Petit Chiatele, le For-l'Ecque; celles de Saint-Eloi, de Saint-Martin, de Saint-Gernanis-dis-Pres, jusqui à Tachèvement des bàtiments du Châtelet, l'Officialité et celle de la Cillescuet-sur-forais, pour les enfants en correction.

## PARIS SOUS MENES III.

Henri III succeda, le 30 mai 1574, à son frère Clarles IX. Élevé à la même cole, placé dans des circonstances parcilles, dirige jar les mêmes compères, les cours de Rome et d'Espagne, et par la maison des Gaise, ce roi dut tenir la même condulte, avoir les mêmes principes. Aussi perséculera, aussi perfide, suasi superstitieux que son frère, mais moins sanginiarie, il fut plus que lui livre à la debunche, nême à la débunche la plus honteuse; il sut comme loi associer la crimaté et le libertinique à la dévotion. Il ciai, dit-on, doué d'une eloqueires capies ou naturche, qui de distingua de sea autres frères.

Rome, les Gaisse el l'Espagne ayant établi la fapar contre le parti protestanls leuri III se déclara lectufe de cette ligue, et doligea tons les fourionnaires de son royanne à x'y engager par serment; lleuri III n'en fut pas moins trabi, classé de Paris par les Gaisse, qui le forcierent à se jeter dans les bras des protestants qu'il avait tant persectives. Enthi les Gaisse le fizert assessiver à soint-Clond par un moine, Quedque parti, quedque croyanev religieuse que le roi cit d'unfexasse, les mabilièusse, qui sayiraient ai gnouvernement de la France cussent

fini par le détrôner. Le roi d'Espagne, le pape et les Guise l'avaient ainsi résolu. Voici les établissements qui se formèrent à Paris pendant ce triste règne.

CAPCIAS, communanté de religieux située rue Saint-Honoré, La sanginnire fection des cons de Dome et d'Esque, alarmée des progrès du protestantisme, renforça en France sa milice préclante et confessante. Les jésuites vineren les premiers; les copucius suivirent. Les jésuites éclaint, de ce qu'il paralt, chargés d'exploiter les consciences des gens de la cour et autres hommes puissants; aux talents des coquenies éclairent abandomés les gens de la tour et du las étage.

Le cardinal de Lorraine avait amené d'Italie en France quistre frères mineurs; et les avait étables, en 1564, dans son pare de Meudon, Mais après a mort, ces moines étaient relournés dans leur patrie. — En 1574, il se forma, au village de Pépeas, un couvent de ces frères mineurs, nommés espouéra, à cause de la forme pointue de leurs capueltons. Bientôt après, arriva de Venise en France le frèreprisque, qui, en qualité de commissaire genéral de son ordre, reiuit aux capucins de Pépus douze autres moines de la même espèce, qu'il avait rereutse en Italie, et les établit tous dans un emplacement que leur donna Calterine de Médicis, au faubourg Saint-Honore. De toutes les capucinières de France, celle de la rue Saint-Honoré deit la plus vaste et la plus considérable. On y comptait jusqu'à cet dou cent vingt religieux, qui se montrèrent, sionn les plus subtils, du moiss les plus zèbés défensessa des intérés de le our de Rome.

Deux capieriis fameux Inbilièrent ce convent, et furent enterrés dans soigilise : Henri, due de Joyene, di le per a luge, et losqu'het-l'ère, fameux sous le nom du p'er Joseph, Après avoir perdo sa femme, morte par un excès de dévotion, le due de Joyenes, de désespoir, se lit capierin. Bans la suite des de ses fières furent tues à la bataille de Coutras et un troisième se noya dans le Tam. Ces évienements déterminérent le pière Ange à quitter le fror pour repredure le casque, le capacier qu'il était, il redevint militaire, ful fa guerre au roi Henri IV; et, lorsque er prince fut monté sur le troue, il ini vendit bassement sa soumission au rix du titre de maréchal de France.

Auprès de la tombe de cet homme inconstant, c'ait celle du terrible friveboseph, qui fin peut-étre le plas intrigant, le plus audacieux des moines. Fécond en ressources, le père Joseph fortilia par ses conseils le cardinal de lichelieu dans sa marche amblitouse; le seconda par ses sourdes menéss, par son espionange, pendant, dans tous ses projets, à la destruction de ses emiemis et à l'affermissement de son pouvoir absolu. On a même écrit que le genie du capucin maltrissi souveut la politique du cardinal.

On voit dans un mémoire du temps, que le couvent de ces Capucins consommait par semaine douze ceuts fivres de pain, de la viande, du vin, du bois à proportion, et que quatre quéteurs couraient tous les jours les rues de Paris pour mettre les habitants à contribution.

Par un déverd du 30 juillet 1790, l'assemblée nationale établit ses bureaux dans les battiments des capucius, bès que l'on put parcourir les diverses parlies de ce convent, on dévouvrit, dans un lieu secret, de ces cachots appetés autrefois oublétles ou in pare. Aux deux singles d'une pièce demisonterraine, ou voxail deux espéces de cachots, sejares l'un de l'autre par un intervalle ou voxail deux espéces de cachots, sejares l'un de l'autre par un intervalle d'une toise et denite; deux édiés de chacun de es cachos étaient fermés par les faces à angle droit des murs du couvent; les deux autres édiés par une étoison composée de gros madiriers de étône, unit entre cux par des fiens de for, le tout recouvert en maçonnerie. La seule ouverture par laquelle les vivres et le jour pouvaient monentamient péorêtre dans er réduit, avait environ un pied el demi de lauteur sur ciun pouees de largeur; cette ouverture était enadrée par des barres et des Jaques de for, et fermés par une petite porte tout en fer. Le guichet par où Ion introduisait le prisonnier, n'avait pas plus de quatre pieds de lauteur; il était garni fl'enormes servares et de verroux. Dans un de ces cachos infects, on voyal encore, losgion of natin mui de lumière, un vieux chailt. La séjounéent, génirent, et peut-être rendirent le dernier sourie, de malhereuses victimes de la suversition et un dessorbisme nonnead.

Les bâtiments de ce couvent furent démolis en 1801, époque où l'on ouvril, sur son emplacement, les rues Rivoli, Castiglione et Mont-Thabor.

JÉSCITES DE LA RUE SAINT-ANTOINE, aujourd'hui ÉGLISE SAINT-LOUIS-SAINT-PAUL. Les jésuités qui occupaient le collège dit de Clermont désirérent avoir une maison professe à l'aris. Le cardinal de Bourbou leur cèda, en 1580, l'hôlet d'Anville qui communiquait à la rue Saint-Antoine et à celle Saint-Paul.

En 1616, Louis XIII leur accorda un emplacement voisin, où se voyaient les costignes des moiens murs de lo ville. Cest sur une partie de ce terrain qu'ou éleva l'église dont la construction, commencée en 1627, fut achevée en 1611, sur les dessins de Narcel Auge, jésuite I yonnais. On y voyait un bas-relief en prouze, d'après les dessins de Germain Pilon. Deux chapelles étaient ornées etaceune de deux anges en argent et tle grandeur instirette, qui supportaient, Punt le exert de Jouis XIII. Fautre et etui de Louis XIII. et aver etui de Louis XIII.

Cette église renfermait plusieurs tombeaux remarquables. Nous citerons la séputture de lleuri de Coudé, décorée par Sarrazin; cette de René de Birague, exécutée par Germain Pilon; et le monument que Louis-Henri, due de Bourbon, fit élever, par Vancièves, à la gloire de ses ancêtres.

Les jésuiles ayant été chasés de France et de presque toute l'Europe, cette uaison fut accordée, en 1767, aux chanoines réguliers de la Culture-Sainte-Catherine, qui furent supprimés en 1790. Après la démotition de l'église Saint-Louis, qui reçut, loud, le culte de ce saint à été transféré dans l'église Saint-Louis, qui reçut, alors le litre de Saint-Louis-Saint-Poud, et qui est devenure la troisième succursité de l'église Sorte-Poure. Dans a maison de ces jésuiles fut pendant longteups place la béhichéhèque de la Ville, qui on a, en 1817, transférée à l'Hôtel-de-Ville, Little c'est dans cette maison qu'est établi le collège dit de Charlemagne.

LES FEILLAYS, nounsére situé rue Súnt-Honoré, en face de la place Vendome, lem de la Barrière, abbé de Feuillants, dans gédorée de lieux, vint, en 1583, précher devant Heuri III, qui, charmé de son étopience, finit par l'appete à Pairs. Ce abbér rançes ses oxicante-deux refigieux en deux evolumes, se mit à leur tête et vint, du diorèse de lieux, en procession jusqu'à Baris; et lous, chantant l'office, firent leur entrée daus cette ville, le p juille 1587. L'Es-loite parle ainsi de leur arrivée :- Venure des Feuillants à Paris, expèce de moisses most milles que les autres.





366 d'un les f clois fer, et le pied dree en f quat un c vieu pir, Ŀ sur ПÍ PAU une d'Aı £ vest élev sur broi char run C sépt exé fit é I. ma the Pau alo: sale ten Vill 1 dôr en

files que les autres, -



THE RESERVE OF THE PERSONS

---



Leur église, dont Henri IV posa en 1601 la première pierre, était vaste, et fut bâție en 1676, d'après les dessins de François Mansard.

L'enclos du eouvent des Feuillants occupait l'espace qui se trouve entre la rue Saint-Honoré et la terrasse du jardin des Tuileries, qu'on nomme encore Terrasse des Feuillants, Les hâtiments des Feuillants furent démolis en 1804, et firent place à la helle rue de Rivoli.

FONTAINE DE BIRAGUE, située rue Saint-Antoine, en face du collège de Charlemagne, sur un terrain appelé le Cinetière des Anglais, Construite par René de Birague, en 1519, elle fut rebàtic d'abord en 1629 et puis en 1707 : malgré les chaugements qu'elle éprouva, elle n'a pas cessé de porter le nom de Birague.

THÉATRE DE LA PASSION. Ce théâtre se soutint avec distinction sous le régue de François Ir. Ce roi lui necorda, en 1518, la confirmation de ses priviléges. En 1540, les confrères, forcés de quitter l'hôpital de la Trinité, vinrent s'établir dans l'hôtel de Flandre, situé entre les rues Plâtrière, Coq-Heron, des Vieux-Augustins et Coquillière. Ce fut dans ee nouveau local qu'ils firent jouer, entre autres mystères, eelui de l'Ancien Testament. De fortes licences, qui probablement se faisaient remarquer dans cette pièce, déterminérent le parlement de Paris à en suspendre la représentation. Des lettres patentes du roi les ayant autorisés à continuer jeur spectacle, le parlement rendit un arrêt par lequel II preserivit aux comédiens « d'en user bien et dûment, sans y user d'aucune frau-« de, ni interposer elioses proplianes, laseives et ridicules. « Cet arrêt contient quelques articles réglementaires, que voiei : - Pour l'entrée du théâtre, ils ne » prendront que deux sous par personne; pour le louage de chaque loge, durant » ledit mystère, que trente escus : n'y sera procédé qu'à jours de festes non so-

- · lennelles ; commenceront à une heure après midi , finiront à cinq ; feront en
- « sorte qu'il ne s'ensuive ni scandale ni tumulle ; et, à cause que le peuple sera « distrait du service divin, et eela diminuera les aumôues, ils bailleront aux
- » pauvres la somme de dix livres tournois, sauf à ordonner plus grande somme, «
- Après la démolition de l'hôtel de Flandre, en 1548, les confréres s'établirent dans l'hôtel de Bourgogne; ils erurent devoir alors demander au parlement la confirmation de leurs privilèges. Cette cour confirma et autorisa leur succtacle
- à cette condition remarquable, qui change entièrement son caractère originel : « Il est défeudu aux confrères de jouer les mystères de la passion de Aostre
- » Sauveur, ni autres mystères sacrès, sur peine d'amende arbitraire; leur per-
- · mellant, néanmoins, de pouvoir jouer autres mystères prophanes, honnestes » et licites, sans offenser ni injurier aueunes personnes; et défend ladite cour,
- » à tous autres, de représenter dorénavant aucuns jeux ou mystères, tant en la
- « ville , faubourgs et banlieue de Paris , sinon que sous le nom de ladite cou-
- frérie et au profit d'icelle. »

Comme il n'était plus permis aux confrères, ni à eeux qui les remplaeaient sur leur théâtre, de puiser dans l'Ancien et le Nouveau Testament la malière de leurs drames, ils exploitérent une autre carrière; et les vieux romans de chevalerie furent pour eux une mine féconde. On voit qu'en 1557, ils jouaient Huon de Bourdeaux. Cette pièce, commencée depuis quelques mois, fut, on ne sait pourquoi, interdite par une ordonnance du prévôt de Paris. Alors les confrères

se pourvurent au parlement : ils remontrérent que, si on ne leur permettait point le parachevatent de ce jeu, ils seraient dans l'impuissance de payer des créanciers qui les poursuivaient et les contributions extraordinaires auxquellés ils étaient imposés pour les fortilications de la ville. Le parlement les autorisa provisoirement à continuer la représentation de lleun de Boardeaux.

Renút Benott, curò de Saint-Austache, auteur de plusieurs pamphlets fundiques, dels Ina Tixty, vient longtemps en marviss intelligière a vers ess paroissiens, les dupras et susitres de la passion de nater Saurour i la suscita contre oules commissaires du Clatételet, qui leur firent défense d'ouvrir les portes de teur fibiètre avant que les vépres fussent achevics. Le 3 novembre 1574, jes nutires de la Passion présentèrent une requête au partement, dans laquelle is se plaginairent de l'aminosité de ce euré et de l'injustice du réglement qui readaient leurs préviléges illusoires et saus effet. « Il serait impossible, dissient-lis, c'alunt les jours courts, vaquer à beurs jeux, pour les préparatifs desquels is « auroient fait l'eaucoup de frais, outre la somme de ceut écus de rente qu'is ayant à la roctel du roi pour le logis, et trois cents livres tournois de reute « qu'ils bailtent aux enfants de la Trinité, lant pour le service divin et autres névessiées pour les pauvres. « Its demandent la permission d'ouvrie leur libétre à trois leures après midi, comme à l'ordinaire, heur à laquelle les vépres doivent léte diffés. La cour leur accorde leur d'emande.

Un catholique zélé, qui composa, en 1588, des remontrances au roi Henri II sur les désordres du royaume, fait dans cet ouvrage un tableau peu avantagenx du spectacle de l'hôtel de Bourgogne. Il s'y récrie contre les jeux et spectacles publics qui se donnent les jours de fêtes et dimanches; contre le théâtre Italieu et contre celui des Français, qu'il qualifie de « cloaque et maison de Sathau, nommée l'hôtel de Bourgogne, dont les acteurs se disent abusivement confrères « de la Passion de Jesus-Christ. En ce lieu, continue-t-il, se donnent mille assi-« gnations scandaleuses , au préjudice de l'hometeté et pudicité des femmes , et à la ruine des familles des pauvres artisans, desquels la salle basse (le » parterre ) est toute pleine, et lesquels, plus de deux heures avant le jeu, pas-» sent leur temps en devis (paroles) impudiques, jeux de cartes et de des, en · gourmandises et ivrognerie, tout publiquement, d'où viennent plusieurs querelles et batteries. « Notre auteur parle ensuite de ce qui se passe sur la scène. - « Sur l'échafaud (le théâtre ), l'on y dresse des autels chargés de croix et ornements ecclésiastiques; l'on y représente des prêtres revêtus de surplis, même » aux farces impudiques, pour faire mariages de risées. L'on y lit le texte de » l'Évangile en chants ecclésiastiques, pour, par occasion, y rencontrer un mot » à plaisir qui sert au jeu; et au surplus, il n'y a farce qui ne soit orde, sale et » vilaine, au scandale de la jeunesse qui y assiste... Telle impiété est entretenne » des deniers d'une confrérie, qui devraient être employés à la nourriture des » pauvres, » L'auteur, enfin, reproche à Itenri III d'avoir accordé des lettres patentes qui permettent la continuation de ce spectacle, ordonné au parlement de les euregistrer, et au prévôt de l'aris d'en surveiller l'exécution. THÉATRE ITALIES, Un nomme Albert Canasse vint en 1570 à Paris, et y établit un théâtre où, sans être autorisé par le parlement, il jouait, avec ses compaguous, des conédics et même des tragédies. Le procureur général s'en plaiguil, et se récria surfoul de ce que ce chef de Iroupe exigeait quatre, cinq, et jusqu'à six sous par personne, sonanes exensiere et son necontainers. Chaque place ne coûtait alors que deux sous. Canasse obtint du roi des lettres patentes qui autorisaient son spectaele : le parlement ajourna l'emregistrement de ces lettres. On incorre la destinée ultérioure de cette troue.

L'année suivante, Henri III fit venir de Venise à Blois des comédiens italiens appelés qui Gelosi : quelques partis protestants les firent prisonniers en ronte. Ce roi solda généreusement leur rancon, et leur permit de joner leurs farces dans la salle même des États, et de se faire payer un demi-teston par chaque spectateur. - De Blois ils se rendirent à Paris, où ils établirent leur théâtre à l'hôtel de Bourbon, près du Louyre, L'ouverture en fut faite le dimanche 19 mai 1577 : ils prenaient quatre sous par tête, « Il y avait tel concours, dit l'Es-· toile, que les quatre meilleurs prédicateurs de Paris n'en avaient tous ensem- ble autant quand ils prêchaient. » Le parlement ordonna, le 22 juin suivant, aux Gelosi de cesser leur jeu, parce que, dit le même écrivain, ces comédies n'enseignaient que paitlardises. Alors les Gelosi obtinrent des lettres patentes du roi, qui autorisaient leur spectacle; mais le parlement refusa de les enregistrer, et leur lit défense, par arrêt du 27 juillet 1577, d'obtenir ni de présenter à la cour de pareilles lettres, sous peine de dix mille livres d'amende. Cette défense menaçante n'empêcha point ces comédiens de rouvrir leur théâtre. Au mois de septembre suivant, en vertu d'une jussion expresse du roi, ils continuèrent leurs représentations à l'hôtel Bourbon.

On vid de temps en temps, à Paris, quedques troupes nouvelles qui essayéerud de y'é cibil'i mais, repoussées par les priviléges des doyens et maîtres de la Passion, priviléges toujours fortement respectés par le partement, elles vieuent qu'une existence temporaire. Tel ful te sort des comédiens qui s'établirent à l'hôtel de l'abbé de Cluni, rue des Mathurins, et dont, le 6 octobre 1581, le thésire rui fermé, par ordre de cette com l'a

Gependant la scène française commençuit à prendre un caractère de diguité qu'elle n'avait jamais eu. Le page Léon X avait mis à flome les tragédies en vogue, Le cardinal de Ferrare, archevèque de Lyon, lit construire une salle dans cette dernière ville, et dépensa plus de dix mille évus pour y faire reprisenter une tragé-comédie. Il lit venir d'Italie des comédiens et comédiennes pour la jouer. Puis on vit paraître successivement la Sophonibé de Saint-Gelais, et a Lélopatre et la Hônd ne Bodelle, productions très-imparfaites, quoi quique trèsapplaudies, mais qui furent, à Paris, les premiers accents de la muse tragique. Dans la suite et durant la même période, Cabriel Bounny iti jouer, en 1540, as Soltmar Jean de La Périuse, sa Meilée, qui lui mérita, de la part de Jacques Tahureau, le titte de premier tragique de França.

## ETAT PHISIQUE DE PARIS.

Pendant la captivité de François les on s'occupa beaucoup des fortilications de Paris. En 1525, on lit abattre ou raser une partie des voiries ou monticules formées, au dehors de l'enceinte, par les dépôts successifs des gravois et immondices de cette ville. Du coié du nord, l'enceinte, en quelques parties, était anparavant entourée d'un double fossé : on en creusa un seul plus profond; seize mille prisonniers v travaillèrent.

On fit alattre, dass la même unoie, la Porte ouz Peintera, située dans la rue sint-benis, porte qui apparleuait à l'enceinte de Philippe-Auguste. — En 1514, l'approche de l'armée impériale détermina le gouvernement à fortiller de nouveau Paris. On y travailla avec ardeur. — En 1532, les lubilitats firent encore quelques fortifications du cété des portes Saint-Danis et Saint-Danis : quoique toutes les constructions, réparations et creusement de fossés, se fisseut à leurs riss, ils étaient indamonies obligés d'oblent; avant de les eutrepreuders, la permission du roi. — En 1566, on commença à étendre l'enceinte de Paris du cété de l'ouest, et l'on y comprit le jardin des Tuileries. Cette partie d'enceinte fut nommée Banteaurd des Tuileries. L'extremité occidentale de ce jardin fut fermée par un large bastion, qui a subissite longtemps. Entre ce bastion et la Soire, ou cétablit dans la suite une porte appéce de la Conférence. Ces constructions s'exécutérent avec beaucoup de lenteur. L'ancienne enceinte, qui se trouit entre les châleux uf la Louvret des Tuileries, continua de subissiter.

Le fanbourg Saint-Germáin, depuis les guerres du quinzième siècle, était presque entièrement ruiné. En 1540, on commença à le rebâtir, et, en 1545, à paver quedques-unes de ses rues. Ces ameliorations commencées par l'abbé de Tournon, furent poursuivies par le eardinal de Bourbon, abbé de Saint-Germain-des-Près, vers 1578.

Un groupe de maisons s'était élevé au detà de l'enecinte nord de l'aris, et formait un hameau appelé Villeneux. Ce hameau étant plus considérable, ou permit en 1552, aux habitants d'y avoir une église, laquelle fut remplacée par celle qu'on nomme aujourd'hui hotre-Boue-de-Romes Nouvelles.

Sous le règne de François le-, plusieurs églisse de Paris furent relatites, plus sieurs rus pavées, plusieurs fondains réparées; et, pour la première fois, ou ouconstruist le quai du Louvre, — Sous Henri II, le vieux Louvre, déjà commerce, fut achevé : or défia le velation de S'ulicires et l'Diot de Jossous, — Enfan, dans la Clié, sur l'emplacement appelé la Geintare Saint-Eloi, plusieurs rues furent ouvertes et des maissus construites.

Livers évènements apportérent des changements dans qu'oques autres partice le Paris. En 1536, le tonnerre mini a lorar de Billy, En 1563, l'Arsenal pres que fout entier fut détruit par l'explosion de quinze à vingt milliers de poudre qu'il contenait. — En 1547, le pont Saint-Miehel s'écroula. En 1565, le palais des Tournelles fut démoit. — En 1572, on s'oceupa à construire le quai des Bous-Hommes, au bas de Chaillitt.

Les environs du Louvre étant eouverts de bâtiments, et le hourg de Saint-Germain-des-Préts reconstruit et peuplé, on seniti la nécessité d'établir sur la partie de la Seine qui sépare ces deux quartiers de Paris, un moyen de communication : on plaça d'abord un bac sur cette rivière, puis on se décida à y bâtir un pont. Le 31 mai 1578, Henri III poss la première pierre de ce pout : on travailla suas rélabée à cel ouvrage, sous la direction d'André du Geresua, ar-

## ÉTAT CIVIL ET ADMINISTRATIF DE PARIS.

Le parlement de Paris exerçait la hante police sur celte ville et sur celles de son vaste arrondissement. - Le prévôt de Paris exécutait avec ses archers les ordres du roi et les arrêts du parlement. - Le prévôt des marchands présidait à tout ce qui concerne la défense et le commerce, et exerçait notamment la police sur la rivière et sur les ports. - Quatre échevins et le procureur du roi, le greffier, le receveur, présidés par le prévôt des marchands, composaient le bureau de la ville, auquel étaient adjoints vingt-six conseillers, et, de plus, dix sergents, qui exécutaient leurs arrètés. - Seize quarteniers, quatre cinquanteniers et deux cent einquante-six dizeniers commandaient la garde bonrgeoise de Paris. - Trois compagnies d'archers, arbalétriers, arquebusiers, étaient conmandées par les prévôts de Paris et des marchands ; en 1550, on donna à ces compagnies un capitaine-général. - Le guet qui servait à la garde de la ville, se composait du quet royat, formé d'un certain nombre d'hommes, à pied et à cheval, qui faisaient la ronde dans les rues; et du guet assis, formé de bourgeois ou artisans, que l'on plaçait en divers quartiers, de manière à ce qu'ils pussent se prêter un mutuel secours. -- Ces deux espèces de guels étaient commandés par un seul capitaine, qualifié de Chevalier du Guet. Un gouverneur de Paris et de la province de l'Ite-de-France, lieutenant du roi, brochani sur le tout, avait le commandement de tonte la force armée. Il est remarquable que , pendant cette période, plusieurs de ces gouverneurs militaires étaient des archevéques et des cardinaux.

L'état militaire de Paris, outre la gande bourgeoise et les deux guets, pouvait être renforcé par les archers de la ville, les sergents du Châtelet, les gardes de la connétablie, et notamment par les compagnies des arquebusiers et des arbaielriers, dont l'ai parlé.

Ces diverses institutions, destinées à maintenir Fordre public, étaient entravées dans leur action les unes par les autres, et surtout par cette unutifitude de vies dans leur action les unes par les autres, et surtout par cette unutifitude de guels, ses gardes ou ses archers. Le Temple, le monastre Saint-Martin, Palbalye Saint-Germain-des-Pres, Saint-Guerciève, etc., les chanoines de Norte-Dane, la justice episcopale, follifeatible, et outre le latillage du balais, la councitablie, l'amirauté, la chambre des comptes, la cour des aides, la cour des des monaines, le Chatteel, etc., vavient aussi leur juridiction et leurs olliciers, sur des monaines, le Chatteel, etc., vavient aussi leur juridiction et leurs olliciers, de Mais ces institutions, surationalantes, inutiles, ne servaient qu'à compliquer taction administrative : leur attribution, vagement limitée, domait naissance à une infinité d'entreprises des unes sur les autres, à d'interminables et rélicues contilés de juridiction, à de continuelles guervelles de présenues et

Aussi Paris fut-il presque continuellement en proie au brigandage, aux séditions, aux abus les plus intolérables. En 1525, une bande de voleurs, appelés muwais gurçons, troupe de gens masqués, exerçait dans cette ville, même en plein jour, des pillages que les autorités ne pouvaient réprimer : elle volait les bateuns sur la viviere, platait le guet, et, pendant la mit, se refirait hors de bairs avec son hutin. A ces brigands se joignaient, dans le même temps, des avecaturiers français, des bandes corses et italiennes, qui désolaient la ville et ses environs. Ces troupes, mal payées, vivinient de vois et de mentres, et les gendarmes du contre de Saint-Paul les imitaient. Ce ne fut qu'après qu'ils curent fait des ravaces énormes unou narvint à s'en débarrasser.

Au mois de mai 1525, on donna une nouvelle organisation au guet de Paris. On recommanda aux Parisiens de placer des lanternes allumées devant leurs maisons, comme on avait fait l'année précédente; et l'on étabili un lieutenanteriminel de robe courte, chargé de juger les personnes prises en flagrant délit.

En 134s, la roule d'Oriens, la plus fréquentée de fontes celles qui partisent de Paris, étail infestée par des volures, qui se retriaient dans les profondes carrières du faubourg Nofre-Dame-des-Clamps el Saint-Jacques : le parlement, au mois de mai de cette année, ordonna aux habitants de ce fanbourg d'établir un guel. Remède iutille. Ce ne fut que 1563 que de nouvelles plaintes à ce sujet déverminèrest cette cour à faire clore l'entrèe de ces carrières pendant la nuit et les ious de Pétes.

Les magistrats étaient d'aitleurs dépourvus de moyens pour maintenir l'ordre lant au dedans de Paris qu'au dehors de cette ville.

Le 5 juillet 1518, les évoliers se portierent en armes contre l'abhaye siniformain-des-Pris, Tassigièrent, literit des bréches aux murailles du grand clos et des jardins, en brisèrent les arbres fruitiers, les treilles, etc.; ils firent de pareils déglist dans la ferme de cette abhaye et neime dans quedques maisons voisines, lables sur le Péti-17-vau-Clerrs, dont ils se précendant propriétaires. Il paraît que l'abbé et upedques particuitiers avaient euvahi plusieurs parties de ce pré. Aucune force publique ne se précenta pour arrêter l'élan de cette jennesse turbulente qui, pendant plusieurs jours, dévasta les propriéés de l'abbaye cuitieré, se retira, comme en triomphe, chargée de branches d'arbres. Le parlement ordonna, le 9 juillet, qu'il serait fait des informations. Cette mesare u'empérha pass les coliers de se porter, en janvier 1549 et en mai 1530, sur les bâtiments de Saint-Germain-des-Prés, et d'y renouveler chaque fois leurs dévastations; on ne leur ounous que des mences.

Les haldants du fauhourg Saint-Marret, d'un côté, et ceux des fauhourgs saint-Jaeques et Notre-Damedes-Châmps, de l'aufre, étaient entre eux dans un état de guerre continuelle. Ils se hattaient, se mutilaient, rompaient les côutres, parageaient les propriétés. Le partement n'a d'autres moyens à opposer que de démètre, le 11 cotober 1552, les rassemblaements, et de faire planter quatre potenees dans le faubourg Saint-Marcet, et deux autres dans les faulourges Saint-Jaeques et Notre-Dame-des-Champt.

Mais en a victionit pas les souls perturbateurs. « Ce ful inutiliement que le parlement, par son arrêt de mars 1531 (1552), défendit à tons les habitants, varlets de boutques, elercs du Palais et du Chatelet, pages et laquais, et à touseurs de métier, de porter hastons, espress, pistolitez, courfes dagues, poiguards, à peine de punition eroprofelle. « Les désourlers continuévent. En



juilist 1532, le parlement renouvela les mêmes décinese, et ajouta celle de frondur durant les hipoputais, et-s'ed dire de lancer des pierres ave la fronde. Cette cour, toujours menaçante, toujours paralysée, rendit, le 7 mars 1553 (1551, coutre les clercs de poucueurs, palefeniers, haquis et autres serviteurs, un arêt qui leur décendit de s'attroppe, de porter des armes, sous peine de la hart, et ordonnait au bailii de faire planter deux potenees dans la cour du Palais, où les contrevannts sevont pendous auns fayure de procés.

Tous ees noyens comminatoires, inspirés par l'impaissance, ne produisitent aueum résultat. Clarles IX se viu cuito nbiég, par un chil de jauvieri 1572, de crève su bureau de police. Mais ce lunreau contrariait les attributions des autres tribunus, blessait des interèts, des amours-propres, le roi, l'annies suivante, superima donc le bureau de police : il chargea le pervot de Paris et son l'icutenant, le pevot des marchands, du soin de mainteire la tramquilité publique, qui continua à être troublée comme auparavant. Ainsi, pendant cetto période, la ville de Paris, sans essea agitée par des soldats indisciptinés, par des vagabonals et des voleurs, par des pages et laquais, par des ouvriers et et les dissensions politiques et religieuses, fut, au deltors comme au dedaus de son enceinte, dans un etat confirme de guerre et d'alarmes.

vortextrox. Elle se composait, à Paris, de nobles, de gentilshommes, domestiques, juges, laquis, etc., suivant la cour; de prêtres, de dignitiures, desservants, moines, etc.; af officiers de justice, présidents, conseillers, avocatés du roi, avocats, procureurs, soliciteurs, huissiers; enfin de professeurs, évoliers, médecius, chirurgieus, libraires, tous membres de l'Université. Il setrat difficite de détermine le nombre de ces diverses classes de la population.

Quant à certains offices, Jourrage de Nicolas Froumenteau nous offre quelques données. Il nous append qu'e, sons Louis XII, il n'existait dans le dincées de Paris que quarante-lunt à quarante-neuf huissiers on sergents, et qu'en 1500, époque où il éverviui, il s'en trouvait plus de trois cents. Le nombre des nilaires, sous Louis XII, se montain, dans le même diocèes, à vingt einq ou treute, et, sons le règue de l'ieuri III, ce nombre avait plus que quadruplé. Le nombre des avocets était, sous ce deraier règue, dix fois plus grand que sous celui de Louis XII. Get acroissement extraordinaire, opèré dans l'espace d'envise osixante ans, est d'à d'eux causes principales. Les rois de cette période, foujours assaillis par le lessoin des finances, trouvérent une resource extraordinaire dans la vente des offices : il se necérent un treès-grand nombre pour en retirer plus de profit. D'autre part, en 1560, aux étals d'trêiens, il fut défends un prêtres d'exercer les fonctions de notaire, fonctions que dequis longtemps ils avaient envaluies. Cette défense, qui multipliait les travaux des notaires laiques, dat aussi en multiplier le nombre.

La partie industrielle de la population de Paris était divisée en siz corps de marchand on métiers. Ce nombre varia : sous Louis XII, il était de cinq; sous François let, il fut porté à sept : les changeurs, les drapiers, les serieires, les meciers, les pélletiers, les bonnetiers, les orfeerse. Les clangeurs, qui, anciennement, habitairent les maisons latties sur le Pontau-Change, rétuits à un trèstaites que le compartie de la maison salties sur le Pontau-Change, rétuits à un trèspetit nombre, au seizième siècle, cessienat de faire corps. Les drapiers occupirent alors le premier rang, et il n'y eut plus que six corps. En 1885, lieuri tit érigea un septième corps, celui des sour-hands de vin; mais les autres corporations refusèrent de le reconnaître. Chacun de ces corps était gouverne jar des mattres et syndies, formait une confériei, avait un patron particulier, des réglements missibles aux progrès de l'industrie, et des privilezes, qui, disputes ar les autres corps, devenaient une source d'alterrations. Ces corps avaient notamment la prévigative utile de porter le dais dans la cérémonie de l'entré des rois et des reines. Its dépensaient alors beaucoup d'argent pour hibiter avec magnifience: ils en deprussient aussi pour leurs amplées repas de corps. Ces réglements, ces repas, ces privilèges alimentaient lu vanité et la débunch et le commerce, l'industrie, la morale n'va gangiant riter

D'après les auteurs contemporains, l'aris renfermait six à sept mille voleurs, huit à neuf mille pauvres; population qui offrait de puissants secours aux factions et aux perturbaleurs.

Ou n'a qu'une donnée sur la population générale de Paris. En 1533, le priv voit des marchands proposa une imposition de cent sous sur change maison, et dit que, sur le pied de doute mille maisons, l'impôt produirait 60,000 fivres. Comme ces maisons étaient mois élevées et mois populeuses que celles d'aujourd'hui, je rois m'éloigner peu de la vérité en accordant à l'uris, pendant crétu névinde. une nousaitoin de deux cent à deux cent dix millé autre.

Dans ce tableau de l'état civil, je ne dois pas omettre deux changements notables qui, vers la même époque, s'opérèrent en France dans le calendrier.

L'année, depuis longtemps, commençait à Paques : Charles IX, par un édit 6156, fixa le commencement de l'année au Francier; et ect en donnance s'exècuta te 1º janvier 1525. On s'était déjà aperça de la précession des équinces et de l'année 110 au s'était déjà aperça de la précession des équinée. Si no noveau calendrier fut, en 1582, publié par le pape Grégoire XIII. Bix jours fureur terteaulès de cette année. A Rome, le so éculier fut complé pour le 15 de ce mois. — En France, cette correction fut admiss par lettre-patients et du 3 nov. 1582, qui ordonneut que le 10 décembre serait complé pour le 20 de ce mois. Cette correction, qui n'est pas sans défaut, caussun grand dérangement dans les affaires publiques et dans les transactions particulées.

## TABLEAU MORAL DE PARIS.

Les mœurs s'épurent en raison de l'accroissement des tumières; je crois donc nécessaire de faire précèder le tableau moral de Paris, pendant cette période, par quelques notions sur les causes qui accrurent sondainement les progrès des arts, le goût des études et de la littérature en France.

La publication, par la voie de l'impression, de plusieurs ouvrages de l'amiquité, la protection qu'à l'envi les uns des antres les souverains de l'Europe accordèrent aux littérateurs et aux savants, furent tes prémices de la révolution qui, au sénième sèréle, s'opéra dans les esprits, François l'e, s'immêl par de docte Guillaume Budé, favoris des lettres et les lessurs etts, attra dans Paris plusieurs sayants étrangers, enrichit sa hibliothèque de Fontainebleau d'un nombre considérable de manuscrits, de livres imprimés, et fouda le Collège de France. Les têtes en fermentation annonçaient une explosion prochaine: ce roi la favorisa; et de nouvelles lumières brillèrent en France.

Olivier de Serre, surnommé le père de l'Agriculture, communiqua au publie les fruits de sa longue expérience et de ses méditations, dans un ouvrage infitulé le Ménage des Champs; la France est redevable à de Serre de la culture du mitrier blane et de l'éducation des vers à soie. - Ambroise Paré fut le père de l'art chirurgical, et ouvrit une carrière nouvelle aux jennes étudiants. - Pour la première fois, en 1555. l'anatomie fit des progres, et nous en sommes redevables à Richard Hubert, qui obtint la permission de faire des démonstrations publiques sur le corps des hommes exécutés à mort par jugement des tribunaux, et sur ceux des personnes décédées à l'Hôtel-Dieu. - Bernard Palissy, potier en terre, peintre en verre, pênêtra assez avant dans les mystères de la nature pour en tirer des conséquences que le célèbre Buffon n'a pas hésité d'adopter. Il orna les palais des rois, et se montra supérieur à eux par son noble caractère. - L'architecture et surtout la sculpture éprouvèrent de notables changements : le goût antique prit faveur en France ; et on le vit, pour la première fois, employé à Paris, dans la construction du Louvre, par Pierre Lescot; et ensuite dans celle des Tuileries, par Philibert Delorme. - Jean Goujon orna divers palais des admirables productions de son ciseau. - Amyot Iradnisit Plutarque; et sa traduction, quoique dans un style vieilli, est encore recherchée. Michel de Montaigne composa et publia ses Essais. Nul Français, avant lui, n'avait pénétré si avant dans les replis du eœur humain, et n'en avait, avec antant d'originalité et de précision, dévoité les secrets.

Les thérites de Paris, qui, avant cette époque, n'avaient offert aux spectacurs que des magières, des softes, des fueres et des morities, éventobilient en quelque sorte, par des tragidies, compositions informes, mais qui naissaient pour être perfectionnées. Clément Marat prouva que la poisei suivait la marche progressive des autres connaissances humaines. Babelais, sous le voile d'une burlesque alignorie; tragait les maurs des règnes de François Pe de Henri II. Edfin les Estienne, savants imprimeurs, honorèrent la ville de Paris, leur partie, par leur savoir et par des éditions soginées de divers anteurs.

Le vice le plus exèrce dans toute société, est la crusuité. François Pr., lleurii II, Clartes IX, Heuri III, us sont montrés presque sussi crucies que les Névon et les Caligula. Comme ces conpercurs, ils ont mété des fétes pompenses de d'affreux supplices; comme eux, ils unissientel à leur lave reinoux, pour le peuple, à leurs exploits sanguinaires, la plus impudente débauche : corronpus, lès devusient corrupteurs; et leurs exemples, suivis par les courtisans, corromaient aussi les classes inférieures, malheureusement truy enclines à initre les vices emidlis par le restigle des richesses et du pouvoir.

Brantome, l'apologiste de toutes les dissolutions, raconte qu'il eut, à Fontainel·leau, un cutretien avec un grand prince, qui, sprès avoir fait l'éloge de François 1°, - blasma fort ce roi de deux choses...: l'une, pour avoir intro-« duit un la cour les grandes assemblées, abords et résidence ordinaire des da- mes; et l'autre, pour y avoir appelé, installé et arresté si grande alllouere de pens d'eglise. D'arnônie pistific l'introduction les dames à la cour, en disant pu'elles n'étaient pas comme celles qu'Hélogabale réunit dans son palis, à lome, mais des dames de mainum, des demoiselre de réputation; - que si elles l'avorissient quelquefois leurs anauts et serviteurs, le roi n'en pouvait être blasmé. Je vondrais savoir qu'estoi-il plus locable an roi, ou de reverviu es à homesté tenque de dames et damoiseltes en acour, ou bien de suivre les erres (se usages) des ancieus rois du temps passe, qui admetaient tant de p...... ordinairement en leur suite, desquesté en des rébudé..... avait charge et sion de leur faire despartir quartier et logis, et là commander de leur faire instice, si on leur faissit une tout storts.

Le langage, à la cour magnifique de François le<sup>4</sup>, correspondait aux morurs des princes et des courtisans. On y parlait comme parle flatelais dans son Gargantan et dans son Pandagrafe, comme Brandone dans ses Danaes gulantes, etc., écrivains qu'aujourd'hai on ne peut plus lire en honne compagnie. On jurait à cette cour comme on jure dans les calarets : chaque roi, chaque grand sejmeur avait son juron habitot [4].

La cour de France, sous les régnes des antres Valois, fut à peu près la mène que sous François P-S. on fils, l'euri 11, dominé par sa mattresse, thàne de Poitiers, parait avoir été un peu contraint dans ses détanelles par cette fomme hautaine. Celle-ei, excitée par le cardinul de Lorraine, qui avait, dit on, par l'à ses hounes grâces, poussa Henri 11 à persécuter les profesdants, dont il il brilet vils un très-grand nombre, pendant tout le cours de son règne. Ces rouades calholiques u'empécherent pas le libertinage d'être en vogue à la cour; on s'y livrait sans padeur; et Brantôme est notre garant. Sous Charles IX, on possas encore plus loin le catholicème et la désuelle on fit les massacres de la Saint-Barthicemi, et Calherine de Médies prostituait les houactes danses et dousietles de le cour, et les faissis servir à sa polifique. Lours charms étaient des pièges que cette reine tendait aux princes et seigneurs qu'elle voulait tromper, ou attendr à ses intérêtr à ses intérêtr

Ce fut a milieu de cette corruption que François 1º finit ses jours, que vécurent Herri II, Charles IX, Henri III; mais ce derrier roi se distinga de ses prédécesseurs par ses goûts offéminés, et surtout par ses débauches ultramontaines. Sou règne fut cehi des mégaous, L'infamie qu'avaient encourne les dames et les journes filles de la cour s'éctentif, pendant ce demire règne, sur les jeunes courtisans, qui, plus méprisables qu'elles, se livraient avec leur mattre aux plus dépodatants excès du libertinage.

Les rois de Frauce de la branche des Valois corrompirent jusqu'aux beauxarts, qu'ils rendirent complices de leurs dépravations. Plusieurs maisons roy ales claient ornées de tableaux, de peintures, de tapisseries et de sculptures, qui re-



Itanhime nous a conservé, dans ces quatre vers, les jurons de quatre rois : [Discours 45, 1, x, p, 181.]

Quand la Pasque-Diera dévédiq..... Louis M. Le Dioble n'emporte s'en lim peb..... Louis M. Par-le- pars-Diera lui succède ;....... Chailes W.H. Foi de grardibeaune vint probs....... François M. Charles IX jurant par le Songdieu, por la Mortaliera Louis ere successoris out jurie; et Louis XIV dans se jeunosse jurant encore; mais ete cut in baset et se corregate de cette habelong de de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la companya de la companya de la compa

présentaient des seènes alarmantes pour la pudeur des uns, et propres à enflanmer les desirs des autres. Le château de Fontainehleau était rempli de ces neis prés indécents. - Ou y voit, dit Saural, des dieux, des hommes, des femnes, et - des décesses qui outragent la nature, et se plongent dans les dissolutions les - plus monstrucess. - Il ajoute qu'en 1643, Jane d'Autriche, à son avienment à la règence, fil brûter de ces peintures ou effacer de ces sculptures pour plus de 100,000 écns ; il parle d'un tableau de Michel-Auge, que François I'r avait achteté du due de Ferrare, représentant Léda, dont la passion était si chaudement exprimée, que l'intendant des bâtiments, Sublet des Noyers, le voyant à Fontainebleau, en fut sendalisée, et le fil brûter.

Si l'on jette un coup d'uril sur les talents, la conduite et le caractère des hommes qui ont partagé l'autorité et liguré avec le plus de distinction dans les événements de cette période, on est tout étonné de les voir plongés dans la plus profonde ignorance. Une cuisinière d'aujourd'hui rougirait d'écrire le français avec des fautes d'orthographe aussi grossières que celles que l'on trouve dans un billet de la main du duc de Guise. Il écrit à M. de Connor, après s'être emparé de quelques fortifications de la ville d'Orléans : « Mon bon homme, » je me mange les dois de panser que, si j'eusse heu vi quanons pour en tirer « deux mille comps, cesle ville étoit à nons. Ils n'avoient qu'ung seul parapet « qui vaille... Ils n'ont pas quatre cans soldas bons... Je ne puis fere mieux que « de essaier de gagner le pont, qui couppent; ce qui m'est mallezé, etc. » Charles de Cossé, comte de Brissac, maréchal de France, ne pouvait qu'avec peine former les lettres de sa signature. Le connétable Anne de Monlmoreney, un des premiers hommes de la France par ses fonctions, ses richesses et sa naissance, était dépourve de toute espèce d'instruction; if ne savait ni lire ni écrire, et signait ses dépèches avec une marque. Entin, les ambassadeurs qui, en 1573, vinreut à l'aris offrir au due d'Aniou la couronne de Pologne, ne parlaient que le polonais, le latin et l'italien; le roi fit venir exprès d'Auvergne Antoine d'Allègre, baron de Milau, le seul seigneur qui sât la langue latine. Pour répondre au discours latin que ces ambassadeurs adressèrent à la reine, on eut recours à une femme savante de cette époque, à la duchesse de Retz, qui répondit pour la reine.

Si fon excepte les principaux chefs du parti protestant, qui avaient reçu une ciucutaino soignele, on trouve parmi la noblesse de cette prévide beaucoup d'ignorance, de supersition, et lous les viees de la féodalife. La conversation des courtisans ne roulait ordinairement que sur des anecdotes peu favorables à l'homeur des dames, sur les bonnes fortunes oblennes auprès d'elles, sur des comatats, sur le jeu, sur les chiens, les ebexaux et les habits. Ce dernier article était en grande considération. Voyez comment Brantôme, courtisan raillié, s'extais de évant es erobes rouges des eardinaux, ese ciofles d'argent, d'or, surchargées de perfes et de diamants, qui composient, dans les circualmes étaites, les vétements des hommes et des femmes de la cour. Ilém ne lui parati plus digue d'admiration que ces futifités que la raison dédaigne, et qui tiennent lieu de mérité à exur qui rêro nut aeues.

Dans la période qui nous occupe, le elergé marchait sur les traces de la

noblesse: ainsi, en 1573, la ville de Paris, autorisée par le roi, fint une assemblée dans la grande salle de l'Ibèrl-de-Ville et, aprise de mûres délibérations, révligea des remontrances, où se trouvent ces passages : e Quant à l'êtat de l'Égalise, la simonie y est publiquement es timpuelment soufferet, que l'on ne rougit point d'intenter un procès et actions pour l'entréennement des conventions simoniales et illicites... Les bénéfices ecclesiastiques sont à présent tenus et possèdes par fenues et gratifishonneu marrie, lesquels emploient les revenus à teur profit particulier, et ne font aucument eclèbre le service et divin, frustrant en cela l'intention de l'Église et des fondateurs, et n'exper-caut auxme charifé envers les pauvres.. Les éviques et curis ne résident es sur leurs bénéfices et évéchés, ainsi délaissent et abandonnent leur pauvre roupeau à la guente du touy, sous auneun pester ou instruccion... et sont les eccéssaistiques si extrémement délordès en luxure, avariee et autres vices, que le séandale en est public.

De pareilles plaintes se trouvent reproduites dans une infinité de monuments historiques. Les évêques, partout accusés d'orgueil, de vanité, s'aulonanient à la guerne, ne s'occupiante que de chevaux, de chiens et dioseaux de chasse, et se livraient à toutes sortes de débauches. Ce qui est renarquable, et ce qui prouve les défauts de l'institution, c'est que les vices que Crigoire de Tours et saint Boniface reprochainent aux évêques gautois des sepiléme et hutième siècles, et tous ceux qu'on leur a reprochés depuis, sont les mêmes dont ils se sont entachés au seigème.

Les habitants de Paris copiaient aussi exactement qu'ils le pouvaient les meurss de la cour; lis initaient, pour la plupart, at devious, est pratiques superstificuses et magiques, ses debauches, son luxe et ses autres immoralités. Nulle législation fixée; un mélauge confus des lois romaines et des contumes barbares; des ordonnances de circonstance, incohérentes, souvent contradictoires; le tout mis à exécution avec une lenteur et une mollesse favorables aux crimes, par des gens incapalèse, un l payée et faciles à corrompre. La seule digue à opposer au torrent de la corruption, la réigion, telte qu'elle était alors nesegime, autorisait plutôt les dévardres des passions qu'ello ne les prévensit. Des explations commodes tranquillisaient les coupobles sur les châtiments futures, et bannisseint de leurs persées jusqu'eux remords.

Toutes les parties de l'administration étaient dans le plus grand désordre. È ne clemps, di l'Estolie (m. 1578), tous les étais de France se vendoisut au » plus offrant, principalement de la justice, qui étoit la cause que l'on receodat en détait or que l'on avoit acheté en gros, et prior épicist si blien les sentences aux pauvres parties, qu'elles n'avoient garde de pourrir. Mais ex qui c'otil e plus abonimable étoit la cabale des matéres beinéfeisles : la plupart

 des benefices étoient tenus par fennnes et gentilstommes maries, auxquels ils étoient confrées pour récompense, jusqu'aux enfants auxquels les bénéfices se trouvoient le plus souvent affectés avant qu'ils fussent nés, en sorte qu'ils venoient au monde crossés et mitrés.

Le bus etergé était alors fort ignorant et très-peu règlé dans ses mœurs; je parle en général, ear il est toujours, même dans tes temps les plus désordonnés, d'honorables exceptions. La plupart des ecclésiastiques élaient fermiers on seulement commis du titulaire des bénéfices qu'ils desservaient; ne recevant qu'une faible partie de leurs revenus, ils étaient obligés, pour vivre, de recourir à ces impostures appelées fraudes pieuses. C'étaient des reliques découvertes, des miracles nouveaux, de nouvelles fêtes de saints qui attiraient des offrandes; e'étaient des confréries, des bénédictions multipliées. Ils vendaient aux croyants le privilège d'emporter chez eux, et de garder pendant une année entière, telle ou telle relique qui portait bonheur, etc. Ils faisaient argent de lout : aueune cérémonie religieuse n'était gratuite. C'est à ces misérables, que par dérision on nommait Custodinos, qu'on attribue ces scènes nocturnes qui ont donné lieu à tant de contes ridicules; ees apparitions de gens qui ressuscitaient pour effrayer les vivants et les engager à porter de l'argent aux prêtres, afin qu'ils dissent des prières et des messes, ou pour engager leurs parents à léguer quelques biens à l'Église, ee qu'ils avaient négligé de faire en monrant. On sait que les cordeliers d'Orléans , convaincus d'une pareille fourberie, en furent exemplairement punis. Enfin ces prètres exploitaient le plus habilement qu'ils pouvaient la crédulité des faibles et des ignorants,

Les prêtres les plus instruits, les curés, les prédicateurs de Paris prosionanter de la cour d'Eppage, organes de sa pôtifique multifeuse et de ses furcurs fanatiques, préchaient le trouble, la sédition, le meurtre. Presque januis, pendant ectet période estamiteuse, des parofes de paix ne sous tosties de leur bouche; jamais la douce morale de l'Évangile ne fut recommandée par ces direiveux. Ilsen faisient consister in religion que dans quedques jednes, quedques abstinences de chair; que dans des offrantes et surtout dans les fréquentes et nombreuses processions dont jût parté.

On croyait beaucoup, avant les règues des Valois, aux revenants, aux démons, aux possessions, aux soriers, aux divinations, aux présiges, aux noncurs d'aignillettes, aux enchantements, aux roûts, aux présiges non exemple et Meldies, indictuée de ces miséribles croyances, les propages par son exemple et par la faveur qu'elle accordait aux magicieus et aux astrologues : elle en annea même d'Italie à Paris, Parani ces imposteurs, se distinguaient Cosse longieri, qui, accusé d'avoir fabriqué une imaige de cire pour le seigneur La Mole, dans le dessein de captiver en sa faveur le cœur d'une princesse (la reine Marquerile), on de faire mourir le roi Charles IX, fut, en 1575, arrêcé et condamné aux galères par arrêt du parfement. Catherine, alarmér pour le sort des on cher compatriote, écrivit au procueur-général de cette cour, parvint à soustraire Ruggieri au supplice qu'il devait subir; et, pour le dédommager des peines de se prison, elle lui donna l'abbaye de Sint-Mahle en Bretagne.

Reió Benolt, euré de Saint-Eustache à Paris, crut nécessaire de publier, on 1579, un Iraité sur les muléges, sortiléges et enchuleries, font de légatures et neued d'espuillettes, pour empecher l'action du maringe, qu'untres, etc., où il cerit au chapitre II :- Nous sommes à présent tant affliège et inquiétés des sorciers et autres personnages diaboliques et ministres de Statum... » Leur nombre chait si considérable, en effet, que l'Estoile dit :- Du temps de Clartes IX, cette vernine évolt autreuue à Paris à une telle inpunitée, qu'il v en « avoit jusqu'à treute mille, comme le confessa feur chef, en 1572. « Mais certainement ce chef exagérait.

L'ignorance portait les Parisiens à lout croire, et les disposait aussi à tout admirer. Cette admiration constante pour les choses qui en étaient peu dignes leur a valu le surnom de Bodands. Babelais, avec la brusque franchise de son temps, dil :- Le peuple de Paris est tant sot, tant badand et lant inepté de valure, qu'ung basteleur, un porteur de rogalons, un multel avec ses cyminales, un vielleux au milieu d'un carrefour, assemblera plus de gens que ne récroit un hou prédicteur évangélique.

Les Parisieus ne se contentèrent pas d'adopter les croyances et les superstitions de la cour ; ils en imitérent les manières et le luxe. Cette imitation causait de grands désordres dans les familles. Les rois tentérent d'arrêter les progrès d'un vice dont ils donnaient eux-mêmes l'exemple, Henri II, en 1519, rendit une ordonnance contre le luxe; on lit, dans son préambule, que les gentilshommes et leurs femmes faisaient des dépenses excessives, pour leurs habits, en draps ou étoffes d'or et d'argent, pourtilures, passements, bordures, « orfevreries, cordons, canetilles, velours, satins ou talfelas barres d'or ou « d'argent. » Il prohibe ces superfluites comme ruineuses et tendantes à confondre tous les états de la société, et règle le plus ou moins de richesse des habits sur la différence des états des personnes. D'abord, il ordonne de ne porter d'étoffes de soie qu'aux manches ; au-devant du corps , sur les sayes qui seront découpées, et sur les bordures seulement de la Jargeur de quatre doigts. Il permet aux princes et princesses de se vêtir d'étoffes de soie rouge-eramoisie; aux gentilshommes, d'en placer à leurs pourpoints et hauts-de-chansses; aux dames et damoiselles, sur leurs cottes et manchons. Les filles qui servent les reines ne pourront avoir des robes de velours d'une couleur autre que le rougeeramoisi; celles qui sont au service des princes et dames ne pourront se vêtir que de velours noir ou tanné. Les femmes et lilles des présidents et conseillers des diverses cours de justice ne doivent porter aucune robe de velours, ni drap de soie, si ce n'est à leurs cottes et manchons. Les gens d'Église, à moins qu'ils ne soient princes, ne porteront point des robes de velours. Tous ceux qui ne sont ni gentilshommes ni gens de guerre ne doivent point meltre soie sur soie, e'est-à-dire une saye de soie sur une robe de la même matière, ne doivent avoir ui bonnets, ni souliers de velours, ni fourreau d'épèe de la même étoffe, Il est de pins defendu à tous artisans mécaniques, paysans, gens de labeur, de porter gourpoint de soie, ni chausses bandées, ni bouffaules de soie, « Et parce qu'un « grand nombre de bourgeoises se font d'un jonr à l'autre damoiselles, il leur · est défendu de changer leur état, à moins que leur mari ne soit gentil-» homme, Donné à Paris, le 12 juillet 1519. » Quelques jours après, on lut obligé de donner à cette ordonnance des interprétations. Les lois somptuaires souvent renouvelées, furent toujours très-mal exéculées.

La découverte du Nouvean-Monde avait produit au seizième siècle, en Europe, une grande abondance de numeraire, qui contribua beaucoup à la propagation du luxe dans les classes secondaires, et au renehérissement des deurées et objets manufacturés. Plusieurs contemporains se recrièreut contre

ee nouvel état de choses ; ils en sentaient les effets sans en voir la cause. Un écrivain, en 1588, se plaint du haussement des immeubles, qui, depuis environ quatre-vingts aus, dit-il, ont plus que quadruplé; de ce que l'argent n'arrive guère parmi les classes utiles, où il aiderait puissamment à la prospérité publique; et de ce que le peuple des campagnes, peuple dont le lisc et la féodalité arrachent la subsistance pour alimenter leur luxe et leur débauche, est plongé dans une misère extrême. Les guerres ont enseigné anx soldats leur insolente habitude, dit-il : « Ils pillent, brûlent, ravagent tout aux pauvres · laboureurs, en enlevant leurs grains, leurs volailles, leurs bestiaux servant au labourage: ce qui fait que ces laboureurs quittent leur patrie, et que les terres « restent sans culture, » Le luxe des bâtiments est aussi pour lui un obiet de censure : « Il n'y a pas trente ans, dit-il, que cette superbe facon de bâtir « est venue en France. Les meubles étoient simples ; on ne savoit ce que c'étoit « que tableaux et sculptures ; on ne vovoit point une immensité de vaisselle · d'argent et d'or, point de chatnes, bagues, joyaux, comme aujourd'hui,... · Pour entretenir ces excessives dépenses, il faut jouer, emprunter et se dé-- border en toutes sortes de voluptés, et enfin paver ses créanciers par des · cessions et faillites, » L'auteur passe ensuite au luxe de la table : « Ou ne se contente plus à un diner ordinaire de trois services, consistant en bouilli. « rôti et fruits; il faut d'une viande en avoir cinq ou six facons, des hachis, - des pàtisseries, salmigondis et autres excès; et quoique les vivres soient - plus chers qu'ils ne furent jamais, rien n'arrête; faut des ragoûts sophisti-- qués pour aiguiser l'appétit et irriter la nature. Chacun veut aujourd'hui aller « diner chez Le More, chez Samson, chez Innocent, chez Havart, ministres de » voluptés et de profusion, et qui, dans un royaume bien policé, seroient

» Danis et chassés comme corrupteurs des mœurs. »
• Due ordonnace, du fajuillet 1.53s, étide par Miraumont, prouve qu'ontre les dames et d'amoiselles dout parle Brantône, et que François !r avail attirées prés de lui, il existait dans as cour, sans doute pour les service és officiers subalternes, une corporation de filles de joie soumises à des règles de police, et subalternes, une corporation de filles de joie soumises à des règles de police, et en returne de dane. C'est pour faire resser et désondre que cette ordunance enquint et commande à toutes filles de joie et autres, son étant sur le rôte de la danie destite pilles, vuider la cour incondincut après la publica-tion de cette ordonnance; avec défenses à celles étant sur le rôte de la latie dane, d'alles par les villages; aux charreleres, nuelleiers et autres, les mener, ettier ni loger jurer et blasphèmer le nom de bieu, sur peine du fouet et de la latie que et et dispaction, par même mogre, navallés filles de joie « d'obèri et suivre ladite dame, ainsi qu'il est accoutumé, avec défense de « l'finipires, sur peine du fouet. »

Daus la Vicille-rue-du Temple, prês du point où celle de Bretagne y débouche, existait une réunion de lieux de prosilitation y sur la marrille d'une de ces maisons, était appliqué un grand cruzifix cu bois peint et dorr. Cet objet vénéré qui, par sa position, d'evenait une enseigne de la débauche, avait reçu du peuple une qualification grossière et sarcilège. Vierre de Gondi, évêque de Paris, III, peudant la muit du 10 mars 1500, enlever ce crucifix par les gens du guet, qui le transportérent dans la maison épiscopale. Les rues de Glatigni ou du Val-d'Amour, d'Arras ou Champ-Gaillard, de Froidmanfel ou Fromenteau, etc., confiunérent à offiri des repaires à la débauche.

Je quitte sans regret cette esquisse des mœurs d'une partie du seizièma siècle : esquisse qui sulfit pour montrer l'état déplorable de l'espèce humaine, dégradée par l'ignorance et la barbarie. Je vais donner quelques notions sur les usages uni, dans ee même tenns, étaient en vigueur à l'aris,

USAGES. Chaque année, la veille de la fête de saint Jean, les magistrats de la ville faisaient entasser, sur la place de Gréve, des fagots, auxquels le roi, accompagné d'une partie de sa conr. venait, lorsqu'il se trouvait à Paris, solennellement mettre le feu, Louis XI, en 1471, satisfit à cet usage, à l'imitation sans doute des rois ses prédécesseurs. Presune tous les rois, dans la suite, suivirent cet exemple. Louis XIV ne s'y trouva qu'une seule fois, en 1648. Cette cérémonie, nommée feu de la Saint-Jean, se célébrait avec beaucoup de nomne et de dépense. Au milieu de la place de Grève, en 1573, était planté un arbre de soixante pieds de hanteur, hérissé de traverses de bois auxquelles on attacha cinq cents bourrées et deux cents cotrets : au pied étaient entassés dix vojes de gros bois et beaucoup de paille. On y placa un tonneau et une roue, dont j'ignore l'usage. On dépensa 44 livres pour des bouquets, des couronnes et des guirlandes de roses. On employa beaucoup de eordes, des feux d'artifices, composés de lances à feu, pétards, fusées; des pièces d'artitlerie, bottes et arquebuses à croc, etc. Cent vingt archers de la ville, cent arbalétriers, cent arquebusiers y assistaient pour contenir le peuple. On attacha à l'arbre un panier qui contenait deux douzaines de chats, et même un renard; animaux destines à être brûles vifs pour faire plaisir à Sa Majesté, porte le compte d'où ie tire ces détails. Les joueurs d'instruments, notamment ceux que l'on qualifiait de la grande-bande, sent trompettes sonnantes accrurent le bruit de la solennité. Les magistrats de la ville, portant des torches de eire jaune, présentérent au roi une torche de cire blanche, garnie de deux poignées de velours rouge, avec laquelle sa Majesté alluma le feu. Le bois et les chats consumés, le roi monta à l'Hôtel-de-Ville, où il trouva une collation composée de dragées musquées, de plusieurs espèces de confitures séches, de cornichons, de quatre grandes tartes, de massepins, et où l'on voyait des armoiries royales de sucre et dorées, deux livres et demie de suere fin pour mettre sur les crêmes et fruits, etc. Le résultat de tant d'apprèts, de fanfares et de magnificence, n'était que de la fumée, des cendres et des tisons, que les Parisiens enlevaient et placaient dans leurs maisons, persuades qu'ils portaient bonheur. Nul ne se doutait que cette cérémonie était un reste de l'antique fête solsticiale du soleil.

Louis XIV n'ayant assisté qu'une fois à estle cerémonie, Louis XV n'ayant jamais paru, elle perdit de sa splendeur, et, dans la suite, elle devint trèssimple. Le prévid des marchaunts, les échevins et leur suite allaient, sans savoir pourquoi, mettre le feu à un amas de fagols, et se retiraient après eet exploit. Ect usage s'est continué jagant la prévoltage.

On commença, pendant cette période, à faire usage dans Paris d'une espèce de carrosse grossier, appele coche; d'où est venu le nom de cocher. Ces voltures étaient déjà assez multipliées en 1383, puisqu'en cette auncie le parlement de manda au roi de défendre l'usage des cockes par cette ville. Sur la fin du règue de Henry W, cette voiture fut perfectionnée. On commença à y placer des portières avec des vitres; et Bassompierre fut, dit-on, le premier qui se procura ce raffinement de luxe.

Les rues de l'intérieur de Paris étaient trop étroites pour que les voitures pussent yércirche, et trop houses pour que des contrisans proprement chaussés pussent les parrouirs à pirel, its se servaient le plus souvent de cheral ou de mulet. Les courtisans se rendaient ordinairement à la cour à cheval, a pantarduction de mulet. Les courtisans se rendaient ordinairement à la cour à cheval, a partiement allaient au Palais montés sur des mules.

10

œ

Es.

65

el

:st

78\*

'ei

112-

12

60-

urs

1005

tre

cre

el

tail

tail

ine

cel

éce pre

J'ai dit que François Irr, après 1521, laissa croître sa barbe pour cacher la cicatrice d'une blessure. Tous les courtisans l'imitèrent : les évêques en firent autant; et, de proche en proche, toutes les classes de la société adoptèrent eet usage. Mais la mode des longues barbes trouva, dans les chapitres métropolitains et dans les parlements, des ennemis puissants. Les chapitres refusérent de recevoir dans leur église des évêques à longue barbe. Il fallut souvent que les rois interposassent leurs prières ou leur autorité pour les y contraindre, Guillaume Duprat à Clermont, Antoine Caraccioli à Troyes, le cardinal d'Anjou au Mans, Jean de Morviller à Orléans, Charles Guillard à Chartres, Antoine de Créquy à Amiens, etc., furent antant d'évêques refusés d'abord, ou admis ensuite avec de grandes difficultés nar leurs chanitres, à cause de la longueur de leur barbe, Pierre Lescot, abbé de Glagni, habile architecte, avant obtenu un canonicat à Notre-Dame de Paris, pour être installe, éprouva d'abord des refus, en 1555, de la part de ce chapitre, à cause de sa longue barbe. Une affaire aussi grave dut occuper la Sorbonne. De la matière mise en délibération au prima mensis de juillet 1381, il résulta un décret portant que la barbe est contraire à la modestie, qui doit être la principale vertu d'un théologien. Non deferant barbas, et veniant tonsi, dit le fatal deeret. Le parlement de Paris, qui avait approuvé les massacres de la Saint-Barthélemi, désapprouva sévèrement la mode des longues barbes. Après avoir ridiculement bravé la mode, ils finirent par s'y soumettre; mais ils ne cédérent au torrent qu'après une longue et glorieuse résistance. - Louis XIII, monté jeune sur le trône, n'offrit aux imitateurs qu'un menton imberbe : alors les barbes diminuèrent de volume, et furent bientôt réduites à la moustache, que l'on portait encore sous Louis XIV.

L'usage des mongres, quoique aucien, n'estit que circonstantiel. Les seigences, ain de se outraire aux prorsaites de la pasice, et den étre point couns, pernaient des masques pour voier les passants sur les chemins. On a vu des personages de la cour de Prauce, dans les fêtes données à Simil-Denis, après le mariage de Charles VI, prendre des masques pour se livere sans rougir à la parlement ordonne, le 28 novembre 1525, indeux de ses huissiers d'entever tous les masques pour de livere ne rouveraient exposées en ventre le lendemain, cette cour rendit une autre ordonnaire, pour profiber la fabriration et il nevue de sa masques. Vera la lind ut règne de François le v, au doptet Dusage des

masques pour un autre motif; les femmes de la cour commencerent à s'en servir pour préserver leur peau des atteintes de l'air.

L'usage des box de soie maquit pendant cette période. Henri II en porta le premier en France : ce fut à l'occasion des noces de sa sourre, en £559. — II paralt que sous Henri III commença l'usage des fourchetles à table : c'est ce qu'indique un auteur, en parlant d'une salade qui ne resemblait en rien aux salades ordinaires ; il dit : « on la servoit dans de grands plats camillés, qui -étoient lous faits par petites uiches : les convives les prenoient avec des fourchettes; car il est défends, en ce pays-là, de tontere la viaude avec les mains,

 cheffes; car il est defendu, en ce pays-la, de toucher la viande avec les mains, quelipre difficile à prendre qu'elle soit, et aiment mieux que ce petit instrument fourchir louche à leur bonche que leurs doigts.

Le 8 août 1548. Henri II onlouna que l'efigie du roi serait disormais placés sur les monantes, au lieu d'une croix, qui se trouvait dans les anciennes pièces. Cette nouveauté cut pour molif de rendre plus difficile la contrefaçou de ces momaises. L'usage de placer l'aunée ale la fabrication sur chaque pièce fut introduit dans le mème temps.

Sous cette période, la littérature lit de grands progrès. L'instruction devint un goût dominant, une nécessité; on étudia par curiosité, par émulation, par amour-propre, par esprit de parti; ou étudia pour attaquer les abus et les crreurs; ou étudia pour les défendre. Ou exhuma des vieilles bibliothèques les productions autiques de la Grèce et de Rome ; on commenta, on corrigea lenr lexte : tous les écrits échappés au ravage du temps recurent une nouvelle vie. et furent l'objet d'un respect, pour ainsi dire, religieux, La culture des lettres, à laquelle se livrérent un très-grand nombre d'individus, offrant à l'esprit des maximes de morale, des exemples de vertus, dut concourir beaucoup à l'amélioration des mœurs. Ainsi, les grandes catastrophes politiques, le protestantisme et l'étude des lettres diminuérent la corruption, et commencèrent à fonder la morale publique : car ce résultat ne fut crrtainement dù ni au clergé, dont les mœurs étaient très-dissolnes, ni à la cour, fover de corruption, ni aux pratiques minutienses et magiques mélées à la religion qu'on y professait, ni aux déclamations des prédicateurs qui ne préchaient que la sédition, la vengeance et le meurtre. - Cette amélioration dans les mœurs fut considérable, mais ne devint néaumoins sensible qu'à la fin de cette période et plus encore dans la période suivante.

----

PARIS DEPUIS L'ORIGINE DE LA LIGUE JUSQU'AU RÉGNE DE LOUIS XIII.

PARIS SOUS LA DOMINATION DE LA LIGUE.

Objet de l'indignation des gens de bien, pour sa participation aux massacres de la Saint-Barthélemi; objet de mépris par ses excès de débauche et sa dévotion ridiente. Heuri III inspira bientôt te sentiment de la pitié. On va le voir, se laissant envelopper dans les filets de ses ennemis, employer, pour a'y soustaireix, tour à tour de laiters et inuitiles condessendances, et même des crimes qui précipitérent sa ruine. On va voir la cour de Bone, la cour d'Espagne, la maison de Lorraine, faire la guerre en a parti protestant, et travailler soundement à détroiner Henri III. Le motif de la guerre contre le parti protestant est viident. La cour de Rome avait sa puissance à détroiner; celle d'Espagne, son fanatisme à satisfaire. De plus, ces deux puissances voyaient Henri III sans enfants, et, après sa mort, la couronne de France passer par droit hévôtifaire au roi de Xavarre, chef du parti protestant; elles devaient craindre qu'alors le protestantisme ne devtul la religion dominaste en France.

Le roi d'Esquaçe, Philippe II, qui fournissait les finances nécessoires au dérônement projeté de Îneri III, espérial saus frenûn le coronne de France à la sienne, ou plutôt obleuir sur la France un grand ascendant, en mariant sa lite Isabelle à Charles de Lorraine, due de Guise, ou'il désirait bien voir sur le tône à la place de Îteni III. Le pape l'entretenait dans cette espérance, et favorisait acerètement le due de Guise. Le premier objet était de dérôner ce roi. Pour y parvair, les conjurés, d'accord sur ce point, imaginierent de former une ligne dont le but apparent consistait à combattre les professants, et dont le but caché devait être la ruine du roi de Prance. Le 18 mis 1254, fut publié un traité de pacification entre les deux partis qui divissient la France. Le micronteilement qu'il fin antire parain les catholiques parut convenir à l'ambition du duc de Guise. A son instigation, le sieur d'Humières et ses autres partisans cartarièrerat la noblesse et la plupart des habitants de la Piécarlic. Tous jurèrent, à Pronne, de maintenir la nouvelle association. Dans d'autres provinces, les mêmes lutriques produires les mêmes lutriques produires de mêmes de la le cardic les su mêmes direit se mêmes étiet les mêmes direitues se mêmes lutriques produires de la récardic les mêmes lutriques produires les mêmes lutriques reduires de la comment de la les deux partis de la comment de la les derois de la comment de la les deux partis deux

Cette association s'établit dans presque toutes les villes de France avec une rapidité qui effraya Henri III. Il voulut d'abord en arrêter les progrès, Mais bientôt après, étant aux états de Blois, il signa lui-même cette association avec un grand nombre de seigneurs qui s'y trouvaient; et, pour contrarier les projets du duc de Guise, se déclara le chef de la Ligue ou de la Sainte union, Après cette déclaration, il envoya à Paris Nicolas Lhuillier, prévôt des marchands, pour faire signer la formule du serment de la Ligue à tous les habitants de cette ville. De Thou, président du parlement, ne le signa que conditionnellement. Le roi, étonné de cette résistance, voulut en connaître les motifs, et depécha secrétement auprès du premier président, qui exposa à son envoyé les motifs de son opinion. Le roi, en les apprenant, dit: Nous avons attendu trop tard, nous aurions dà plus tôt consulter M. de Thou, . Le 1er fevrier 1577, les « quarteniers et les dixainiers de Paris, dit l'Estoile, alloient par les maisons « des bourgeois porter la Ligue, et faire signer les articles d'icelle. Le président « de Thou et quelques autres présidents et conseillers la signèrent avec res-· triction; les autres la rejetèrent tout à plat, la plupart du peuple aussi. »

Cette déclaration et le refus que fit Grégoire XIII de seconder les ligueurs suspendirent leur projet. Pendant huit années consécutives, la Ligue parut inanimée. Cet intervalle de temps fut rempli par des intrigues, par les succès, les revers et les désastres de la guerre civile, par des écrits et des placards injurieux, et par des plaisanteries contre Henri III. Le duc de Guise n'abandonna jamais ce moyen de perdre ce roi dans l'opinion publique.

En 1583, le parti de la Ligue, appuyé par la cour d'Espague, se réveilla. Le duc de Guise, sons Tautorisation du roi, leva une armée considérable, et fit la querre à la Flaudre. Cette atteinte aux droits de la couronne fut accompagnée de plasieurs sourches prafiques, pour former dans Paris un parti puissant à la Ligue, François de Boncherolles y arriva chargé par le due de Guise d'y former un comité server. Cet homme, fécond en ressources et en paroles, commença par s'adjoindre plusieurs personnes, parmi lesquelles je dois citer Nicolas Poulini, fientemant du prévôt de l'Hed-France, qui, par inferêt ou par devoir, déjous pendant longtemps les projets des séditieux, en les dénouçant accrétement chaute lour au roi.

Cos conspirateurs, à la faveur de l'or que leur prodignais l'Espagne, r'ússisrent sans peine à engager dans leur faction la plupart des curés et précidenteurs de l'aris, qui eurent la charge expresse de saisir toutes les occasions, de les faire natire lorsqu'elles ne s'offiriarient pas d'elles-mêmes, pour exciter lo peuple à détester, à mépriser le roi, et pour le soulever contre les prolestants de Paris. On recruta ensuite, dans le barreau, un assez grand nombre de partisans, qui devinent, à Paris, les principaux agents de la faction des Guise, et les provocateurs des scènes tumultueuses et sanglantes qui, peudant neuf annière, dissolverne rette ville édis équisée nur des excès de tous genne ette ville édis et-

Les conspiraleurs commenèrent par se donner une organisation. Un comité de cinq, puis de dir personnes, fut chargé de diriger et d'exécuter les opérations : ce comité, pour échapper à la surveillance du gouvernement, changeait, chaque fois qu'il se réunissait, le lieu de ses séances, on sait qu'elles se tomaient alternativement dans les massins des conjunés, à la Sorbona, au collège de Fartet, qui fut à cette occasion nommé le berreux de la Ligue, et dans le couvent des résultes de la rue Saint-Austoine, etc.

Le comité des ligueurs s'occupa de se faire des partisans : chacun se partagea la besogne suivant sa position.

La Chapelle-Marteou se chargea d'estrainer dans le parti de la Ligue lous les membres de la chambre des complexs; le president Lemaistre, tous exus du parlement; Senaut, tous les cleres du greffe; et un nommé Leleu, tous les buissiers de cette cour. Le président Neudil promit de ranger sous les drapeaux de la Ligue tous les coascillers du parlement; et le nommé Choulier, tous les cleres de cette cour. Rolland s'engagea, avec le secours de son frère, consciller à la Cour des monaies, d'entraluer dans le pari tous les généraux et conscillers des monaies. D'autres current la charge de faire des partisants à la Ligue parmi les sergents à dreaul et à verge, parmi leurs voissus et les habitants de leur quartier. Labruyère, fieutenant particulier, répondit de tous les conscillers du chatelet; francé, des procureurs de cette cour, et aussi d'une grande partie des profésseurs et évoliers de l'Université; Michelet promit d'embaucher tous les mariniers et gens de rivière, dous sanarés garques, Toussaint Poccart, potier d'étain, et un nommé Gilbert, clarreulier, entraînèreut tous les bouchers, charquiers de la ville et des faulours, dont le nombre ussessi douispre centes; et

Louchard, commissaire, tous les marchands et courtiers de chevaux, dont on comptait à Paris six cents et plus. Ainsi, de proche en proche, la partie la plus active de la population de Paris fut engagée dans la Ligue.

En 1587, les membres du comité secret des ligueurs de Paris craignaient eontinuellement d'être découverts et punis avec sévérité : ils écrivaient souvent au due de Guise pour l'engager à venir dans cette ville y changer la face du gouvernement et faire cesser leur état d'auxiété. - Le duc de Guise faisait des promesses, et ne les tenait pas, Pressé par Jeurs importunités, il Jeur envoya son frère, le duc de Mavenne. - Ce due vint offrir ses hommages à Henri III. l'assura de sa fidélité, et aussitôt reeut secrétement à l'hôtel de Saint-Denis, où il logeait, les principaux ligueurs de Paris, qui lui remontrérent le danger qu'ils couraient en servant les intérêts de son frère. Le due de Mayenne en fut frappé, et concut aussitôt le projet de faire lui-même ce que son frère tardait tant à exécuter. Il arrêta avec les ligueurs un plan de conspiration qui devait avoir pour résultat une nouvelle Saint-Barthélemy, Mais Nicolas Poulain, membre du comité secret, vint dévoiler à Heuri ttt le plan des conjurés. Ce roi prit des mesures qui prouverent aux ligueurs qu'il était instruit de leur complot : ils en furent effrayés. Le due de Mayenne, averti que Henri III l'accusait d'en être le chef, se présenta devant ce roi, lui protesta de son innocence avec l'accent de la colère, et se retira de Paris après avoir rassuré les ligueurs, et leur avoir dit qu'il n'allait pas loin et qu'il volerait à leur seeours en cas de danger. Le duc de Mavenne, ensuite informé que Henri Itt devait diner à l'abhave et de là se rendre à la foire de Saint-Germain, coneut le projet d'y enlever ce roi; mais celui-ci, averti du complot, ne se rendit ni au diner ni à la foire, et y envoya le due d'Épernon, qui y fut insulté et obligé de fuir précipitamment. Les ligueurs formérent encore plusieurs autres projets contre la personne du roi, Mais ees projets, dont le roi était averti par Nicolas Poulain, échouaient au moment d'être entrepris. Les ligueurs en étaient consternes : aussi changérentils de marche, « Lors les liqueurs, dit Nicolas Poulain, commencèrent à prati-« quer le plus de peunle qu'ils purent, sous le prétexte de la religion ; et les - prédicateurs se chargérent en leurs sermons de parler fort et ferme contre » le roi, le dénigrer envers le peuple plus qu'ils n'avoient iamais fait; et ce. » pour provoquer le roi à en pendre quelques-uns, afin d'avoir sujet de s'éle-« ver contre lui, » Dans le même temps la duchesse de Montpensier, sœur des Guise, engagea le euré de Saint-Séverin, Jean Prévôt, à placer dans le cimetière de cette église un tableau qui représentait, dit l'Estoile, « plusieurs étranges · inhumanités exercées par la reine d'Angleterre contre les bons eatholiques; « et ce, pour animer le peuple à la guerre contre les huguenots. De fait, alloit · ce sot peuple de Paris voir tous les jours ce tableau, et en le voyant crioit qu'il · falloit exterminer tous ees méchants politiques et hérétiques. De quoi le roi » averti manda à ceux du parlement de le faire ôter, mais secrétement ; ce qui » fut exécuté de nuit , le 8 juillet 1587. » De Thou nous apprend que ce tableau fut gravé, et que les gravures étaient exposées dans les rues de Paris,

Cependant les prédicateurs de cette ville, autorisés par l'impunité et par l'ar-

gent de l'Espagne, continuaient, avec une andace jusqu'alors inoute, leurs déctamations contre Henri III. Its avaient d'ailleurs, pour arriver à leur but, une autre ressource que les prédications : le confessionnal leur offrait un moyen plus secret et moins dangereux que la chaire; ils l'employèrent avec succès pour exciter feurs pénitents à la revolte. «Ceux qui travaiffoient le plus efficacement, « dit M. de Thou, furent les confesseurs qui développoient à l'oreitle de leurs » pénitents tout ce que les prédicateurs n'osoient clairement exposer en public ; « car, en chaire, ils s'abstenoient de nommer les personnes, dans la crainte - d'être punis. Les confesseurs, abusant du secret de leur ministère, n'épar-- guoient ni le roi ni les ministres, ni les personnes qui lui étoient le plus - atlachées; et, au lieu de consoler par des discours de piété ceux qui s'adres-» soient à eux, ils leur remptissoient l'esprit de faux bruits, et mettoient leur - conscience à la torture par des questions embarrassées et par mille scrupules, - Par le même moven its fouilloient dans les secrets des familles,.., soutenoient « que les sujets pouvoient faire des associations sans la permission du prince; » ils les entralnoient dans cette ligue funeste; et à ceux qui ne vouloient pas y « entrer, ils refusoient l'absolution. On porta des plaintes contre ces confes-« seurs séditieux , ajoute M. de Thou; on leur enjoignit de ne pas abuser ainsi - de la sainteté de leur ministère : ils ne changèrent pas, furent seulement plus circonspects et posèrent ce dogme nouveau, que le pénitent qui découvre ce que le confesseur lui a dit est aussi coupable que le confesseur qui révète la » confession de son pénitent. »

Le comité des figueurs, nommé depuis le Conseil des Séize, parce qu'il dirigeait les seize quarties de Paris, rendu plus audacieux par l'impunité, mit moins de mystère dans ses délibérations sollicieuses. Ce conseil se tenuit, en 1858, dans le couvent des Jésuises de la nue Saint-Antonie; Nicolas Poulain y assistait; il rapporte qu'on y proposa de se jeter sur le roi pendant qu'il parcourrait en masque les rues de la vilit. Le trai, avertipa nez cèté servileur, ne sociti point du Louvre. Grice à Poulain, Heart III échappa encore à plusieurs autres médobes que lui firent ses implaceables ennemis.

Le 9 mai 1588, à midi, le duc de Cuise, malgre les ordres rétières de Henrilli, arrive à Paris, elscema à l'Indet de Soissous chet la reine-mêre. Un gentil-homme en instruit les sieux de Villeroi. Ceul-ici court au Louvre pour eu informer leturi III; Moustre de Guise est arrive, lai di-ti. Le roi paralt elfrayé; II est reun't par la mort-dies, if en mourra s'écric-ci-li. Il envoie chercher le colonel Alphoiseo Criano: S' toure tirés à ma place, up de priez-ouar d'emand-a-li à ce colonel; celui-ci répondit : Il n'y a qu'un motà ecta : tenze-ouar let deux de Guise pour autie no pour canter l'a tervi, sans répondre, lu un geste qui prouvait assez qu'il ne regardait pas le duc comme son ami. Alors Alphoises dit au roi que s'il voulait Tautoriser, il apportentai è ses pieds la tele du due, ou te mettrait en lieu de sircci qui ini serait indique, sans que personne ossit houger. Le roi, toujourst timide el trirésolu, répondit qu'il expérim teutre ordre à tout par un autre moyen. Bientôt la reine-mère, dans sa chaise, et le duc de Guise, à pied, partient essemble pour se rendre au Louvre, le trajet clait court; mais il fut

pour le duc une marche triomphale. Les Parisiens liguents s'empressaient sur ses pas, voulaient toucher son habit, le bord de son manteau, faisaient entendre les acclamations de Vire Guise; vive le Pitier de l'Édise!

Catherine de Médicia presenta le due de Gaise au roi. Ce prince, en le voyant, devint bleune, se mordit les levres, et lui dit, suivant un tiemoin oculaire, «qu'il rouvoit fort étrange qu'il ett entrepris de venir en sa cour, contre sa volonté et son commandement. - Le due s'excuse et demande pardon, dit «qu'il s'est fondé sur le désir qu'il avoit de représenter lui-neme à Sa Majest-la sinéreité de ses actions, et de les défendre court les calonnies et les im-postures de ses entions, et le les défendre court les calonnies et les im-soutres de ses entennies... - La reine-mère s'entremet là-dessus, la reine aussi; flest reque na grâce. Le rois entrée dans sa chambre. Le due, peu de temps après, accompagne la reine jusqu'à son logis, puis va à l'hôtel de Gaise.

suivant d'autres témoignages, le roi se montra furieux et prit même la résohution de faire ture le dur de Guisée dans la chambre de la reine son épouse. Ce fut, dit-on, dans ce dessein qu'il pria sa mêre de l'y introduire. Le roi s'y rendit et après demanda avec colère au duc ce qui l'amenuit à l'aris. Le duc, en courtisan exercé, sans s'émouvoir, se prosterue, se met presuje a' genoux, et lui répoud respectueusement qu'il supplie Sa Majesté de vouloir bieu prendre confiance en sa fédélié, sans se laisers aller aux calonnies de ses enuenis.

A ce mouvement de colère succéda chez le roi le calme de la timidité : le duc en devnit plus audacieux, et surit triomphant de cette lutte. Le lendemain, 10 mai , nouvelle entrevue entre les deux princes ennemis. Le due la redoutait; mais elle eut un succés pareit à celui de la première.

Le roi expendant, qui ne se fait uullement aux protestations du due de Guise, essaya de preudre des preadres des faits. Saint-Honoré les quatre mille Suisses logis depuis quelque lemps dans le faubourg Saint-Dennis, de plus, deux mille hommes de gardes-françiese, et fit placer plusieurs compagnies de la ville dans le cimetière des Innocents. Let projekt qu'en de la did, die, de faire arrelée, avec et appareit formidable, des prin cipaux chefs de la Ligue, de les faire juger, et mourir par la main du bourreou.

Mais il avanir perendre des résolutions sans astroit les exécuter.

An bruit de l'entrée de ces troupes et de leur répartition dans divers lieux, les liqueurs alarmées e réveilléeren. Crucie, l'un des plus actifs de ce parti, dés quatre heures et demie du matin, ift érrier dans le quartier de l'Eniversité. Adarne l'alarne l'Mêmes cris se fout entendre dans les autres quartiers. Aussitut les hourgeois s'arment, sortent de leurs maisons, se réunissent dans leurs curje-de-garde. On tend les chaînes dans les rues; on les harricade avec des noneaux pleins de terre. A mid, toutes les rues de Paris étaint flortifies par des harricades, et quelques-unes furent poussées jusqu'à cinquante pas du Louver. Les troupes du roi, pressée de toutes parts, ne pouvaient avancer in reculer, saus s'exposer au feu de ces barricades et aux coups de pierres dont on aux flait provision dans les maisons. Le roi, instruit d'heure en heure, et alarmé de tout ce qui se passait dans la ville, envoyait tour à tour le gouverneur de Paris, les marchaux de litton et d'Aumout, our ausser et reasurer le Paris, les marchaux de litton et d'Aumout, our ausser et reasurer le

peuple sur ses intentions. La révolte continua. La cour, consternée, pensa à faire retirer les troupes; mais il était trop tard.

En coup de mousquet tiré, vers la rue Neuve-de-Notre-Dame, par un des solats du roi, amena une scène suagalant : les lourgeois aussité teaprèrent les Suisses qui remplissaient la place du Marchin-Neuf. Au feu de la mousqueterie se joignirent les coups de pierres laucées du hust des fenétres. Vinet Nuisses por dirent la vie et douze furrent blessés, suivant les uns; et, suivant les autres, soixante furrent turés et enterrés au parris Notre-Dame. Le massacre des Suisses serait devenu geieriet, si el der de Brisses, qui commandait pour deux de Guise, ne les côt sauvrès des mains des hourgeois, en les renfermant dans la boucherie du Marché-Neuf, et en faisant cesser le fou de la mousqueterie. En même temps, les troupes du roi placées sur les pouts furent mises en déroute : puissens soldates sauvrèernt leur vie en se réfigural dans les maisont de la company de la co

Cejendant le roi, apprenant que ses troupes étaient battues de toutes parts, in réalit à la honte d'implorer le soir l'assistance du duc de Guise. Le due, flaté de pouvoir montrer quelle était l'étendue de son influence sur l'esprit été Parisères, soit de son hiele, reu du Chaume, pour se reurde à l'Ilbéel-de-Ville; puis il parcourat diverses rues et places. Cette sortie, la première qu'il lit dans cette journée, fist une espèce de marche triomphale. Il fit cesser partout a mousquetrier le ordonne au deut de Brissac et au capitaine Saini-Paul de conduire les Suisses et les gardes-françaises vers le Louvre, de les obliger à porter leurs armes blaisées, et à de dévouvrir la tête comme des vaisieus. Sur sou passage, il recneillit tant d'acclamations flatteuses de la part des Parisieus, yeu, las d'entendre erier eire dance! dit dit : l'ent assez, éest ney ciréz : Vire te rat ! Il humiliait et protégeait Henri III. Le soir, les chefs de la garde bourgoise ne voulurent point revervir le mot d'ordre du prévit des marchands, qui d'ordinaire le leur douasit au nom du roi : ils allèrent le demander au due de Guise. Incuri III, à Pairs, avait plus de roi que le nom.

Tels furent les principaux événements de la journée du 12 mai 1588, lameuse dans l'histoire sous le nom de journée des barricades, et qu'un député du clergé aux États de Blois qualifiait d'heureuse et sainte journée des tabernarles.

Les évenements du lendemain furent la conséquence de ceux de la veille. Le 12 au main, le roit leunis son coussel pour aviser aux moyers d'échapper à cette crise, lorsqu'on vint l'avertir que les prédicateurs excitaient le peuple, entisant : Allous peradre free Heart de l'abist dans un Lourez de plus, que ces mêmes prédicateurs avaient fait armer sept à buit ceuts écoliers, trois on quatre cents moines, et que luit nille hommes allalent sortie de Paris pour s'emparer des deburs du Loure, et s'opposer à l'évasion du roi. Ces bruits, vrais ou fuxu, critarient tellement ce prince, qu'il se rend avec précipitation au château des Tuileries, où étaient ses écuries; il fait partir en avant ses gardes, des Suisses et une partie de sour, se botte et monte à cheval. In liable, en la chassant ses s'eperons, le fit avec tant de hâte qu'il en mit un à l'envers; C'est égal, dit le coi, je ne unis part of ma mutresse, jet un partie que fectuir à faire. En fuyant, il se tourns vers Paris, et jura qu'il n'y rentrerait que par la brêche; il uy pertar plus il alle coucher dans un village de Beneze nomme Létrape. Le l'en-

demain, il se rendit à Chartres, où il séjourna jusqu'à la fin du mois. Cette ville, pendant ee temps, devint le théatre de plusieurs négociations.

Les ligueurs, puissants et debarrassie de toute entrave, s'orcupièrent de l'unvprojets d'ambliton ou de vengeaure. Le due agit alors en souverain i fordonna que les barriendes de Paris fusent entrevés, se fit remettre les fortifications du Petit et du Grand-Châtelel, de l'Arsenal, du Temple et de la Basalite, dout i fit gouverneur le fameux ligueur Bussi-Ledere; culin, il opéra encore plusieurs autres changement dans l'administration de la vije.

La lutte entre les rois et les Guise se déplaça, et eut son dénouement dans le château de Blois, où Henri III fit assassiner le chef de la Ligue, le duc de Guise, et emorisonner les orincionax ligueurs.

La nouvelle de cet assassinat parvint biendôt à Paris, et causa parnit les jigueurs la plus vive frementation. Le due d'Aumale, qui se trouvait dans cette ville, en fint nommé gouverneur; il commença par faire emprisonner un grand nombre de ceux qu'on appelait poblisque, til fouiller leurs maiseus, et mit à contribution tous les habituats riches qui n'étaient pas ligueurs. Du arracha les armoiries du roi, placées au portait de l'église Saint-Barthètemi, et on les tarland dans le ruisseau. Le curé de Saint-Gervais, le fineux Wincester, avait disposé le peuple à cet a de vengeunce, en préchant contre le roi, et en le traitant de etiant férode, jinjure qui offre à peu pris l'amgramme de Heari de Valois, On détruisit sur tous les édifices les armoiries et les figures de Heuri III; cufin on déchrist sur tous les édifices les armoiries et les figures de Heuri III; cufin on déchrist sur tous les édifices les armoiries et les figures de Heuri III;

entin on dechira son portrait partout ou it se trouvait.

Le l'ajmire 1599, Wineestre, après son sermon, e ceigea, dit l'Estoile, de

lous les assistants le serment d'employer jusqu'i la dernière goutte de leur

sang, jusqu'au dernière denière de leur bourse, pour venger la nord des deux

princes lorrains, massacrès par le tyran dans le château de Blois, à la face

des Blats. Il seigea un serment particulier du premier président de l'altrait, qui,

assis devant lui dans l'euvre, avoit oui sa pré-lication, l'interpellant par deux

olis cut ces most : Leves la main, monsière le président, lever-à bien hout,

encure plus haut, afia que le peuple la voie; ce qu'il fut contraint de faire. Ce

serment fut évigé par les curés de plusieurs antres paroisses.

Serment un euge par se curre ac pusseurs antres parouses...

Le Conseil des Seize proposa à la Sorbonne la question de savris il se Français avaient le droit de faire la guerre au roi pour la défense de la religion exlonique; et la faculté de théologie, e 'està--drie tuit ou dis souplers et marmitons, dit l'Estoile, comme porte-usseignes et trompettes de sédition, declarièrent tous les sujest du royaume absons du scremat de lidité et oléissance qu'ils avoient juris à Iltenri de Valois, naguère leur roi, rayèrent son
uom des prières de l'Église, eu composèrent d'autres pour les princes eatholiques y, et firent entendre qu'on pouvoit en conscience prendre les armes
coutre ce tyran exécrable. « Voils comment l'autef fut le soulien du trône. Le
spinvier, Winenster announc dans son sermon in mort de Chtérier de Médieis, diccètée le 5 de ce mois. Il dit que pendant quelque temps elle fut le sonien des hérètiques; mais que depuis elle avait l'avorsie la Ligue. « Si vous voulez, d'el-il, donner à l'aventaire, par charrié, un Poter ou un dez, il lui serviru de ce qu'il nourra, le vous le lisses à vote liberté. »

Le 16 janvier, Bussi-Leelere, qui, de maître en fait d'armes, était devenn procureur au parlement, et qui, depuis l'évasion du roi, de procureur fut élevé à la dignité de gouverneur de la Bastille, accompagné de vingt-cinq à trente hommes de son parti, tous armés, et tenant chacun en main un pistolet, vint au parlement pendant que la grand chambre était assemblée; et, désignant par leurs noms tous ceux qui étaient suspects au Conseil de l'Union, il dit à haute voix : Suivez-moi , renez-vous-en à l'Hôtel-de-Ville, où l'on a quelque chose à vous dire. Le président lui demanda d'après quelle autorité il agissait ainsi : Leclere ne répondit qu'en renouvelant l'ordre de le suivre, et ajoutant qu'il leur en arriverait mal, s'ils refusaient d'obeir, Alors le président de Harlai, le président De Thou et autres déclarèrent qu'ils étaient prêts à le suivre ; aussitôt les membres de cette cour souveraine qui n'étaient point désignés se levèrent génereusement, et dirent qu'ils voulaient partager le sort de leurs chefs : noble dévouement, dont cette époque désastreuse ne fournit que de très-rares exemples! Alors cinquante ou soixante conseillers et présidents de cette cour se rendirent aux ordres de ces factieux. Leclerc, qui marchait à leur tête, les conduisit par le Pont-au-Change jusqu'à la place de Grève, A la nouvelle de cette étrange expédition, et pour jouir d'un spectacle si extraordinaire, une foule de mariniers, portefaix et vagabonds, accoururent à la place de Grève. Craignant que ces hommes lissent un mauvais parti à ses prisonniers, Bussi les mena, par des rues détournées, à la Bastille, où ils furent tous enfermés, bans le même jour, le Conseil des Seize fit arrêter les membres du parlement qui ne s'étaient point trouvés au Palais ; et, le lendemain , on fit relacher tous ceux dont les noms n'étaient point parmi eeux des proscrits.

gratitude contre en roi, Les Jacobius effacèrent ou noircirent sa figure placée dans leur clottre ; les Cordeliers, dont il avait fait reconstruire l'église, insultérent à la statue du roi, la renversèrent et lui coupérent la tête. Les Grands-Augustins conservaient, derrière le maltre-autel de leur église, un grand tableau que Henri III y avait fait placer lorsqu'il institua l'ordre du Saint-Esprit. Sans respect pour cet objet consacré, les Augustins le bifférent et le tralnérent par les rues. Je passe sous silence les discours étranges des prédicateurs qui faisaient retentir la chaire évangétique d'injures, de provocations à la veugeance et au meurtre; je ne parlerai pas non plus des processions qui se faisaient alors, et où l'ou voyait les hommes, les femmes, les filles, les garcous, en chemise ou entièrement nus ; le réserve ces traits nour le tableau des mœurs de cette période; mais je ne puis taire un moven magique qui fut alors employé dans plusieurs églises de Paris, moyen fort en usage dans les siècles barbares, Laissons parler l'Estoile, témoin oculaire : « Enrent faites à Paris - force images de eire qu'ils tenoient sur l'autel, et les piquoient à chaeune des quarante messes qu'ils faisoient dire durant les quarante heures, en plu-· siems paroisses de Paris; et, à la quarantième, piquoient l'image à l'endroit » du cœur, disant à chaque piqure quelques paroles de magie, pour essayer à « faire mourir le roi. Aux processions, pour le même effet, ils portoient cer-- tains eierges magiques, qu'ils appeloient par moquerie cierges béaits, qu'ils

Les monastères que Heuri III avait comblés de bienfaits, signalèrent leur in-

« faisoient éteindre au lieu où ils alloient, renversant la lumière contre bas, « disant je ne sais quelles paroles que des sorciers leur avoient apprises. »

Pendant que les prédicateurs équissient toutes les ressources de leur graie pour inspirer de l'horreure contre le roi, que des prêtres employaient la magie pour le faire périr, et que le Conseil des Sécize continunit à piller les maisons des personnes riches qui u'étaient point de leur parti, le due de Nomurs et le due de Mayenne arrivèrent à Paris, le premier échappé de sa prison de Blois, et le second-vent de Lyon, où à l'apournait pendant qu'on massacrait ess frères. Ce dernier, nommé Chaffes de Lorraine, due de Mayenne, fut déclaré chef de la Lipie ou de la sainte suion.

Voici quels furent à Paris les établissements de ce gouvernement.

## ÉTABLISSEMENTS PENDANT LA LIGUE.

coxstit. Das seizze. Il sifegati à l'Ibidet-de-Ville. Ce Conseil, si fameux dans Tilsiorire de la Ligue, ne fut d'abord composé que de cinq membres: Compan, Crucé, la Cingelle, Louchard el Bussi-Leclere, choisis par les Guise pour diriger les cinq quaetiers. Quelques mois après l'exasion du roi, les liguents reprirent l'ancienne division de cette ville en seize quartiers. Chaque quartier ext alors son chef: res se lesfa formiente le Conseil des Seize. Le l'ieu ce ses s'annes, d'abord invertain, ne fut fix é qu'après la faite de Henri III: alors il s'identifia avec le corps municipal, Après Tassassinat des Cuise à Blois, ex Conscil evrà, le 24 décembre 1588, le duc d'Aumaie gouverneur de Paris. Au mois de mars 1589, le Conseil des Sciete c'abilit, dans elacuen des seize quartiers de Paris, un cousseil composé de neut personnes chargées de veiller à la tranquillité et à la sóreté de leurs quartiers respectifs.

Après la mort du cardinal de Bourbon, prisonmèr, qu'on avait nommé roi, sous le nom de Clarles X, le Onsaci des Seize s'adressa au pape et au roi d'Espagne pour leur demander un roi qui fût ligueur; cette demande, qui contrarait les précentions du due de Mayenne, devint pour leu un nouveum motif de mécontentement. Le 1 décembre 15M; il fil arrêter les membres de ce Consedi. Cette assemblée, réduite à douze personnes, vit, après ess violences, son autorité et sa considération s'affaibilir; il ne redoit pates que ê une nite, dissilt-on alors. Il subsista expendant jusqu'à l'entrée de lleuril v'à Paris.

CONSELI GÉNÉRAL DE LA SANTE-ENDOS OF DES QUARANTE. CE CONSEI SÉGURI D'ATRICA DE L'ADRIGUEZ DE L'ADRI

Ce conseil, composé de magistrats figueurs, de militaires, d'évêques, de curès cl des plus fougueux prédicateurs du temps, avait, dans ses attributions, la correspondance avec les villes dévonées à la Lique et la direction des affaires des provinces liqueuses. Ce conseil, de sa propre autorité, conféra le titre de l'internat général de l'Élet ropul e comman de France au du ce Mayenne, qui, en cette qualié, vint, le 13 mars 1589, prêter son serment nu partement metis. Pera faconite aim statistimos popularies et à la dépendance d'un consoli où ses volontés étaient quelquefois contrarièes, ce due, pour y augmenter son influence, so permit d'y introduire quatorze nouveaux membres qui lui étaient dévoués. Il y ajoute ensuite quedques autres personnes. Au mois de novembre 1509, mécontent de ce conseil général de l'Union, il l'abolit, bien qu'il lui doit son existence notifiune.

CONTRÂME DE CORDON ET DE SUNT NOU DE ZÉNNE, CEUE conférée, (dabbie dans Fégies Seint-Cervais, était un verifaide céud de liqueurs fanatiques. Son régiement, imprimé en 1500, porte en substance que les conférées doivent jurer de virer dans la Dicardistique, dans foleissance au cardinal de Bourloun, prétendu roi de France, noamé Charles N, et à son lieuteuant le duc de Mayenne, de ne jamais reconainte aucur ni ni-tercique, notamment Heurir de Bourloun, roi de Navarre, relaps, excommunié par le pape, et de s'opposer à toute trève et à tout traité de paix condus avec ce prince.

CONTRÊME OF CONTRÊME ON THE CHAPTET, établic à Paris, dans la maison des fésuites de la rue Saint-Jaeques. Chaque confrère était tenu de porter autour de son cou un chapelet, et d'en réciter journellement les prières. Les Sète de Paris, l'amaissadeur d'Espagne et les membres de la congrégation se réunissaient, lous les dimanches, dans une chapetle lautte de la maison des Jésuilles : la, se pronouçait un discours propre à maintenir le public dans un état d'exalation finatique. Après e et ésourns, le peuple était rougiété, et les chés, parmi lesquest ligurait le curé Pigenat, discutaient sur les affaires de la sainté Ligne. Le pape prodigna aux confréres les trésons inépuisables de ses indulgences ; il les gratifis de nouf-réagt suille aux et nouje-input nille quorantaine d'indulgences, et du le rariation de tous leux péches au mouent de teur ur et.

## ASSASSINAT DE HENRI III, SIÉGE DE PARIS.

Les actes sanguinaires de Blois devinrent funestes à Heari III. Il crut, en hissant égogree les Guises, acrecites son autorité; il la ruina au point qu'il se vit richiti à se jeter dans les bras de ceax contre lesqueis il avait, quelques mois suparavand, juré de faire une guerre d'extermination, et à implorer le secours de son beau-frère, le roi de Navarre. Le 30 avril 1549, les deux rois eurent leur première entreveu au Plessie-lè-rours : leur embrasement fut mêté de larmes. Ayant réuni leurs forces, ces princes, après diverses expéditions, marchicrut, vers la fin de juille, contre Paris, et campiervat dans les environs de cette ville qui înt déroilement censée de toutes parts. Heuri III prit son logis à Saint-Lloud, es la maison de Confil.

Le 29 juillet, le due de Mayeune, les sieurs de La Chastre, de Villeroi et autres. délibéraient sur le parti qu'ils savaint à penarle, in Josegu un nommé lourgoine, sur prieur des Jacobins de Paris, s'y présents, et dit qu'un des frères de son convent, nommé Jaques Celment, Jeune homme dévot et visionaire, persuade que des auges descendraient du ciel pour veuir à son secours, ou qu'un moins il detindrait la poulme du martire, avait pris la ferme révisation de sarrifers sui éve un tindrait la poulme du martire, avait pris la ferme révisation de sarrifers sui éve un des auges descendraient du martire, avait pris la ferme révisation de sarrifers sui éve un des auges descendraient du martire, avait pris la ferme révisation de sarrifers sui éve un de la comme de la comme



arrachant celle de ce roi, et que ce frère était venu le supplier de trouver un moyen d'approcher de la personne de ce prince. On discuta longuement sur cette proposition qui finit par être acceptée.

Le soir du lundî 31 juiltet, le jeune moine arrive à Saint-Gout, y couche, et le lendemain se présente devant le logia de llenti III. Les garales sui refusent le passage : il insiste; le houit de cette altercation parrient jusqu'aux orrilles du roi: Laisass-le approcher, di-il., ou divini que je chouse les authes, et un verze par les voir. Henri III était alors placé sur le siège de sa garde-role. Jacques Ciément sapproche, lui prisente les lettres dont il était porteur; et, pendant que ce roi en prend lecture, le moine sort de sa manehe un grand couteau, et le lui plonge dans le bass-entre. Le couteau reste dans la plaie; le roi l'arrache ave effort, en frappe l'assassin au visage, et s'écrie : Ah le méchant moine! Il in 'tat, qu'on le tet l'es gardes secourent, frappent à l'envi le moine, qui meurt sous leurs coups redoublés. Le l'endemain 2 août, le roi expire. Dès lors, le roi de Navarre, britier du trobe, nerd le l'ître de roi de France ce le nom de lleuri IV.

A la nouvelle de la mort de Henri III, les ligueurs de Paris font éclater une joie extravagante et féroce. La duchesse de Montpensier embrasse avec transport le messager qui l'instruit de cet assassinat, Ah! mon ami, s'écrie-t-elle : mais est-il bien vrai, au moins? Ce méchant, ce perfide, ce turan est-il bien mort? Dieu ! que vous me faites aise! je ne suis marrie que d'une chose, c'est qu'il n'ait su, avant de mourir, que e'est moi qui l'ai fait faire. Aussitôt elle parcourt les rues de Paris avec la duchesse de Nemours, en criant : Bonne nouvelle, mes amis, bonne nouvelle! le turan est mort; il n'y a plus de Henri de Valois. Elle veut que le deuil de cette mort soit porté en vert; et distribue un grand nombre d'écharpes de cette couleur. La duchesse de Nemours se rend dans l'église des Cordeliers, monte sur les marches du principal autel, et harangue le peuple, en vomissant un torrent d'injures contre le roi assassiné. On alluma dans les rues de Paris plusieurs feux de joie. Les prêtres publièrent plusieurs écrits apologétiques de l'action de Jacques Clément, firent graver en plusieurs formats le portrait de ce moine assassin, le placérent sur les autels; enfin ils l'honorérent comme un saint, comme un martyr,

Henri IV, après divers exploits, vint, le 31 octobre suivant, mettre le sièce devant Paris. Sult, le due d'Aumonn et chalifion tatuquème le aboutour Saint-Germain. Bans une rue voisine de la foire de ce nom, ils cernérent une troupe de Parisiens; et, dans un espace d'environ deux conts pas, ils en tuérent plus de quatre ceuts. Le suiv las de frauper, dit Sulty, je ne saurais plus tuer gens qui ne se définatels point. Les troupes du roi se mireut alors à piller les missons, se Suipure de cette armés à Sanacherent vers la porte de Nesles, quis trouvérent ouverte, quinze ou vingt pénétrèrent dans la ville, jusqu'en fare du Pont-Nouf; mais bientist survival une frouse nombreuse qui les força de se rélier.

Le 8 mai 1590 mourut dans sa prison, à Fontenay, Charles, cardinal de Bourbou, que, dès le 5 août 1589, les ligueurs avaient proclamé roi de France, sous le nom de Charles X. Cette mort désappointa le duc de Mayenne, qui ne savai plus guelle couleur donner à son autorité, sur quel tire l'aupuver, sous quels noms seraient promulgués les actes publics, ui quel fantôme de roi il pourrait substituer à ce bonhomme qui n'avait régné qu'en prison : d'autre part, il craignait que Henri IV ne se fit catholique.

Cette crainte et l'armée de ce roi qui s'avancoit pour faire le sège de Paris déterminérent la Sordoune à rendre, le 7 mai 1809, un decret dont voici la substance. Après avoir célère la messe du Saint-Espril, elle déclara :— qu'il est déclarda aux catològiques de recevoir pour roi un hérétique. « Des sice roi obtient son absolution et se fait cathofique, il doit être exclu, parce qu'il peut va voir fénifies et perfoide dans se conversion. — Qu'icompa favorire un tel roi va voir fénifies et perfoide dans se conversion. — Qu'icompa favorire un tel roi est hérétique, et doit être puni comme tel. — Ainsi les François sont tenus en conscience de s'opposer de fout leur ponvoir à ce que tient de Bourdon, hérétique, qualtern d'hérésie, ennemi de l'Eglise, relaps, excommunié, parrienne au gouvernement du rovaume, quand utaest il avand abous par le pape.

Le soir même du jour où ce diècret fut rendu, l'armée du roi s'empara simultamiencut, et dans l'espace de deurs, heures, de tous les famburgs de Paris, britla tons les moulins des environs. Le roi, s'il cût été mieux secondé, aurait alors pu prendre Paris. Il se borna à bloquer la capitale de son futur royaume, et à s'emparce de s'ullée de Mantes, où il attendit les secones qui lui venaient d'Augleterre. Les Parisiens profitèrent du séjour du roi en cette ville, pour faire à la háte les provisions les plus urgentes.

Le 11 mai, par ordre du duc de Semours que les Parisieus venaient d'élire gouverneur de Paris, on s'occupa des Iordifications de cette ville. L'Estolic, en parlant de ces travaux nous offre, sans y penser, une image assez fièble de l'État des differentes classes de la société en Prance, Les bourgoois travaillaient, les seigneurs allaient les voir travailler, et les prédicateurs les exhortaient à l'enverage.

Le 13 mai, d'après un recensement ordonné par le prévit des marchands, in fut reconsu qu'il existait dans Paris deux cent mille personnes, du blé pour les nourrir un mois, et quinze cents muids d'avoine dont on lit du pain. On chisist, en même temps, certains houlangers dans chaque quartier, auxque/s on distribuait de lemps en temps du blé, à raison de quatre rœus le setier, pour ensuite en faire du pain et le vendre aux pauvres. Chaque jour se faissient à tra-splusieurs processions, et surfout des sermons. Créait un spectade qui trompait un peu le malaise du peuple, et qui, jui donnant des sepérances, l'empédiait des le brere à la sedition. Les predicateurs, en effet, ne cessaient d'entreleuir leur auditiorie de la prochaine arrivée du due de Nayenne, qui de dairiquer et de lire dans leurs chaires de préventus seltres de ce due, (sequelles contennaient l'assurrance de sa marche vers cette ville avec de qui, (sequelles contennaient l'assurrance de sa marche vers cette ville avec de puissants secours. On nommait cette manière de douncer des seperances, presenbe par billits.

Le elevalier d'Aumale, renommé par son courage, ses pillages, ses débauches, ses profanations et son catholicisme, fit, le 14 mai 1590, une sortie, et força les enuemis d'abandomner l'albiay e Saint-Antoine : ses soldats pillerent le couvent des refigieuses, s'emparèrent des vases sacrés et de tous les ormenents de l'égiés. On prêta de nouvean le serment de mouir piutot que des e rendre.



mis furent forces de se retirer vers Juvisy. Le 3 juin on fit une revue de toutes les forces que pouvaient fournir les prêtres, les moines et les écoliers : « Roze, « évêque de Senlis, marchoit à la tête comme commandant et premier capitaine, « suivi des ecclésiastiques, allant de quatre en quatre; après, venoit le prieur « des Feuillants avec ses religieux ; puis les quatre ordres mendiants, les capu-« eins, les minimes, entre lesquels il v avoit des rangs d'écoliers. Les chefs des « différents religieux portoient chacun d'une main un crucifix, et de l'autre une « hallebarde : et les autres des arquebuses, des pertuisanes, des dagues et autres · diverses espèces d'armes, que leurs voisins leur avoient prétées. Ils avoient « tous leurs robes retroussées et leurs capuelions abattus sur leurs épaules, Plusieurs portoient des easques, des corselets et des pétrinals, llamilton, « écossois de nation, curé de Saint-Cosme, faisoit l'office de sergent, et les ran-« geoit, tantôt les arrêtant pour chanter des hymnes, et tantôt les faisant mar-cher : quelquefois il les faisoit tirer de leurs mousquets.

 Tout le monde accourut à ce spectacle nouveau, qui représentoit, à ce que · les zélés disoient, l'Église militante. Le légat y accourut aussi, et approuva « par sa présence une monstre (revue) si extraordinaire, et en même temps si risible: mais il arriva qu'un de ces nouveaux soldats, qui ne savoit pas sans « doute que son arquebuse étoit chargée à balle, voulut saluer le légat, uni étoit « dans son earrosse avec Panigarole, le jesuite Bellarmin et antres Italiens, tira · dessus, et qua un de ces ecclésiastiques, qui étoit son aumônier; ce qui fit que - le légat s'en retourna au plus vite, pendant que le peuple erioit tout haut que - cet aumônier avoit été fortune d'être tue dans une si sainte action. »

On fit des sorties, des sermons, des processions et quelques revues pareilles à celles dont je viens de parler : expédients qui n'amenaient pas l'aboudance. La disette faisait des progrès effravants, et les gouvernants ne laissaient pas même à ceux qui en souffraient la consolation de se plaindre et de réclamer un sort meilleur. Plusieurs bourgeois, pour avoir dit qu'il serait utile de faire la paix, furent les uns pendus, les antres jelés à la Seine,

Le 13 juin, le peuple de Paris, poussé par la faim, ou poussé par le parti du roi de Navarre, appele parti des politiques, s'attroupa, et demanda à grands cris, la paix ou du pain. Le 15 de ce mois, le parlement fit défense expresse de parler de paix ou de trève avec le roi, sous peine de mort. Malgré cette défense, ces eris furent encore rénétés. Le 17 juin, un convoi de vivres, escorté par le sieur de Saint-Paul, entra heureusement dans Paris, Les riches s'approvisionnérent; les pauvres ne purent faire de même. Dès le 20 juin, le pain Jeur manquant entièrement, on imagina de leur faire des bouillies avec du son d'avoine ; eet aliment sans sue se vendait fort cher. - Le lendemain, on fit a Notre-Dame-de-Lorette le vœu d'une lampe et d'un navire d'argent, pesant trois cents mares, pour déterminer eette madone à faire eesser le déplorable état de Paris, Ce moven n'amena point l'abondance. - Ou cherchait à distraire le peuple de sa disette insupportable par des sermons, où l'on annonçait toujours la prochaine arrivée du due de Mayenne avec des vivres, et par des processions journalières, où les zélés cheminaient les pieds nus. Ces sermons et ces processions ne

domaient pas de pain. — On exposa le saint-sacrement sur les autrls; on passait la nuit à prier dans les églises; la famine augmentait. — Elle accrut à un tel point, que les rues el les places publiques relentissaient des cris lamentables de ceux que la faim tourmentait.

Le 25 juin se tint une assemblée générale où, après plusieurs débats, il fut arrête que les communautés religieuses seraient chargces de nourrir les paurres, et qu'il serait fait une visite dans tous les couvents pour conslater la quantité de denrées dont ils étaient approvisionnés.

Les Assuites se signaferent peu honorablement : car leurs maisons étaient hondamment pourvues de vivres. Peu touchés de la misère publique, ils ne voulaient point la diminuer à leurs depens. • On y trouva, dit l'Estoile, quantité • de libed, et du biseuit pour les nourrir plus d'un au; quantité de chair saile, • de lègumes, de foint autres vivres, et en plus grande quantité qu'aux qualre meilleures maisons de Paris. Chez les capucins, on trouva du biseuit eu aloudance; enfin, toutes les maisons des ecclesiastiques etoient munies de provisions au-delà de ce qui leur étoit nécessaire pour la demi-annice. - Dans le recensement qui fut fait pour repartire es secours temporaire, il risultiq que le mombre des familles pauvres s'étexta à douze mille trois cents, dont sept mille

trois cents avaient de l'argent sans pouvoir trouver du blé à acheter. La ressource qu'offrirent les monastères fut bientôt épuisée, Alors on mangea les animaux : environ deux mille chevaux et huit cents ànes on mulets, dont la chair se vendait à un très-haut prix, furent sacribés à la faim publique. « Les pauvres, dit un écrivain ligueur, mangeoient des chiens, des ehats, des rats, - des feuilles de vigne et autres herbes. Par la ville, ne se voyoit autre chose « que ces chaudières de bouilties (faites avec du son d'avoinc), et herbes cui-» les sans sel et marmitées de chair de elieval, ânes el mulets. Les peaux mêmes - et cuirs desdites bêtes se vendoient cuites, dont ils mangeoient avec grand « appétit... Dans les tavernes et cabarets, au lieu de bon vin, on ne frouvoit « que des tisanes mal cuites; on en veudoit dans les carrefones... S'il falloit un - peu de pain blanc pour un malade, il ne s'en pouvoit trouver, ou bien c'étoit » à un écu la livre... Les œufs se vendoient dix ou douze sous la pièce. Le septier « de bled valoit ceut ou cent vingt écus... Fai vu manger à des nauvres des » chiens morts tout cruds par les rues; aux autres des trines que l'on avoit » jetées dans le ruisseau ; à d'autres des rats et des souris que l'on avoit pareil-» lement jetés, et surtout des os moulus de la tête des chiens, »

Cependant, l'armèr voyale ayant reçu de nouveaux renforts, Paris fut rigoureusement rescriré, et les moyens de s'approvisionne d'evinerut plus difficiles. Les sorties, les canonnades ne produissient nul résultat utile : l'espérance se perdait. Les rucis de Paris se rendissient de cadaves d'abiliants morts de faim : chaque matin, dit un ligueur, ou voyait dans les rues de Paris de cent à deux exist sedavers de presonnes mortes de faim : et, en trois mois de termps, ajoute-ci-li, - il s'est trouvé, de compte fait, treize mille mort de fains - 8 ha famine se pignient de smalaties engendries que la mavaise qualité des aliments. Les effets de ces malaties étaient semblables à ceux des mandies produites par les famines des seicles de harburie, dont jai partie. Le 23 juillet, plusieurs pauvres, ne pouvant plus supporte un état aussi doubureux, alfèrent, à la faveur de la mit, se jeter aux prieds un rui, lui demandèrent du pain et la permission de laisser sortir de Paris les habitants qui souffraient le plus de la disette. Heuri IV, altendri, leur a escorda leur demande, et permit à trois mille pauvres de sortir de la ville: le lendemain, de grand matin, près de quatre mille de crs gens affamés profitérent de cette permission; mais, les suidats syant remarqué que leur nombre excédait celui que le roi avait fixé, en forcérent environ buil cents à rétrograder vers la ville: ces malheureux y rentérirent en coussant des cris inmentables.

Le 37 juillet de la même aunée, des hourgrois de divers quartiers se réunirent, alièrent deste le due de Nemours, gouverneur de Paris, et lui dirent, leslarunes aux yeux, qu'it était mort treate unite personaex par la famine, et que le secours des Espagnols, si souvent promis, n'arrivait pas : ils lui demandérent des vivres ou la permission de se rendre au roi de Navarre. Le due les reavoya en leur dissant qu'il communiquerait leur demande à son conseil, et que, dans peu de temps, jis auraient une décision. Une nouvelle reuinoi de bourgoois se fit au Palais de Justice. La plupart d'entre eux étaient armés, et demandaient hauteuneut du paino un la parix. Le due de Nenours accourt, foit fermer le Palais et mettre eu prison la plupart des mécontents; deux furent pentus, du dissit une le roi de Navarre avait évertic cette émente.

Le mal alait toujours croissant: tons les ânes, tous les étiens, les chats, les rats et l'Înerle qui croissait dans les rues étaient consommés : on avait épuis- les plus alfreuses ressources. Dans les maisons des riebes, on se nourrissait avec du peiu fait de farine d'avoine. Les pauvres imaginèreut de pulvériese de l'ar-doise, et de na faire une espèce de pair : ils alfevent plus foir : ils deterrèreut dans les einectières les os des morts. Ces os, réduits en poussière, formaient un aiment qu'ou nouma le pain de modante de Monderasière.

Enfin, pressés par les instances des bourgeois, par la crainte d'une révolte et par l'impossibilité de nourrir les soldats de la garnison, les chefs de la Ligue, à Paris, imaginérent d'entamer une négociation avec le roi, ils envoyérent un député pour lui demander une entrevue et des passeports : le cardinal de Gondi et l'archevèque de Lyon furent nommés. Mais, avant de partir, ils crurent néeessaire d'obtenir du légat du nape l'absolution du crime qu'ils allaient commettre en communiquant avec un prince hérétique, et en faisant ee qu'ils avaient iuré de ne jamais faire. Le légat eu usa généreusement, et leur accorda la permission de violer leur serment. Un autre motif détermina les chefs de la Ligue à entamer cette négociation : ils pensèrent que leurs députés en sortant de Paris pourraient faire parvenir seerêtement des dépêches au duc de Mayenne et au due de Parme, Henri IV fit une verte réprimande à ces prélats députés de la Ligne, et les accusa, ainsi que œux de lenr cabale, d'être les nuteurs des maux affreux qui desolaient Paris. Cette entrevue se tint, le 10 août 1590, dans l'abbave Saint-Antoine, Elle n'eut d'autre avantage pour les Parisiens que de leur procurer une trève de dix jours, pendant laquelle le roi accorda plusieurs passeports aux dames, aux écoliers, aux prêtres, même à ses plus grands enucmis. Le 17 août, voyant qu'il n'obtenait aucune réponse satisfaisante à ses propositions, il attaqua de nouveau Paris.

Gette attaque fut pour les Parisseus, qui commençaient à concevoir quedques espérances, un coup acedibait. Le souveair des nux passés, la craite de les voir se renouveler encore, les réduissient au désespoir, lorsqu'un éviennent inattendu vius shietement changer teur situation. Le 90 and, it à noissance du jour, les sentituelles apercurent que les extérieurs de l'enceinte étalent dégaraits de troupes ennemies. Alors des cris de joie se font entendre sur tous les points de la muraitle. Les habitants, éveillés à ces éris, ne peuvent eroire à ce bon-leur inespére; ils accourent sur les remparts, et s'assurent par leurs yeux de la write de cette nouvelle. Aussitol le 16 Donné letta faite cépiteles et à vielle de centre de la vielle de cette nouvelle. Aussitol le 16 Donné letta fetable : le précliedeur l'anigantole flu un sermon, et n'oubita point de faire célètere cet événement par une magnifique procession. Les plus affamés laisseruet es cérémonies, se répandirent dans les champs, dans les villages voisins, et y cherchèrent pâture. Heuri l'i, histrit de l'approche de l'année se passonie commandée par le duc de Parme, avait, deux heures avant le jour, levè le siège de Paris pour aller audexant de cette armée et la combattre.

Peux jours après, les Parisieus apprirent avec jois que Henri IV, n'ayant pur eiussir à faire sortir les dues de Parme et de Mayenne de leurs retranchements, avait divisée son armée et l'avait rejurdie en plusieurs provinees. Le duc de Mayenne put alors, saus risque, se routro à Paris en effet, le 18 septembre, il y arriva - Les Parisieus, dit l'Estodie, ne témoignérent pas grande jois à son - arrivée, et le regardoient d'un ceil plus triste que joyeux, étant encure comlattus de la faim, et plus touchés des maux qu'ils avoient endures que de - honne sepéraine pour l'aveuir.

le sortinis des bornes que je me suis preserites, si je m'engageais dans l'exposé des évéments multipliés qui se sent passés depuis le 12 septembre 1580, époque où le siège de l'aris fut levé, jusqu'an 22 mars 1534, qui fut celle où Henri IV its on entrée dans ecte vièlle. It saflit d'avoir offert le tableun des progrès de la Ligue, de la chute du dernier des Valois, du siège de Paris, et de la misère excessive de ses habilants.

Trois classes d'hommes figurent dans ce drame politique. Dans la première ont les princes, les seigneurs (excepté leuri Vé quelques-uns de ses fidéres anis), miérables ambitivas, qui, sans autre tulent que la dissimutation et la perdide, sans antre vertu que la persiance, e'sancent péubliement vers leur but, de crime en crime, et en sont punis par des erimes. — Dans la seconde classe sont les ecréicisatiques, qui, an nom saerce de la religion, précherd la sédition et le meurtre, que cette religion condanne. — La troisième est le peuple, toujours trompé, parce qu'il est toujours créchiet, toujours imanole à l'ambition des chefs, toujours rayant les frais de leurs manœuvres ambitienesse. — Les principaux personauges, démues de vertus, d'élevation d'âme, de genérosité, de patriotisme, qu'ont rieu du caractére béroique, et u'inspirent aucum intérêt; unis les évicements et les malheurs qu'ils out fait naître, offrent des leçons doul la toditione et la navale revent retirer outenne enseignement utile.

## PARIS SOUS HENRI IV.

Henri, roi de Navarre, le 2 août 1589, succéda, comme le plus proche héritier de la couronne, au roi Henri III, assassiné à Saint-Cloud par le moine Jacques Clément. Le 3 du même mois, il reçoit le serment de lidélité des seigneurs qui se trouvaient dans l'armée royale, et pril le nom de Heari IV.

Avant d'arriver au trône de France, ce prince éprouva les rigueurs el les capriess de la fortune. Appelé à Bris pour y épouser la serur du roi, ses nores devaient être le prétude de son assassiant. Elles furent aussi celui du massare de ses amis ; mais les poignants de la Saint-Barthélemi l'épargièrent. Placé à la 18te du parti protestant, il combatit toigners avec courage el souvent avec succès. Le pape, en 1855, l'excommunic, anisi que son cousui le prince de Condé. Henri fit afficher dans plusieurs rues et carrefours de Rome, et notamment sur les statutes de Pasquin et de Marforio, son opposition à la buille qui l'excommait. Il répondit à Stix le vavec et sylt equi avait employé Fillippe-Felle dans sa lettre au pape Boufface VIII, Voié son début : - Henri, par la grace de bien, roi de Navarer, prince souverain de hêarn, permier pair de Prance, Sopose - à la déclaration et excommunication de Sixte V, sol-dinant pipe de Bous, in amintient flause, et en appelle comme d'abuse na rour des pairs de France, - desquebs il a cet honneur d'être le premier; et, en ce qui touche le crime d'abrorise, et de laquelle il ex flaussement accorde parts de france, - désquebs ju a de chapsquel de Rassement accorde pairs de l'autoritor, dit et

soutient que monsieur Sixte V, soi-disant pape, sanve sa saintelé, en a faussement et malicieusement menti, et que lui-même est hérétique; ce qu'il fera

» prouver en plein concile libre et légitimement assemblé, etc. »

Ce prime, qui avait fait la guerre avant d'être roi de France, la fit encore longlemps après : il batalla, pendant l'espace de cinqu ous xun s, avec plus de courage que de bonheur, balfotté par les cabales de la plupart des seigneurs, qui tour à four servaient, abandonuisent ou trahissient ess niterès, et qui formèrent contre sou autorité un tiers-parti. Après avoir négorie imultiement auprès des chefs de la Ligue, il prôt la résolution d'embrasser la religion cattunique. In exonference se tint, an mois d'avril 1334, dans le village de surreune, entre des catholiques ingueurs et des entholiques royalistes. Par suite de cette conférence, fut concelne entre les partis une trêve, laquelle combla de join les Parisiens, qui pureut alors, avec securité, aller visiter leurs champs des environs de Paris et leurs formes dévastées.

Le roi, pendant celte conférence, se retira à Mantes, Cette ville figurait alors comme la capitale de sa domination. Sollieit è venente par phiscisses personnes de changer de religion, changement qui lui était présenté comme l'unique moyen d'établir une paix drarbler, il fut arrêté qu'ils e ferait instruire, et que la vitte de Saint-Denis serait le hen où il manifesterait sa conversion par des actes de religion enthólique, en y entenhant la messe. Un grand nombre de Parisiers assista à la cérémonie, qui se crédèra le 25 juillet 1933. Ils virent le roi, accompagne des princes et des officiers de la conrome, se reuler à l'église Saint-Denis, où il fut reçu par le cardinal de Bourhon, et pusicurs autres pré-lats, devant lesquest il promoner la formule de son adiparation.

Cet acte solomed augmenta le nombre des partisants du roi, et diminua l'inuence que les zélés ligueurs exerçaient sur les esprits crédules; mais il ne convertil point les chefs de la Ligue, ne modéra point l'étoqueuce furilonnel des prédicateurs, et ne livra point Paris à Henri IV. Dès lors il fut démontré up le cattholicieme dait le précette, et nou le vérhalbe moit de la Ligue.

Le roi voyant que son activité et ses forces militaires étaieut insuffiantes pour obtenir ser ses nombreux cuemeins un avantage dévisit, ét que sa conversion ne produisait pas tout l'effet qu'on lui en avait fait espèrer, se dévidi à marchandre et achetes servétement la conscience de plusieurs gouverneures qui tennieut pour la Lique diverses villes et places fortes; et le prix de leur trabison fut débattu comme s'il sacissait d'obtés de commerce.

Cest par ce moyen qu'lleuri IV rentra en possession de Paris. Le comte de Belin, gouvernour de cette ville, avait, magire ses serments, promis de la vendre au roi; mais, devenus usspect aux lineurs; il fut destitué le 17 janvier 1934. Le comte de Brissea fet nis à sa plate; apples avior précié tous les serments exclesis, il les viola presque aussifié en livrant Paris à Henri IV pour la semme d'un affinio six rent numérie-riondentiage mille nutre entsi luttle nutre entsi luttle nutre entsi lutte entsi entsi lutte entsi lutte entsi ents

Tout clant disposé et les rôles distribuis pour la reddition de la place, une partie de la grainsu estgapole fut, sous de faux préctets, s'élogiené de brais, Le 22 mars 1394, dés quatre heures du tualin, Brissoe, gouverneur de cette ville, et L'autilier, prévit des marchands, se rendirent, sous bruit, à la Porte-Neure, situes sur le quai du Louvre, an-dessus de l'emplacement où depuis on a bâil le Poul-lioyal. Cette porte, comme plusieurs autres, était terrassée lis lierut promplement enlever les terres qui en bouchaient l'ouverture, ét y placérent pour gardes des hommes affilés. Par ces diverses portes, lleuri IV et une partie des set roupes s'untrodusièrent au maint dans la ville.

D'autres corps de troupes, tirés des garnisons de Carbeil et de Melun, descends par la Seine, furent accueille par les partisans du roi, qui biastérnat les chaines feudues à travers cette rivière pour laisser entrer leurs bateunts, et lirent en sorte quist passent sans sobstate tenir débarquer sur le quai des Gélestins. Toutes ces fortes c'ant assemblées dans Paris, Brissac en sortit pour alter au-devant de Benti IV. Ge on; près deutre dans une vité on il avait tant d'emiemis, oni depuis lougteups on avait juré sa perte, montra des craintes de d'Inésitation il y entre et en sortit trois fois, dit un contimporain. Sur les sept heures du matin, plus rassuré, entoure de ses gardes et d'une nonbreuse cavalerii, il ottra par la Porte-Neuve, se rendit au Louvre, s'y reposa, en sortit à neuf heures accompagné d'un nombreux et brillant cortèce, et al a l'égies Sorte-Bune, où, aus on des cloches, il fut requ par le chapitre et l'arcthidiarer, en l'absence de l'évèque. Il y entendit la messe et un Te Denus, nois il revintant nouvre.

Cette entrée imprévue atterra les ligueurs. Itevenus de leur stupéfaction, plusieurs coururent aux armes; mais ce commencement de résistance n'ent pass de suite. Olivier, capitaine du quartier du Temple, se donna des monvements inutiles pour en soulever les liabilants.

Le soir, Henri IV ordonna à l'ambassadeur d'Espagne de sortir sur-le-champ

avec les troupes espagnotes. Cette sortie «effectua sans evenment par la porte Saint-Denis. Le roi, sétant páze à ume fenter de june maisou voisien de cette porte, vii déliter est roupes étrangères au nombre de trois mille hommes, et dit à l'ambassadur : Monsieur, roumannate-mois de serie mattre, unit s'ay recence plan. La journée du 22 se termina par des réjouissances et des cris de Vire le roit et unit e relas formed du locat du pane de venir salver lleuril.

Le 37 mars, la Bastille fut rendue au roi par Antônie Dunnaine, dil Dobony PEspinson, qui ne avati été nomme gouverneur pour la lique. Il ne reutil cette forterresse que lorsqu'il tot informé que le duc de Mayeume ne pouvait la securior au cui agreti pour lui et la garrisson, et ne voulut recevoir au cui argeut pour cette redditous. Soliétie de recomaitre lleuri IV comme son roi, il répondit qu'il avait donné sa foi an duc de Mayeume, et ajouta que l'arsacte duit un teritre, qu'il le southendrait en le contoblatur en présence du rui; qu'il lost innagerait le ceure un reatre; qu'il saliait l'appeler au contoat, et qu'il lui ferait perfet l'houneur, s'il ne lui faisit que percle a vie.

Henri IV, parvenu ainsi à se rendre maître de la capitale de la France, se montra magnanine envers ses plus aclaranes détracteus, et ue conscru a contre cux ui haine ni desir de vengeance. Cette conduite générouse l'étera au-dessus des morars de son siècle, où les actes des repressibles et les vinideations donnaient, dans l'opinion de la noblesse, des droits à la considération ; où les vialeures les plus reminelles se placeient au rang des exploits les plus générals.

La crainte du poignard des moines et des fanatiques troubla son repos pendant tout son règne, et lui lit commettre des fautes. Cette crainte, eomme les évènements l'ont prouvé, n'était que trop bien fondée.

Il redoutait les iésuites ; il voulut s'en faire des amis. Il les caressait comme le faible caresse un ennemi redouté : vaines condescendances! sa mort était résolue : lui-même en fut averti, et têmoigna au marêchal de Bassompierre ses appréhensions sur le sort qui le menacait. Peu de jours après cette communieation, le vendredi 15 mai 1610, le roi se rendait du Louvre à l'Arsenal, et nassait par la rue de la Ferronnerie, rue alors fort étroite : son carrosse y fut arrêté par un embarras de voitures. Ses gens de pied quittérent la rue, et passérent par une des galeries du éharnier des Innocents, Pendant cette station forcée, le roi se penella pour parler au duc d'Épernon : alors un homme s'avance, s'élève sur les roues de la voiture, porte au roi, à l'endroit du cœur, un conp de eouteau qui lui arracha ees mots, les derniers qu'il ait articules : Je suis blessé. Sans se déconcerter, l'assassin frappe un second coup. Le premier coup était mortel, le second ne l'était pas. Un troisième coup fut, dit-on, porté, mais il n'atteignit point le roi. « Chose surprenante, dit l'Estoile, nul des seigneurs « qui étoient dans le earrosse n'a vu frapper le roi; et, si ce monstre d'enfer « eût jeté son couteau, on n'eût su à qui s'en prendre : mais il s'est tenu là » pour se faire voir, et pour se glorifier du plus grand des assassinats. « Cet assassin était Ravaillae.

Ainsi, après avoir échappé dix-sept fois au poignard de ses ennemis, il suecomba à la dix-huitième.

## ÉTABLISSEMENTS CIVILS ET BELIGIEUX.

PRAMIDE COMMÉMORATIVE DU CRIME DE JEAN CHASTEL ET DE CEUX BES JÉSUTES. Elle était située en face du Palais de Justice. Voici l'exposé des évênements qui ont causé son ércetion et sa démolition.

bejuis eaviron neuf unis que Henri IV «étalt rendo mattre de Paris, les habitants de cett sile commençaient à godor les douceurs de la paix. Tout présagait un avenir prospère, lorsque, le 27 décembre 1504, ce roi, revenant victorieux de Picardie, curit tout botté dans la citambre de Gabrielle d'Estrèes, sa maîtresse. Plusieurs s'égneurs s'y rendirent pour le saluer, Dans le moment où Brent IV se baissait pour relever un seigneur agenouille dévant lui, un jeune homne, qui s'échait glissé dans la foule jusqu'apprès du roi, lui porta un grand coup de couteau; mais, à cause du mouvement que fit le roi es baissant, le comp ne put l'attenidre qu'à la matchoire supérieure, lui fentil ta lèvre et lui rompit une deut. L'assessin, nommé feau Chastel, fut arrêté et fouilé, et l'on dévourit sur fui le couteau outoit il venait de frapper le roi, Saus balancer il avona son crime, te roi voulait loi jurdonner; mais, instruit que l'assassin était évré des jesuites, avuques il venait de rendre un grand service, en suspendant l'arrêt du parlement qui tendait à les clusser du royaume, il dit: Fallutiel d'one que tes jésuites, passas par ma bordet, sur me de l'arrêt du le l'arrêt de parlement qui tendait à les clusser du royaume, il dit : Fallutiel d'one que tes jésuites, passas par ma bordet, sur me de l'arrêt du parlement qui tendait à les clusser du royaume, il

Aussitol Jean Chastel fut conduit au Ford'Érêque: sa famille, tons les jésuites de Paris, le curé de Saint-Pierre-des-Arrès, furent pareillement arrètés. On mit les seelles sur leurs papiers. On trouva eluz le jésuite Guignard des écrits séditieux et contrairvs au respect dú à la personne du roi.

Jean Chastel fut condamué au plus affrans supplier, et le subil avec le conrage du fantaisme. Les ligueurs le considérèrent comme un marty; et Jean Boucher, curé de Saint-Benott à Paris, composa un fivre en cinq parties, où il soutint que l'assassiant commis par Jean Chastel (edit un acte bérèque. Guigmarfi nt pendu, le père de Chastel banni du royaume pour neuf ans; enfin les issuites furnet expulsés de la France.

Il fut ordonné qu'il serait élevé, sur l'emplacement de la maison du père de Jean Chastel, un monument qui altelserait le erine, la ponition, ce la haine des Français pour les principes alominables des jésuites. Le monument qui dut construit présentait un grand piolestat quadrangulaire porté sur trois gradius : chaceune de ses faces était ornée de deux plasstres ioniques cannéées; entre ces plasstres on voyait une tablé de marber chargée d'inscriptions. Ce piédestat était couronie par quatre frontous ririnqualires est par un attique dévoré de guirlandes. Au-dessus de cel alique et aux angles s'élevaient quatre statues attigençues représentant les quatre vertus cardinales. Le tout était surmonté par un obétisque chargé de bossages, et termine par une croix fleuronnée. Ce monument, érigé en 1950, avait dans son ensemble ving piéca é dévalution.

Les inscriptions de cette pyramide sont rares, mais peu curieuses; je vais donner espendant celle qui se tisait sur la face occidentale. C'était l'arrêt de condamnation de Jean Chastet et des jésuites. Après quelques considérants on lisait:



« Il sera dit que ladicte court a déclaré et déclare ledit Jean Chastel atteint et convaince du erime de lèze-majesté divine et humaine, au premier chef, par - le trez mechant et trez détestable parricide attenté sur la personne du roy : « pour réparation duquel crime a condamné et condamne ledit Jean Chastel à « faire amende honorable devant la principale porte de l'église, nud en chemise, · tenant une torche à la main, de circ ardente, du poids de deux livres; et. » illec, à genoux, dire et déclarer que malheureusement et proditoirement il a « attenté ledit trez inhumain et trez abominable parricide , et blessé le roy d'un « cousteau en la face : et, par fanlses et damnables instructions, il a dit audit - procez être permis de tuer les roys, et que le roy Henri quatrième, à présent · régnant, n'est en l'Église jusqu'à ce qu'il ait l'approbation du pape; dont il « se repend et demande pardon à Dieu , au roy et à justice. Ce fait, être mené « et conduit en un tombereau en la place de Grève : illec, tenaillé aux bras et « aux cuisses, et sa main dextre, tenant icelle le coustean duquel il s'est effor-« cé commettre ledit parricide, coupée, et après son corps tiré et démembré · avec quatre chevany, et ses membres et corps jettez an feu et consumez en · cendres, et les cendres jettées an vent. A déclaré et déclare tous et chacun » ses biens acquis et confisquez au roy. Avant laquelle exécution, sera ledit - Jean Chastel appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour scavoir « la vérité de ses complices, et d'aucun cas résultant dudit procez. A fait et fait « inhibition et deffenses à toutes personnes de quelques qualitez et conditions qu'elles soient, sur peine de crime de lèze-majeste, de dire ny proférer en « aucun lieu public, ne autre, lesdits propos; lesquets ladicte court déclare « scandaleux , sédifieux , contraires à la parole de Dieu , et condamnez comme » hérétiques par les sainets decrets.

· Ordonne que les prestres et escholiers du collège de Clermont et tous au-« tres soy-disaut de ladicte société de Jésus, comme corrupteurs de la jeunesse. - Berturbateurs du repos public, ennemis du roy et de l'État, vuideront dedaus « trois jours, après la signification du présent arrest, hors de Paris et autres · villes et lieux où sout leurs collèges, et, quinzaine après, hors du royaume; - sur peine, où ils y seront trouvez, ledit temps passé, d'estre punis comme « criminels et coupables dudit crime de lèze-majesté. Seront les biens tant » meubles qu'immeubles à eux appartenants employez en œuvres pitovables, » et distribution d'iceux faicte ainsi que par la court sera ordonné. Ontre, fait « défense à tous subjects du roy d'envoyer des escholiers aux collèges de ladite « société, qui sont hors du royaume, pour y estre instruits, sur la même peine « de crime de lèze-majesté. Ordonne la court que les extraits du présent arrest - seront envoyez au bailliages et sénéchaussées de ce ressort, pour estre exé-· cutez selon sa forme et teneur. Enjoint aux baillifs et senechaux, leurs lien- tenants généraux et particuliers, procéder à l'exécution dedans le délai con-» tenu en icelni; el aux substituts du procureur général, tenir la main à ladite « exécution, faire informer des contraventions, et certifier ladicte court de « leurs diligences au mois, sur peine de privation de leur estat.

Siqué, III analet.
 Prononcé audit Jean Chastel, exécuté le jeudi 29 décembre (594.

chasses solenaellement de Paris et de la France, fletris par l'erection de ce unoument et par ses inscriptions, les jésuites plièreut comme le roseau et ne se rompirent point. Ce serait me histoire assez curieuse que celle des intrigues, des moyens saltidies qu'illes molphérent pour rentrer en facuer amprès de Henri IV; elle offiriait aux hommes les plus perfectionnés dans l'art de parvenir des levous profitables.

Enfin, le 25 septembre 1603, les jésuites, après finit amirés de luminésmend, furent rélatifs en France et à Paris; mais en en fut qu'après la mort de Henri IV que les jésuites recompuirent la permission de tenir nu collège et d'ensigner la jeunesse. Le P. Cotton, réligiens de ert outre, devem presque aussitét confesseur et prédicateur du roi, ne tanta pas à sollieire la démolition de la pyramide dont les inscriptions diffamient la josciété de Jésus. Rienri IV y conscutif : le partennel s' prétas. Alors le roi, issuit de son autorité suprème, urdonne aette démolition, et voulut qu'elle s'evécutait pendant la nuit, dans la craine qu'elle n'evécitait un soulevaeunel purmi le peuple; mais le P. Cotton, démanda que ce monument fût défruit en plein jour, disant que Henri IV n'était point un roi de l'émètres.

CONVENT DE PECPES, SIMÉ THE de Ces DOM, À l'EXTÉMILÉ DE BADDING SMITH. Antoine. Vincent Missart ciabili les Printents réponse du teurs-orde de Saint-François, en 1600 en 1601, dans une maisson du village de Piepus, juits occupés par des caqueires on des psimils. Biendét cette maion parti insuffiante un pré du réformateur : il fit, en 1611, commencer la construction de nouveaux bâtiements et d'une nouvelle église, et son curavout devint de les droits.

Celle maison, supprimée en 1730, est devenue une propriée particulière, IRGOLEES, reculetet, recueilles; convent situe au coin de la me des Récolets et de celle du faubourg Saint-Martin. Il offre encore une ramification de la souche féconde plantée par François-le-Séraphique. Quelques religioux de ret ordre, favorisée par un lapsisier, Jacques Cottard, qui leur doma une vaele maison dans un lieu inhabité, et profegés par Henri IV et Marie de Nédiérs, yé caldirent en 1630, et y fleuro blatir me égiés qui n'avait roie or erenarquable, Les révollets furerot supprimés en 1790, et leurs baltiments convertis en hospiec des Laeuroldes.

pertit-sactistists, convent situe rue des Peitis Augustins, au findhomy saint-Germian Margaretie de Valois, première femme de Heuri IV, princesse ansis galante que devole, dans un danger auquet elle érlança à son claiteou d'Eson, en Auvergue, avait fait un veu qu'etle désirait accomplir, Ayant donné son consentement à la dissolution de son mariage, le roi hui permit d'Inbiter Paris, et d'y porter le litre de reine. Elle acheta un vaste emplacement et na holet dans le faulourg Saint-Germain, près du cours de la Seine. Dans Fendos de cel hôtel se truurait un peit établissement monasique fonde par Marie de Niviles, seconale fonum de Heuri IV șii drait compose de ciuq frivers de la Clarife que cette reine avait fait venir de Florence, Margaretie equisas ces moines, et, d'après les conseils du IV. Amet, augustin, qu'elle avait chois jour son confesseur, elle les renufacea par des angussins. Par ce moven son vest du accompió. Autories spar un beveet du pague de l'au 1607, et l'au tort.

vingt augustins déchaussés, conduits par le P. Amet, vinrent occuper la maison des frères de la Charité.

Cette princesse capricieuse avait plusieurs singularités dans le caractère: elle en manifest dans cette fondation. Elle voulut que ce couvent portât le nom d'Autel de Jacob, et la chapelle, celui de Chapelle des Lounques; que quatorze frères, c'hargés de la desservir, c'hantassent Jour et nuil, saus discontinue, de deux à deux, en se relevant d'Ileure en heure, à la louange du Seigneur, des hymnes et eantiques sur des airs modernes qui leur seraient preseris. Elle exigeait en outre que ets frères, chanteurs éternels, us sorisseut januis du couvent, et n'eusent aucune communication avec les séculiers. En 1612, Marquerrite de Valois se brouilla avec son confesseur, le P. Anet: et lle renvoya avec ses augustins déchaussés, qui, dissil-elle, ignoraient le plain-chant et chantalent fort mal. Elle fit venir, pour les remplacer, des augustins chaussés de la réforme de Bourges. Ce changement fut la provou é par le pate.

On fut obligé, après la mort de Marguerite, de faire des quêtes pour foornir aux frais de la construction de l'église et du couvent de ces religieux. Anne d'Autriche, le 13 mai 1617, posa la première pierre de l'église, qui fint balie dans l'espace de deux ans. La construction du cloître et des autres bâtiments fut commencée deux ans a arés.

L'architecture de cel édifice n'avait rien de remarquable : une chapelle, placée à celú de l'égias, recouverte par un doine, offirt à Paris le premier exemple de ce genre de toiture. Cette égilse el l'endos qui en dépendait ont éé ulliement anaphoys pendant la révolution. La comunision des monuments, nc 1191, ar-rêta que tous les objets de l'art de la sculpture y seraient déposés. On en forma un musée, dit des monuments, proposit, qui, pour la première fois, fut ouvert le 15 froctider an III, l'en parlerai en son lieu. Enlin c'est sur l'emplacement de ce couvent qu'on cabibil tobus tard l'Ecol des Benace-tats.

MASON DES FRÊMES DE LA CHARTÉ, située rue des Saints-Pères, nº 45. Les réress de la Charté, éconduis par la reine Marguerite de Valois, vinreut s'établir dans un lieu du vuisimge, où se trouvait une ancienue chapetle de Saint-Pierre, destinée aux domestiques et aux vassaux de l'albhaye Saint-Germain-des-Près, et qui fut cédee, en foit, à Saint-Subjère. Les frères de la Chartié furent d'abord autorisés à y célètre l'office divin; puis, en fo50, lise un deviune propriéctiers. Cette chapelle, située dans un lieu necore environné de jardins, fut démolie pour agrandir le cimetière de Saint-Germain. On en construist une nouvelle, en 1614, dont la roine Marguerite poss à première pierre. Elle fut consacrée en 1621 et achevice en 1731 : é'est alors qu'on commença la construction de son portail, sur les dessins de Cotte. On voyait dans cette église plusieurs tableaux de grands mallres. La volte, peinte à fresque par Philippe de Chanpagne, offrait l'effet merveilleux de la perspective d'un Christ peint au run plan horisontal, et qui semblait l'être sur un graha noriontal, et qui semblait l'être sur une surface vertirebel.

Dans ce couvent, dont la règle était fort austère, se relira, en 1676, Louise-Françoise de La Baume-te-Blanc, crée duchesse de La Vallière, maîtresse de Louis XIV. Dèsolée de voir ce monarque lui préferer madame de Montespan, elle pril la résolution violent de fuir le roi, la cour et le monde. Son dépil lui donna le courage de se deponiller des titres de duchesse et de favorite pour prendre celui de seur Louise de la Misericorde. Elle vécul frente-six ans dans cette maison, se soumettant rigourensement à la règle, et y mourut en 1710.

Ce couvent fut supprimé en 1790 : dant la suite ou démolit l'église, et l'ou vendit les autres bâtiments. En 1815, quelques aurienues earnéities se sont réunies dans une partie des bâtiments qui subsistaient encore, et y ont fait construire une chapelle, où, comme je l'ui dit, elles ont placé le tombeau du eardinal de Bérulle, aux strarsie et Lesfoeard.

CAPECINES, couvent de religieuses situé d'abord rue Saint-Honoré, en face de la place Vendôme.

Louise de Lorraine, épouse de Heuri III, hissa, pour fonder un cauvent de capucines à Bourges, la soume de soixante mile livres. Marie de Laxenthourg, et duchesse de Merceur, sa belle-serur, exceuta en partie la volonié de la défunite reine; seulement, au lieu de fonder le ceuver ai Bourges, elle le fonda dans Paries. Elle aeleta l'hótel du Perrou, et posa, le 27 jain 1601, la première pierre du bâltiment, un fin da échec è de ceuep par les recipieses sen 1606.

Louis MY, en 1688, pour faire construire la place Vendóme, ordonna la demolition de ce couvent et l'évection d'un nouveau monastèré, plus vaste et plus commode, à l'endroit où finit la rue des Petits-Champs et où commence la rue des Capacines. La façade de l'église correspondit à l'ave de la place Vendôme.

Ce couvent fut supprimé en 1790: il y avait alors dix à dours religieuses, qui frient traitées were les éçants dus à leur dagée di a leur position. Les baltiments de ce monastére furent, dans la suite, desfinés à la fabrication des assignats. Les jardins de cette maison, thétier des gemissements et des austerités, devin-rent, prodant quedques aumées, une promenade publique et le séjour des jeux et des aumsements: la flut établi le premier Pranciume. L'afin, je dirai que c'est sur une partie de l'emplacement de cette maison treligieuse qu'en 1806 fut ouvete la belle run etit de Napofran, puis de la Paix.

montal, sant-torres, situé rue du Carvine-Prenant et de l'Hôpital Saint-Louis, La peste, ou me modale confagieuse prespo amosi deastreuse, répundait plarme dans Paris vers la lin de l'amure 160s. L'hôpital de l'Hôde-Hère, si insuffisant, à una alaministré, cet alt plus proper à propager cette cootagion qu'à la déruire. Les pestiferès conclusient ordinairement dans le mème lit avec d'untres malades. Le hurem de la ville exposa na president de l'artal l'urgeule nécessité d'avoir un fieu spécialement affecté aux pestiferès. Le roi, par un citt du mois de mai 1607, assigna des fonds pour le construction et l'entretien d'un nouvel hôpital, qu'il lit nommer de Saint-Louis ret, le vendredi 13 juillet de la même aume, ce roi posa la première pierre de la chapelle. Dans l'espace de quatre aux ce vaste editiec fut acheve sons la direction de Chaule Villelaux, mais en 161s soulement on put y placer des malades. Cet hôpital r'a pas cessé d'être en activité, et a reçu des améliorations iout je parlerai dans la suite.

HOPLEM, SAINTE-ANNE OU DE LA SANTÉ, SILUÉ au-delà de la barrière de la Santé, Marguerite de Provence, veuve de saint Louis, avait etabli en ce lieu un petit livipital qui fut reconstruit en 1607, aussi à l'occasiont de la peste dont je viens de parter dans l'article précédent. Cet hôpital a servi par la suite et pendant longtemps de lieu de convalescence pour les malades de Hiblé-Hieu; mais, de nos jours, les bâtiments, assez vastes, et son euclos, eutouré de hautes murailles, sont devenus ceux d'une ferme appartennai à l'iblé-là-lieu;

MANTACTUR DE TAPIS, PAÇON DE PERSE, établié en 1607, on maison de la Normaneire, situe qui de liftij, pr. 20. Henri IV Avoriss les manufectures : il fonda des établissements de ce geure dans les galeries du Louvre et dans les ladiments de la Place-Royale. Il favoris-sa pareillement la fabrique de tapis façon de Perse. Réorganisé par le ministre Colbert, cet établissement était presque abandonné, lorsqu'en 1731 le duc d'Antin ilt réparer les latiments, et hi rendit son activité. El 1828 cette manufacture a été evinei aux Gobelins.

POXT-NEUF. Depuis longtemps on avait senti la necessité d'une communication facile entre les quartiers de la Ville, de la Cité et du faubourg Saint-Germain, Henri III, en 1578, sous la conduite de son architecte, Jacques Androuet du Cerceau, entreprit la construction de ce pont, Voici comment l'Estoile parle de cette entreprise : « En ce même mois (de mai , les caux de la Seine étant « fort busses, fut commencé le Pont-Neuf, de pierres de taille, qui conduit de « Nesle à l'école de Saint-Germain l'Auxerrois), sous l'ordonnance du jeune du « Cerccau, architecte du roi..., et furent, en ce même an, les quatre piles du « canal de la Seine, fluant entre le quai des Augustins et l'île du Palais, levées « environ une toise chacune par-dessus le rez-de-chaussée. Les deniers furent » pris sur le peuple..., et disoit-on que la toise de l'ouvrage coûteit 85 livres. » Les troubles civils empéchérent la continuation de cet ouvrage. Vers l'au 1602, Henri IV fit reprendre les travaux de ce pout : ils furent dirigés par C, Marchand, et étaient fort avancés le 20 juin 1603, époque où ce roi voulut y passer malgré les dangers qu'il avait à courir, - Le vendredi 20 de ce mois, le roi · passa du quai des Augustins au Louvre par-dessus le Pont-Nenf, qui n'étoit · pas encore trop assuré, et où il y avoit peu de personnes qui s'y hasardassent, · Ouelques-uns, pour en faire l'essai, s'étoient rompu le cou, et tombés dans « la rivière : ce que l'on remontra à Sa Majeste, laquelle fit réponse, à ce qu'ou » dit, qu'il n'y avoit pas un de tous ceux-là qui fût roi comme lui. « On pouvait, en 1605, passer sans danger sur ce pout, dont la route ne fut achevée qu'en 1607 (1). Pour établir la communication de ce pont avec l'île de la Cité, on prolongea la pointe occidentale de cette lle; et cette prolongation divisa le Pont-Neuf en deux parties.

Le pont est orné, sur ses deux fices, d'une comiche très-sillante qui règne dans toute sa longueur et est supportée par des consolés en forme de masques de salyres, de sylvains et de dryades d'un lean caractère. On croît que quelque-sures sont l'ouvrage de Cernain Pilon. En 1773, on fit de grandes et utiles réparations à ce pont. On alaissa et l'on révieté les trottoirs : les demi-lunes

<sup>(1)</sup> Sa longueur totale est de 229 mètres 41 centimètres, ou 108 pieds de roi ; sa largeur entre les têtes est de 23 mètres (0 centimètres, Le diamètre moyen des ares, dans la partie méridionale du pout, est de 12 mètres (0 centimètres, et dans la partie expeliationale de 12 mètres (4 centimètres, et dans la partie expeliationale de 12 mètres (4 centimètres).

qui s'elevaient à l'aplomb des pitrs laissaient un espace vague et ordinairement rempii d'immondices. Sur ces espaces l'arent bàties viugt loges ou boutiques en pierres de taille qui décorent et vivillent ce pont.

CHATEAU-GAILLABD, situé vers l'extrémité méridionale du Pont-Neuf, sur le quai Couti, au bord de la Seine, et à l'endroit oir est aujourd'hui la voûte sous laquelle on passe pour descendre à l'abrenvoir. Il présentait une construction isoke, munie d'une tour ronde, et fut démoit sous le régne de Louis XIV.

BLE, PLACE ET PORTE BAUPHINE, etc. La construction du Pont-Neuf entralna, dans les parties aboutissantes, plusieurs changements heureux. On combla les bras de la Seine qui séparaient ces llots l'un de l'autre, et les séparaient de l'île de la Cité. On éleva le terrain à la hanteur de la route du pont ; on le revêtit de murs de terrasse, et l'on construisit, en même temps, les quais de l'îtorloge et des Orfevres, qui vienuent aboutir au milieu du Pont-Neuf et au môle où s'élève la statue équestre de Renri IV. Ces quais furent bordés de maisons, et l'espace triangulaire qui se tronvait entre elles servit à former la place Dauphine, A l'extrémité septentrionate du Pont-Neuf, on reconstruisit une grande partie des quais de l'Ecote et de la Mégisserie ; ou élargit la place des Trois-Maries, place qu'on voulut nommer du Pout Neuf; mais la routine triompha de la volonté des magistrats. Le nom des Trois-Maries, dû à l'enseigne d'un marchand, lui fut conservé. A l'extrémité méridionale, on reconstruisit les quais de Conti et des Augustins; mais, au lieu d'un débouché ou d'une vaste avenue au Pont-Yeuf, se présentait de ce côté une masse de bâtiments, de cours, de jardins, un hôtel ou college; toutes propriétes religienses, Il fatlut, à travers tons ces obstactes, ouvrir une rue dans la direction du Pont-Neuf.

Ce fit en 1607 que cette rue fut ouverte : elle avait alors cinq toises de largur, était bourde de murs, et couverte en deux endroits, à son entré du Cété du Pout-Veuf, de deux arrades qui étailissaient la communication entre le convent des sugestisées et les histiments situis de l'autre étié de la rue, et qui dépendaient de ce rouvent. La ligne de cette rue, qui est une prolongation de l'axe du Pont-Neuf, aboutissait à la marrallie de la ville, indiquée par la rue contrescarpe. Là on ouvrit une porte appetie pout Entaphia. Elle a subsisté jusqu'en 1673, cpoque de sa deuxolión. Le nous de Douphiae fut donné à cette en ce, à cette porte et à la place douit la cété fait mention, a l'occasion de la naissance du fils de Heuri IV. Cétte rue et cette place recurent, en 1792, le uom de Thiascille, en mémoire de la rissistance que les habitants de la ville de ce nom opposéent aux ennemis des Français. En 1814, on leur restitua leur ancien nom.

poxy-AXX-MENTENES. Le 22 devembre 1396, à six heures du soir, le Poulma-X-Remiers fluc turlatule par la violence des eaux, Ce pont était en hois, et presque à chaque arche on avait attache un latent à moulin. Il était charge de maisous labilières i hommes et hiers, tout péré, lo, évalua le nombre des personnes qui perdirent la vie à ceut cinquante, - un remarqua, dit l'Estoite, que - la plupart de ceux qui prirente en ce deluge écione lous gens riches, sièrs, - unis curichis d'usures et pittages de la Saint-Barthelem et de la Ligne. Le - lendeunin, les gens du roi direct à la cour du parément qu'ils ne savoient  d'où procédoit cet accident, si ce n'est de ce que, les roys ayant donné ledit pont an chapitre de Notre-Dame, ledit chapitre n'a vouln souffrir que ledit pout fût visité par les maîtres des œuvres (architectes, du roy, »

FONT MARCHAND. En jauvier 1208, Charles Marchand, dit le coptioine Marchand, le constructer du Ponch-Secti, obtint des lettres-patentes qui Pautorisciet à rétablir, à sea dipens, le Pont-aux-Meuniers. En 1209, il en commença te construction; après dix aux de travaux, en décentire 1609, il l'acheva entérement. Toutes les maisons, dont ce pont étail borde, étaient miformes, peintes à l'huile, et chacune était distinguée par une ensejune représenbaul un sieau, ce qui le fit aussi nomaner le Paufenza. Dans la muit du 22 au 23 octobre 1621, le pont Marchand fut la proie des flammes, qui, poussées par un vent d'onest, mirred ne centre le Pont-aux-Dauge et phaiseurs maisons voisines. Ces deux pouts étaient proches l'un de l'autre et construits en lois. — Le nout Marchand ne fut noint établi.

GARRIE DE LOVERE CEUE galerie, qui, depuis le Louvre longe la Seine, et se cuntiune jospi au chistea des Tulleries, la commencée par le conseil de la reine Catherine de Meileis, sous Clurles IX qui en posa la première pierre : Androued du Gerenau en ful l'architecte. Heuri III la fit continuer; mais les travaux furent bientió interroupus. Heuri IV, en 1600, 1es lit reprendre : il cerivait à som ministre Sully, le 2 mars 1603 « Yous priant de vous souvenir de me mandre des nouvelles des blaiments de Saint-Germain... et continuer à faire avaneer, tant qu'il vous sera possible, le transport des terres de la galeire de la comme de la comm

La communication entre le Louvre et les Tuileries, par cette gaberie, commençati à s'étalir sons Henri IV, Ce fut ero riqui lli aussi risparer et prindre, en paffia, la galerie d'Apollon, placée en relour de celle du Louvre, — Ta 1601, ves travaux étaient fort avancée : le préjet de Henri IV était de conserver la partie inférieure de cette galerie - à l'établissement des diverses manufactures et - au logement les plus experts artissus de toutes les nations : ruprèt que Sully combatifi avec des raissuncements qui prouvent que ses vues en éconmie noilisme ir dieient pas musié étentius ont fou le neue vulcairement mie noilisme ir dieient pas musié étentius ont fou le neue vulcairement

Les parties de cette galerie construites sous Charles IX et sous Heari III se reconaissent faciliement à l'exiginalité de leur structure. Elles e terminent à l'endroit où cette galerie forme un avant-corps, surmonté par une campanille (suichet du pont des Saints-Péres. Depais ce point jusqu'au pavillon des Tilleries, appelé Parilla de Flors, la façade de cette galerie présente une ordonnance de pilastres corinthiens, laquelle est couronnée par des frontous alternativement circulaires et triauquilaires.

CILITEAU DES TULEBLES. J'ai parlé de l'origine de ce château, de sa première forme el de l'état de ses bâtiments du temps de Charles IX. Ils consistaient alors dans le gros pavillon du centre de la facade, dans les deux bâtiments latéraux et dans les d'eux pavillons qui les terminent d'un côté et de l'autre.

A ces cinq corps de bàliments on en ajonta quatre autres sons le règne de

Heari IV, Sur la même ligne ou construisti, au midi cumme nu ourd deva cieus bătiments, un curpa de logis et un waste partilion. Ces additions au châtean des Tuiteires offreut le style et, à plusieurs égards, les formes d'architectures de pur four remarque à la façade de la galerie du Louver, ce qui fini criveir qu'ellis situation out été controlle de la galerie du Louver, ce qu'in fini criveir qu'ellis situation de la galerie du Louver, ce qu'in fini criveir qu'ellis situation de la galerie du Louver, ce qu'in fini criveir qu'ellis situation partie de le membre de partie de la galerie du Louver, ce qu'in fini criveir qu'ellis situation partie de le configuration de la configur

FOXIMASS. Dichuit fontaines, alimentées par les caux des aqueduces du Présinté-Gervias de Belleville, épanalacien Iteurs, litendits sur la seule partiseptentionale de Paris, tandis que la Gié et la partie méridionale de cette vittene étaient entièrement privées. De plus, ces fontaines ne fournissaient qu'une faible quantié d'eun, on a ren fournissaient point du font. Cette sétritié provenuit des concessions d'eun que la cour faisait à des communautés religieuses on aux hôtels des pressuages poissaits. Les fontaines et client presque tartés par ces concessions, forsqu'en 1537 ou en réduisit le nombre: mais hientôt les abus de la fueur se renouvelérent aux dépens du public. L'eau manquaria aux fontaines: on lit encore, en 1305, une réduction de concessions. En 1594, on lit payer les prises d'eau aux concessionamiers, et l'on entreprit de faire de grandes réparations aux aqueduces du Pré-Saint-Gervais, et de Belleville. Pour cela, lleuri l'or colonna qu'il serait perçu aux entrées de Paris un accrossissement d'impôt sur les viux. Les travaux étant achevés en 1602, les auriennes foutaines de Paris fueur traprécèse à la vie, et l'ou en crès de nouvelles.

FONTAINE DE PALINE François Miron, prevot des marchanis, lit, en 1600, chebit la première fontaine de l'île de la Gië. Elle nit alors constribute sur l'emplacement de la maissu du pière de lean Chastel, assassia de Benri IV, et ful substituée à la pyramide cièrce pour éterniser la memoire ordieuxe du gerime. Cette fontaine fut quelques années après transférée dans la cour méridiarbile du Palais de Bustice. Elle est comme sous le mon de fontaine Suite. Aune : ce upon lui ful donné, ainsi qu'à une rue du voisinage, en mémoire de la reine Aune d'Autriche.

FONTAINE ET POUPE DE LA SUMMITTAIXE, située au-dessouss de la seconde arche du Pout. Veud, îtu roicé du quai de l'Erede, Les caux fourries apr les aqueduse sul pré-saint-écrevais et de Betleville ne pous aient suffire aux fontaines de Paris, tu peuss à procurer de l'est aux palais du Louvre et des Tuilleries par un moyen nouveau. Un Flamand, nommé Jean Lintlaire, proposa d'élever, par le jus d'une pouque, jes eaux de la Sefine dans un réservoir construit à une lanteur suffisante pour être, de là, conduities dans ees deux palais. Cette proposition fut adhings par Henrit V. Le mécanicien filamand s'occupa à c'abilité prés et au-dessous de la seconde arche du Pout Neuf, du cété du nord, les pilotis de sapompe. En 1601, je prévit des marchands y unit opposition, motive sur la gêne que l'éclablissement de cette machine apporterail à la navigation. Cet à ce sajet que Herrit V, le 22 aout l'otto, érrit à l'asty la lettre suivante ; s'aur -ce que fai entendu que le prévit des marchands et eschevins de na lonne ville de Paris font quelque résistance à l'indane, l'almand, de poseç le montin





THE PERSON AND THE PE



» servant à son artifice : sur ce qu'ils prétendent que cela empédieroit la unx-gation, je voas prie se envoyer quiérie te lur parter de ma part, leur remon-trant en cela ce qui est de mes droits; car, à ce que j'enteuds, ils les veulent vauprent entendu que letit pout est fait de mes droits; et not des teurs, etc. . On pouvait avantageusement opposer à cette raison des raisons meilleurse; of on des les marchauds ne pouvant les faires vaoir, il fut obtain de céder mais le prévid des marchauds ne pouvant les faires vaoir, il fut obtain de céder au vou du roi. En conséquence les travaux de cette pompe furent continués, et achecés en lée.

Cette pompe devint un obiet de curiosité pour les Parisiens. Elle était la première qui fût établie dans cette ville. Le bâtiment, supporté par des pilotis, était fort simple dans sa construction primitive. Cependant la façade du côté du Pont-Neuf offrait une décoration qui lui donna un nouvel intérêt : on y voyait un groupe de figures en bronze doré, représentant Jésus-Christ et la Samaritaine auprès du puits de Jacob. Entre ces deux lignres, tombait d'une vaste coquille une nappe d'eau, reçue dans un bassin pareillement doré ; au-dessous était cette inscription : Foxs hortorum futeus aquarum viventum. Ces paroles de l'Écriture recevaient une application henreuse, parce que les caux élevées par cette mecanique alimentaient les jets du jardin des Tuileries. On y voyait aussi un cadran et une horloge. Ces divers objets flattaient les veux des passants : leurs oreilles étaient encore réjouies par le son d'un carillon qui, dans l'origine, ionait di l'ereuts airs à chaque henre du jour. Ce carillon et un jaquemart, uni accompagnait l'horloge et sonnait les heures, n'existaient déjà plus sons Louis XIV. Cette machine hydraulique fut pressure entièrement renouvelée vers 1715. En 1772 on la reconstruisit de nouveau, et le groupe de ligure fat redore. Ce hâtiment avait le titre de gouvernement. Le roi nommait et appointait richement l'inutile gouverneur de la Samaritaine. La révolution a fait justice de cette sinècure. Les nonveaux moyens employès pour alimenter les fontaines et bassius des galais et jardins des Tuileries rendaient cette machine moins nécessaire : elle menaçait ruine; ses produits ne valaient pas les frais de son entretien ni de sa restauration ; en 1813, elle fut entièrement démolie,

PLALE-BOYALE, située près la rue Saint-Antoine. Catherine de Médicis fit, en 1364, démoir l'hotel des Tournetles, dont l'existence bui deveusit insupurtable depuis que le roi Heuri II, son époux, y étalt mort. La cour intrieure de cepatis fut convertée en auerde aux checurs, et en crete destination jusqu'en 1604, epoque où Heuri IV III, sur son emplacement, dans le dessein d'y placer des manufactures, commencer les batiennets nommes despuis Placer-Rughe, ces baijments, tous couverts de comblés en arloise très-ètec's, farent acheves en 1612, à l'occasion d'un magnifique carroused que Marie de Médicis fit exécuter, carroused dont Bassompierre donne une ample description. Cette place, entourée de trentecim pavillons uniformes, est partaitement carries. Sous les bătiments, un rez-de-chausée, est une gaierie ouverte au public, et qui entoure la place. Cest au milieu de cette placer que, le 27 novembre 1629, le cardinal de Richelieu fit ériger la statue équestre de Louis XIII, statue dont je parlerai dans la saite.

THÉATRE DE L'HOTEL DE BOUBGOGNE. Les confrères de la Passion, ayant

passé, comme il a été dit, de l'hôtel de Flaudre à l'hôtel de Bourgogne, louèrent leur nouveau théâtre à une troupe de comédiens nommés les Enfants Sous-Souci. Cette tronne portait aussi le titre glorieux de principauté de la Sottise, et son chef celui de prince des Sots, Sons le règne de Heuri IV, ce chef était Nicolas Joubert, qualifié de seigneur d'Engoulevent, Dans un procès que cet homme eut à soutenir contre les anciens confrères de la Passion, on le voit, par son avocat, caractérisé de la manière suivante : - Il est né et nourri au pays des grosses · bèles, et n'étudia jamais qu'en la philosophie des evniques... C'est une têle - creuse..., éventée, vide de sens comme une canne; un cerveau démonté, qui - n'a ni ressort ni rone entière dans la tête, - Dans ce procès on saisit la loge que Nicolas Joubert avait au theâtre de l'hôtel de Bourgagne, et il fut prononce contre lui contrainte par corps. Le prévôt de Paris, devant qui la cause fut portée, par sa sentence, donna main-levée de la saisie de la loge; et, attendu la qualité de prince des Nots que portait Nicolas Jouhert, il fit défense à tous créanciers d'attenter à sa personne : néanmoins si, dans un jugement ou acte pardevant notaire, il ne prenait pas sa qualité de prince des Sols, il serait susceptible d'être saisi el pris par corps, sauf audit Joulert, sieur d'Engoulerent, d'avoir recours coutre le prince des Sots, c'est-à-dire contre lui même,

It paralt que le prince des Sots s'était engagé envers les confrères de la Passion, ou mattres de l'hôtet de Bourgogne, à faire chaque appee que entrée triomphale à Paris, avec cette condition qu'en cessant de faire cette cérémonie il perdrait son titre de prince des Sots et les prérogatives qui s'y trouvaient attachées. Il négligea de remptir cet engagement : les mattres de cette hôtel le poursuivirent en justice. Nicolas Joubert se défendait en disant que les autorités publiques l'avaient dûment dispensé de cette cérémonie, Le parlement, après plusieurs procedures et longs débats, rendit, le 19 juillet 1608, un arrêt définitif portant que « Nicolas Jouhert est maintenn et gardé dans la posses-- sion et jouissance de sa principauté des Sots et des droits appartenants à icetle, - même du droit d'entrée par la grande porte dudit hôtel de Bourgogne, et - préséance aux assemblées qui s'y feront, et ailleurs, par lesdits maîtres et » administrateurs, et en jouissance et disposition de sa loge...; décharge ledit · Joubert de faire son entrée en cette ville de Paris, jusque, par la Cour, autre-- ment en ait été ordonné, etc. - On voit par cet arrêt que ce prince des Sols avait des officiers. Macloud Poulet, guidon de la Sottise, et Nicolas Arnaud, heraut d'icelle Sottise, sout pris à partie comme le prince des Sots.

Sous ce règne, on Jonail tes comédies du Pergutoire et du Paradis; le unestre de Saint Shathete, ech. pas Privid fissiair prepisente ses texpédies de Tarne, d'Échipe, d'Hécend: mais le plus févond des auteurs dramatiques de cette époque est sans confreid Mestandre Hardi, Parisien, qui s'enagere envers les comédiens à leur fournir six tragédies par an, et qui avouait hii-même en avoir compose plus de cinq certa.

Pour donner une idée des meilleures farces qui se jouaient au temps de Henri IV, sur le théâtre de l'hôtel de Bourgogne, - où, dit l'Estoile, ils sont assez - bons coulumiers de ne jouer chose qui vailte, - je vais offrir l'analyse d'une de ers pièces qui fit, à cette époque, courir tout Paris, et que le roi, la reine et les princes de la Cour voulurent honorer de leur présence. - Charun disoit, - ajoute le même écrivain, que de longtemps on n'avoit vu à Paris farce plus - plaisante, mieux jouée, ni d'une plus gentille invention. - On va voir que le publie était alors très-facile à contenter.

Un Parisien et sa femme se querellent : la femme reproche au mari de fréquenter continuellement les cabarets, tandis que chaque jour des huissiers venaient saisir ses meubles pour payer sa taille au roi. Le mari se défendait en disant que c'était une raison pour faire bonne chère, puisque tout le bien qu'it pourrait amasser ne serait pas pour lui, muis pour ce beau roi, . Je ne buvois · que du vin à trois sous, disait-il, mais j'en boirai à six. · La femme, peu touchée de ces raisons, erie et tempête. Pendant ce vacarme, arrivent un conseiller de la Cour des aides, un commissaire, un sergent, qui viennent demander les contributions. Les époux ne peuvent rien leur donner : on va saisir leur mobilier, Alors le mari leur fait cette demande ; Qui étes-rous? Les nouveaux venus répondent : Nous sommes gens de justice, - Comment! gens de justice? réplique le mari avec icdignation; et, prenant pour texte cette réponse, il fait un long exposè des principes de la justice, les met en opposition avec la conduite actuelle des juges, et termine par dire : Non, cous n'ètes point la justice, Pendant ce débat, la femme, voyant qu'on va saisir ses habits, s'assied sur le coffre qui les contenait. Le commissaire, au nom du roi, lui commande de se lever; elle obéit; on ouvre ce coffre; alors, au grand étonnement des spectateurs, on en voit sortir trois diables qui s'emparent du conseiller, du commissaire et des sergents, et les emportent : tel est le dénoûment de la pièce.

Les membres de la Cour des aides se prétendirent insultés dans cette farce, et les membres de la Cour des aides se prétendirent insultés dans cette farce, ordre exprés du roi, qui traits es conseillers de sots, ajoutant que lui même dans cette pièce n'avait pus été épargne; mais qu'il pardonnait de bon œur aux comédiens qui l'avaient fait rie jusqu'aux l'armes.

L'hôtel de Bourgogne, bereeau du Thieâtre-Français, où devaient briller, osixante nas apresi, les productions du gênie des Correllie et des Núlère, n'était encore qu'un theâtre de batadins. « Autrefois, dit Sorel, l'hôtel de Bourgogne » n'étoit qu'une retraité de bateleurs grossiers et saus art, qui alloient appeler è le monde, aus oud tamhour, jusqu'un carefors "sain-Estasche. Qu'importe aujourd'hui ce qu'ils élaient autrefois? la scène [française, pour établir sa gloire, n'a sab sesoin de rechercher sa grénolagie.

ACTINES THATRES DE PAULS. LE fixtal privilège des confrères de la Passion existoit dans toute as plénitules, et le parlement (roponeut saus cesse aux autres troupes de comédiens qui tentaient de former de pareils établissements laus cette ville. Cetat insiq qu'en 1303 des comédients vinrent dresser un thétire dans la foire Saint-Germain: hientôl les maîtres de la Passion, armés de leurs privilèges exclusifs, firent suspendre leurs jeux. Cett foire était un lieu de frauchise, un lieu privilègié. On vit alors un privilège aux prises avec un privilège. La décisol était embarrassante; on pri un terme mopen. Une sentence du lieutenant civil maintait le thétire de la foire, à condition que les nouveaux conediens paireinnt, chaque année qu'is jouraient, aux maîtres de la Passion, la somme de deux écus. — Sons le règne de lleuri IV, des troupes ambulantes venaient à Paris, établir leur théâtre à la foire Saint-Germain on ailleurs. Eu 1005, il s'y trouvait des comédieus espagnols.

Une ordonnance de police, du 12 novembre 1602, fait meution de deux Salles especiacle. Elle preserri aux romediens de l'une et de l'autre salle de finir, en livrer, leurs jeux à quatre heurs et deuite du autr; — Its ne point exiger des spectateurs plus que la somme de ciap sous au parterre, ni plus de diz sous va (pa s; — be ne représente autrem pièce saus l'acid présidement communiquée au procureur du roi, et sans l'avoir fait revêir de son approbation

configures ITATIESS. Leav theirtre était situé nur de la Poterie, au coio de la rue de la Verreire, jobiel d'Augent. Ces comeilions s'étabilirent à Parise in 1600: ils étaient à la soble du nui. Le 16 octobre 1608, them ît Vérrivit, en cflet, au list du due de Sulty pour lui ordonner de finire pare nus Conscitions Italiess la somme de six ceuts livres, qui leur était due pour les mois passés, et de les linir parlir sur-lectamp pour l'ombainébleue, où ce roi veut qu'ils pour de na présence: - Quand mon cousin le due de Sulty sera de retour, dit il, je lui or--dourgeai de leur faire parer le reste. -

On voil, par ces notions, que l'art theâtral n'était point eucore, en France, sous le règne de Heuri IV, sorti des ténèbres de son ancienne barbarie.

## ÉTAT PHYSIQUE DE PARIS.

EXCLUTE DE PAINS ET SES FORTES. Sons Heari IV, l'enceinte du celte ville différait pet de celt qui fuit établie sons le rèque de Charles VI. Depais, on y avait ajonté diverses fortifications. On construisit alors une portion de muraille qui, de la porte Saint-Penis, allait aitoutir au instituu du jardin des Tuitieries enserrait une grande partie de l'espace compris entre ces derx points. Outre l'enceinte des murailles, il existait au dela une première fortification qu'on appelait les barrières, et qui enserrait plusieurs faultourgs.

On entrait dans Paris, par seize portes fortilières de tours, et munies de ponts repieres et de ponts levis établis sur le fossé. — Duas la purié du nord étaient sept portes où l'ou entrait en passant sur un pont dormant qui se terminait par pont-teixe. — La parte Nisid-Atanica, à civi de la Itastille, Projetis longtemps on avait renouve à faire, passer la route à travers les bàtiments de cette forteresse; et, pour la laisser filire, on avait déjà detourné le chemin. On coustrui-sit vers ce détour une porte de ville, qui, en 1671, fut relaité par François Etandel. La parte du Trapit était protégrée par un large fossé et par un ouvrage considérable blait à l'extérieur, et nomanté de Bauton. Démodie en 1678, cette porte fut reconstruite en 1681. — La parte Saint-Maria. Elle prisentiait un grand étilles, flamqué à sa face extérieure de cinq ou six lour roules. — La parte Naint-Deais se compossit d'un édifice qua rangulaire, protégé à ses angles de lours roudes, surmonicées de guêrites en maçonneire. Cette porte fut démolie en 1671. — La parte Nantaurte, située à l'endroit óù la rue de ce uom est

Moins considerable que les portes Saint-Buttin et Saint-Benis, elle chil accomgagio de diverses constructions qui en defendation l'entirée. In parte Saint-Honore, situice à l'endroit où la rue Saint-Nicaise débonche dans la rue Saint-Honore, Elle offirit un deldire quadrangutaire : à ses aujes missisient, sur les culs-de-lampe, deux tours roudes. — Le Parte-Poure, Elle chii slucie sur les bords de la Seine, et contigué à la tour da Bois qui terminait, à l'ouest, l'encite de la partie espetarionale de Paris; tour d'une grande elévation, accouplec à une autre de noindre dimension, qui contenait l'escalier. La tour du Bois a subsisée jissque sous le règue de Louis My, La Parte-Newe, et rette tour qui loi servait de défense, existaient sur le quai du Louvre, au point où la rue Saint-Nicais evouit aboutir à la galerie du Louvre, au point où la rue Saint-Nicais evouit aboutir à la galerie du Louvre, au point où la rue Saint-Nicais evouit aboutir à la galerie du Louvre, au point où la

Dans la partie méridionale de Paris, ou entrait, avant Henri IV, par huit portes, et, vers la lin du règne de ce prince, par neuf portes:

La parte de Nesle, située sur la rive ganche de la Seine, vers le point où s'élève le pavillon oriental du patais des Beaux-Arts, ci-devant collège de Mazarin. Elle était contigué à l'ancienne lour de Nesle, tour ronde-fort élevée, accomplée à une tour moins forte, plus élevée, et qui contenait l'escalier. Le bâtiment de la porte, flanqué de deux tours roudes, fut, à ce qu'il paraît, restaure sous le règne de Henri IV. - La porte Dauphiae. Elle fut construite sous le règne de Henri IV, après l'an 1607, à l'extrémité de la rue Dauphine; elle élait située à l'endruit de la maison de cette rue qui porte aujourd'hui le nº 50 : elle fut démolie sous le règue de Louis MV, en 1673. Après cette démolition, la rue Dauphine fut prolongée jusqu'au carrefour de Bussi, - La porte de Bussi, située dans la rue Saint-André-des-Ares, vers l'endroit où la rue Contrescarpe y déhouche, Cette porle etait flanquée de deux tours; c'est jusque la seulement que le fossé de la ville était ordinairement rempli par les eaux de la Seine. - La porte Saint Germain, située rue des Cordeliers, aujourd'hui de l'École de Médecine, à l'extrémité de la rue du Paon, à l'endroit où se voit encore l'ancienne fontaine des Cordeliers. Elle fut démolie en 1673, et l'édifice de la fontaine fut élevé à sa place. — Lu porte Saint-Michel, plus anciennement nommée porte d'Enfer, ou porte de Gibard ou Gibert. Sa construction était très-simple. Auprès et à l'est de cette porte, se voyait une espèce de fortification qui la protégeait, et où le prévôt des marchands et les échevins ont dû tenir leurs assemblées avant la construction de l'Hôtel-de-Ville. On en voit des restes dans le jardin de l'hôtel de Brabant, rue Saint-Hyacinthe, nº 15. Cette porte fut démolie en 1681. A l'endroit où elle existait, on a construit la funtaine de la place Saint-Michel,

La parte Saint-Jacques, située entre les rues des Fossés-Saint-Jacques et de Soulliot, du côté oriental, et entre la rue Saint-Hyacinthe et le passage des Jacobins, du côté occidental, présentait un chifice fortifié per deux tours, qui fut démoit en 1685. — La parte Baralelle ou Bandet, ou de Saint-Jarrect. Elle était située vers Pexit-midé de la rue Bondet, aujourd hai nommér une Beseartes, nou loin de l'endroit où cette rue débourhe dans celle des Fossés-Saint-Victor. Cette porte, fut demoite en 1631. — La parte de Saint-Victor, située dans la rue de ce nom, et entre la rue des Fossés-Saint-Victor et celle d'Arras. Reconstruite en 1570, été tal talattue en 1889. — La parte de 1 Fozzerfel. evenis nommée de Saint-Bernard. située sur la rive gauche de la Scine, vers l'extrémité espécutriounle de la rue de Fosé-Scialhe-Bernard, sur le qui de la Tourielle, entre les rue 1 et 2. Elle est ecomposit d'un édifice assez considérable, flanqué de tourelles, effe était pro-tèxee par une forèresse appuée la Tournelle, falls sur le bord de la Scine. Honti 11 la lit rebàtir en 1606 ; elle fut dénantie en 1670 ; en 1674, on éleva à sa place une porte teriomphale sur le sessins de Bloucél. Fu preferrai silleurs .

An delà de ces seize portes de Paris, si l'on en excepte celles qui se tronvaient sur les bords de la Seine, étaient autant de faubourgs dont plusieurs furent ruinés pendant le siège de Paris : la plupart de ces faubourgs avaient donné leur nom à ces pardes.

On communiquait d'une rive de la Seine à I'lle de la Cite et à l'autre rive par six pouts : le pout More-Bune, le Peti-Pout, le Pout-ou-Chinge, le pout Saint-Hielet, le pout Muschaul qui remplaça l'ancien Pout-nuz-Menziera, et enfin le Pout-Nerf, Ces deux denires travert constratus sous ir règne de lleuri IV. Tous ces pouts, exceptà le Pout-Nerf, étaient hordes de maisons, de manière qu'on pouvili traverse fa trivière sans ancrevoir sou constrain.

quais. Les seuls quais existant alors à Paris étaient, sur la rive droite de la Seine, ceux des Célestins, du Port-us-Foin, et un autre, qui, depuis le bas du pont Notre-Dame, se terminant au Louvre, et se nommit le quai de l'École.

Sur la rive pauche était un quai qui s'étendait depuis le pout Saint.Nichel jusqu'à la tour de Nesle. Les autres parties des rives de la Seine, I'lle de la Cité tout entière, élaient, avant 1603, élenuées de quais. Ces quais en général se composaient de maçonneries irrégulières, d'ouvrages en bois uniquement destinés à preserver les borts de la Seine de Faction destructive de ses eaux.

PALOES. SI Ton excepte la Place Boyale et la petite place Buphine, on un currount point à Paris, sous Beurit, y d'emplacement qui mérităt le nom de place publique. In resistait multe promenade planticé d'arbres, où les habitants pussent venir, et à l'abri des feux du social, se procure un excrete salutaire, si cu n'est le Pré-aux-Clercs. On nommait ginéralement place re qui ne seratt aujour-ultin considéré un comme un errefour : narroulle sarbres étainet trares.

ibnya. Es. Les abbayes sinées dans les faubourgs, telles que celles de Saint-Antoine, de Montmartre, de Saint-Germain-des Près, de Saint-Victor, étaient fortiliées connue des places de guerre. — Le château des Tuileries et la galerie du Louvre furent continués, mais resièrent imparfaits pendant cette periode. Dans la ceur des Tuileries on voyait eurore, anten jusqu'au commencement du règne de Louis XIV, les chantiers de bois, fours et autres objets nécessaires à la fubrication des tuiles et briques : éest ce que prouvent des plans manuscrits qui ont passé sous mes yeux.

RCES. Les rues de Paris, et surtout celles qui se trouvaient au centre et dans tes parties les plus anciennes de fle viite, étaient fort érôties : on n'y pouvait peuièrre en voiture. La plupart n'étaient point pavées; d'autres ne l'étaient qu'en partie, et prespue foutes se truvaient encombrées de gravois, de bouses et d'iminondires. Cet état de malpropreté et de gêne, inailes d'une administration nat orlonnoiet, durait encore vers le milieu du Xuy s'sérée.

ECHALIES, Les rues et carrefours de cette ville offraient souvent les tristes te-

moignages de la perversité humaine on des rigueurs de la justice : des potences, des carcans, des piloris et des échelles. Pour inspirer la terreur, ou a quelquefois élevé des potences sur presque toutes les places de Paris. J'ai parlé des piloris. Les échelles où l'on attachait les condamnés, où on les fustigeait, et où on leur lançait des injures et des pierres, étaient très-communes. S'int Louis en fit établir dans toutes les villes, pour y placer ceux qui proféraient le rilain serment. L'abbe de Saint-Magloire avait son échelle placée vis-à-vis de l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Elle subsistait encore en 1548, L'évèque de Paris avait aussi son échelle, dans la rue de l'Échelle qui de la rue Saint-Honore conduit à celle de Rivoli, Eulin le grand-prieur du Temple avait fait établir, à l'extrémilé de la rue des Vieilles-Audriettes, une échelle qui n'a été détroite que vers l'an 1780. Elle avait environ cinquante pieds de hauteur. Une autre échelle figurait au parvis de Notre-Dame, devant la facade de l'église cathédrale. C'est la qu'en 1344 fut bissé et chargé de chaînes, Henri de Malestroit, diacre, frère de Geoffroi de Malestroit, elievalier, décapité en l'année précédente. Henri de Malestroit, accusé de conspiration, étant à l'échelle, souffrit beaucoup de maux : on l'accabla d'injures, on lui jeta de la houe, et même des pierres qui le blessèrent jusqu'au sang; à la troisième exposition le patient expira. Les sergents du Châtelet, qui, suivant les chroniques de France, étaient ministres du diuble, commettaient ces actes de cruauté. Cependant les commissaires et l'official firent publier qu'il n'était permis à chaque assistant de jeter sur le patient qu'une fois de la bone ou des pierres.

caoix. Divers carrefours, ou emplacements devant les égiless, étaient orasé d'une croix. On en voyait aux Halles, près du pilori, au milieu de la place de Grève, au carrefour formé par les rues Coquilière, du Jour et d'Ortéans. Dans la rue Saint-llonoré, au bout de la rue de l'Arbre-See, il en clait une célèlre sous le nom de Croiz du Trineir ou du Trabair ; l'extrémité septentrionale de la rue des Petits-Champs, était la Croix-de-Petits-Champs, qui a douné son nom à cette neu; à la place Bandoyer, on en voyait une autre.

Plusieurs rues et places doivent leur nom à la présence d'une croix : telles sont la rue de la Croix-Boissière, celles de Croix-Cadet, de la Croix-du-Roule, de la Croix-Yeuve, de la Croix-Bouge, elc. Il existait des croix dans tous les cimetières; et chaque église, chaque communante religieuse avait la sienne.

Lorsque Henri IV entra dans Paris, eette ville et ses environs étaient dans nar état déplorable. Voici le talateu qu'en fait un contemporain : Il y avoit pen et de maisons entières et sans ruines : elles étoient, la plupart, inhabitées, le paré des rues étoit à demi couvert d'îberbes ; quant au debros, les maisons et de la proposition de la content d'active de la content de la

Le 15 mars 1597, dans le temps où fon s'occupait de la reprise d'Aniens, le prévit des marchands dit, dans Tassemblée de l'Hôte-de-Ville, - que Paris est dénué de toutes choses; que les boulevards sont tombés, les fossés pleins et - remplis en plusieurs endroits, l'araillére de l'Arsenal enlevée, et eville qui - étoit à la ville haillée aux villes voisines... Pour pourvoir auxqueis inconvé-

- nients, fandroit des sommes immenses; mais il n'y a seulement moyen de

 furrur ce qui est plus pressé, la ville ayant perdu la plupart de son revenu
 par la démolition des maisons qui étoient aux portes d'icelle. D'antres incommodités pourroient survenir si les enoemis approchoient, etc.

Cependant, à celle vicquie, Paris avait éprouvé de grandes restaurations. Lorsque, quelques mois après, les unhassadeurs d'Espagoe vinreut eu celle ville signer le traité de pais de Vervins, ils la trouvérent bien differente de ce qu'elle clait pendant la guerre. Ils dirent au roi : Niez, vois une sille qui a bien changé de fane depais que non l'avans une. Henri Vi leur répondit (2 nand le maître s'est point en su maison, tout y est en désouler; thois, quond il est revenu, an priseace y est d'avacuent, et duiser chause y spofferat.

Franceis Mirm, étu prévid des nurchands, en 1601, seconda le goût de Henril Vour l'embellissement de Paris. Lequi de l'Arsenal et quelques autres, des abreuxoirs, des égauts, quelques rues élergies et pavies, la façade de Il libétel-de Ville et antres édifices et rispantious dont fai parié, sont dus auxissions et à la sellicitud-réctairée de ce magistrat, qui contribua à changer un peu la phésionomie harbare que cette ville conservait encuer.

# ETAT CIVIL DE PARIS.

Dans le tableau des révincrents qui se sont passés sons la Ligne, on a vu se former quelques établissements, constandés par la nouveauir des circunstances; its dispararent dés que Henri IV fut mattre de cette espitale, Ce roi y rétabil Faucieu ondre des choses; seulment, après la mort du sieur d'O, gouverneur de Paris, il ne le remplaça point. Le 25 octobre 1504, il écrivit aux préviste des marchanis et checins qu'il voulis faire cet tomourur à sa bonne ville de Paris, d'en être lui-même gouverneur. « Laquelle risolation, dit l'Estolle, fut « stâmé et frouvre bonne de tout le monde, »

Peu de temps après que tteori IV eut fail son entrée à Paris, il voulut y être en sureté : en conséquence, il publia, le 8 mai 4594, une ordonnance dont l'ob-

jet était de s'instruire sur le nombre des labiliants de cette ville, leurs armes, la qualité et les amoités de cent qui venient s'y établier ai établit un ordre plus sevère pour la garde des portes ai preservist aux colouels, capitaines, liculeonals, enseignes, de s'y reudre en personne avec les bourgeois, et de ne s'y faire remplacer que lorsque leurs functions les appelaient atilieurs, « La garde « des portes, y est il dit, commencera à six heures du main, en été, et a sept beures, en hierr. Avant d'en albattre les ponst-levis, et d'ouvrir les larrières, « on fera sortir par les guichets et plauchetles un sergent avec quelques bourgeois pour faire à découvrée au defons, de peur de surprisse., on ne recevra personne sans passe-port, etc. » En 1609, ce roi rendit une autre ordonannec relative à la propreté et sabulrité de Paris, Chaque propriétaire pysils,

La plupart des rues n'étaient pavées que d'un côté, oin ne l'étaient pas du tout : Fon y rencontrait, de loin en loin, des cloaques pnants, des amas de gravois et d'immondires. Cette partie de la police ne fut pas mieux administres sous le règoe suivant : on construisait de vastes et magnifiques édifices, et ils rétaient pour ainsi dire inabordables.

nour ce service, un écu.

La ville était infestée de voleurs, d'assassins, et surtout de ces filous que l'Estoile nomme coupe-bourses, tireurs de laine : ils coupaient, nième en plein jour, la bourse aux passants qui, suivant une vieille habitude d'ostentation, portaient leur bourse pendne à leur ecinture; les tireurs de laine étaient ceux qui arrachaient les manteaux ; on en punissait quelques-uns ; mais ces exemples ne pouvaient contenir dans le bon ordre sept à buit mille bandits de cette espèce qui ne vivaient que de vois et de meurtres et avaient une infinité de movens pour échapper aux archers, lesquels, mal pavés, devenaient souvent leurs complices, t.es bourgeois n'étaient en sûreté que dans leurs maisons, parce qu'ils y avaient des armes : encore ne l'étaient-ils nas tonionrs. - En décembre 1605, des voleurs qu'on nommait barbets entraient en plein jour dans les maisons sous prétexte d'affaires; puis, mettant le poignard sur la gorge des maltres, ils les contraignaient à leur livrer de l'argent : plusieurs magistrats de Paris furent ainsi déponillés. L'Estoile, qui rapporte ces faits, s'écrie : « Chose étrange! du « dire que dans une ville de Paris se commettent avec impunité des voleries et » brigandages tout ainsi que dans une pleine forêt. »

Les Parisiens ne trouvaient nulle sûreté dans les rues, surtout pendant la nuit; aussi n'oasient-lis pas s'y lassarder l'rottonanne de police que p'ai etice, qui preserit aux conséliens de linir leurs spectarles en hiver à quatre heures et demie du soir, en est une preuve. En outre, les pagres et loquais, les écoliers, tous armès et privilégies, se baltaient souvent entre ens, insultaient, maltraitent et quelquefisis tuaient les tabilants. Les mouvements historiques et le journal de l'Estoile offrent des preuves nombreuses de cet état continuel de trouble et de danger.

La peste, les famines, désolèrent plusieurs fois cetle ville pendant cette période; et les mesures que les magistrats opposaient à ces fléaux étaient plus propres à en acrolitre les ravazes qu'à les faire cesser.

ETAT CIVIL DES PROFESTATES. ÂU mois de mars 1598, Henri IV, par son édit de Nattes, fixa le sort des procésants, et leur aeconda, sous certaines conditions, le libre exercice de leur religion : ceux de Paris furent autorisés à constraire un temple et à céchère leur cutte dans Ablon, village sités sur le bord de la Scinc, à quatre lieues de cette ville. Enfin, en 1606, on leur permit de se rapprocher de Paris et d'établir leur cutte à Charenton-Saint-Maurice.

Le dimanche, 27 aoûd de cette anuée, on commença à y cééhrer le culte procelant; le roi envoya des archers et un exempl des gardes pour contenir le pruple, qui, toujours excité par les préfères catholiques, no cessait, par des attaques et des insustles, de troubler les protestants dans l'excrée de leur religion. Ce ne fut pas sans jeine, dit l'Estolie, qui sjoute que, dans ce jour, l'ausemblée des protestants était composé d'environ trois mille presanda-

ropetations de paus. Dans l'espace de temps écoulé depuis le règue de Cunfres VII (pouji à celui de lleuri VI, la population de paral pas avoir éprouvé beauvoup d'augmentation. Sons le premier de ces règnes, elle s'élevait à peu près à cent cinquante ou cent sòxante mille fames. Le prèvrid éta marchands, d'après no recensement fait en mai 1590, porte le nombre des habitants de Paris à deux ent util. C. ecompter cond fait soupenmer des invacations. On a des données plus certaines sur le nombre des panyres de cette ville. En recensement, fait en join 1590, pendant le siège de Paris, offre pour résultat douce mille trois cents pourres qui n'avaient ni pain ni argent, et sept mille trois cents habitants oui avaient de l'acce a sans avoir du pain.

### TABLEAU MOBAL DE PARIS.

Dans la composition de ce tableau, je suivrai ma méthode ordinaire : je commencerai par Iracer les mœurs des hommes placés au rang le plus élevé, parce qu'elles servent l'ouiours de modéle aux personnes des raugs inférieurs.

Les meurss de la cour de France sous le répace de lleuri IV, étaient moins corompuses que sons les répues précédents. La galantier de ce roi avait un caractère de franchiae et de virilité que n'avaient pas les débauches infâmes de lleuri III et de ses néguous. Catherine de Medicis, mère de ce dernier roi, conduisait elle-unème ses IIIles d'Rouneur à la prosliution, et en fissait des instruments de sa politique. Marie de Medicis, épouse de Heuri IV, se montrait, au contraire, très-seviere sur ce point. Tontefois, la passion de Heuri IV, pour les femmeses devenue pour ainsi dire proverhiale. Des nombreuses maîtresses dont l'histoire nous a cousseré le nom, la plus cérèbre fit fadireite d'Estrés-II cieit si épris de cette dame qu'il ne la quittait pas même dans les plus importantes faires de l'État; il la menait avec lui dans les assemblées publiques, dans les grandes solemultés; elle assistait, à ses colés, dans les conseils; elle figura auprès de ce roi dans l'assemblée des Elais, tenue à Roueu en 1306. Il he biasid devant tout le monde, dul T-Solio, et elle lai donnul das avis dans lus es cousréls.

Une autre passion plus ruineuse que la première, peut-être plus funeste à la morale, dominait encore lleuri IV: il hasardait et perdait an jeu des sommes qui auraient sull à soulager les pauvres de Paris, tourmentés par de fréquentes disettes. Le dérangement dans les finances, les evactions des financiers, les édits bursaux, furent les effets contagieux d'un yiet dont le roi domait l'exemple.

Ce règne était signalé par un autre vice qu'on ne duit point reprocher à l'henri IV, paisqu'il tenta viogouressement de l'abelir, muis qui provenit des habitudes des anciens Frances ; je veux dire les duels que ces étrangers introdisirent dans la Caule, que Lonis IX et ses successurs avaient constanment travaillé à détruire, et qui commençaient à tomber en désarctude, lorsque henril le ut la détestable improdumer de fin fair centuit l'usage. Portifiés par les principes d'un faux honneur, les duels firent parmi la noblesse française, sous le règne de Charles IX et de lemi III, d'étrayants progrès, et dégénérèrent hientôt en assassiants. Le derrière des murs des Chartreux, le moulin de Saint-Marcea et le Pré-aux-Chers étaient les liteux ordinaires de ces barbseres expéditions. On se battait, on s'assassimit même dans les rues de Paris, en plein jour, jusque sous les years du noi, et presu choquers impromèment.

Ces désordres s'accrurent par l'impunité. Heuri IV, effrayé de leurs ravages, demanda à Sully un memoire sur l'origine des duels. Ce ministre lui en présenta un qui se trouve dans ses Gécouvaies royales. On lit dans le journal de FEStoile, qu'en mars 1607, on donna avis au roi que depuis l'avénement de Sa - Najesté à la couronne on faisoit compte an moiss de-quatre mille gentifshommes taites en ces miserables duels. - En arrêt du partennet, du El juin 1398, porte : - Pour raison des meurtres et homicides commis et perpétrés en duels, - Lout dans cette ville qu'autres lieux, et pour obvier à la fréquence desédits meurtres et homicides, etc., les défend, sous peine de crime de lèaz-majesté, consistent de corps et de biens, tant coutre les vivants que les mortas - Un édit de 1602 renouvelle ces défenses, et règle les formes de la provédure contre les duellistes. Cet arrêt et cet édit firent peu d'effet; mais un nouvel édit, du mois de juin 1690, portant contre les définquands des piense plus ripourresses, contint pour un temps les effets de cette habitude foolale, qui, bicuité après la mort du rof, requit sou cours, et se maifetsa avez plus de fureur que jumnis.

roi, reprit son cours, et se manifesta avec plus de fureur que jamais. La faire Saint-Germaia, dout l'aj airelé, étalt à que prés alors ce qui est aujourd'hui le Patais-Royal, un lieu de commerce, de plaisirs, et de plus un lieu de combats. Gette foire, tris-profitable aux moines et albés de Saint-Germain-des-Près, devenait très-funete à la morale publique. Après avoir été fermée pendant la Ligue, elle fut nouverte en 1503. • Pendant la foire Saint-Germain de e cette annier (1603.), dit l'Estoile, où le roi alloit ordinairement se pourmener, se commirent à Paris des meurtres et excès influis, procedant des débauches de la foire, dans laquelle les pages, laquais, evoliers et soldais des gardes, litent des insolences non accoutumées, se battant declans et debrors, comme en petites latailés rangées, assa qu'ou y pôt u vouldt donner autrement ordre: un laquais coupa les deux oreilles à un écolier et les lui mit dans sa pochette, dout les ecoliers numiées, se rantat urous les laquais qu'ils ren-

controient, en tuérent et litesiérent heurcoup. Un soldal des gardes ayant eté attaqué desdits laquais au sortir de la foire, et attéré par eux de coups de haton sur les fossés de Saint-Germain, éétant enfin relevé, en tua deux et les jeta tout morts dans les fossés, puis éen alla et se sauva, Voilà comme les débauches, ou joun assez communes en matière de foire, furent extraordi-

» naires en icelle, laquelle néanmoins on prolongea jusqu'à carème prenant.

Les désordres que, dans cette foire, commettaient les pages et les laquisisciaient autorisés par l'exemple des mattres, par l'absucer presque totale d'une police et par l'espèce d'immunité dont jouissaient la plupart des hôtels des se/greurs auxquels ces pages appartenisment. Ces pages et laquisis se mutipièrent dans la suite d'une manière effrayante. Pendant prés dun siècle, les l'ariséens furent troublés, insultés, hattus, pillés, et quelquefois toés par cette mutitude de valets.

La foire Saint-Germain renfermait plusieurs academies de jeux, où le roi, les princes, les seigneurs vennient irsquer leur fortune, et souvent celle des autres. I'u arrêt du parlement, du 30 jauvier 1608, nous fait connaître les jeux auxquels ou s'y livrait : cette cour fait défense de jouer à la foire Saint-Germain aux curtes, dez, quilles et tounniquets.

Ce n'était pas seulement à la foire Saint-Germain que se tenaient les jeux de lasard : le jour du carnaval on dressait le long du Pont-au-Change des étaux sur lesquels les amateurs venaient jouer aux dés . Cet usage fort ancien fui inter-punipu en mars 1601. L'Estoite dit que ceux dudit poul, étant interrogés sur cette

· noit à cent francs. ·

suspension de jeux, répondirent « qu'ils vouloient être sages doresnavant et » bons ménagers, puisque le roi leur en montroit le premier l'exemple, et que » M. de Rosny leur apprenoît tous les jours à le devenir. »

Le bux était excessif à la cour de Henri IV. Ce roi aurait saus doute préféré la simplétié, mais il ure était pas minsi des mantiresses et de sex courtisms. Bassompierre dit que, pour la cérémonie du hapéteur des enfants du roi, if faire un habillement qui hir coita questre mille reus il en 1903 six cents pour la façon sendement : il était compose d'étoffes d'or, brode en portes. Il achet de plus une éper garnie de diamants, qu'il a pas ciun gimblé cus : il a voue qu'il lit cette dépense extraordinaire avec de l'argent gagné au jeu. Au bapéteu do fils de madame de Sourdis, cu 1904, clarifet d'Estrées part vêtue d'une robe de satin noir - tont chargée de petres et de pierreires, dil l'Estoite, qu'elle use se pouvid soutenir. - Le more écrivain ajout peu qu'eys : Samédi, 12 - novembre, on un fit voir un monehoir qu'un brodeur de Paris venoit d'ache-ter pour madame de Liancourt, (fairheile d'Estrées), laquelle de dévoit porter - le lendemain à un hallet, et en avoit arrêté le prix avec lui à dia-nenf ceata ceu urelle nui devoit paver compant. -

Le luxe lit en même temps des progrès rapides parmi les bourgeois. - Pendant qu'on apportait à tas de tous côtés à l'Itôtel-bieu les pauvres membres de - Jesus-Christ, și sers et si attenués qu'ils n'étoient pas plus tôt entrès qu'ils reudoint l'espril, on dansoit à Paris, on y monumoit ; les festins et les laureules à prins cent à quarante-tarq euse le plut, avec les collations magnifiques - à trois services, où les confitures séches étoient si peu éparquiers que les dames et demoiselles étoient contraintes de s'en décharger sur les pages et laquais. Quant aux liabillements, bagues et pierreties, la superfluité étoit telle, qu'elle s'étendoit jusqu'au bout de leurs souliers et patius, etc. La femme d'un simple procureur lif faire une robe en ce mois, de laquelle la façon reve-

Le lux des labitis, une suite nombreuse de pages, de laquais, de geutilshommes, d'écuyers, éct; e leux de la table; un lon mengant, des fadradromades, utes débauches bruynntes, des cécanicies qu'on ne payait pas et qu'on mattrait ais souvent, l'affectation à se montre pievers, satisfait, tout-quissant, supérier aux biruséances et aux lois, éciaient les truits du caractère de la noblesse, les honneurs, la gibre qu'amblitonnaient les princes et seigneurs de ce temps. Pl'aubigué, dans som Baron de Forwerte, a peint avec autant de gatté que de cyrains mobles ou courtissus du règne de tlerni l't et des commencements de certains mobles ou courtissus du règne de tlerni l't et des commencements de ceutid de sou secresseur. Voic comment il trace les manières et les discours des courtissus qui fréquentaient le Louvre. Vous commence à rire au prenier que vous renometre; vous sabre l'un, vous disse le mot à l'autre : Frère, aprenie courte de la contract de la mailresse; et cette entre l'extre de la mailresse; et cette entre de la mailresse; et cette entre l'extre de la mailresse; et cette une et l'extre de la mailresse; et cette une et l'extre de la mailresse; et cette une et de cette une et l'extre de la mailresse; et cette une et l'extre de la mailresse; et de cette une et l'extre de la mailresse; et de cette une et l'extre de la mailresse; et de cette une et l'extre de la mailres et de la cette une et l'extre de l'e

tache blen troussée! et puis cette belle grèce, c'est pour en mourir! Il faut dire
 - cela en démenant le bras, branlant la tête, changeant de pied, peignant d'une
 main la moustache, et d'aucune fois les cheveux... Yous voulez savoir de

- quoi sont nos discours; ils sont de ducls, oii il se funt bien garder d'admirée la valeur d'aucun, mais dire froidement !! It ou ni l'ouvit prelipe per de coarrege; et puis, des bounes fortimes envers les dames... El puis, nous causon de l'avancement en cour, de ceux qui ont obtenn prusion; quand il y aura unoyei de voir le roi, combien de pistoles a perdies Gréqui et Saint-Lue; on, si vous ne vonitez point discourir sur des choses si hautes, vous philosophier zur les basé-chausses de la cour... Quelquefois nous entrous dairs le grand cabinet, avec la foule de quelques grands; nous sortons sous cetoi de Beringand, descendous par le petit degré, et puis faisons semblant d'avoir vu le roi, contons quelques nouvelles; et là, faut chercher quelqu'un qui aille diner.

Les seigneurs catholiques traitaient comme des esclaves les personnes attaciées à leur maison; ils les faisaient battre de verges, et les récident d'autres comme un menble, luns les écrits de ce temps, on trouve fréquentment es phrases : let secrétaire, tel musicien, tel joueur de luth, tel chiurusien, tel genüllhomme, appartenait à tel prince, à tel sciencer, qui le donna à tel autre seigneur. Henri IV lit don à un de ses valets d'eurire d'un homme diflorme, qu'on avuit arracte à ses travaux, pour le montrer comme me curiosité et en tirer prolit. Marquerite de Valois faisait donner des coups de lattor à son musicien Choisini. Les seigneurs fouctiaient sovente luxer pages.

L'homeur, ou plutôt forqueil de la noblesse état alors d'une constitution intér-obusit. Les nobles pouvaieux se livrer aux actions les plus vites, les plus criminelles, sans que leur lierté en souffit aucune attente, ni leur gloire la nonidre tache. Allagir ces accidents, ils transmettaient à leur postréit une noblesse pure. Le métier infame que plusieurs remplissaient à la cour, auprès des rois eneilins à la débauche, ne les déshonorait point, et la trahison u'apportait auœune fletrissure à leur homeur invulnérable. Les nobles derogeaient en exerçant le commerce ou un métier utile; ils ne dérogeaient pas en volant les marchands sur les ébeniums. Ils empruntaient, ne payaient pas, et leur noblesse leur domait le privilège de manquer à leur parole sans être déshonorés, de hatte, de nutilet, de tuer et de jeter par leurs femitres, dans les fossés de leurs petites forter-sess, les malheureux sergents qui venaient, au nom dur roi et de la part de leurs reinaires, leur signifier quelque sentence, ou exeruter une saisée, out rouve dans les registrés criminels du parlement un grand nombre de res gentiflesses.

si les viees de la larbarie deshonoraient la rubbesse de France, le c'ergiè en cital taussi fortement entarbé. Les prêtres faisient la gaerre, etairen literes à la débaucte, et les plus sages d'entre eux s'adomnient à des superstitions abournées. La plupart des prêtres saulatherens meniarent une vie scandaleuse, s'adomnient à la magie, et même faissient servir leur munistère aux pratiques de cette fausse science. La prâtique des images de cire que fon fabriquait pour nuire ou dier la vie à son ennemi, se maintain ensore pendant cette période. On a vu les prêtres de Paris, intraînels par une aveugle fureur, placer, dans l'intention de faire pèrir lleuri III, de ces images magiques sur les autets de prespue toutes les narvisses de cette ville. Suitant les credules partisans de ces surestitions. elles n'avaient de vertu que lorsqu'elles étaient haptisées en forme, et qu'on leur avait imposé, avec les cérémonies de l'Église, le nom de celui que l'on voulait faire périr.

La religiou ne consistait encore qu'en pratiques, et restait séparée de la morale. Les éviques, les ablés, les curies indeu, ne residiatei point dans leurs évéchés, dans leurs mousaieres, dans leurs cures, et ne dounsient aucue instruction au peuple. Les bénélices etaient distribués de manière qu'un sent titulaire possédait un grand nombre d'abbayes et meme d'évéchés. On accordait les revenus de ces céchés à des laques, à des domestiques, à des fenunes, meme à des probestants. Les diéces de la multitude étaient tellement perverties, qu'ou dounait le titre de zerte, non à la probité exacte, à une conduite gravieruse et pure, mais à des pratiques ridicules et supersititiesse.

Sous la domination de la Lique, les prédicateurs avaient fait croire au peuple de Paris qu'une procession était l'acte le plus agréable à la Divinité, le moyen le plus súr de calmer sa colerc, et de se la rendre favorable. Je citerai à ce propos le témoignage d'un zelé catholique, ligueur de bonne foi : « Le 30 janvier . 1589, dit-il, il se lit en la ville plusieurs processions, auxquelles il y a une « grande quantité d'enfants, tant fils que lilles, hommes que femmes, qui sont » tous nuds en chemise, lellement qu'on ne vit jamais si belle chose, Dieu merci... - Il v a telles paroisses où il se voit cinq à six cents personnes toutes nues. « Ledit jour : 3 février (589, se lirent, comme aux précédents jours, de fort - belles processions, où il v ent grande quantité de tout nuds et portant de très-belles croix. Le 14 février (1589), jour de carème-prenant, et jour où l'ou - n'avoit accontumé que de voir des mascarades et folies, furent faites, par les eglises de cette ville, grande quantité de processions, que y alloient en grande dévotion, même de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, où y il avoit - plus de wille personnes, tant fits que filles, hommes que l'emmes, tout nuds, et même tons les religieux de Saint-Martin-des-Champs qui y étoient tous « nuds pieds, et les prètres de ladite église de Saint-Nicolas aussi pieds nus, et · uncludes ans lous auds, conune étoit le curé, nommé maître François Pige- nat, dinquel on fait plus d'état que d'aucun autre qui étoit tout nud, et n'avoit « ou'une guitbe (guimpe) de toile blanche sur lui, etc. «

trendant quatre ou cinq mois, les Parisiens no cessérent de faire chaque jour on plusieurs de ces candidenses processions. Ils éciont à caragés, dit - Pistalie, pour ces dévoitons processonaires, qu'it a alloient pendant la nuit - Pistalie, pour ces dévoitons processonaires, qu'it a alloient pendant la nuit - cession. Le curé de Saint-Eustache voulut, à ce sajet, leur faire quechare remontrances; on le traita de politique et d'hérétique; il fat forre de condes-cendre à la fureir des Parisiens pour ces pieuses et ridicates promenades, « où, « dit en même écrivain, bommes et femmes, garçous et lilles, marchiorie ple-mête, et di toul et doit carrième permatt ; est assect dire qu'on a vii des fruits.»

En matière d'opinious religieuses, la population de Paris offrait plusieurs divisious. Sons le nom de bous cutholiques on désignait les superstitieux, les ligueurs, les intolérants, les perséculeurs. Les politiques étaient des hommes plus éclaires, et par consequent plus raisonnables. — Les pentestents, qui se rapprochient bourcoup des polítiques, etaient persuades qu'ils professiont le tensfataisme dans sa pureté printive. Ils ne persécutient pas, on les persécutait le des que l'actual de l'a

Si l'ajoutais ici quelques traits de la partialité et de la corruption de la plupart éen angiétrats chargés de rendre la justice, et des pillages hien avérès des financiers, pillages tolerès et punis tour à tour, et jamais réprimés, je compéterais le tableau moral des hommes qui, par teux diguités et leurs emplois, out, pendant cette périote, exercé une granule influence sur le peuple; mais je me livrerais à de trop touss détant.

Jai dèjà parté des vols, des assassinats, des crimes de tout geure qui se commettaient impument dans les russ de Paris. Je pourrais à ce sujet citer paisieurs pasages paisés dans les écrivains de ce temps, et notamment dans les registers manuserits du parfement, et composer un tableau hideux des meurs de cette époque. Mais c'en est assez; et si fon me reproduit d'avoir, dans les traits que fai rassemblés, chois le mal de préfereure au bien, pe ripondrais que, les monuments historiques ne m'ayant offert que des crevars, des vierset des crimes, je n'ai pas eu de hotisir. Gependant, du milieu de ce cloaque de corruption, s'étévent quedques actions dignes d'obges; elles sont particulières, très-rares, et nouscest à la riede enièrente que de faibles excerdients.

Sons le règne de Henri IV, les études liberales se maintirrent dans la voie uprogrès où elles s'étaient eugagées. Les connentateurs facilièrent l'étoide de l'antiquité, les satires de d'Auligné, la satire Menipeée, fureut des modiées et offirirent un genre de plaisanteire, una rule manier le ridicule qu'in rêst plus guère en usage dans notre l'ittérature. — De Thou, au milieu de l'orage des consentantes de l'active de l'orage des l'actives de l'actives de

ESAGES. Pendant eette période, on commença à répandre sur les cheveux de la poudre blanche; et l'Estoile nous apprend que l'on vit, en 1503, trois réligieuses se promener daus les rues de Paris les cheveux frisés et poudrès. — Ensage des montres, qu'on appelait moutres-hortoges, s'établit à Paris sous ce règue; elles einient volumineuses, et on les portait sur sa poitrine, pendore au con. — François les avaits retabil is mode de porter la barde longue jeles partiements et les chapitres-cathèrires avaient longteups résiés à cette mole; mais ces corps se reliebierale institute leurs principes régioneres. Sous literai (V., tous sous des mones, sans distinction, laissaient croftre l'eur harbe. On employait de la circ pour doune aux vois lum dérection d'écantes.

Le costume des hommes et des femmes de la cour, par la richesse dout il cial chargé, par ses formes roides, ses ligues droites qui déliguraient entierement le nu, conservait encore le caractère de la barbarie. Les hommes comme les femmes portaient des espèces de corps de baleines en forme de cuirase, — Bans le chaiptie precisient, jai parté de l'usage, adopté par les femmes de la cour de se couvri le visage d'un masque : cet usage fut encore en voque pendant la presente périole, et des int gienéral. Ces masques ciatent ordinairement de velours toir, se ployaient facilement, et se nonunient hours, bans les chapitres nivinals, je parferia encore de cet usage et de ses motifs.



# PARIS SOUS LOUIS XIII.

Peu d'heures ajoès la mort Iragique de Heuri IV, le due d'Épernon, celui qui, claut dans le carrasseu du roi, l'avait un assassiene, viui, accompagni de gardes-fanocises et de gardes-soises, à la rour du parlement, qui siègeail alors dans le couvent des Cranda-Augustins (1). Il y demanda avec un ton menaçant la régence du royaume pour la reine, et dit à cette cour en mettant la amia a son éjec- Elle est essore dans le fourrour; amois il jundray guide ca sorte si dans l'institut un a'uvonde par à la reine un titre qui lui est dà seba fordire de la nudure et de la justier. Le parlement, sans déclibèrer, consentit à cette demande. Cetait la première fois que cette cour conférait la régence, et, depuis, cette privagative lui est reside.

La régente, divote sans être pieuse, dépourcue de lumières et de jugement, ne se distinguait que par son opinialreté, par son dévouement aux jésnites et à la cour de lome; elle fit tout ce que voulurent ses conseillers, ses directeurs, et consentit à ce que tout l'ouvrage de lleurit Vitt détruit pièce à pièce. Cette reine, après avoir composé un conseil de régence de tous ceux qui y pri-tendaient, conseil qui n'était que pour les apparences, forma un conseil secré di guarient au premier rang les ennemis natures de la prospeirit française : un jésnite, le P. Cotton; le nonce du pape; Conciui, natif de Florence, espéce de domestique, qu'elle éleva au grade de marichal de France, quoiqu'il n'ent jamais fait la guerre; le due d'Épermon, elez: lons ou presque tous accusés, surtout ce dernier, d'être les provocateurs ou les compliers de l'horrible assassiant du noi son époux.

Le Palais de Instice ayant els destiné aux les las et aux cérémonies du couronnement de la come, le parlement fut obliée d'en démorpir, et de transportes, le 1 aux précèdent, ses senuces aux Augustins, dans le réferènce de ce reasyent, anné que ceta aérait pratique autre fois.

Le meurire commis sur la personne de librari l'uriciais en effet, à ce qu'il parait, que le preliude de l'excicution d'un plan plus vasie. En geuilhomme, voyant les filles de la relue pleurer la mort de ce roi, s'en moqua, et leur dit. Pous en errezs hom d'untre, et leur aver le de parlie leurs larmes pour une autre occasion qui se présenterait bientolt. La veuve du capitaine Saint-Mathlèu consilla à une Parisienne de quitter Paris. Pourquoi cela? Jui demandat-t-elle. — Cest parce qui tennt qui li soit hait jours il arrivera de groude malheurs dans cette ville. Le bruit sinistre d'une prochaine Saint-Harthielemi se répandil, Suity se reforema dans l'Arcenia et le mit en était de décreus. Les protestants albarries se barriendèrent dans leurs maisons. Le 17 juillet 1610, on entendit crier pendant la nuit dans le rues : Aux erancé. On voudait produire un mouvement; mais les crieurs furent battus et mis en fuite par la millée parisieme. L'exécution de ce rojest sanginainer fot manquie. « Le peuple, dit l'Estolie, étoli las et creur des l'ormperies des grands; c'ant fui sage par les exemples passés, il u'étoit plus » possible de le faire mordre à cet appal. »

Louis XIII, placé fort jeune sur le trône, et dans des circonstances si orageus ess, n'était pas, même lorsqui'l et at tient l'Égo de la viritié, doué d'un raractère propre à commander le calme. Il ent des favoris et ne pouvait s'en paser; il les choisissait sans discernement et les perdat sans regret : il eut même des favoriles : mais ses liaisons avec les demoiselles de La Fayette et de llautefort n'étaient point de l'amour. Soit vice de constitution, soit timidité de caractère ou princep religieux, on n'a aucune galantieré à lui reprocher; et, en ce point comme en plusieurs autres, il différait enlièrement du roi son père. Louis XIII régine, mais ne pouverni jamais. Trois lommes, pentalant la durée de ce règne, exercèrent sucressivement le pouvoir suprême, Concini, de Luyues et Richeleu.

Marie de Nédicis eut l'imprudence de laisser prendre au fonentin Concini les tentes de l'Étal, Pendant sept aus que durs as régience, elle combla cet étranger de richesses et de titres d'honneur; les linances du roy aume deviurent sa proie; li charde contre lui la jalousie des princers et seigneurs, et les marmures du penple. Four faire cesser ces mormures, il îl eléver des potences dans presque foutes les rues et places de Paris; il en existait deux ou trois au bas du Pont-Veur. Pendant cet intervalle de tenney, ou vit des intrigues nombreuses pour des objets misérables, des emprisonnements de princes, des élats-généraux, des guerres critics, des ducks, des assassinals comnis par les premiers seigneurs de la rour; on vit surfout, dans les classes supérieures de la société, règuer l'anarchie et un equouvantable désordre.

Omnt à l'éducation du jeune roi, on loi apprenait la musique, la peinture et des jeux d'enfair, or l'instruisait à former de petites forferesses alons le jardin des Tuileries, à douner du cor et à battre du tambour : on ue lut cuscipan jamais le devoir dèse rois. Il avait alors pour favori un courtisan nommé Albert de Luynes, homme plein d'ambition, qui cauçut le projet de renvesser lous ceux qui gouvernientet de sem hetre à leur place. Il irrita eu conséquence le roi contre sa mêre, loi fit sentir son état de nullié, lui persuada qu'in exparientrali jamais à excurer l'autorité roragle taut qu'in es sex raily pas d'étail de

buplessis de Richelieu, vécque de Luçon, qui, ayant commencé sa fortune à nour, sous Concini, eut assez de souplesse pour la continuer sous de Luynes. Serviteur dévoud de la reine, il avait partagé siz revers et ses succès, et cependant s'était ménagé des intelligences avec les enuencis de cette princesse. Marie de Médicis lui it obtenir le tutre de cardant, et, chosqu'il reçui la contination de cette dignité, il déposa son chapeur rouge aux pieds de la régente, lui distant. Madame, ette pourge dont je suis reficeible de latre Mejorit, au Jera vau-venir du veu que j'ai juit de rijenuêre mon many pour una service. Paroles de courtisant Il dévint dans la suite le plus ardent press'euteur de cette cristians Il dévint dans la suite le plus ardent press'euteur de cette cristians.

Admis, en avril 1621, au conseid d'État, il le domina; et, pendant plus de dixnuit années, il fut e fiea des Français et le perturbateur de l'Errope, Son ardeur pour la domination fat puissamment secondée par son talent, sa subtilité, son audace, et son mépris pour foutes les règles de l'équité et de la morale. Il n'or respectait acurue; el en faisait lui-même l'avec : (asund une fois fait pris ma résolution, dissit-il, je reux au bat: je rencerse font; je fauche tout; ensuite, je couver tout de ma sustance rouse.

La phypart des poètes et presateurs de son tempa, prosfernés aux pieds de sa toute-puissance, lui out, par intérêt ou par frayeur, profligué des éloges que des bouches modernes répétent encore par ignorance. Lanré dans la carrière du pouvoir, il commit pusieures reines pour s'y avancer, et en commit pub pas grand nombre pour s'y maintenir. Il fut lugrat envers ceux qui contribuérent à sa fortune: il la devalt à Marie de Médicis; il la persicuta d'une manière sennaleises. Au nom du roi son fils, il l'Obligea de sortir du royaume; et cette veuve de Henri IV, qui avait fait batir le palais du Luxembourg, n'eut, pour se loger, à Coopne, qu'un galetas où elle mourt nisireallement.

Il fut cruel. Je ne parlerai pas de ces exécutions mystérieuses qui avaient lieu. dit-on, dans ses châteaux de Bagneux et de Ruel; mais je ne puis passer sous silence les motifs secrets de ses meurtres politiques. Il fit dérapiter de Thou, parce qu'il avait refusé de devenir le délateur de ses ennemis, et parce que son père, le célélire historien, avait parlé peu favorablement de la famille de Richelieu, Il fit perir Saint-Preuil, parce qu'il avait manqué d'égards à ceux de la famille du cardinal : le comte de Chalais, le comte de Montmorency, pour avoir servi les complots du frère du roi; le jeune Cinq Mars, favori du roi, cai, en cette qualité, portait ombrage au cardinal, et qui, de plus, était l'amant de Marion de Lorme, dont le cardinal voulait faire sa maltresse; Marillac, dont la condamnation parut si étrange que le cardinal en rejeta l'odieux sur les juges, leur reprochant une injustice qu'il avait lui-même ordonnée. Tous périrent sur l'échafaud. Je ne parle pas d'un grand nombre d'autres qui, par leurs mécontentements ou par la séduction, entraînés dans les conspirations que tramérent la mère, l'épouse et le frère du roi, et abandonnés ensuite par ces personnages illustres, éprouvèrent le sort des premiers, périrent par la main du bourreau, ou bien dans l'exil et dans les prisons.

Les écrivains qui ne connaissent point le règne de Richelieu le proclament comme un grand politique. Richelieu ne parut habile que par l'inhabileté de ses adversaires, n'obtint des succès que par l'extrème incapacité du roi et par la corruptibilité des hommes en place. Après sa mort, les troubles, qu'il avait contenus par la terreur, échileren de nouveau : la mé ît rieu pour l'avenir, il ne travailla que pour son temps, que pour lui : il avait l'andace et l'énergie d'un ambitieux; il neu tous in parand politique. Renupli d'orgueit, son facte effequit cebi é tous les pétentals : il pouvait le salisfaire, ayant à sa disposition toutes les finances du royaume. On dit que sa dépense s'éterait, chaque jour, à la somme de trois mille livres; il avait une garda brillainte et nombreuse, qui efficait celle du rol. Il portait le luxe jusque sur les auteis : on a vu, au Garde-Neudle, sa chapelle compusee de vases, notenoirs, normements et ustensiles du culte, tous en or massif, ornés de diamants. Coutre les préveptes de l'Église, ce cardinal vuoluit finire le métire de garerir; et, qui res nexemple, il autorisa le cardinal de la Valette et autres préduts à l'imiter. Au dix-septième siècle, ou vit se continuer et dans monstrauex que les temps de barbarie avalent. fait natire : on vit ces deux cardinaux, vétus en militaires, marcher à la tête de l'armé qui aibli sevourir Casal.

Si Richelien fut sauguinaire, il fut aussi galant. Il cut plusicurs mattresses: Barion de Loure, in duchesse de Comballet, sa proper uicre, cie. Il composa des llvres se théologie et des pièces de théatre : il ur réussit qu's se douner du riducet. P ust pure conseillers initures le fament P. Seseph, expueir, La Valette, cardinai; l'utilion, sarrintendant; pour bouffons, l'abbé Rois-Robert, Reoutre, Raconis, inforter en Sorboune, devuis évêque de Lavaur.

Le cardinal fit evendant du bien, parce que son ambition instituble et son arabien punt la vaine gloire se trouvaient quelquefosi d'accord aver l'intièret gi-néral. Bi accrut l'autorité royale en abattant les ches de la féctalifé, toujours disposes à l'altaquer; il il respecte la France, ch in acquit un grand ascendart sur les autres puissances de l'Europe. — Il fonda l'Académie Francisie; et mais s'entral-il pas dans son projet de faire prononcer son cheg par chaque récipiendaire, étage auquet elucun d'eux fut constamment condamné? Xaviai-il apsa aussi pron objet, en c'evant cette compagnie de literateure, si les solidjer à faire la cristique du Lôit de Pierre Cornellle, tragédie dont les auccès blessaient son amour-propoe?— Il flouda le Jardin des Plantes; mais il y fut déveninie par les instances du médeciu du roi, Labrosse. — Il fit relatir féglise et le collège de Sochome, afin que sa sepulture y fût honorablement plarée. — Il lit labir le Palais-Royal pour s'y loger avec magnificence. — Tous ces bientaits curent un motif personnel; nais a la plundent funsit à lu gerande utilité.

Après avoir abattu les téles de plusieurs seignours, accablé le peuple d'implés, sustem des guerres contimelles, runié les finances de myanne, dant le défeit commença sous son administration et depuis fut toujours croissant; après avoir d'ir effroi des Français et des étrangers, le 4 décembre 1612, il fernius as turbulente carrière dans la rinquante-huitième année de son age. A sa mort le sprisons s'ouvrièrent les bannis furent rappère; les misérables satellités de sa tyrannie furent livrés à l'opprobre public; et l'indignation, longtemps contenue par la peur, se répandit eu prose et en vers, en langue latine et française, sur lo maltre et ses valets. Parmi les exagérations de la haine, on ortendit les aversité de la vérife ét de la raisson, accrotts qui venuent et consoleut les ouprimés. Le roi, qui n'aimait point Richelieu et le cratgnait, apprit sa mort avec l'indifférence qu'il montra lorsqu'il vit sa mère chassée du Louvre et de la France, sa favorile La Fayette jetée dans un couvent, et son favori Cinq-Mars décapité; ex ce roi était aussi dépourru d'énergie que de sensibilité. Bientôt après, il mourut à Saint-Germain, le 14 mai 1613, géé de quarante-deux ans.

### CONMUNAUTÉS RELIGIEUSES D'HOMMES,

sovictAr nis sièutris, maison située nue du Pol-de-Fer, mº 12 et 14. Madeiene Lhuillier, veuve de Sainte-levue, le 3 avril 1610, donna aux jissuites son hôtel de Meières, pour y placer le novicial de leur société. Ainsi ces pières obtieneu du troiseme établissement dans Paris. Ison ectle motion de probation, les jeunes aspirants à la gloire et à la fortune jésuitiques étalent somais à des preuves et à un enseiguement qui pouvaient les leur faire mériter. Les jésuites achelèrent plusieurs maisons voisines de l'Itôtel de Mècières, de sorte que cette propriété ne fut conlinée que par des rues, par celles da Pol-de-Fer, Meières, Cassette et Honoré-Chevalier. Bi firent bâtir, en 1620, aux dépens de l'rançois Sublet Desnoyers, secrétaire d'État, une église dont le grand autel fut, en 1763, chassés de Paris, on vendit cette maison et son enclos à divers particuliers. La loge des france-moçus, dité du Grand-Oriest, a, pendant plusieurs années, occupé quelques parties de cet établissement, et, sur la rue du Pol-de-Fer, on a construit par la belatiment destiné à un dévolt de farines.

CAMMES DÉLAICSSÉS, mission religieuses, située rue de Vaugirard, nº 70. Déjà l'existait, à Paris, deux maisons de carmes. Le pape Paul V jugcez en ombre insulfisant; il euvoya uue nouvelle colonie de carmes déchausesis, qui arrivèrent dats cette viille peu de temps après la mort de lleuri IV. Nicolas Vivien, maltre des comptes, leur fit, le 11 mai 1611, dou d'un vaste emplacement, situé rue de Vaugirard. Les nouveaux carmes y firent bâtir à la late les logements les plus nécessaires, et établièrent leur chapelle dans une salle qui avait servi de préche aux protestants. Bienitôt après, avec les amples resources qu'ils trouverent dans le sèle des dimes charitables, ils firent construire, en 1613, un grand et solide bâtiment, puis une vaste église, qui, en 1620, fut entiérement terminée.

Ces moines, qui ne portaient point de las, qui n'avaient que des sandales aux pieds, excifrent l'enthousiame des riches devois et des divots et de Paris. Les dons en leur faveur furent si abondants qu'ils purent laire élever encore plusieurs grandes maisons dont le prix de ferme produissir luy act frances par an. - Ces richesses, dif. M. de Suint-Foix, ne les conqueillissent pas; ils continuent toujours d'envoyer des frères quéteurs dans les maisons. -

Les carmes eurent le même sort que tous les ordres monastiques. Lors de la révolution, leurs propriétés furent comprises parmi les biens nationaux. Vers l'an 1808, une société de femmes dévotes, à la tête desquelles était madame de Soiecourt, se rendirent propriétaires de l'édise et de quelques bâtiments de ce

couvent, et y firent célébrer l'office divin. Depuis quelques années on y a établi des carmélites.

Leur église, régulièrement construite, est surmontée par un dône, dont la colotte fut oruée, par Berthode Flammet, d'une perinture représentant le prophète Élie enlevé dans le ciel, et jetant son mantens à son disciple Élisée. J'ai dit ailleurs que les carmes faisaitent remonter très-laut leur généalogie, et qu'ils considéraient les propiétees Elie et Élisée comme des moines de leur ordre. L'intérieur de cette église étaif orné de quelques monuments sépuleraux. Un admirait dans le chapelle de la Vierge, situles à gauche du saurelurier, une Vierge en albàtre, sculptée à Rome par Antoine Baggi, d'après le modèle du variller Pernin, juckée maintenant dans la claupelle de la Vierge à Norte-Dame.

MINIMES DE LA PLACE-ROYALE, rue de la Chaussée-des-Minimes, nº 6, Il existait deià deux couvents de minimes près de Paris, un à Chaillot, l'autre à Vincennes : on en établit un troisième dans la capitale, sous le règne de Henri IV. Ces moines, à leur arrivée, occupérent un bâtiment et une chapelle contigus à celle de Sainte-Suzanne, situés sur l'emplacement de l'église de Saint-Roch; puis, avec les sommes que leur fournit un chanoine de Notre-Dame, ils achetérent un terrain dependant de l'ancien hôtel des Tournelles. En 1610, ils y firent construire une chapelle; mais ils trouvèrent bientôt leur église et leur couvent trop modestes, et résolurent d'en faire bâtir de plus somptueux. Marie de Médicis seconda leur dessein, afiu d'acquerir le titre glorieux de fondatrice de ce monastère. Cette princesse fit poser la première pierre de ces édifices, en son nom, par le cardinal Henri de Coudy, en 1611; les événements politiques qui agitérent la France, et dont cette reine fut la vietime, retardèrent la continuation des travaux, qui ne furent termines qu'en 1679. Le portail de cette église, formé de deux ordres, le dorique et le composite, était l'ouvrage du célébre Francois Mansard.

Les diverses chapelles qui entournient la nef ciaient ornées de tableaux de vouet, ta life, Coppel, targilière, etc. La plupard réntre elles renfermaient des monuments funèbres, plus ou noims magnifiques, celui d'Édouard Colbert, ut des plus beaux ouvrages de Couston Falier, cenx du due de La Vieuville, du président Le Jal, du docteur et savant Jean Delaunoy, surnoumé le désident de Jal, du docteur et savant Jean Delaunoy, surnoumé le désident de président le Jal, du docteur et savant Jean Delaunoy, surnoumé le distinction de la commentation de la commentati

JACOBINS DE LA RUE SAINT-HONORÉ, couvent situé sur l'emplacement du marché qui porte ce nom. Sébastien Michaelta, général des jacobins, présidant le chapitre général de l'ordre de Saint-Hominique teuu, en 1611, à Paris, prur remédier au rélachement et au désordre introduits dans la piquart des maisons des jacobius de France, proposa la fondation, à Paris, d'un nouveau couvent de ces moines, couvent qui serait assujetti à la réforme. Il obtint sans peine du roi et de la régente la permission de faire cet établissement. L'évêque de Paris donna 50,000 livres pour les frais de construction du couvent et de l'eglise.

L'églèse, comme toutre les autres, était ornée de peintures et de tombeaux; on y remarquait quelques ouvrages des peintres Puérès, Ripusal, Minosa; et, qarmi les mouuments sépule-aux, ou distinguat celui du maréelat de Créqui, exécués par Couston l'anie et lot, il apprès les dessins de Lebrus; celui de Prerre Nignard, peintre élèbre, mort en 1695. La comtesse Feuquières, sa fille, y était reprèsentée à genoux, priant Bien pour son pére. — La bilibilithèque de ce couvent fut d'alord peu considérable. Elle fut acrure par le don qu'en 1689 lit à ces moires un docteur de Sordome, appelé Piques. Elle se trouvait, dans les demiers temps, composée d'environ trente mille volumes. La salte de la bibliothèque de ces servit aux s'aucres de la fineuse servicié des Auti de la Constitution, qui, à cause du couvent, reçut le nom de Société des Autie de la Constitution, qui, à cause du couvent, reçut le nom de Société des Autie (se baltiments furure d'émois et, sur leur emphaement, ainsi que sur cetui de leur jardiu, on a, en 1810, étaibl un marché appeté d'alord Marché de sacohin, suls Marché Saint-Honoret.

JACOMINAU FAROTRO SANT-GIBBAIN, couvent situé entre les rucs du Rac et de Saint-Dominique, dont l'églies et autojuard hui l'gélies paroissiste du dixième arrondissement, sous le voeable de SANT-THOMA-H'AÇUN. Nicolas Radulphi, général des Jacobins, muni d'un bret du pape, vint à l'aris, accompagné de quater religieux de son ordre, et oblint de Louis XIII, en 1632, la premission d'établir dans cette ville, un troisème couvent de Jacobins, qui devuit porter le titre de Novietat niveral de Louis TUI. en France.

Le parfement, qui commençait à craindre le résultat d'un acroissement inconsidéré de monafères dans une rille qui en était digà surchargée, opposa quelque résistance à l'établissement de celui-ci; mais les nouveaux jacohins n'attendirent pas sa décision. Ils vinrent, des 1631, occuper un assez modeste local disposé pour cux. Bientôt, eurorgacillis par la protection du fameux cardinal, enrichis de ses dons et de ceux de plusteurs lidéres, ils ambitionnièrent des hai timents plus fasteux. A leur petite chapelle is firent sucreider un magnifique édifice, élevé sur les dessins de Pierre Buck, dont la première pierre fut posée le 5 mars 1682, et qui ne fut adeven qu'en 1740.

Cet édifice est digne de l'artiste habile qui en a douné les dessins. L'ue ordonnnec de colonnes doriques, surmontée d'une autre de relounes ioniques caractérise sa façade. A l'intérieur rêgne l'ordre corrintilien. Cet interieur étail autrelois orné de tableaux et de monuments sépuleraux, qui dispararent après l'acque où le couvent fut supprimé. L'eglèse des Javobins anjourd'hui de saintl'Alonnes-d'Aquin conserve eucore l'intégrité de son architecture et même de ses principaux ornements, tets que la gloire, plaéee au-dessus de l'autre l'principal, autrefois doriée, et les peintures du plafond du sanctuaire, qui représentent la l'annafiguration de Jésus, grand ouvrage de Leunoine, etc.

Les bâtiments du monastère des jacobins ont, depuis le temps de la Convention, été destinés au Musée d'artillerie, dont le parlerai. MÉMICINS ANGLIAS, couvent situé rue Saint-Jacques, ur 289, cultre le Valof-Grace et l'impasse des Feuillanties. Per suite du schisme que Henri VIII fit
naître en Angleterre, des religieux hévedeitins de ce royaume vincrent se rédigier en France. Toujours livrés à la merci de leur protecteurs, ces religieux furent encore condamnés à de frequents déplacements. Eafin le P. Giffort, devenu
archevèque de Beinns, leur acheta, en 1610, trois maisons, stintés rue Suintacques, où lis purent se lixer. Il se commenérent par y construire une chapelle,
et par s'y procurre les logements les plus nécessaires. En 1671, le prieur de
ette communalt, le P. Joseph Sirburne, fil técnofil les anciens battiments, et
élever à leur place un éditice régulier et somptuenx, ainsi qu'une église analogue, qu'il net autriement construire en 1677. Cette église contenuit le corps du
malheureux Jacques II, roi de la Graude-Bretagne, mort à Saint-GermainenLay, le é septembre 1701 et ceius de Marie Stater, sa tille, morte le 18 avril
1712. Ce couvent fut supprimé en 1790; et dans ses ladiments, devenus proprété carriculère, ését étable une fillature de coton, au m 280.

onatonia, communaté de prêtres situér que Saint-Honoré, entre cette rue et celle du Louver, Le 11 novembre 1613, 34. de lêtrille, fondateur des Carmélites, réunit cinq prêtres savanis et de meurs pures, et les plaça à l'hôted du Peti-Bourbon, la ôt dit equisi éveir é batiment du Va-leb Carce. It si n'y-scrivent pas longtemps. Le 20 janvier 1616, 31. de Berulle acquit de la duchesse de Guise l'hôted în Bouchage; hôtel fameux par le sépar qu'y fit foafheile d'Estréss, et oi tierni l' Ni frapeje par la main de Clastel. Le 22 septembre 162 fût posée la première pierre de l'église que l'ou voit aujourd'hui, et dont la construction fut terminée ou 1630. La façade de n'ôté de la rue Saint-Honoré fut reconstruite en 1774. Cette église est vaste, et d'une forme pareille à toutes celles que l'on batissai alors à Paris. On y voqui des tableaux et le monument tumbre, orné de figures en marbre, de Nicolas du Itarlay, sieur de Sancy. Inns une autre chapelle c'ait le tombaeu en marbre de vardinal de l'évelles, scripte par l'Anguier.

Les oratoriens no faisaient point de vœux; leurs réglements laissaient aux agrèces autant de liberté nu'il en fallait nour que le bon ordre ne fût nas trouble. L'avocat-général Talon caractérise avec justesse cette congrégation, en disant: C'est un corps où tout le monde obeit, et où personne ne commande; et Bossuet, dans l'oraison funèbre du P. Bourgoin, troisième général de cette congrégation, dit : « Congrégation à laquelle le fondateur n'a voulu donner d'autre esprit que · l'esprit même de l'Église, d'autres règles que les saints capons, d'autres vœux » que ceux du baptême et du sacerdoce, d'autres liens que ceux de la charité.» Le haut degré de leur instruction, la pureté de leurs mœurs, et la longue lutte qu'ils ont soutenue contre une société fameuse, dirigée par des hommes corrompus et corrupteurs, ont puissamment contribué à l'épuration des mœnrs, aux progrès des connaissances humaines et de la civilisation. Les oratoriens, ainsi que toules les autres congrégations religieuses, furent supprimés en 1792. Leur église servit, pendant quelques années, aux assemblées du distriet et de la section du quartier. Elle fut, en 1802, concédée aux protestants de la confession de Genève, qui y célèbrent leur culte.

SÉMINAIRE DES ORATORIESS, situé rue du Faubourg-Saint-Jacques, nº 254,

256, 238. Tai dit pourquoi les bénédictins de l'abbaye de Saint-Magdoire furrent transférés dans la naison de Saint Jacques-du-Haut-Pas. Ces bénédictins, qui s'y trouvaient en petit nombre, tenaient une conduite peu régulière : en 1618, Heuri de Condy, évêque de Paris, les supprima, et clabili dans teurs maisons un séminaire dirigé par les prêtres de l'Outoire. Il fut le premier seminaire fonde à Paris : par la suite il devint considérable, et sest mainteu toupquen 1792.

CAPEAISS BE FACROREC SAINT-LACQUES, couvent stine place des Capacins. Il doit son origine à la libéralité de Godefroy de la Tour, qui, en 1613, légun à l'ordre une grande maison et un jardin. De la grange de cette maison on fit une chapelle qui servit aux religieux, jusqu'à ce que le cardinal de Gondy, evèque-de Paris, fournit des fondis pour construire un monastère et une égise.

Le 15 septembre 1783, ce couvent étant supprimé, les capacius qui l'habitaient fureut transferés dans la capacinière de la Chaussée-d'Antin, rue Sainte-Croix, dont je parlerai en son lieu. Les bâtiments et jardin des Capacius du faubourg Saint-Jacques out, en 1788, été consacrés à l'hôpital des rénériens.

CAPECAS DE MARAIS, convent situé nue du Perche et d'Orleins, donf l'égible et aujourd'hin sous le vocable de Sainlé-Franceis d'Assie, Le P. Athansse Molé, syndié des capucins, appayé sur le crédit de sou parent Mattheu Molé, entreprit, en 1622, de fondre à Paris un troisème couvent de ces moines mendiants. Il acheta l'emplacement du jeu de paume de la rue d'Orleins, et y fit construire une expencieire. Ce couvent et dant supprimée en 1700, les hâtiments et les jardius devinrent propriétés particulières : l'église est aujoud'hui la seconde succusale de la narvises suit-l'Merry.

CONGRÉATION DES PRÉTIES DE LA DOCTRISE CHIÉFIESSE, située rue des Paris, reçut, en 1626, dans cette capitale, quelques membres de cette congrégation, dont l'institution remonte à Tau 1828. Autoine Vigiter, chief de ces pritres, ayant, en 1627, acheité l'Asiel de Fréterie, y li construire le bâtiment qui existe aujourd'hui, qu'on nomme la maison de Saint-Charles, et qui devruit de-fiène de la congrégation. Cette congrégation avait pour objet de former des séminaires pour l'instruction des jeunes geus qui se destinaient au sacredece. — Cette maison, susprimée en 1792, devint propriété particulière.

LAS PRÉTRAS DE LA MISSION, CIABIS dANS IA MAISON de SAINI-LAZARC, TUE de Paubourg, Saini-Denis, Le projet de conifer à des prévets Fustrautorio du peuple fut coupt en 1617 par le comte de Loigny, qui, d'accord avec son frère de Goudy, veclue de Paris, en commença l'exércution. On destina le batiment du collège des Bous-Enfants de la rue Saint-Victor au premier établissement de ces prêtres, Vincent de Paule en fut nommé principal et chapelain. Le 6 mars 1624, ces prèvres y furrent installés; mais, en 1622, on les transféra dans la maison de Saint-Lazare. Ces prêtres furent chargés d'y revecvir les lépreux de la ville et des flaubourgs : lés élaient de plus tensus de fair der sainssions dans les villages du diocèse, d'instruire les enfants, et de préparre les Jeunes ecrécisaistiques à l'ordination. Cette maison fut le ché-fieu de la congregation. Les ecclesissiques et les sévuliers venaient y faire des retraites, el fou y renfermait les jeunes gent chlamènes, à la demande de le les separents. Insessitement on donne de l'exten-

sion a cette demière destination: les prêtres et les seculiers d'un age mir y intent emprisonnée nu cetut d'ordres arbitris-res, sains Saint-Laure était à la fois hôpital, école, prison et retriaite. Chacun de ces établissements avait ses l'adiments particuliers. A l'extrémité de l'encles Saint-Laure, et sur la rue du l'arbitory, Saint-Deuss, est un baltiment appéte le séminaire Saint-Charler : il était destiné aux prêtres convalessents, ou à quelques erclésiastiques en retraire.

COLLÉGE DES JÉSUTES, dIL COLLÍGE DE CLERMOST, SIGE 'ME SAIN-LACQUES, J'al déjà parté de ce collège et de la couduite des jesuites; jai exposé les motifs infamants de leur expulsion de la France en 1391; les motifs non moins infamants de leur rappel, dis aus plus tard, auquel Heuri IV se determina uniquement pour détourner de son sein les poignards de ces péres. Mais, en les rappelant, ce roi ne leur permit pas d'enseigner la jennesse. Ce ne fut qu'en 1618, sous le règne de Louis XIII, que ettle permission leur fut accordée.

Délivrés de toutes entraves, les jésuites s'occupérent de la reconstruction de leur collège de Clermont. La première pierre de cet édifice fut posée le 1er août 1628 ; ce bâtiment fut élevé sur les dessins d'Augustin Guillain. Les jésuites augmenterent, en 1682, l'étendue des bâtiments et de leur enclos, en faisant l'ac quisition d'une ruelle et des collèges de Marmontier et du Mans. Louis XIV exerca sa munificence cuvers cette maison, et l'eurichit de ses dons. Ce collège, depuis son origine, avait toujours porté le nom de Clermont, qui lui rappelait Guillaume Duprat, évêque de cette ville, son fondateur. Mais en 1674, Louis XIV, invité par ces pères à venir assister à une tragédie représentée par leurs élèves, s'y rendit, fut satisfait de la pièce, qui contenait plusieurs traits à sa lonange, et dit à un seigneur qui lui parlait du succès de cette représentation : Faut-il s'en étonner? c'est mon collège. Le recteur, attentif à tontes les paroles du roi, saisit celle-ei. Après le départ du monarque, il lit enlever l'ancienne inscription, et, pendant toute la nuit, des ouvriers furent employés à graver sur une tablette de marbre noir ces mots en grandes lettres d'or : COLLEGIEM LUDOVICI MAGNI. Denuis cette époque jusqu'en 1792, ce collège porta le nom de Louis-le-Grand.

Les jésuites furent elussées pour la seconde fois de la France en 1763 : alors on transféra dans leur maison le college de Lisieux, et l'Livivestié, qui y fiut ses assemblées. En 1792, organisé sous une forme nouvelle, il reçut le nom de Collège de l'Égolilé: en 1800, celui de Psylancé; en 1802, on l'appela Dyrée impérial. On til reudik, en 1814, la denomination de collège de Lonivisé-Grand.

ATGETINS DÉCHAUSSIS OU PRITIS-PÉRAS, couveut et égites situes à l'angle du passage des Petils-Pères et de in eue Notre-Danned-ex-Véctoires, aujourd bui égilse succursaie dite NOTAR-DANE-PES VIETOIRES. Marguerite de Valois avait fondé dans l'enclos de son hôted un rouveut d'augustins déchausses: etle s'eu moines expulsés, après avoir erré en divers lieux, obtirrent, en 1620, de l'archeçue de Paris, la permission de fonder un couvent. Ils s'échalitent d'albord lors de la porte Moutmartre, près la chapelle de Saint-Joseph : 5y trouvant au, ils acquirent en 1620 un terrain joignant le mait; et le 9 décembre 1629,

le roi posa la première pierre de leur égitse, et voutst qu'elle portât le titre de Notre-Dunche-Victoires, en memione des tristes surcés qu'il auxil obtenus sur les Français proteslants. En 1626, ces augustins entreprirent de reconstraire leur chapelle sur un plan plus vaste. Mais la avaient trop presumé de leurs ressources. Les travaux n'en furent repris qu'en 1737, et terminés qu'en 1710: la précèdent égitse servit de sacristée la nouvelle.

Cet édifice fut élevés ur les dessins de Cartaul. L'interieur est d'une helle simplicité. Ou you de beurx lableaux de Carle Vanlon, de la Carcie jeune, éte; une statue de saint Augustin, par Pigalle; les tombeux du marquis et de la marquise de L'ilhqüal. Frère Eiser, emione de cette maison et considéré comme un saint, fut inhumé dans cette église. Ce frère fut si revèré après sa mort, que la gravure de son portrait était collée sur toutes les voitures de place comme un préservait de ambleaur. Cest de cette supersition qu'est venu le nom de fisere, que portent encore les voitures de place à quatre roues. Ce saint l'interprédit, dit-on, à Anne él'Autriche, épouse de Louis MII, qu'elle aurait un fils : en consideration de cette prophétie, qui ne tarda pas à s'accomplir, cette reine fit vou de faire construire dans cette église une chaptelle à Notre-Damede-Savone. Elle ne tint pas sa promesse; mais son fils Louis XIV, sous le ministère de Collect, accomplié te vore.

La bibliothèque, composée de hons livres et d'une collection presque compléte de tous les journaux, était, ainsi que le réféctiore et la grande galerie, ainsi que le réféctiore et la grande galerie, ornèvé et ableux de Lafosse, de Louis Boultongne, de Galloche et de Biguad. A Octé de la bibliothèque se trouvait le cabinéet d'antiquités, composé d'objets et précieux, d'une collection de médailles et de médailloss, et orné de tableaux des rous et la composition de médailles et de médailles, et orné de tableaux des rous entres.

Lès augustins, dont le couvent, par l'accroissement de Paris, se trouva birntôt placé au centre d'un quartier populeux, devinreut très-riches: ils vendaient jusqu'à mille livres la toise carrier des parties de leur enclos, sur lesquelles on clèva des maisons. Les richesses corrompirent leurs morurs et les plongèrent dans une extreme dissolution.

Supprimés en 1790, leurs bâtiments furent conservés; l'église servit de local à la Bourse de Paris. En 1802, elle fui choisie pour être la première succursale de la paroisse Saint-Eustache, sous le titre de Notre-Dame-des-Victoires. Les hâtiments du couvent vienneut d'être démolis.

SÉMINAIRE DE SAINT-NICOLAS-DU-CHARDONNET, silué près de l'église de ce nom, rue Saint-Victor, Adrien Bourgoin, dans le dessein de tenir des conférences pour

l'ustruction des jeunes gens qui se destinaient à la prétries, réunit dux prêtres et les échâts successiement nux collèges du Maus, du cardinal le Monie et de Montaign, et enfin, en 1820, près de l'égiles Saint-Nicolas du-Chardonnet, En 1811, l'archevelque de Paris donne de la consistance à cet échalèssement en l'é-rigeant en séminaire. En 1730 on y construisit un grand corps de foirs, où étalent preus, comme pensionnaires, des étudiants qui enfansaisent l'etal et cleisastique. Ce séminaire fut superimé en 1792, et ses bâtiments deviurent pronciée particulière.

SEMINABLE DAS TRENTE-TROOS, silher rue Montagne-Sainte-Genevière, nº 32. Il di fondie, no 1633, aper Claude Bernard, di le panece prietre, qui y rassembla d'a-lord cunq évoliers, cu l'homeur des oins plaire de Notre-Seigneur, puis douz en lord culture l'est partie de l'homeur de combre d'aminées que vévut Jesus-Christ : la reine Anne d'Aufriche assura à ces évoliers retrett-tois livres de pain par jour, Ca séminaire, construit en 1634, sur l'emplacement de l'ancien hôtet d'Albaer, supprimé en 1792, est devenu propriété particulière.

FEITLLANTS DE LA RES D'EVER, second couvent de cet ordre établi à Paris, sité me d'Eficier, nº 18. Les Feitllants de la rue Saint-Honore, autorisés par Pareleveèque de Paris, acteévent, en 1630, un emplacement situé rue d'Endre, et plient construire un monastère. Cette maison fut d'abord instituée pour servir de novicial aux Fevullants; mais elle cessa hientôt d'avoir cette destination; l'église, loité en 1629 sous livoveation des xintes Auges Gardines, n'offrait rien de remarquable. En 1730, ce couvent fut supprimé, et les bâtiments devineur la propriée particulière.

LES PÉRES DE NAMBETH, COUVENT SIMÉ PUE DU TEMPRE, PE 77. Le premièré desissement de ces pères ent lieu, no 1613, dans le voisinage des Fillet de Svinte-Bismethé, Ces pères prirent possession, en 1620, de la maison que les Filles de Sainte-Hissabel, venient de quitte pour en occuper une nonwelle; ils y firent bâtir une régine, dont la construction fut achevée en 1620. Ce couvent, en 1790, a soils le sort commun: il est devens propriété particulière.

NOV TRAIX CONVENTES, communanté située rue de Seine-Saint-Victor. Le père Japanitule de Paris, capueir tris-zeié pour la convesión des protestants, forma, ru 1632, une société qui partageait son rele. L'archevêque de Paris, en mai 1631, autorisa cette association, à faquelle il donna le titre de Congrigation de la propagation de la Fei et le vocable de l'Exultation de la Criox. Les protestants disposes à se convertir furent d'abord réunis dans une maison située dans Ille de la Cité, puis transférés dans une autre maison, rue de Seine. Cet fabilisement religieux existait encore en 1775; on ignore le motif et l'époque de sa suppression.

Vingt couvents d'hommes ou communautés de prêtres soumis à me règle furent établis à Paris sous le règne de Louis XIII; le nombre des communautés de filles ou femmes fut, pendant le même temps, plus considérable encore. En vuiei la nutice.

#### COMMUNAUTES RELIGIEUSES DE PENMES.

Tastanss, couvent de illies, situé à l'Ibitel Saint-Ambr, rue Saint-Jacques, 
"253, 255, fondé par Madeicine Limillier, qui attira, en 1598, d'Aix en Provence deux religienses ursuines. Celleser s'occupérent, suivant la règle de leur
institution, à instruire les jeunes illies, et pricent des pensionnaires. Une simple
chapelle suillt d'àbord aux besoines des religienses; mais, peu d'aumées après,
on la reunplace par un edifice plus somptieux, dont Anne d'Antriche, le 22
juin 1620, posa la première pierre; cette construction fat achevée en 1627.
De ce convent sortit cette pépinière d'insulines qui, peu de temps après, se dispersa daus presque tous les hourges et villes de France. Il fut supprimé en 1790,
et, sur une partie de l'emplacement, on a ouvert la rue des Ursuines.

TENTIANS DE LA REE SANTE-AVOYE, situées dans cette rue, nº 17. Il exisiat dans la rue Sainte-Avoye une communaté de femmes veuves, fondée, en 1288, par Jean Séquence, chevecier de Saint-Merry; Madeleine Limitlier décida les femmes de cette communaté à endresser la règle et les constitutions des rusdines, en leur promettant de leur céter une reue anunelle d'en sinile livres. Ce convent a été supprimé en 1790, et la synagogue des juits fut établie, en 1892, sur une satrie de son emolacement.

mixincrivas ne La VILLE-L'EVIÇET, convent sitoir ne de la Madeleine, au coin nord-est de celle de Surenou. Catherine d'Urbeins de Longueville et Marguerite d'Estonteville, as seur, se conformant au goût du temps, voulurent aussi fondre neu monssière; et les introdusièrent, en fist), dans les maisons qu'elles avaient achetives à la Ville-l'Evèque, dix religieuses, que Marie de Beauvillers, abbesse de Montmartre, consentit à tirer des on ablave pour peupler le nouveau monastère. Puis on érigea le couvent de la Ville-Evèque en priemy, et Marguerite de Veiny d'Arbonse y introdusist la réforme et les auscièrités de la règle de saint Benoît. Ce couvent fut supprimé en 1790. L'emplacement fut venth à divers particulière, qui y out fait constraire des maisons.

LA VISTATION DE SAINTE-MARIE, couvent de religieuses, situé rue Saint-Antónie, entre los me 21 et 21 de. En 1619, Jennes Françoise de Freniot, veuve du baron de Chantal, conduisit de Bourges à Paris, par ordre de saint François de Sales, trois religieuses de la Visitation. En 1628, leur supérieure, til-élen-Angélique Lhoillier, acheta l'hofet de Cossé, rue Saint-Antoine, Ou yi li batir, en 1692, une égilse, sur le modèle de Notre-Dame-de-la-Botonde à Boune, et sur les dessiis du réclière François Massard. Elle fut achevice en 1681, et nommée Notre Dame-des-Anger. Cet délige est digne de son auteur. Il offre une rotonale devorée avec gold ; le dôme ou lanteme qui s'écève un dessa du principal autel offre à l'intérieur une peinture dont le sujet est l'Assomption de la Vierge. Ce couvent flut superviné en 1799, ses battiments formet vendus à d'uves particiliers; et l'égilse, couservée, a ééé, en 1802, échée au culte calviniste de la confession de femière.

VISITATION DE SAINTE-MARIE, autre couvent du même ordre, situé rue Saint-Jacques, entre les nº 193 et 195. Le premier couvent de la Visitation ne sullit bientò plus à la ferveur des jeunes filles, sur lesquelles l'exemple a lant de pouori, (n) bălit, en 1623, dans le fanboure Saint-Langues un second couvent de la Visitation; on en bălit un troisième à Chaillot, dont je parferai en son lie, au quatrième dans la rue da Be. En 1780, l'effise fait entilérement niveau, et un celle forme une petite rotonde, à l'instar de celle Saint-Autoine. Cette égifiser de les bătiments sont maintenant occupies par des retigienzes de Saint-Altoine, duit errectivent les jeunes filles repenties et celles qui sont détenues par mesure de police.

FILLES DE LA MADELFINE, OU MANELONNETTES, maison de religieuses située quartier Saint-Martin-des-Champs, rue des Fontaines, entre les net 14 et 16. En 1618, Robert de Montry, marchand de Paris, avant renconfré deux filles publiques qui lui témoignérent le désir de mener une vie régulière, les retira dans sa maison, près de la Croix-Bonge, faubourg Saint-Germain, Quelques autres filles de la même espèce suivirent l'exemple des deux premières. Robert de Montry pourvut à leur nourriture, jusqu'à ce que la marquise de Maignelay, sœur du eardinal de Gondy, acheta, en 1620, pour les y placer, une maison rue des Fontaines, Le 20 juitlet 1629, on tira quatre religieuses de la Visitation de Saint-Antoine pour gouverner celte maison, qui, dans la snite, se divisa en trois classes de filles. La première, la plus nombreuse, était celle des filles mises en réclusion pour y faire pénitence : elles gardaient l'habit séculier. La seconde elasse se composuit de lilles éprouvées par la pénitence, et qu'on nommait la Congrégation : etles portajent un habit gris. La troisième classe comprenait les filles qui avaient donné des preuves de leur sincère conversion : elles étaient admises à faire des vœux. L'église fut bâtic en 1680. On y voyait une chapelle construite sur le modèle de celle de Notre-Dame-de Lorette. La maison des Madelonnettes élait, dès son origine, une maison de réclusion pour les filles débauchées. Les parents y faisaient renfermer leurs filles enclines au libertinage. En 1793, ce couvent devint une prison publique. En 1795, il fut destiné à renfermer les femmes prévenues de délits : il conserve encore cette destination.

FILES DE CALVAINE, couvent situe rue de Vaugirand, ur 23, et fondé par les oùins de ce capuein, fameux ministre du cardinal de Biebelieu, sous le nom de P. Joseph, et par les libéralités de Marie de Medieis. Ce capuein fil venir, en 1620, du couvent de Noire-Dume-du Calvaire de Potiters six religieuses qui furent loges d'abord rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, pois dans le Luxembourg, et enfin dans une maison dite de Moutherbo ou Filide des Trois-Rois, rue de Vaugirard. Ces religieuses furent supprimées en 1790, et leur chapelle a été couvertie en remises dépendantes du palais de la Chambre des Pairs.

FILLES DE CALVAIRE, convent situé rue des Filles-du-Calvaire : il cut auxis pour fondateur, en 1633, le meme P. Joseph. Douer erligieuses, liries du ceuvent du Calvaire, y furent transférées quatre ans après : l'église portait le vocalde de la Tonafgaration. Ce couvent fut susprimé en 1750 Il occupait un vaste emplacement sur lequel on a, vers l'an 1805, ouvert deux rues : la rue Neuve-de-Bredigne et la rue Neuve-de Settillonation.

ANNOCIADES CÉLESTES, ON FILLES BLEUES. Ce couvent de religieuses, situé rue Culture-Sainle-Catherine, nº 29, fut fondé, en 1624, par la marquise de Verneul, aucienne mattresse de Benri IV, qui crul expier ains ses fantes passées. La marquise if twenir du couvent des annonéndes de Nancy neuf religieuses, et les plaça rue Culture-Ssinle Catherine, dans l'hôtel de Danville. On allait à l'égifes des Annoncéades pour y admirer le tablean du principal autel, représentant une Ananceiston peinte par le Danssin. Ce couvent, supprime en 1730, est devenu propriété particulière : il est aujourd'hui remplacé par une maison de roulage.

ANNOGIADES DE SAINT-ESPETT, aniportê îni ÉELISE DE SAINT-ANBROISE, situdes rues de Opinicouri et de Saint-Ambroise. L'une cotonic d'annomicades, vinue en 1526 de Saint-Mandé, près Vincennes, acquit une grande maison et un jacrilin ude de Popinicouri : elles y fireat bâtir une régisse qui fin delevée en 1659. Ce couvent fut supprimé vers fan 1780; l'église devint, en 1802, la seconde succursaté de la naroisse de Sainte-Marqueite, hultière arrondissement.

BELIGIESES DE NOTRE-DAME-DES-PUIS, COUVENI SIINÉ TUE de VAUGITATO. CELLE COMMUNICATION DE COMMUNICATION DE L'ALCONDE DE L'

ASSORPITOS, couvent de religieuses, rue Saint-Honoré, entre les nº 309 ct 371. Les Huntrieftes, chargées dans teur origine de servir un foipital de femmes, ayant envahi le bien de ces pauvres, vivaient inutiles et constituées en communauté religieuses. Leur condinie n'était pas trèvréquilére; le cardinal de La Hochefoucaulé entreprit de les soumettre à la règle, et les transfera dans un bided du faubour gaint-Honoré. Elle y étient de diét à tables depuis depuis six nois et en avaient fait disposer l'intérieur d'une manière couveuable à leur étal, nots et en avaient fait disposer l'intérieur d'une manière conveuable à leur étal, prospué et litte des Hundristet et susperime, et leurs reveuus recuis au nouveau monastère du faubourg Saint-Honoré, anquel on donna le nom d'Assouveau monastère du faubourg Saint-Honoré, anquel on donna le nom d'Assourétion.

La chapette de cette maison devint insuffisante, les religieuses achetèreut l'hotel du sieur Besnoyers, et lirent commencer, en 1670, la construction de leur eglisc, qui fut terminée six aus après. Cette eglisc, balie sur les dessins d'Erard, peintre du roi, représente une tour couverte d'un vaste dôme de soixante-deux pieds de diamètre. Le mur circulaire est orné de pulsatres corinthiens supportant une corniche qui règne au pourtour de cette : glise. La esloite offre des caissons et des peintures de Charles Lafosse. Le plafond du cheur a ansai-etpentit par Lafosse; il représent l'Assungation de la Virge, Le coruncil la tréforpentit par Lafosse; il représent l'Assungation de la Virge, Le coruncil la tréformé en 1790, son église fin elroisie pour être, sous le nom de Nainte-Madeleine, l'église paroissiale du premier arrondissement de Paris. Depuis l'achévement de la Madeleine, l'église de l'Assombtion est restée fermée.

PETITES-GABRALIÉRIES, COUVENT SÍTHÉ TUE DE GEORGIES SINTÍ GEORGIES. AL SE SE DESCRIPTION DE L'ACTUAL PAR L'ALLES CAUTÉ L'ALLES CAUTÉ L'ALLES CAUTÉ L'ALLES AL SE L'ALLES A

CAINÉLITIS, maison religieuse située rue Chapon, entre les nº 17 el 25. Les earméites de la rue Saint-Jacques, dont j'ai parté, remnirent, en 1617, quelquesnnes de leurs seurs dans une maison de la rue Chapon où elles se baltirent de vastes édifices. Celte maison étant supprimée en 1790, les bâtiments et jardius firrent vendos à divers particuleirs.

VAL-ne-grace, abbave royale de bénédictines, située rue du faubourg Saint-Jacques, entre les un 277 et 279. - Dans une vallée, près de Biévre-le-Châlel, existait, depuis le neuvième siècle, une abbave de religieuses appelée Val-de-Grâce. An commencement du dix-septième siècle, cette maison tombait en ruine et se trouvait menacée par de frequentes inondations. Les religieuses résolurent de transférer leur abbaye à Paris; elles achetérent à eet effet, au mois de mai 162t, nn vaste emplacement au fanbourg Saint-Jacques, avec une maison appelée le Fief de l'aluis on l'Hôtel du Petit-Bourbon, La reine Anne d'Autriche paya 36,000 livres, prix de cette acquisition, et se lit declarer fondatrice. Le 29 septembre 1621, les religieuses de l'abbaye du Val-de-Grâce vinrent occuper leur nouveau monastère. Anne d'Autriche, après vingt-deux ans de mariage, inquiête de ne pouvoir donner un héritier à la couronne, fit vœu d'élever un lemple an Seignenr si ses desirs se réalisaient. Enfin, le 5 septembre 1638, elle eut le honheur inespéré de mettre au jour un fils qui régua dans la suite sous le nom de Louis XIV. Après la mort de Hichelieu et du roi son époux, parfaitcment libre de ses volontés, elle voulut s'acquitter des engagements qu'elle avait contractés envers les habitants des cieux. Elle lit reconstruire entièrement, et avec une sompluosité digne de sa reconnaissance, l'église et le couvent du Val-de-Grace, Le 1er avril 1615, la reine et le jeune roi son lils vincent, en grande cerémonie, poser la première pierre de cet édifice. Les travaux commences furent hientôt suspendus par les troubles de la minorité de Louis MV; on les reprit en 1655 : continnés avec activite, les bâtiments claustraux forent achevés en 1662, et ceux de l'église en 1665. Le célébre François Mansard fournit les dessins de l'église, et la fil exeenter jusqu'au rez-de-chaussée; mais, par l'effet des intrigues de cour, il se vit force d'abandonner la direction de cet édifice. On lui substitua Mercier et d'autres architectes bien intérieurs, qui modifièrent les plans du premier artiste. Mansard, pique de se voir si sottement

corrigé, entreprit, au château de Fresnes, la construction d'une chapelle qui, en petite proportion, était l'exacte execution de son dessin du Val-de-Grâce, et fit un chef-d'œuvre. La façade de l'église du Val-de Gràce est composée d'une ordonnance corinthienne couronnée d'un fronton, puis d'une seconde ordonnance du même ordre, pareillement couronnée d'un fronion. L'intérieur, qui ne paraît pas avoir éprouvé de dégradations, offre une nef séparée des bas-côtés par des arcades et des pilastres corinthiqus canuelés : on ne savait guère, au dix-septième siècle, donner d'autres formes à l'architecture des temples. La voûle de la nef est surchargée de bas-reliefs et d'ornements. Toutes ces sculptures sont de François Anguier, Le dôme, qui, après ceux du Panthéon et des Invalides, est le plus élevé de tous les dômes de Paris, a été intérieurement peint par Mignard. Cette vaste composition représente le séjour des bienheureux, divisés en plusieurs hiérarchies : c'est le plus bel ouvrage de ce peintre. Molière, pour en exalter la gloire, a composé un poême qui n'est pas digne de sa plume. On voit avec peine que la peinture de Mignard a beaucoup perdu de son effet en perdant la vivacité de ses couleurs. Le principal autel est couronné d'un baldaquin supporté par six colonnes torses, de marbre noir, d'ordre composite, et dont les bases et les chapiteaux sont de bronze doré,

La reine fondatrice accorda plusicurs priviléges à ce monsatère, le droit de protre les armoires de France, ceul d'inhumer dans son eigise les ceurus des princes ou princesses de la famille royale décédés. Ces cours étaient déposés dans une chapelle qui est à gauche; on comptait avant la révolution jusqu'à vingt-six, au nombre desqueès figurait celui d'Anne d'Autriche. Edifin, ce monastère avait le droit inestimable de réclamer la première chaussaure de chaque fist chillé de la famille royale, chaussaure préciousment conservé. Les batiments du monastère du Val-de-Grâce furent, pendant le régime impérial, et sont encore consacrés à un hôsità militaire.

FEILLANTINES, couvent de religieuses, situé cul-de-sac des l'evillantines, pr 12. Anne Gobelin, veuve d'Estourmel, fit venir de Toulouse à Paris, en 1622, six religieuses feuillantines. L'egitse, qui fint bâtie et dédiée en 1719, ne contenait rien de remarquable. Ce couvent, supprimé en 1790, est devenu propriété particulière.

PORRIOYAL, couvent de religieuses, siuér roe de Port-Royal, primitivement appéler ue de la Bourle. Liu acienne alhaye de forter de Clieux, fondée en 1204, près de Chevreuse, et nommée Porrois on Porrais, dont, par ceruipion, on a fait Port-du-Roi et Port-Royal, fut réformée en 1609 par Jacqueline-Marie Angelique Arnaud, qui en édait abbrese. L'insulabrité du lieu de cette abbaye fut cause de sa translation à Paris, les religieuses s'y élablirent en 1623, dans un emphacement composé de baliments et de jardins, et nomme la Marieso de Cluyay. Madame Arnaud montra son désintéressement et la purcê de sos principes religieux en dermandant elle-même, en 1627, que les abbreses de ce couvent fussent triennales; en conséquence, elle so démit de son titre en 1630. On commenge, en 1618, sur les dessins et Lepauter, la construction de l'église de ce monastère. At a demande de madame Arnaud, le pape permit que dans ce monastère fût (étable Indonvitus prépatule du Serial-Seccement,

On conservait dans l'église une épine de la sainte couronne, et une autre reli que plus rare et tout aussi authentique, la cruche qui avait servi aux noces de Cana.

Le lieu champêtre d'où étaient venues les religieuses de ce monastère fut réparé et assaini par des canaux qui procurérent l'écoulement des eaux stagnantes. Il fut peuplé de religieuses, et recut son ancien litre d'abbave, avec la dénomination distinctive de Port-Royal-des-Champs. Ce fut dans ce désert qu'un grand nombre d hommes illustres par leur savoir, leurs talents et leurs vertus, vinrent se réfugier pour se soustraire aux persécutions dirigées contre eux par les jésuites, dont Louis XIV était l'aveugle instrument. En août 1664, l'archevêque de Paris, suivi du lieutenaul de police, d'exempts et de deux cents gardes, se rendit au eouvent de Port-Royal de Paris. Cette troupe assiègea les religieuses sans défense; douze d'entre elles furent enlevées, réparties dans différentes communautés de cette ville, et traitées eomme des prisonnières. Quelques mois après, on enhva et l'on traita de même quatre antres religieuses. En 1665, ees malheurenses filles, arrachées de leur convent, furent renvoyées dans le monastère de Port-Royal-des-Champs; monastère où l'on placa en même temps une garnison de soldats chargés de les empécher de communiquer au dehors, et même d'alter dans leur jardin. Ces soldats y séjournèrent jusqu'en 1669, et s'y conduisirent comme dans un corps de garde.

Les retijieuses de Port-Royal-des-Champs se croyaient dans eet asile à Plabiho nouvelles violences; mais, toujours persécuties par les jisuites, elles furent, le 29 octobre 1709, enlevées de leur maison par le lieutenant de police d'Argenson, escorté d'une trouje nombreuse, qui ne leur accorda qu'un quart d'heure pour se disposer à se rendre dans dives cauvents du royaume, où elles furent sequestrees; leur couvent fut alors démoit. L'abbaye de Port-Itoyal de Paris, supprimée en 1729, flut, pendant la session de la Convention autionale, convertie en prison révolutionnaire. En 1801, on y plaça l'institution de la Materité, et, en 1803, l'Hospiete de L'accourbeauent.

FILLES BE SAINT-ÉLISABETH, OU BIT THEN-ORDER DE SAINT-FRANCOIS, roe de Couvend-Liv-Temple, cutrie les n° 107 et 109, Le père Vinceut Musard, qui opèra june réforme dans les eouveuls du liere-ordre de Saint-Flançois, montre beancoup de zèle pour établir les filles de Sainte-Élisabeth. Sa belle-unére, sa secur el dis autres filles ou fenumes se réunirent pour former ce nouveau covent. Les látiments, commeucès en 1628, furent achevés en 1630. Ce couvent offinait rien de remarquable. Il ful suppriné en 1750. En 1630, son église, seconde succursale de la paroisse Saint-Nicolas-des Champs, a été agrandie dans ces deminéres années. Elle a conservé le litte de Sainte-Élisabeth.

NOTRE-DAME-DE-SUN, on Chandinesses régulières anglaires et réformées de l'ordre de Sairls-Agustin. Ce convent était situir une de Possies-Saint-Vietez, à côté et au-dessus du collège des Ézossais. Ces religieuses viurent en France en 1633, s'établièrent à Paris d'àbord dans la rue Saint-Antoine; puis effes viurent occuper, dans la rue des Possés-Saint-Vieter, une mason qui avait appartent au poète Jean-Antoine Bulf, et où les beusz esprits du temps s'étaient réunis autrefois, Ce couvent foit suppriniée un 1790. FILLES DE LA CONCEPTION, ou religieuses du tiers-ordre, couvent situe rue saint-lonorcè, en face de l'église de l'Assomption. Anne Petau, venve de Rein Regnaut, consciller au parlement, donna, en 1635, 10, 900 livres au couvent des Filles de la Conception de Toulouse, pour obtenir treize religieuses de cet ordre, qui vinnent inmodaitement à Paris. Malgré les donations dont elles firent gratifiées, les filtes de les Conception étaient fort end-ettées, et se trouvaient, comme melques autres couveuts , dans le cas de faire faillite; mais le sieur d'Argonson, en 1713, détermina le roi à établir une loterie, dont les bénéfices leur appartiarent. Ou sait quel prix ce magistrat de mœurs corrompues mettait aux servitares qu'il rendait aux couveuts de réglieuses. Ce couvent fui supprimé en 1790.

FILLES DE L'IMMACULÉE CONCEPTION, OU RÉCOLLETTES, couvent situé rue du Bac, à l'angle septentrional de la rue de la Planche. Les religieuses récollettes de Saint-Nicolas de Tulle achetérent, avec l'autorisation de l'abbé de Saint-Germain, que maison, rue du Bac, où elles s'établirent en 1637. En qualité de récollettes, elles étaient sous la direction des frères récollets. Cenx ei se trouvant trop éloignés de leurs sœurs, obtinrent facilement, dans ce temps de prospérité monastique, la permission de faire bâtir un hospice de récollets, rue de la Planche, à côté de celui des récollettes. Ce voisinage fut une source de désordres et de querelles que termina un arrêt du conseil du roi, du mois de mars 1708, condannant les frères récollets à se séparer de leurs sœurs de la Conception immuculée. Elles durent ce dernier titre à Marie-Thèrèse d'Autriche, qui obtint une bulle, du 18 août 1663, pour autoriser ces filles à prendre l'habit, l'institut, la règle et la dénomination de religieuses de l'Immuculée Conception de la Vierge Marie, En 1664, ce couvent fut déclaré de fondation royale, Louis XIV fournit aux frais de la construction de l'église, qui, commencée le 13 inillet 1693, fut bénite et sans doute achevée le 5 décembre 1694. - Ce couvent, supprimé en 1790, a été vendu à des particuliers.

BELDIUERSE DE ANTS-AGEMENT, couvent situé près le Louvre. Sébassion L'amé, révèque de Langres, pensa qu'un couvent dont les individus seraient muit et jour occupés à l'adoration du Saint-Sacrement deviendrait une institution d'une haute importance pour le public. Une riche devote, appelée Bardeau, donna 30,000 francs pour commencer l'établissement projeté par Sebassion Zamet. Une maison, dans le quartier du Louvre, fut achetée et destinée à ce court. Le pariement eurregistra, le 31 mai 1633, les lettres du roit. La mère Angilique Armaud cut la première direction de cette communauté. Le fondateur avait pour objet d'attrer dans son couvent les filles des courtissas et pour y reussir, il fit une règle par laquelle les religieuses devaient être vétues de robes blanches lines et trainantes, de beux scapulaires d'ecrafate et de linge rèss-fin. Aucune austérité us devait en cioigner les jeunes personnes. L'église était ou devait être magnifiquement ornée. Tout albit au grè di fondateur et de ses auxiliaires. Mais sous le règne de Louis XIV, cette maison, depuis peu de temps ciable, fut supprimée, on ne sait pourquoi.

BELLE-CHASSE OU CHASOLNESSES DU SAINT-SÉPULCRE, COUVENT SITUÉ TUE NEUVEde-Belle-Chasse, n° 4, quartier Saint-Germain. Une dame de Planci fit venir, en 1632, de Charleville à Paris, cinq religieuses de cet ordre. La chapelle de cette maison fut bénite en 1673. Ce eouvent fut supprimé en 1790. On a ouvert sur

ELS PILLES DE PRÉCIEUX SAVA, couvent situir nue de Yaugirard, ne 60. Des littles de l'ordre de Citeaux, de la silve de Grenolde, après avoir adopté une réforme, firent solliciter, auprès de l'abbé de Saint-Germain-des-Près, la permission d'établir un couvent de leur ordre dans l'étendue de sa juridiction. Cette demande fut accordée le 20 dévembre 1625. Après avoir change plusieurs fois de résidence elles achetèrent, en 1658, une maison rue de Yaugirard, qu'elles firent disposer suivant leurs besoins. Le chapelle fut bénité, sous le titre de Precieux Ning de Notre-Seigneux y et, le 20 février 1659, elles vinrent habiter leur nouveau monassère. Elles furent singorimées en 1760.

néxinicrisse de Norfacemare de Lieser, couvent sitée rue de Sèvres. Ces véligieuses, établies à Réthel, craignant la guerre et ses dangers, vinreut, en 1636, se rélugier à Paris. Leur chapelle ne fut làtile qu'en 1630, Ce couvent, presque d'esert, fut supprimé en 1778; et madame Necker y fonda un hôpital qui porte son nom, et dout je parferal dans la suite.

PILLES DE SAINT-THOMAS D'AQUIS, de Fordre de Saint-Isominique, couvent siude rude s'illes-Saint-Thomas. Les religieuses de Sainte-Catherine de Sienne, ayant reçu l'ordre d'aller former un établissement à Paris, obtinrent des lettres patentes du mois de décembre 1629. Après avoir habité rue Vieilledtemple, elles vinnent, en 1642, occuper la maison qu'elles avaient fait construire dans la rue qui porte le som de leur couvent. Ce couvent fut supprimé en 1790. Sur son emblecement on commence, en 1686, à éver l'étillée de la Bourse.

FILLES DE LA CROIX, couvent de religieuses de l'ordre de Saint-Domitique, situér ne de Claromone, nº 86. Ce couvent fut institué pour recevoir le trop-plein de celui qui est mentionné dans l'artiele précedent. Les bâtiments furent achevés en 1639. Ce couveut, supprimé en 1790, n°a point été vendu. En 1815, our y a placé des religieuses qui portent le titre de Damse de la Croix.

CHERCHE-MIDI, ou Prieuré de Notre-Dome de Consolution, situé rue du Cherche-Midi, nº 25. Des religieuses augustines de la congrégation de Notre-Dame, de la ville de Laon, vinrent à Paris, en 1633, pour y former un établissement, et y firent construire un monastère. Ce couvent fut suporimé en 1790.

RELIGIESES DE LA CHARTÉ-NOTRI-DARE, couvent et hópital, situé rue de la Chaussic-de-Shimmes, au coiu du cul-de-sea de lhospitalieris. Cette misiou, destinée pour les filles et fremues metades, fut définitivement établié en 1622, beuze lis fureur d'abord fondés. Bientol les frères de la Chartié, les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, se réunirent pour s'opposer à cet établissement utile. Le parlement, en 1628, milt in à cette opposition seandaleuse. Françoise de la Gravi et ses compagnes furent misse en possession de cet hópital, et elles firent des veux en 1629. Dans la suite, le nombre des ilts s'accrut par les bienfails de quelques personnes, en 1773, à l'écretal à viugt-trois. Les malades payaient 30 itvres par mois çet œux qui passaient dans cette misson le reste de leur vie, to livres par an. Cette maison a subi le sort de tous les établissements religieux. Elle a été supprimée en 1792, et remplacée par une filature de coton établié en faveur des sindigents. MOSPITALIBRES DE LA MOQERTEZ. Ce couvent et hópital, stité quartier de brincourt, n° 108, fait établi par les religienes de la Charité dont la maison est l'objet de l'artiche précèdent. Aidées par la duchesse de Mercœur, c'eles acquirent cette maison pour servir à leurs convalescents, qui avaient besoin de respirer un la plus pur que celui de la Chaussée des-shimines. On donne ce non à ce couvent, parce qu'il foit bâti sur l'emplacement d'une maison de campagne, dife da Rochette ou la Ropeette. Ces religieusses en devinrent propriétaires par acte du 30 janvier 1636. Cette maison a c'és supprimée en 1792.

FILLES DE LA PROVIDENCE OU DE SAINT-PUSEPH, COUNCIL Stude TUE SAINT-DISCHILOCATION CONTROL STUDE DE L'AUTRE DE

NOUVELLES CATHOLIQUES, COUVEU de Billes, situe rue Sainle-Anne, nº 63. Ce convent fut claib par les mêmes fondateurs, dans le même tempe et par les mêmes motifs que le couvent des Nouveaux Couvertis dont Jai parié ci-dessus, Après avoir occupié diverses massions, ce couvent dobit, en 1672, une demoure stable, nue Sainte-Anne, où les religieuses ifrent bâtir une chapelle, bênite sous le titre de l'Exaction de la Sainte-Cruité et de Sainte-Clotifée. Cette másou, qui jouissait du privilége des maisons de fondation royale, fut supprimée en 1790, et vendue peu d'années arrês.

LES FILLES OU SOURS DE LA CILBATET, COUVENT SILVÉ PAC DE PAREDE PARE DE LA CILBATET, COUVENT, PAREDE PARE DE LA CILBATET, COUVENT, PAREDE PARE

Voilà environ quarante maisons de religieuses établies à Paris sous le règne de Louis XIII. Joignons-y les vingt couvents de religieux fondés pendant le mème règne; il résultera que, dans l'espace d'une trentaine d'années, Paris fut encombré ou sanctifié par soixante nouvelles maisons monacales.

# AUTRES INSTITUTIONS RELIGIEUSES ET CIVILES.

CHAPILE SAIX-3-OSEPR, située rue Montmartre, in '145, au coin de la rue die Saint-Joseph. Ce n'était, dans Forigine, qu'un oratoire placé, soivant l'ancien usage, au milieu d'un cimetière, cetui de Saint-Eustache, Le chanceier Séguier peri Josephsession de cet emplacement, à condition qu'il fournirait à la paroisse de Saint-Eustache un emplacement convenable dans le faubourg Montmartre, pour y étabir un natre cimetière et une autre chapeile. Le 16 juille 1650, le chanceire Séguier post à première pierre de la chapeile de Saint-Joseph, qu'il ît construire à ses frais. Cette chapelle fut illustree par les Ionneux de deux hommes réjebres : c'est là que fineren enterrès Molière en 1673, c'ette chapelle, con condeux de ces hommes villestres sont manitenant au cimetière du père lachaise, où on les voit réunis. On a établi un marché sur l'emplacement de cette chapelle.

SAINT-ROCH, église paroissiale du deuxième arrondissement, située rue Saint-Honoré, cutre les nos 296 et 298. Il existait dans le faubourg Saint-Honoré une grande maison, appelée l'Hôtel de Gaillon, où se trouvaient deux petites chapelles, l'une dédiée à sainte Suzanne, et l'autre aux Ging-Plaies, On ignore l'origine de cetle de Sainte-Suzanne-de-Guillon : on sait que cetle des Cina-Plaies avait été construite, en 1521, par Jacques Moyon, Espagnol domicilié à Paris, qui obtint la permission d'y établir un hôpital pour les Français et pour les étrangers affligés des écrouelles. D'autre part, les habitants de ce faubourg désiraient avoir une église; Étienne Dinochean, neveu du fondateur de la chapelle des Cinq-Plaies, leur donna, en 1577, une place et un grand jardin qui en dépendait. En outre, l'official de l'aris leur permit de bâtir une chapelle qui serait succursale de Saint-Germain-l'Auxerrois. En 1587, à la place des deux chapelles de Gaillon, on fit construire une église sueeursale. On fit l'aequisition de l'hôtel de Gaillon en 1622. Les paroissieus voulurent ensuite que leur chanelle devint indépendante de Saint Germain-l'Auxerrois, et qu'elle fût érigée en église paroissiale, ee qui fut exécute l'année suivante. La population croissante de ce quartier tit bientôt sentir l'insuffisance de la chapelle bâtie en 1587. On s'occupa de la construction d'un édifice plus vaste, Le roi et sa mère, Anne d'Autriche, en posèrent solennellement la première pierre le 28 mars 1635. Sa construction s'executait avec lenteur on était suspendue, lorsqu'en 1620 le fameux Law, converti par l'abbé de Tencin, ayant abjuré le protestantisme afin d'être nommé contrôleur-général des finances, et ayant entendu la messe et communié dans l'église de Saint-Roch, sa paroisse, donna à cette église 100,000 livres pour achever son bâtiment. Ces 100,000 livres, consistant en hillets de banque, servirent peu à la construction de cet édifice, qui ne fut entièrement achevé qu'en 1740. Cette église, d'abord élevée sur les dessins de Mercier, fut continuée sur ceux de Robert de Cotte, qui notamment a fourui le dessin du portail, dont la première pierre fut posée le 1er mars 1736. Ce portail, élevé au-dessus d'un grand nombre de marches, se compose de deux ordonnauers, l'une dorique, l'autre corinthienne : cette dernière est couronnée par un fronton. On ajouta à l'architecture de ce portail des ornements de sculpture qui ont disparu depuis longtemps. L'intérieur de cette église se divise en cinq parties distinctes : la nef, le chœur, la chapelle de la Vierge, celle de la Communion qui vient ensuite, et enfin la chapelle du Calraire ; ces parties out chacune un caractère différent des autres. En les parcourant, on éprouve le sentiment que donne un changement de scène et de décoration : c'est un effet théâtral qui n'a point d'exemple dans les autres édifices religienx de Paris. L'ordre dorique règne dans la nef et le chœur, qui n'ont rien de remarquable; aux extrémités de la croisée sont deux autels, l'un en face de l'autre, décorés sur les dessins de Boullée. On y voit des statues de saint Augustin, de saint François de Sales, etc. Cette dernière est de M. Pajou. On y remarque anssi deux grands tableaux de vingt-deux pieds de hauteur ; celui qui est sur l'autel à ganche représente saint Denis préchant la foi; il est de M. Vien : celui qu'on voit sur l'autel à droite a pour sujet la Maladie des Ardents; il est peint par Doyen. La chapelle de la Vierge, située derrière le chœur, fut bâtie en 1709 : sa forme circulaire est couronnée par une coupole qui représente l'Assomption de la Vierge, peinte par Pierre. L'antel de cette chapelle offre une scène de l'Annonciation, exécutée sur les dessins de Falconnet, La chapelle de la Communion vient ensuite : elle est moins grande que la précédente. M. Pierre a peint sur sa coupole le Triomphe de la Religion ; sur l'autel est un groupe, sculpté par Paul Slodtz, représentant deux anges d'une forte stature, s'inclinant pour adorer le tabernacle. Enfin on arrive à la chapelle du Calvaire, située à la suite, sur la ligne des chapelles précédentes, et à l'extrémité de l'édilice. Le caractère de solidité qu'offre sa construction, le peu d'élévation de la voûte, l'obscurité et le silence, peuvent produire dans les ames faciles à s'emouvoir une sorte de terreur religieuse. Une vaste niche, éclairée par une ouverture qu'on ne voit point, par un jour que les architectes nomment jour céleste, présente la cime du Calvaire, l'image de Jésus crucifié, et la Madeleine pleurant au pied de la croix. Sur le premier plan sont des soldats couchés, des trones d'arbres, des plantes parmi lesquelles rampe le serpeut. Plus avant et au bas de cette espèce de montagne est un autel de marbre, en forme de tombeau antique, orné de deux urnes en marbre d'où sort de la fumée. Au milieu s'élève le tabernacle composé d'une colonne tronquée, et autour duquel sont groupés les instruments de la passion. Cette composition sépulcrale a été conçue par M. Falconnet. La sculpture des figures de la niche est l'ouvrage de Michel Anguier. Une nouvelle scène a été récemment ajontée. A droite de cette chapelle, de vastes rochers présentent l'ouverture d'une grotte devant laquelle sont deux groupes de figures plus grandes que nature, et représentant Jésus mis au tombeau. Ils furent établis en 1807, et sculptés par de Seine, C'est là ce qu'on appelle la douzième station, Dans les chapelles qui environnent la pef et le chœur, les onze premières stations sont indiquées par des bas-reliefs dont les sujets sont tirés de la vie de Jésus. Ils sont pareillement sculptés par de Seine. Cet édilice est, comme les autres églises, entouré de chapelles la plupart ornées de tableaux, et autrefois de plusieurs monuments funèbres.

La chaire à precher est remarquable par sa construction : elle a cité exécutées ur les dessins de Chailes. Il est peut d'édificas réligieux de Paris qui soient ansai riches en ouvrage de sentjeture des dit-sențitimes dicta-muitimes airela que Saint-Roch. On a rassemblé dans quelques chapelles les restes des monuments funéraires échappés aux mutilations de 93, et qui ont appartenu à diverses égites rendrant dans la circuscription de celte paroise. Les ouvrages les plus remarquables sond le fombaca du cardinal bubois, exécuté par Coustou le jeune; et le mausolée du marcchal de Créqui, composé par Lebrun, et exécuté par Coyaevos et Coustou l'ainé. Le monument du conte d'âlrecour mérite aussi d'être cité. Il a été sruple par Lestocart. En 1776, d'Ilues fil le tombeau du c'ébre Maupertius, qui n'est pas moins remarquable que les débris de celui de Désiré de Sully, par Falconnet. Le buste de Le Nôtre, par Coyzevos, et celui de Mignard, nor lessainlis, sont listement estimés.

Saint-Roch est l'église paroissiale du deuxième arrondissement : elle a pour succursale l'église de Notre-Dame-de-Lorette.

SAINTE-BARCTRITE, église paroissiale du huitième arrondissement, stude ure Saint-Bernaid, nº 28 et 30. Antoine Fayet, curé de Saint-Paul, fit, en 1625, làtir à ses frais une ritapelle, sous l'invocation de sainte Marguerite, pour servir de sépullure à lui et à ceux de sa famille. Les habitants de ce quartier, fort éloignis de l'église Saint-Paul, leur paroisse, s'accommodèrent de cette chapelle, y firent efèbrer l'office divin, et déterminérent l'archevêque de Paris à l'ériger et ejlise seauraise. On construist une église à côte de la chapelle qu'avait établie Autoine Fayet. Enfin, en 1682, la succursale fut entièrement distraite de la dépendance de Saint-Paul, et forma une cure particulière.

L'églès se trouvant insuffisante par l'acroissement de la population du faubourg Saint-Antoine, on construisit, en 1765, une chapelle contigué, élèvée sur les dessins de Louis. Deux arrades forment l'entrée, et présentent entre elles le portrait en medaillon du célèbre mévanicien de Vaucauson, mort en 1782. L'intrétuer est dévoré de peintures à fresque, exécules par Brunetti. L'autle est en forme de tombeau antique : derrière est un grand tablean représentant le Pargulaire, peint par Briard, et un groupe semplé par Locrain et Nourrisson, élèves de Girardon.

# ÉTABLISSEMENTS CIVILS,

noptral DES CONVALENCENTS, situé rue du Bae, nº 98. Angélique Faure, evente de Claude Bullion, conquit, en 1628, le projet loublé de procurer un asile aux convalescents qui sortaient des hópitaux. L'exécution de ce projet utile geroyare besuccep de lenteurs que nous ne détallerons pass. Cette dama esheta, ou plutô fit acheter en son nom une maison située rue du Bae. La maison, construite et disposée pour recevoir buit convalescents, put dans la suite en contenir un plus grand nombre. En 1775, elle possédait ving et un lits. Set hópital fut en mars 1625 donné aux religieux da la Charité, qui en eurent al direction. Il fut supprimé en 1792, et appartient encore au gouvernement, qui le loue à divers natriculier. HOUTEL DE NOTRE-DEME-BI-LA-BISCERICABRE OU INS CENT-FILLES, siller muzcensier, nº 11, et rue du Pout-aux-Biches, quartier Saint-Marcel. Antoine Siguier, président au parlement, acheta, le 21 mars 1622, une maison appeie le petit sépar d'Ordénns, qui avait fait partie de l'ancieu hôtel que les dues d'uncieus posseciaient dans ce quartier, et y fonda un hôțialt pour cut pauvres orphétines de pére et de mire. On y enseignait, à ces jeunes filles, la religion et un métier. En 1656, se roi ordonna que les compagnous d'arts et métiers qui épouseraient des filles de cette maison seraient reçus maltres saus faire leur des-d'auvres et sans payer aucur ordi. Elles y étaient reçues à l'âge de six à sept ans, en sortaient à vingt-cinq; et l'hôpital, lorsqu'elles se mariaient, leur accordait une de dis

Cette maison fut supprimée pendant la révolution : elle apparlient à l'admi uistration générale des hôpitaux et hospices de Paris. On y a établi des manufactures.

nortal pas Increates, situé rue de Sévres, nº 51. Phisimus personnes concorruent à ect établissement que untre autres Marquerie Rouillé, Pau Joullet de Châtillou et le cardinal de la Rochéoucauld. Avec ces accours, l'hôpital fai construit. Tredesà fits forent à d'abort établis dans les selles : dic'holit pour les fommes, dis-luit pour les fommes. Le même cardinal lit euceve don a'une somme de 33,617 livres, destinée à la construction d'a l'entréme d'une clas-pelle qui fut consacrèc, le 11 mars 1610, sous le Utre de l'Lausaciation de la suite Vierge.

Des lettres patentes du mois d'avril 1637 confirmèrent la fondation de cet hòpital, qui, dans la suite, reçal un accroissement considérable en etendine de terrain et en revenu; de sorte qu'avant la récolution on y comptait trois cent soixante lits. Je parierai du sort de cet hôpital, lorsque je présenterai le tahlean des hopitaux et losajies qui cristent maintenant à Paris.

ROPITAL DE LA PITIÉ, situé rue Copeau, nº 1, entre les rues du Battoir et du Jardin des-Plantes.

Les disordres et les guerres civiles du temps de la régence de Marie de Micies avaient considérablement aceru le nombre des pauvres. On ne tronva d'autre reméde pour le dininuer que d'emprisonner ces malheureux : c'est ce qui fut ordonne dès l'an 1612. En consequence, les magistrats louèrent cinq grandes maisons situées entre les rues du Batloir et du Jariliné-ce-l'unites; puis on fit l'acquisition d'une de ces maisons, où se trouvait le jen de paume de la Trinité. Ce l'ocal fut augementé par de nouvelles acquisitions : on construisit des bâtiments réguliers et conformes à leur destination. On y renferuna les pauvres que l'on put arrêter. Cette maison reçut le nom de Pillé, parce que sa chapelle dait sous l'invocation de Volter-hume-de/Pille.

Lorsqu'en 1627 Phojpital general, dif de la Sulptérière, ful construit et ouvert à tous les mendiants, la maison de la Pitir requi une nouvelle destination : on y plaça les enfants des mendiants. Les filles, auxquelles on apprenaît à lire, à cririe, à coudre, à triouter, occupient une partie de la maison; les gargons, qui recevaient une éducation analogue, lutalitaient une cour appelée Petite-Pité. Enfin, on y place des enfants trunvis, des explehies, auxquels on fissial apprendre des métiers : on y fabriquait des draps pour les habits des hôpitaux, et nême pour les troupes.

Les choses restérent en cet étal jusqu'en 1809, époque où les orphelins de la Pulié furent transférés à l'hospice du fanbourg Saint-Antoine : dès lors, cette maison devint une annexe de l'Hôtel-Dien.

MAISON DE SCIPPON, Silvier rue de la Barre ou de Scipion, place du même non-Scipion Sardini, gentilhomme italien, fameux e triebe traitant sous le règne de Heuri III, avait fait bâir eu ce lieu un hôtel qui, en 1622, ful destiné à recevoir des vicillards pauvres et infirmes. En 1636, il fut donné à l'hópital général, qui y fit établis a boucheire, sa boulaugerie, etc. Cét délifee, convenablement construit, renferme aujourd'hui la boulaugerie générale de tous les hôpitanx et hossiese de Paris.

## PARIS SOUS LOUIS XIII.

## PALAIS, JARDINS, ILES, FONTAINES, THEATRES, ETC.

PALIS DE L'EXEMORGE, situé quartier du Luxembourg, rue de Vangiaral, On impos à e pulsia plusieurs nones; outre ceut de Lexendourg, il reçut d'abord cetui de Pulsia Gréena; et, depuis la révolution, ceux de Pulsia de L'exterior, de Pulsia de Caussida, de Pulsia de Savida Conservature, etidio de Pulsia de La Chambre des Puirs, Quoique ces diverses denominations aient tour à tour éci inserties en letters d'orsur une table de martier posée au-dessus de la principale entrie, le public, devite à la routine, a constamment noumé ce palais et son iardin, le Luxembourg.

Une grande maison, accompagne de jardins, que Robert de Barlay de Sany; flabit vers le milieu du seiziem sériee, que le due d'Épiqua-Jaxembourg acquit ensaite, et qu'il agrandit considérablement en 1.581, fut l'emplacement que Marie de Médieis, régente, acheta, en 1612, pour y faire construir un palais. Pour agrandir encore cet emplacement, elle fil acquisition saccessivement d'une ferme, le pressoir de l'Holt-Diru, de plusieurs jardins et de quelques parties du clos de Vigneral. Après ces acquisitions, elle fil, en 1615, jeter les fou-dements dece palais. Jacques de Brosses en ful l'architecte. Les travaux, poussés acc activité, (preut achevies en peu d'années. Cet déline se recommande par la beauté de ses proportions, sa parfaite symétrie, el par un earactère de force et de solidité. Les comements, peu nombreux, mais à leur place, plaisent à la vue sans la fuiguer. Ces refends, ces bossages qui sillonnent toutes les faces de ce usaisi. lui doment une physionomie très-oriennie le rés-oriennie le rés-orienn

Le principal corps de bâtiment ainsi que ses autres parties offrent trois ordomances : l'une, toscane, est au rez-de-chaussée; l'autre, dorique, est au premier étage; et la troisième, ionique, se voit an deuxième. Quatre gros pavillous sont placés aux quatre angles du principal corps de bâtiment.

1 1 cour, qui, du côté de la ville, précède ce principal corps de logis, est en-

tonrée de bâtiments; et son plan présente un parallélogramme dont la plus grande dimension à soixante toises, et la moindre cinquante.

La grande entrée est en face de la rue de Tournou; de cecôté la façade présente à ses extremités deux paullons; et au milien, au-dessus de la porte, s'élève, sur un corps avance, un dôme circulaire orné de statues dans les entrecolonnements. Ce dôme, qui produit un effet pittoresque, est en parâte larmonie avec les autres parties de l'édifice. De chaque côté de ce dôme, deux terrases, supportées dans l'origine par des mues massifs, et qui dequis out à droite et à gauche été percès par quatre arrades, servent à communiquer du dôme aux deux parillons de cette frande.

Celle du jardin, outre deux pavillons en saillée, plus forts que ceux de la faced qui vient d'étre décrite, offre au centre un corps avance, décord de cotones et de statues exécutées par M. Pradier. Cette façade a été ajoutée, avec les deux gros pavillons qui l'accompagnent, daus ces dernières années. Les tra-vaux, commencés en 1837 et achevés en 1812, ont été dirigés par M. Gisors, qui s'est conforme tout à fait au stête du premier arrâtiecte, de Brossa;

La façade du côté de la cour differe peu de celle du jardin. Aux deux portes altérales on voit, dans des impostes, les bustes de Marie de Nédicis et de Henri IV; au-d'essus, l'avant-corps est décoré de quatre statues colossales, du temps de Marie de Nédicis. Le bas relief du fronton circulaire, représentant la Victoire couronnant le boste d'un héros, est fouvrage de bune. La cour est formée par le principal corps de logis dont je viens de décrire les façades, par deux siles de hátiments se terminant aux pavillous qui s'elèvent aux deux extrémités de la principale entrèe, et enfin par les latiments de cette entréve.

Daus Taile qui occupe le côté oriental de la cour est la galerie des tableux, vo dout le vais biento parier; l'aile opposée contient aussi une galerie de tableux, et, de plus, le magnilique sexalier par lequel on monte à la salle de la Chambre des pairs. Cet escalier, majesteux par son étendue, riche par sa décoration, présente plusieurs statues d'hommes illustres par les services qu'ils out reudus à leur patrie.

Ce palais, băti à granda frais par Marie de Médicis, qui n'en avait pas besoin et qui ne l'Itabila que peu de temps, devait potre son non; mais, cette reine l'ayant l'égué à Gaston de France, duc d'Orfeians, son second fils, cetivi-ci voulnt le faire nommer Paulai d'Orfeians. 11 appartint ensuite à Louise d'Orfeians, duchesse de Guise et d'Alençon, et enlin au roi Louis XIV. Cet édilice, négligé par ces différents propriétaires, cut besoin de grandes reparations, qui furent faites de 173 à 1736. Louis XVI le donna, en 1779, à son frère, Monsieur, qui a règne sous le non de Louis XVIII. — Pendant le règnime de la terrur, il fut couvert en maison d'arrêt. — Sous le régime de la Constitution de l'an IV, en 1795, il devint le luc des sénese du Directoire et la demeure des cinq directeurs, qui abbliaient plus particulièrement l'hôtel contigu, appelé l'Hôtel du Petit-Luxembourg. — Et 1798, le palais du Luxembourg du entièrement ragréé, et plusieurs réparations y furent faites. Ou construisit à l'ouest et sur la figne de la funde, du cété du iactin, un corps de bàtiment qui deuis fut démoil.

Lorsque Bouaparte eut euvali le pouvoir, le palais du Laxembourg fut desiine d'abord aux seineres des cususls, et reçul te nom de Palais du Consultri, et peu de temps après, en 1800, celui de Palais du Sénat Conservatere. Ce sénat y fint ses séances jusqu'en 1811, époque où une nouvelle constitution remplaça le sénat par la Connibre des paires. Des fors une nouvelle table de marbe, placée sur la porte principale, indiqua que l'édifice du Luxembourg portait le nom de Palais de la Chombou ets Paule.

Les deux ailes de bâtiment qui forment les parties latérales de la cour renferment, comme je l'ai dil, l'une l'escalier, et l'autre la galerie des tableaux. On trouve à l'extremité supérieure de cet escalier la salle des Gardes, nuis celle des Garçous de service, où l'on remarque une belle figure en marbre, représentant Hereule couché, ouvrage du célébre Pujet; une statue d'Épaminondas, par Duret; une antre de Miltiade, par Boisot; et une troisième représentant Persée, vainqueur de la Gorgone. - Vient ensuite la sulle des Messagers d'État, ornée de la statue d'Harpocrate, dieu du silence, et de celle de la Prudence; puis la salle du Conseil et celle de la Réunion, salles très-richement décorées de tableaux, dont l'un représentait la figure en pied de Louis XVIII, et d'autres plusieurs allegories sur ses aleux et sur son relour en France. Le plafond, peint par Barthélemi, offre aussi des sujets allégoriques. - Cette salle mène à l'ancienne salle des Séances, placée au centre du principal corps de bâtiment, au lieu où étaient la cage de l'ancien escalier et la chapelle. Elle fut établie et décorée dans les années 1803-1804. Son plan est un hémievele. Elle est décorée de vingt-six eolonnes d'ordre corinthien: leurs entre-colonnements, à droite et à gauche du trône, sont occupés par les statues de Solon, Périclès, Cincinnatus, Scipion, Caton d'Utique, Lycurgue, Ciceron, Léonidas, Aristide, Phocion, Démosthène et Camille, presque tous ennemis de la tyrannie, tous ardents amis de leur patrie et de sa liberté. Ils furent placés là sans doute pour rappeler leurs exemples à œux qui ont siègé ou siègent dans cette enceinte.

De cette salle, très-riche par ses ornements, on arrive à la salle du Trône, qui ne l'est pas moins. Dans des derniers travaux exècutés au Luxembourg, on a băti une nouvelle salle des Séances, plus vaste que la précédente. La voûte de cette salle présente quatre pendentifs peints par M. A. de Pujol. Les trois grands médaillons et les six compartiments des fenètres où l'on voit la Prudence, la Vérité et la Coufiance, et les six plus illustres législateurs de l'antiquité, sont l'ouvrage de M. Vauchelet. De chaque côté de l'hémicycle il y a des sujets allégoriques exécutés par M. Blondel. Près du centre de la voûte, il y a les portraits dc Charles V, Louis XII, François Ier, Louis XIV, Napoléon et Louis XVIII. Plusieurs cadres ont leurs murs décorés de peintures par MM. L. Boulanger, Bresner, et Roqueplan, A la bibliothèque on remarque l'importante composition de M. E. Delacroix, l'Elysée des grands hommes, Enfin la chapelle vient aussi d'être restaurée avec luxe. J'omets la galerie sur le jardin, les salles des quutre Eureaux, le salon de lecture, pour m'arrêter à la salle du Liere-d'Or. Cette salle est remarquable par les peintures restaurées des boiseries qui ornaient les appartements de Marie de Médicis. Ces peintures sont des médaillons offrant plusieurs sujets mythologiques. Cette salle, très-digne d'exciter la euriosité des artistes et l'admiration de ceux qui ne le sout pas, doit son nom à un tivre dout la qualification indique l'excellence des matières qu'il contient. Quelle est la notière sublime de ce livre précienx anquel ou a consarre une salte si magnifique? Il faut le dire, ce livre n'existe pas encore, ou n'est pas encore dépose dans le sancturire qui lui est préparé. Il contiendra les tières de la pairie.

Je borne ici la description de la partie intérieure du palais qu'occupe la Chambre des pairs, partie changée, rajeunie, embellie par les gouvernements impérial et royal, et je passe aux autres parties et dépendances de ce palais.

GALERIE DU LUXEMBOURG. Elle fut d'abord, par les ordres de Marie de Médicis, composée de vingt-quatre grands tableaux représentant l'histoire allégorique de cette reine, peints par le célèbre Rubens, de plusieurs autres tableaux provenant de la reine douairière d'Espagne, et de ceux du cabinet du roi. Cette galerie fut longtemps negligée. Avant 1780, on avait formé le projet d'en transporter toutes les peintures au Louvre pour qu'elles lissent partie du Musée déjà projeté dans la galerie de ce palais. En conséquence de ce projet, on retira du Luxembourg les tableaux, qui furent places au Louvre, Les victoires des Francais produisirent une assez ample récolte de tableaux pour nue le Musee du Louvre pût se passer de ceux de la galerie du Luxembourg. On les y replaca en 1805; on y poignit aussi la précieuse collection des tableaux de la vie de saint Bruno, par Le Sucur, contenus dans une salle particulière; plusieurs autres ouvrages, tels que l'Ermite endormi, par Vien ; deux tableaux de David, le Serment des Horaces, et Brutus, etc. De cette galerie on arrive sur une partie de la terrasse et au-dessous du dôme, où l'on voyait la Baigneuse en marbre, de Julien, ouvrage digne des plus beaux temps de la Grèce. L'autre partie de la terrasse conduit dans une suite de salles qui étaient ornées notamment des marines de Vernet et de Hue.

En 1815, les puissances cérangères déponillèrent le Musée du Louvre d'une partie des se richesses, et y laissérent un viul nimense. Dour le rempir, on enleva de la galerie du Luxembourg ses principaux tableaux. Cette galerie est conservée maintenant aux ouvrages des artistes vivants. On y a vu longtemps les plus beux tableaux de havdi, de Gros, de Gerard, de Girodel, etc., et d'autres maltres de l'école française. Au mois d'avril 1818, ce Musée ainsi composé fut ouvert au public.

JAROIS DE LEXEMOGEA, Ce jardin a éprouvé plusieurs changements. En 1789, on diminul a épe près un tress de la surface de ce jardin, en retranchant toute sa partie occidentale, qui s'étendait depuis les anciens baltiments de la rue de Fleurus jusqu'à la grille qui s'ouvre de ce côté. On vonlail, disail-on alors, établir dans éctte partie retranchée des salles de danse, des cafés, une foire, etc.; on a'établit rien. Les plus beaux arbres du jardin furent abellus; or raccurcit ses plus lougues allévis; et le terrain, séparé, déponillé de sa verdure, sans être embelli par la foire projetée, resta, pendant près de trente années, vide, sérife, indubité, révlut presque à l'état de désert.

En 1795, la Convention commença l'execution du projet de cette belle avenne qui se dirige depois le palais du Luxembourg jusqu'à l'Observatoire. En 1801, on renouvela tous les arbres des parties orientale et méridionale du jardin et l'on donna au terrain une peute régulière. L'ancien parterre était bordé de deux nurs de terrasse, qui présentaient, à leur surface supérieure, de pétits bassins, placés à distances égales et communiquant entre eux par des rigoles. Chaque bassin était percé pour laisser passage à un jet d'eau. Les terrasses qui bordaient ces murs étaient planties difs et de buis. Au centre du partere, on voyat une pièce d'eau octopone, du nuitieu de baquelle s'élevait un triton qui tenait dans ses bras un poisson maria qui lanciat un jet d'eau.

Ce parterre, en 1801, fut enlièrement clauné. Des laites en gazon succedierent au double mur de terrasse qui le bordait. Il fin étargi considérablement par deux espaces demi-circulaires, établis sur les deux côtés, Au milieu, on place une pière d'eau plas étendue que l'ancienne. Le partierre se terminait du côté méridional par un vaséle escalier composé de dix marclus, et oraid de statues. Tous ves ouvrages furerd exécutés sur les dessins de M. Chalgrin. — Dans a amies 1810 et 1811, e parterre époruar encore de notables et heureux changements sons la direction de Tarchitecte Baraguey. Le sof fut baisse et nivel de manière e en que le parterre el Tavenue de Oibservatoire fusents ut la même ligne de pente. Le grand bassin fut alors refait et on lui donna des proprotions plus considérables. Enfin, quand on a refait la façade posiérieure du palais, ce parterre a été diminué, sans qu'on modifialt expendant sa disposition.

A l'extrémité méridionale du parterre, de balustrades en ouvrent l'entrée à ceux qui descendent par l'avenue. Elles se raccordent avec les talus de gazon qui en garnissent les parties latérales.

L'ancien jardin avait été dessiné par Jacques de Brosses, architecte du palais; it construista aussi, à l'extérnité orientale de Tallère contigne à la façade du palais, une fontaine, renarquable par ses bossages et ses congélations multiplières. Cette fontaire était dans une idat déplorable et fontable ut renine. En 1802, elle fut entièrement restaurée. Les deux figures placées au-dessus du frouton, qui représentent un fleuve et une naide, furent reitiles, ainsi que hours accessoires, fon n'avait, de ménoire d'homme, jamais vu cette fontaine donner de Penu; on hia prouvre et avanages : aud-sesus des rocalités où étie coule, on a placé une stature de naiade serlant du bain. Elle vient d'être encore repurée dans cette dernière amiée.

La partie supérieure des talus qui entourent le parterre est ornée de vases, de statoes en marbre : quelques-unes antiques, restaurées, quelques autres sculptées d'après l'antique, d'autres enlin ont été exécutées par des sculpteurs de notre époque.

Depuis on a fuit disparaître, du côté de l'est, une ornugerie, et, du côté de l'ouest, quéchuse biliments communiquant avec l'Indée dit le Petit-Inzenhourg, on a établi sur la rue de Yangirard une grille d'entrée, des plantations en quinconce, une fontaine élégante, devorée d'une statue en marbre, et un rozariam clos de treillages. Ces derniers Inzavaux, ainsi que quelques autres, ont été vescules sur les dessins de ». Biarquey, architecte de la Chambre des pairs. Une autre grille vient d'être disposée le loug de la rue de Vaugirard, jusqu'à l'autre mur excédental de inzolin.



un temps de la régence du duc d'Orfeans, le palais et le jardin du Luxembourg furent le thétatre le plus ordinaire des plaisirs ou plutôt des ébauches de la duchesse de Berri., fille du régent. Dans les Mémoires de Duclos, on lit le fait suivant : - La duchesse de Berri..., pour passer les nuits d'été, dans le jardin - du Luxembourg, avec une librer équi avait plus besoin de complieres que de - lémoins, en lit murer toutes les portes, à l'exception de la principale, dont - l'entrée se fermait et s'ouvrait suivant l'oression.

La ligne méridienne de l'Observatoire traverse le jardin du Luxembourg et se dirige sur l'angle ouest du pavillon qui forme l'extrémité de la façade du palais du côté du jardin, de sorte que l'axe de la grande avenue incline un peu à l'est, et forme au point d'intersection avec la ligne méridienne un augle très-oluts.

rettri-txxxnocto, situé riue de Vaugirand, à l'ouest, et coulign au pulsis du Laxembourg. Il fit commence vers l'an 1629, par l'ordre du cardinal de Bichelieu, qui l'Itabita en attendant que le Palais-Boyal fût construit, Lorsqui'i van occuper ce deurier palais, il domus à la duchesse d'Aguillon, sa niéce, le l'etit-Luxembourg, qui passa, à l'ître d'herèclité, à Beuri-Jules de Bourbou-Condé. Après sa mort, la princesse Anne, palatine de Bavière, y demeura, et y fit excuter des reparations et aeroissements considerables. Elle fit construire, de l'autre côté de la rue de Vaugirard, pour ses officiers, pour ses cuisines et sescuries, un hôtel qui communique an Préti-Luxenbourg par un passage souterrain pratiquie sous ta rue. Cet hôtel, habité par des princes de la maison de Bourton-Condé, revut aussi le nom de Patit-Bourde.

Le Petit Luxembourg fut le siège du gouvernement directorial : quatre des directurs l'habilainet; le cinquième logeait dans le grant platis; les directoris y ont demeuré depais vendémiaire an v (cotobre 1796., jusqu'au 20 brumaire an vi (1 no nember 1799). — En 1812 et 1813, on a deuoit des blatiments qui furmaient la communication entre le Grant et le Petit-Luxembourg; et, dans l'intervalle, on a c'abali, comme je l'ai dit, une plantation en quinconce, et sur la rue de Vaugirard, une longue grille en fer. Depuis 1830 on a établi une communication nouvelle entre les deup nalis, par un inraînt dessiné à l'anglaise.

AQUEDUC D'ARCUEIL. Il fallait des eaux pour les besoins et l'agrément du palais et des jardins du Luxembourg, oit Marie de Médicis avait résolu de prodiguer toute espèce de magnifleence. Il n'existait d'ailleurs encore aucune fontaine dans la partie méridionale de Paris.

Dejà, sous Henri IV, cette disette d'eau et les vestiges de l'aqueduc bâti du temps des Romains avaient fait penser à sou rétablissement. Sully ordonna, en 1609, de rechercher les traces de cet aqueduc; mais la mort de Henri IV arrêta l'exécution de ce projet.

Hugues Crosnier, en 1612, fit ensuite la proposition de conduire à Paris 30 pouces d'eau (1), 18 pour le roi, et 12 pour la ville. L'entreprise fut adjugée, le 8 octobre 1612, à Jean Coing, maltre maçon de Paris. Le 17 juillet 1613, le roi Louis XIII et la régente, sa mère, posèrent, avec de fastueuses cérémonies, la

<sup>(1)</sup> On appelle ponce d'eau la quantité qui s'écoule par un orifice d'un ponce superficiel. Comme cet orifice conteut 133 lienes carrière, le pouce d'eau se divise en 113 parties appelées lizares.

première pierre de l'aqueduc qui fut hâti sur les dessins de Jarques de Brosses, et achevé en 1624,

Une partie de cet aqueche traverse le vallon d'Arcueil sur vingt-einq arches. La hauteur de relte construction est de vingt r'oss mières quarante ceut, sa losgueur de trois ceut quatre-vingt dix mètres. Ce morceau d'architecture, imposant pars garandeur, beau par ses formes, rappelle les magnifiques aquedues des Romains. Près de la face mèridionale des arvades modernes existe eucreu un ragment considerable de l'aqueduer comain. Dans l'espace existant cutre Arcueil et Paris, on voit, de distance en distance, plusieurs petites constructions qui sont des regards de la conditie d'ecu. La longueur tolate de cette conduite, depuis Arcueil jusqu'au château deu situé à côté de l'Observatoire, est de douze mille buit ceut six-ant-dis mètres.

L'aqueduc n'était pas encore terminé que l'on vit des solliciteurs puissants, des collèges, des communautés religieuses, demander des coucessions d'out, concessions qui s'accordaient alors saus discernement. Le public, qui avait payé les frais de l'aqueduc, fut la diupe de cette prodigaité. En 1777, cet aqueduc a été l'objet de riparations considérables.

roxx AMSS. En 1621, Foundue achevé, les eaux de Bungis parvenues au chiateu d'eau de Diosevatoire, on sorcupa de leur distribution six Shuit pontes furest livrés au roi pour le palais et le jandiu du Luxembourg, et douze pourse à la ville, qui les répartit dans les quartiers de Saint-Jacquez, de Saint-Victor et dans la rue des Cordeliers. Quatorze fontaines furent construites, et alimentées par cette portion d'eau. On en conduisit même, à travers le pont Molre-Bune, jusqu'à la place de Grère, où était une fontaine qui formissait l'enu de Rungis, et dont, le 28 Juin 1623, Louis MII posa la première pierre. Cette fontaine n'existe plus (f).

FONTAINE DES BAUDBLETES, Stude au coin de la rue des Vieilles-Bundriettes et de celle du Chaume. Elle fut établie en 1636, et nommée d'abord Fontaine-Acuer; mais elle reprit son aucien nom en 1760, époque où elle fut reconstruite sur les dessins de Moreau. Le bas-relief, qui représente une natade, est l'ouvrage de Mignol.

STATUE EQUESTRE DE HENRI IV, placée sur le môle qui se trouve à l'ouest et et au milieu du Pont-Neuf. Voici l'historique de l'érection de cette statue.

Ferdinand, grand-due de Toseane, fit couler en brouze un cheval eolossal, dans le dessein de le faire surmonter par son elligie. Jean de Boullongue, ciève de Michel Auge, fut chargé de ce travail. Ferdinand mourait, et le cheval resla saus cavalier. Cosme II, son successeur, offit à Marie de Médieis, régente de France, ce cheval de brouze, le deposa à Livourne sur un vaiseaun qui vint réchouer contre les côtes de Normandie. Ce cheval de brouze resta pendant une

Les principales fontaines publiques on particulières qui furent établics alors et alimentées par ces eaux sont;

La fontaire des Carmelstes; — In fontaire de la rue Nonffetard, an esin de la rue Pot-de-Per;—
In fontaire l'amore, rue Camier; — In fontaire Soint-Nucleire, rue Fantourg-Saint-Jourges;—
In fontaire de colle, de Nasarre, doubl la primire perior fui poere en ecumulie le 7 unil 161-2In fontaire Soint-Michel, a Pettremité méridionale de la rue de la l'arge; — In fontaire SaintGenejère, rue et unintague Saint-Generoire; — In fontaire Saint-Generoire; mois Camieres, and

aumée entière au foud de la mer. On l'eu retira à grands frais, et on le transporta à Daris

On fit un pièdestal en marbre, et on y c'éca le cheval, en attendant le cavalier qui devait le monter. De là vint que le peuple, accounturé à vinc e cheval seul, prit l'habitude, même locsqu'il fut surronné par la figure de Henri IV, de nonmer l'ensemble du monument le chevat de trona e. Le pièdestal fut éléve sur les dessins de Croil. Aux quatre angles on plaça des statues assez mesquines, qui liguraient des vaineus garrottés. Les quatre bas-reliérés de ce pièdestal représentient les batablies d'Arques et d'Arry, l'entré de Henri IV à Paris, la prise d'Amiens et celle de Montacélan. Les figures du pièdestal et les bas-reliérés chiant de Francheville. La figure de Henri IV du texcintée par Dupré. Il était représenté la tête une, le corps tout entire couvert d'une armure à la française, lemant d'une moin la bride de son cheval, et de Fautre le biton de commandement. Bans une des inscriptions dont le pièdestal était chargé, on lissit le nom de Richelieu, qui avait, et 1635, fut termine red couverge.

Perdant les divisions qui, en 1788, agitaient la cour et les partements, la 196 et lenrif Yû teu couronie de fleures et de rainans. Dans les premiers jours de la rivolution, en 1789, on plaça sur Poreille de cette statue la occarde nationale. Perdant les journes des 185, 16 et 17 juillet 1780, on disposa devant le piddesta une vaste décoration représentant un rocher, sur lequel la slatue 'questre de cer is osmbiat (éveive, et, pendant les soirées de ces journées, on exécuta des concerts, des chants et des danses. Aucun hommage ne fut rendu aux status des autres rois. Dans un moment d'alarme et de bosoni de métal pour fabriquer des canons, dans un moment où l'armée du roi de Prusse s'avançait sur Paris au mois d'août 1752, on recuvers dans etcle ville touts les statues der rois, et cette de llenri IV ue fut pas même exemple de la proscription. Une nouvelle statue émestre de ce roi a d'ét réabilie, en 1817, à la même place.

COURS-LA-REINE, situé le long de la rive droite de la Seine, dont il est aujourd'hui sépuré par la route de Versailles. Il enumence à la place Louis XV, et se termine à l'allèc-des-Veuves et au quai de Bilty. Muire de Médiet, li, en 1616, tracer et planter ce cours de quatre rangs d'arbres. Cette promenade, destinée pour la reine et pour sa cour qui venaieuf fréquemment la parcourir à cheval et en carrosse, fermée aux extrémités par des grilles, et à ses cités par des fosses, était souvert interdité au publie. Il révisitait point encore à Paris d'autre promenade régulièrement plantée. Les arbres de ce cours furent arrachés, et l'on en substitue de nouveux en 1723.

PONT-AC-CILISGE. Dans la muit du 23 au 24 octobre 1621, le feu ayant pris au pont Marchand, presque attenant au Pont an-Change, les flammes, prossieser spir un vent d'ouest, atteignirent ee dernier pont, et dans moins de trois heures te réduisirent en cendres. Les débris de cres ponts interceptaient le cours de la Seine. Le parhement en ordonna le déblaiement. Cette cour autoris des quêtes pour subvenir aux besoins des incendiée; car ces deux ponts étaient bordés de maisons labiliées.

On ne commença à reconstruire le Pont-au-Change qu'en 1639, et on ne l'acheva entièrement qu'en 1637; il fut bâti en pierre et bordé de maisons. Ce pont, à sou extrémité septentironale, avait deux entrées formés par un groupe triangulaire de maisous : la façade de l'un de ces groupes de maisons était ornée d'un groupe de trois figures ronde-bosse en hrouse sur un fond de marbre noir, représentant Louis XIII, Anne d'Autriele sou épouse et leur fils Louis XIV, à gée de dix nas. Il était l'ouvrage de Simon Guillain. Audessous de ces figures se voyait un bas-relief représentant deux eschaves, ouvrage d'un beau style. En 1788, Louis XIV, par son étit d'emprunt de 30 millions, afferta la somme de 1,200,000 livres à l'acquisition et démolition des maisons dout ce pont était en grande partie couvert, et les fit démolition des maisons dout ce

PONT SAINT-MICHEL, dont j'ai déjà parlé. Dans la nuit du 30 janvier 1616, après un froid extrêmement rigoureux, survint un dégel et un débordement d'eau et de glaçons, qui emporta la partie du pont Saint-Michel du côté d'amont, détruisit les maisons dont il était chargé, et causa une perte considérable à ceux qui les habitaient. Ce qui restait du pont Saint-Michel tomba au mois de juillet suivant; il fut alors rebâti et borde de 32 maisons. Un édit du roi, donné en septembre 1786, portait que les maisons élevées sur les ponts de Paris seraient abattues. Cet édit ne recut son exécution, à l'égard du pont Saint-Michel, qu'en 1808 et 1809. Les trente-deux maisons de ce pont furent abattues; la route fut élargie, et sa pente, trop roide, beaucoup adoucie. On abattit parcillement des maisons élevées sur le bord de la Seine, vers la partie méridionale de ce pont, qui, du côté du quai des Augustins, formaient une petite rue appelée rue de Hurepoix. A l'extrémité sententrionale de ce pout était pareillement une suite de maisons élevées sur la rive droite de la Seine, qui formaient, avec les maisons qui bordent aujourd'hui le quai des Orfevres, une rue appelée Suint-Louis. Cette rue n'existe plus; le quai fut élargi et les abords du pont devinrent heaueoup plus faciles. Par ces réparations, les quartiers situés aux deux extrémités de ce pont, quartiers autrefois obscurs et hideux, ont été embellis, éclairés et assainis.

POST-RABBER, SIUÉ À l'Endroit du quai Voltaire où la rue de Beaune vient y aboutir. Peujus longtemps on communiquait du IP-é-sur-Cleres aux Tuileries par un bac qui traversait la Seine, bac qui a donné son nom à un chemin, ensulte à la rue appetée de Bare. En 1822, le sieur Barbier, qui possèdit un clos à l'ouest de ce chemin, construisit sur la rivière un pont en bois. Ce pont fut nome Pean-Brubér, du nom de son entrepeneur; Pour Sainte-Anne, de celui de la reine Anne d'Autriche; et des Tuiteries, parce qu'il y aboutissait. On le noman aussi Pour-Bruber, parce qu'on le peignit de cette couleur. Il è csités jusqu'au 20 février 1684, époque où il fut entièrement emporté. Ce pont se compour sait de dix arches; au milieu de sa longueur ciait placée une construction eu lois, bâtie sur pilotis, qui paralt avoir servi à une machine hydraulique. On bui sustistiu and sa suite un pont en pièrer appeté Pour-Rupat.

PALIAS DE LA CITÉ. Dans la nuit du 5 au 6 mars (618), le feu prit à la charpente de la grand'salle du Palais. Les pières de bois euflammères tombérent sur les houtiques placées dans cette salle. L'incendie, favorisé par un vent du midi, fit des progrès rapides; la grand'salle, la première chambre des enquêtes, le parquet des huissiers, les salles des requêtes de Phôte, du greffe, du tivéor etc., furent deiruits, et plusseurs registres du parlement brâés ou perdus. La fameuse table de marbe, siége d'un tribunal de ce nom, sur laquelle les rois donnaient les festirs dans de grandes sokemités, et les eleres de la Basoche jouisent leurs ferres, ainsi que les statues des rois Frances qui décorient cette grandes salle, furent brâése. On employa pour arrêter les ravages du feu tous les moyens alors en usage, des secunt de cuir, de la paille monillée, etc. On ne connaissit point encore l'usage des pompes à incendie, on s'occupa bientôt après de rèparer ees destructions. Jacques de Brosses, architecte, en fut chargé. La grand salle fut reconstruite sur ses dessins, et terminée en 1622. J'ai donné sa descrition aux articles Purlement et Palais de Juntiee.

ILE SAINT-LOUIS, la seconde des lles de la Seine que l'on rencontre en entrant dans Paris par le cours de cette rivière. Elle portait autrefois le nom d'ile Notre-Dame, parce qu'elle appartenait à l'église de ce nom, comme je l'ai dit ci-dessus. Cette lle était encore divisée en deux parties par un fossé qui servait nux fortifications de la ville, lorsque Henri IV forma le projet d'y faire bâtir des maisons et d'en former un quartier de Paris. Ce projet ne fut exécuté que sous le règne de son successeur. En 1614, Louis XIII acquit cette lle du chapitre de Notre-Dame, et Christophe-Marie, entrepreneur general des ponts de France, fut chargé de toute l'entreprise. Il prit l'engagement de joindre les deux lles en remplissant le canal qui les divisait, de les revêtir, dans l'espace de dix ans, de quais en pierre de taille, d'y ouvrir des rues larges de quatre toises, d'y construire des ponts qui communiqueraient à la ville, à condition qu'il y établirait un jeu de paume, une maison de bains, et que, pendant soixante ans, lui et ses héritiers percevraient sur chaque maison 12 deniers de cens, avec droits de Jods et ventes. Après ee terme, ce droit seigneurial devait revenir au roi.

Les travaux, commences en 1615, se continuaient avec activité, lorsqu'en 1616 le chapitre de Notre-Dame y mit opposition, et les interrompit. Enfin, en 1618, un arrêt du conseil décida que le marché fait avec le sieur Marie serait execute, et que, pour dédommager le chapitre du droit de propriété, il lui serait payé 1,200 livres de rente sur le domaine de la ville; que les droits de censive, lods et ventes, après les soixante années de jouissance par le sieur Marie et ses héritiers, reviendraient à ce chapitre; de plus, que le terrain situé à l'est de l'église Notre-Dame, autrefois nommé la Motte-aux-Papelards, serait revêtu d'un mur en pierre de taille. Ces diffleultés levées, les travaux furent repris ; mais il furent longtemps suspendus encore par les oppositions toujours renaissantes du chapitre de Notre-Dame, Enfin, les propriétaires de l'île, mécontents des entrepreneurs, demandèrent au roi, et obtinrent, en 1613, d'être subrogés aux droits de Marie et des associés, s'offrant d'achever dans trois ans les ponts et les quais qui restaient à construire, de paver les 50,000 livres promises au chapitre, de donner une pareille somme pour faire entourer de murailles le terrain ou la Motte-aux-Papelards, afin de remplir tous les engagements imposés aux précèdents entrepreneurs. Ce fut un nommé Hébert, propriétaire de maisons dans l'île, qui, associé aux autres propriétaires, en acheva en 1617 toutes lex constructions.

Cette Ile, ainsi converte de maisons, offrit le premier exemple, dans Pans, d'un quadric construit sur un plun réguler, dont toutes les cuts sont alignées et se coupent entre elles à angle diroit. Elle est entourée de quais. La rue la plus étendue traverse I'lle dans sa plus grande longueur, et se nomme rue Soid-Louis, à cause il une église de ce nom dont je vais parler. La rue d'Artar-édux-Pon's traverse I'lle dans sa largeur, et se trouve dans l'alignement de deux pouts qui y aboutissent, le pont Marie et le pout de la Tourrelle. Vautres rues traversent aussi cette l'et, etle que les rars Begrattière et Poulletière, qui doivent leurs noms à ceux des deux sesséeis de l'entreveneur Marie.

A l'extrêmité orientale de cette lle est une estacade en lois, fermant presque cultièrement le bras de la Scine qui coute entre cette lle et le quai Lonviers, laissant aux lateaux et cordese un passage convenable. L'objet de cette construction en bois est de briser feltor des glaces loss des déchées, et d'abriter les nombeux lateaux et, comme dans une gare, remplissent l'espace qui s'étend donnis cette estanela lissuir, an Pout Marie.

SAINT-LOTE SY, L'ILE, Égifise, première susceursale de la paroisse Notro-Dame, sulice rue Saint-Louis, lie et quarifer Saint-Louis, cutre les ur 12 et 15, fin maître couvreur nommé Nécolns, établit dans évête lie, vers l'an 1616, une petite chaquelle oi fon dissial ta userse, lorsqu'en 1622, les constructions notvelles ayant aceru le nombre des habitants, on fut obligé d'agrandir la chapelle. Le 11 juillet suivant, elle fut érigée en paroisse; le nom de Saint-Louis lui fut spécialement appliqué, et e nom destin teuit de Îlte entière, filbert et les autres labitants de l'Île, qui s'etaient chargés d'en continuer et achwer les veustructions, entrepriered dans la suide de réalibir cette gifast. La première pierre du cherur fut posée en 1661, on commença la construction de la nef vi 1702, sur les dessins de Levan, et el leu fe fut entièrement achèves qu'en 1723-Cette égiése n'a rien de remarquable, si ce n'est son clocher qui a la forme du no delisame enervi à ioux.

posysaure. Ce pout, qui communique de l'île Saint-Louis au quai des Orms, fut commencé en folfs. Le roi et la reine sa mière, en grande cérémonie, le tl netolire de cette aunée en posèrent la première pierre. Les travaux en furent discontinnés autant de fois que ceux de l'île, et ue se terminèrent entièrement que n fosts. It revut le nou ule l'eutrepreneur Marie.

Le 1º mars 1638, la Seine, extraordinairement débordée, entratua deux aneises de ce pont, du côde de l'Ile plusieurs personus périeut. Il 8 y fruvait deux maisous labitices par des notaires; fime d'elle fut engloutie avec les arcies du pout, et le notaire fut ensevell' avec ses minutes. Oss arches furent relatifies en pietre; nais on n'y cleva point de maisons dessus. A la lin de l'an 1738, et au commencement de 1738, le pouf, fut entièrement débarrassé denutres maisons qu'il portait, On les remplaya par des trottoirs commodes; la route fut blargie, la petite adocte.

Ce pont a cinq arches à plein cintre: sa longueur entre les culées est de 93 mètres 97, et sa largeur, de 23 mètres 70.

FONT DE LA TOUNTELLE, qui sert de communication entre le quai de la Tourrelie et l'île Saiul Louis, élait construit en bois et fut plusieurs fois détruit. En 1651, on commença à le reconstruire en pierre. Il fut achevé en 1656, ainsi que l'atteste une inscription placée sons une de ses arches.

Le pont de la Tournelle est bordé de trottoirs; on y a fait depuis, à diverses reprises, des réparations qui en out rendu le passage plus commode. Il se compose de six arches à plein cintre : sa longueur entre les culées est de 116 mêtres 56; sa largeur entre les têtes est de 14 mêtres 75.

PONT-NOCIO. Il servait de communication entre la pointe occidentale de l'île sint-Louis et I'île de la Gilé. In des chauses du traité conclu en 161 avec le sieur Marie, et en 1623 avec le sieur Jagrange, déterminait la construction de ep nott. Les oppositions fréquentes du chapitre de Notre-Bunne en retardèrent la consterion, et la forme étrange que l'on fat obligé de lui donner est un témoignage de l'obstination de ce chapitre à contrarier sa construction. Ce pont, partant de la pointe de l'Île Saint-Louis, n'aboutiessit pionti directiement à la rive opposée; arrivé à quelque distance de cette rive de la Cilé, par respect pour des maisons de chanoines, il la longuist dans l'espace d'environ vingéting toises, formait un angle oblus, et descendait jusqu'à une place du cloître Notre-Bune, où alontosistait la retite route Effer.

Ce pont était presque entièrement terminé en 1831; les gens de piet pouvaient alors y passer, comme le prouve l'éviennent malbieureux dont je vaisparler. En cette anuiev, le pape ayant accordé un jubilé, on ordonna à Parisune procession générale. Trois paroisses, jalouses sans doute d'obtenir l'une sur l'untre la gloire du premier pas, se préripitérent en foule sur ce pont et l'ébranièrent. Des batastrades on gardie-fons peu solides éclèrent en deux en chois à la pression de la multitude. Plusieurs pressonnes furcet précipitéves dans la Sénie; d'autres, croyant que le pont s'ablmait sous oux, se jétérent voiontairement dans cette rivière. Vignt personnes perdirent la vie, quarante furent blessées. Cet évênement détermina le parlement, en 1636, à ne plus permettre aux processions le passage des pouts en hois.

Ce pout éprouva lant de secousses par la débâcie de l'hiver de 1709, qu'on résolut de le dévinire. Il fut réable in 1271. Alors ou le peignit en rouge; et le nom de cette confeur a, depais, serri à le désigner. On ny passait qu'à pied. On y perevait le péage d'un liard par personne II ne supportat aucune maison. Vers l'au 1725, il menaçait ruine : il fut détruit. On construist en 1804, à qu'el pes toises plus laut, un autre pont que l'on nomme le Paut de la Citié.

QCAI MALAQUEST, qui s'étend sur la rive gauche de la Seine, depuis la rue de Seine jusqu'à in rue des Saind-Pières. Les missons qui bordent et quai fasaient, patrie du petit Prè-auxx-Etres; le bord de cette rivière était, en cet entreix, nommé le Part Monguert, le Heart de Part aux Passare; et une partie portait les noms de l'Écorchezie ou de la Soblomière. En 1546, l'Université altéria la plus grande partie du petit Pré-auxx-Etres : l'adjudication s'en lit en 1542. Le puis Malaquest commerça à se constraire dans ce temps-là, et lorsque, dans les premières anueces du div-septième sièrle. Marquerite de Valois fit batir son botel sur une partie du prieti Pré auxx-Etress, es quia porta le nom de quai de la reine Marquerite, parce que son hôtel était placé rue de Seine. Cet hôtel, qui fut vendu en 1645, facoris l'abérèment de ce quai, qui put al sers se border de maisons particulières. Il ne fut pavé que sous Louis XIV, en 1670, comme l'atteste une inscription qui a été conservée dans le traité d'architecture de lilondel.

GRAND ET PFITT PRÉSAUX-CLERS, dont Jui dejà paré et designé la situation. Discreptent, sous ce règne, une mouvelle destination. Le petit pré était séparé du grand pré par un canal, qui communiquait de la rivière aux fassés de l'abuye et au lus de la rura Saint-Beuoll. Ce canal, pommo Petite-Sein, fut combié vers Pan 1510, Le petit Pré-aux-Clercs, vers la fin du règne de Henri IV, était entirevente couvert de maisons et d'hôtés avec iardins.

Le grand Pri-nux-Llevrs ne Larda pas à éprouver le mênie sort. Devenu imitile à l'Tinivestic, qui ce detail propriétaire, ce corps demanda, le 7 septembre 1629, à la vour du parlement, la permission - de vendre à cens et à rentes - c-réaines places diudit pri, depuis la rue des Saints-Pères jasqu'à celle du Bac, - et Trois arpreits nu delà, jusqui a cols Barbier, cels ventes cuernel lieu dans la suille; et, en 1610, les rues de Bourbon et de Verneuil furent ouvertes sur lo grand Pré-au-Cleres.

MAGDIÉAUN-CHINAYAX. Ce marché fut, sous Henri III, établi sur une partie de l'implacement de l'biété des Tormelles, et, sous Henri IV, place sur cetui du boulesard des Caparinas. Par lettres patentes de juillet 1612, le roi permit à Prançois Earajon, l'un de ses aponhiciarios, de firei réclutife au finabourg Saint-Victor, sur un emplacement ancientement nommé de Folte Eschalurt, un nouval Barchés-ux Chevaux. En 1760, on fit blair, à une de ses extérnités, un pavillon qui sert de bureau à l'inspecteur du narché. En 1818, on y a exécute de grandes réparations : en a nivelé le terrain, et planté de nouveux arbres. Une de ses extrêmités communique au houlevard de l'Hôpital, et l'autre à la rue du Marchés-uss-Chevaux.

JAMBA DES PLANES, Sithé entre le quai Saint-Hernard, la rue de Scine, lu rue du Jardiu-des-Plautes et la roe de Buffon. Ce jardiu porta d'abord le nom de Jardiu royal des plantes médicientes; puis il reçul le nom de Jardiu du Roi. Du temps de la révolution, et jusqu'à l'an 1814, il porta le nom de Jardiu des Plantes, Après etté époque, on a ordonné qu'il serait nomié Jardiu du Roi.

Le sieur llerouard, premier mèclecin de Louis XIII, oblitut de ce roi des lettres palentes, de jouvier 1626, qui ordinment l'établissement d'un jardini où seraient entitives des herbes et plantes médicinales, et dont lecit llérouard et ses sarcesseurs, premiers medecins du roi, auraient la surintendance. L'evceution ne suivir pas de prés le projet, qui fut repris par les sieurs Bouvard, premier nédecin du roi, et Cail Lahroses, sou autre médecin. Une voiris, appelée des Copouza, et divers terrains d'une superficée de quatorse arpents et qui vavient apparenn à d'user parficuliers, furrait etooissi par rese médecins, et achteis de 1623 à 1536, y compris la hotte des Copouza, formée, par un amas successif de gravois et d'immondiers de la ville, ainsi que en omalieue protongé, dont la superficie est en plate-forme, qu'or voit un-dessous et à l'est de la hotte, et dont la formation à la même origine. Au nord de la butte, à l'endroit doi l'on a établi une laiterie, était la resiré des fourders, Ces lieux, fétiles et l'ident à duris, sont autourd'ulu unitrassés d'arbres toujours vorts et dessines en inclius voir, sont autourd'ulu unitrassés d'arbres toujours vorts et dessines en inclius voir, sont autourd'ulu unitrassés d'arbres toujours vorts et dessines en inclius pittoresques. Labrosse, ayant oblenu, en 1635, la confirmation de cet établessement, y fit construire des hâtiments et des salles pour des cours de botanique, de chimie et d'hisfoire naturelle.

Le jardin, p'acé en face des latiments du Muséum d'histoire maturelle, se terminait ves à monité de sa longueur artuelle. A son extérniait orientale était un vieux mur, au bas duquel coulaient autrefois les eaux du canal de Bièvre, lorsque ce canal traversait l'abbaye de Siniat-Victor et une partie de Paris. Entre en uret et course de la Seine étaient des jurdius potugers appelés Monia. Les marais ont disparu et fait place au prolongement du jardin, qui abors évez étendu jusquia quai Saint-Bernard et jusqu'à la place du brout d'Austerlitz. Bans la suite, et pendant la révolution, il a été agrandi d'une partie des ternais et chanilers qui se trovaient entre ce jardin et la rue de Seine, de sorte qu'aujourd'ini sa superficie totale a environ cinq fois plus d'étendue qu'elle n'en avail tots de son origine.

SYATUR ROCESTRE DE LOUIS XIII, située au ceutre de la place Boyale, place qui, commencée par Henri IV, ue fut achevée que sous le régne de Louis XIII. La statue érigée par les ordres de Bichelieu fut inaugurée en 1619 avec une grande pompe et au bruit d'une artillerie monhreuse. Elle clait élevée sur un piédestal de marbe blanc, étangé d'inscriptious sur ses quatre faces.

Les artistes admiraient la beauté du cheval de bronze, ouvrage de luniei Volletre, éléve de Michel-Ange. Ce statuaire mount trop bil pour faire la figure de Louis XIII. Biard fils en fut chargé. Il s'en acquitla mai : cette figure n'ésait point en proportion avec le cheaval, et paraissait frog grande. Cette state fut renversée en août 1792. En 1819, ou en a érigé une seconde qui est l'ouvrage de MN. Uupats et Cortot. Elle est en marbre.

ACADÉNE FRANÇASSE. Cette Académie, qui siega longtemps au Louvre, siège apiourd'hui au palais de l'Institut, quis de la Nomaie, Quelques honmes de lettres, la plupart poètes, tels que Godeau, évêque de Grasse, Gombaud, Giri, Chapelain, les deux frèves tlubert, Cerisai, de Malleville, se réunisssient une fois par semaine, rue Saint-leunis, dans la maison de Courart, autre homme de lettres et secrétaire du roi. Ils y lisaient leurs propres ouvrages. Bientôt l'abbé bosrobert, espèce de houffon du cardinal de litcheique, ayant assisé à ce comité litéraire, en parla à ce cardinal, qui voulut en être le protecteur, et qui, a mois de jauvier 1635, fla acorder à cette société des lettres patentes portant qu'elle sernit érigée en Académie Française, et que ses membres n'excéderaient pas le nombre de nurante.

Le parlement, constant ennemi de toutes nouveautés, fil longtemps attendre l'enregistrement de ces lettres, qui ne s'effectua que le 10 juillet 1637, avec l'addition de cette chause: « Que l'Académie ne pourrait connaître que de la langue française et des livres qu'elle aurait faits, ou qu'on exposerait à son jugement. « Les premiers trayaux de cette société furent, aur l'ordre exprés du fondateur.

dirigés vers un objet qui intéressait son amour-propre. Le cardinal, auteur de quelques mauvaises tragédies (t), et jaloux des succès qu'obtenaient celles de

<sup>(1)</sup> Richellen tépensa 200,000 écus pour faireioner, sur son grand théàtre du Palais-Royal, su mau-

Corneille, ordonna aux nouveaux académiciens de s'occuper exclusivement de la critique du Cid.

Cette Académie tenait encore ses séanes chez un de ses membres. Après als medites de candinal, le chancellier Séguier, son second protecteur, lui douns asile dans son litéré. Dans la suite, Lonis XIV, ayant pris le titre de protectur de cette Académie, lui acronda pour ses séaners une salle dans le Louvre; elle a continué y sièce jusqu'an temps de la Couvention, où toutes les académies furent supprimées et remplacées par l'usuint, décrété par la constitution de l'an 1v (1796), établi el organisé par la loi du 3 brumaire an v (24 octobre 1796), dont je parterair en son lieu.

ALABIME BOYALE FOUR IA NORLESSE, Stüde: IN Visille-dit-Tenple, fondée, or 1628, par le candinal de litchéele, qui doma 25-200 livres pour cet établissement. Vinet gentilshommers devaient y être nourris, chaeun pendant deux années, et, de plus, instruits dans les exerciess militaires, les mathématiques et l'Històric, etc., le toul gratuitement. Cette Académie se compossit, on outre, de jennes gentilshommes qui payaient pension. On ignore le sort de cet établissement, qui ne fut pas durable.

IMPROMERTE ROXLEE. Elle fut établie, en 1612, par ordre du cardinal de Richelles. Sublet, seur des Noyers, en fut nommés surintendant; Trichel Bufrier, correcteur, et Cramoisi, imprimeur. En deux ans seulement il sortit des presses de cette imprimerie siskanti-dix gms volumes grees, latins, français, l'altiers, tous imprimies en heaux caractèrres et sur bean papier. Quelque hiellante que fut dans son origine cette imprimerie, son état n'est pas comparable à ce qu'il det anjourd'hui. On y possède des poincous, matières et caractères des langues de presque tous les peuples de la ferre qui ont une écriture, et notamment les ceut trente-sep nitile caractères de la langue chinoise.

Cette imprimerie fut d'alsord établie dans la gaferie du Louvre, au rex-dechaussée et à l'entresel; elle fut ensuite transférée à l'hôtel de Toutousse, en face de la place des Victoires; et enfin, par décret du 6 mars 1800, à l'hôtel de Soubise et dans le bâtiment de cet hôtel, appelé Palnis-Cardinal, et situé rue Vicille-din-Temple.

PALAIS-NOYAL, Sitúe "ine Saint-Honoré, nº 204, balt à la place de l'ancien holel de Merceure de le Thôté de Rambouillet, qui avait appartenu, au quiunzième siècle, au connétable d'Armagna. L'emplacement du jardin était, sous te règne de Charles V et Ionglemps après; traversé diagonalement par la muraille et les fossés de Paris.

Richelien, ayant acheté, en 1624, l'emplacement où est le palais, et ayant fait



value trans-comodie intitules Minome. Celtu piece d'est qu'un médiares autres. « Les Français n'asseneu jamais de puid pour les leites échares! « véritail-en en éche; la s'ont point est de échareissé en » Minome. » Becument la it sours que la poéc étail Bonne, mais que les comédiens, étant l'erre, en sexantes pas laurs labels. Le cerdinal compos aussi une considér les requier intitules l'appe, il la comminique ja Boucabert, en la dévanadant por appine. Celta-et, monte contrisson qu'i son celinaire, in de françaiseme qu'un de la composition de

408 Corp la

> bu bu loj bu

> > om sour Engly

S PUTT OF SHOOTS



démairi les construcions qui s'y trouvèreut, fit construire, en 1629, son palais sur les desdies in de Lunerier. La principa porte d'entré pe pissuitait les armoiries de Bietuviicu, surmontées du chapeau de sa diguite ecclesiastique, et au-dessus on lisait cette inscription : Pulais-Cardinal. Cette inscription est restée jusqu'en 1624; cioque de la mort de Richellen. Il avait legue ce palais à Louis Mit, et ce roi, le 7 octobre de cette année, vint avec la reine en prendre possession et y fixer sa demeure. Alors, à l'inscription Pulais-Cardinal on subsitiua celle de Pulais-Royal. Aussióit la famille de Richelieu sollicita le roi et la reine de faire réalbif Tancienne inscription: son honneur y ciala interesse. Les notas de Pulais-Cardinal furent replacés; más le nom de Pulais Royal prévalut, et se maintin magire l'inscription restitue.

Ce palais fut orné avec tout le goût, la recherche et le luxe imaginables. Le cardinal n'oublia rien de ce qui pouvait satisfaire son ostentation et ses goûts fastuenx ; il v eut des boudoirs, une chanelle, des salles de bal, des galeries, et deux salles de spectacle. La chapelle était remarquable par la richesse de ses ornements. Tous les vases, les ostetsoirs, les calices, les burettes, les encensoirs, etc., étaient d'or massif, et ornés d'un grand nombre de diamants. - Louis XIV ayant, en 1692, cédè le Palais-Royal au duc d'Orléans, son frère unique, ce frère du roi fit détruire une vaste galerie dont le plafond, peint par Philippe de Champagne, représentait les glorieux exploits du cardinal, et la remplaca par des appartements. Une autre galerie, appelée Galerie des hommes illustres de France, occupait l'aile de la seconde cour. Ces hommes illustres, que le cardinal avait choisis lui-même, n'étaient qu'au nombre de vingt-einq. On voyait leurs portraits en pied peints par Champagne, d'Egmont, Vouet, Poerson, et an-dessous leurs noms, leurs devises, et de petits tableaux qui représentaient leurs principales actions. Entre ces peintures étaient des bustes antiques, la plupart en marbre.

Le cardinal fit construire dans ce palais deux salles de spectacle: l'une, destinée à des spectateurs choisis, ne pouvait contenir que cinq cents personnes; l'antre, plus vaste, en contenait environ trois mille. Cette dernière salle était contigué au palais, et située du vôté de la rue des Bous-Enfants.

C'était sur ces théàtres que Jonsient les troupes de coméliens gagés par le cardinal. La plus vasée de ces alles fut, en 1660, a cecordé par Louis XIV à Molière et à sa troupe; et lorsqu'en 1673 ce grand comique fut mort, le roi la destina à la représentation des drames héroiques ou tragédies en musique, qu'on a depuis nommés opéras. Cette saile, le 6 avril 1763, fut consumée par un incendie. Elle fut reconstruite à la même place, et ouverte au public le 26 janvier 1770; elle fut de nouveu dériulte par le feu aussisti après les spectacle du 8 juin 1781. Elle a depuis été reconstruite ailleurs. Le public arrivait à cette saile par un eul-de-sea, anciennement nomme la Coart-Orze, passage indigne de ce théâtre et fort incommode. C'est sur l'emplacement de ce passageque l'on a ouvert, un 1782, la rue de Valois.

L'escalier du palais, situé à droite en entrant, est remarquable par sa beanté. Desorgues en fournit les premiers dessins. Sa rampe de fer est justement admirée. Le régent avait formé dans ce palais des collections prévieuses : une de fableaux, qui contenait des ouvrages des plus grands maitres; une collection ou cabinet d'histoire naturelle, notamment de minéralogie; une collection de modèles de toutes les productions des arts et métiers.

Dans la seconde cour, les faces des Irois corps de bâtiments qui l'environ uaient présentaient, eu relief, des ancres et surtont des proues de navires qui faisaient une saitle de plusieurs pieds. Le cardinal de Richelieu joignait à ses titres de nuissance celui de surintendant de la marine.

En face de la principale entrée du Palais-Royal étail un hôlel appartemant à Noel Brulart de Sillery. En 1610, lichelleur facheta, le fit démoit et en forma une place devant son pathis, au milieu de laquelle on cieva une fontaine noummentale. Cette place, moins vasée que celle qui existe anjourd'hui, (rial bornée au mid) par des nusions qui ne correspondaient point à la magnificence du palais. En 1719, êtue d'ut'helians fit aluttre des maisons situées au sud du palais, et construire un peu au dela, sur les dessins de flotert Cotte, un cidifice dans lequel est un réseroir pour les caux. Au centre de la façude on a établi une fontaine publique. Je parferai en son lieu de cet éditie appelé Châteron de l'au nissi que du jarlui du Palais-Boola, et des changements qu'il aé prouvés.

THÉATRE DE L'ROYEL DE BOERGOEXE, S'thie rue Mauconseil. J'ai parfé dans la période préceibeute de l'était de ce fluidre, bercean de l'art d'ammatique en Fraure; pendant le règne de Louis Mil, on commençait à y jouer des conicies d'un geure ou pres supérieur aux honflionneries odifiantes; on y représentait des pièces où l'on voyait figurer les divinités de la mythologie, mais la farre dominait encore. Les comediens de ce théatre firent, le 30 janvier 1613, confirmer de nouveau leurs priviléges, et furreut untoriess, suirunt l'ameinne formule, à jouer lous "Bytères, jeux honaftest treréntifs, sans offenser personne, en la salle de la Passion, diei l'Hedd de Bourgouge.

Sur ce théàtre se rendirent célètres quelques acteurs dont je vais parier, leurit Legrand, dont le sobriquet câtait Believille et le non de théàtre Tarlupia, a jone la comédie pendant cinquante ans. - Jamais homme n'a composé, joué, n'i mieux conduit la farre que Turlupia. Ses rencontres éclaire thielessé esprit, de feu et de jugement; il lui manquait un peu de natreté... Il passait pour n'avoir pas son pareil dans le bas consique. - "Il lugoes Guérie, dans les rôtes sérieux, était nommé Fiéchette, et dans la farre Gautier Gaupuille. Quolque Normand, il contrebisait à mercrelle le Cascon, il jouait les viciliands et avait heaucoup de naturet; il faisait rire par ses gestes, sa tournure ridiculet ess chansons toujours fort gaillardes, comme on peut en juger par le reneil qu'il en a publié. Gautier-Garguille était chargé de débiter les prologues qui précédainet la piéce.

tobert Goriri, dit Lufur dans les roles sérieux, et Gros-Guilleame dans la facre, avait des mourtes expulseuses et une stature d'une grosseur extraordinaire. An milieu des cians de sa joie, qu'il communiquait faciement aux spectateurs, on le voyait verser des larmes de doubeur, que lui cuausit jarfois la gravelle qui le tourmentait, doubeurs dont it supportait la violence sans interrompres noi jou, et sans cesser de dirier ire.

On rapporte que Turlupin, Gautier-Garguille et Gros-Guillaume, tous les trois garques boulangers du faultourg Saint-Laurent, lies al multie, ams étude, mus doués d'un esprit naturel, formèment le projet de jeuer la comedie. Ils louirent un petit jeu de paume, siné près de l'Estarpade, y Satierna il a latie un théâtre, et se firent des décorations avec des toiles grossières. Ils jounient, dequis une heure jusqu'à deux heures, des scènes qu'on appetit Turlenjoudes, pour la somme de 2 sols 6 deniers joir personne. Gautier-Garguille représentait retainairement le rôle de matier d'écele, ceux de savant et de matier de la maissin; Tarlupin jouait les valets, les filous, etc., et Gros-Guillaume faisait le souteucieux.

Les conscients de l'hôtel de Bourgone, jalonx des sucrès de ce theâtre, se plagiment au cardinal de Richeleu, qui, avant de pronouver sur cette plainte, voulut s'assurer des talents des acteurs denoncés. Its jouierent dans son palais une acène bouffonne qui dévida Son Emineuce. Elle ordonna que Turlupin, Gautier-Garguille et Gros-Guillaume seraient admis à jouer à l'hôtel de Hourgogne. Gros-Guillaume se permit de contrelaire un teo une grimace que faisait habituellement un magistrat puissant ; e magistra, en colere, le fit décreter de prise de corps. Gautier-Garguille et Turlupin prirent la fuite; Gros-Guildaume fut renfermé dans les cachots de la Concierereire, où it fomba malade de saisissement, et mourut. Bientot après, ses deux canarades, instrutis de sa mort, ne purent jui surviyer à doubuert se sentez, dans la même senaine.

Bertrand Haudrin, dit Saist-Jougurs ou Guillot-Gozju, succèda aux précèdents. Il avait étudié en médecine, même en pharmacie, et renouce à ces seiences pour embrasser la carrière du théitre. Il Jouait ordinairement 1-s roise de médecins ridicules, et les faisait rire eux-mêmes. Il était graud, noir et fort laid; douc d'une excellente mémoire, il nommait avec une volubilité extraordinaire les drogues des apollicaires et les instruments de chirurgie. Après avoir joué la farce pendant huit aus, il se retira à Mento, où il exerça la profession de médecia. Ennayé de son nouvel état, il tomba dans une nicinoculic qui l'obligea de revuir à Paris, où il mourt en tion.

Dubarrier, surnomus Émisembille, était un comédien de l'hôtel de Bourgo, qui doitni beaucoup de cétéricité dans son temps. Il paralt qu'il sucréal a Gautier-Garguille dans l'emploi de composer et de débiter les prologues avant l'ouverture de la scène. On trouve dans ces prologues des pièces de vers, medange d'érudition et de bouffouncries, et surtout une affectation ridicule pour le style figure, conforme au mauvais poût du temps; unit trait concernant neutres, resur pour les avant par les meurs, les opinions, les usages du siècle; enfin beaucoup d'obsénités.

Il existit dans le même temps un arteur appelé au théire Iron Farine, et dont on ignore le véritable nom. Bruscambille, voulant prouver qu'il n'est pas l'auteur d'une pièce satirique intitubles: Caracter et Naura des Jeannes, dit au publie: - Alin qu'on ne s'y trompe pas, nons avons cru qu'il clait de notre prudence, Jean Farine et moi, de vous faire la lecture de ces copies.

Jean Farine est souvent mentionné dans divers écrits du temps. Julien de l'Épi, on Jodelet, est un personnage qui figure dans les pièces de Scarron. C'était, suivant les écrivains du temps, un acteur très-conique : il lui suffisait de se préseu-

ter sur la scène pour exciter les éclais de rire des spectaleurs. Tous ces acteurs, si à l'exception de foros-Guillaume, ne joucient jamais assu masque il paraissientement toujours sur la scène avec le même costume. On accommodait les pièces des thétier au caractière de chaeur d'eux. Leurs portraits en piet ont presque tous ciè gravis par les habites artistes du temps, ce qui prouve l'intérêt qu'ils avaient insuirés au nublir.

THÊATRE DE MARAIA, SILUÉ d'abord rue de la Poterie, hôted d'Argent. Au commencement du règne de Louis XIII, à trouye de l'Abeld'à Argent es transfèra dans la Vieille rue du Temple, au-de-sous de l'égout de cette rue, où elle avail toué un jeu de paume. Ce nouveau local reçut alors la dehommation de Théatre du Maraia. Il était occupé par une troupe de connédiens italiens, pensionnés du roi. Sous le r'ègne du cardinal de litchélieu, Mondori parait avoir été le thet de cette troupe. La brillaient. Jérépuia. Panalolou. Mézetin. Tricefin. Jabelle. Colombine. Le Destera, etc. La trouge lialienne ent un acteur sidistique par l'originalité de son jeu, son esprit bouffon et sa pantomine, dans la personne de Trierie Finerlel, dit. Seramowerk, homme viciens, qui lat condamné sux galeries en Italie pour ses escroqueries, et fort accueilli en France, surtout pendant la minorité de Louis XIV.

Mondorí, besu paíreur, citat ordinairement chargé de l'emploi d'orateur; c'est ui qui composit et debiait les perloques des pièces. Le cardinal de lichelieu le faisait jouer sur le théaltre de son palais. Cet acteur était admiré dans les rolées de hérox comme dans les rolées de bouffors. Il ne volut jamais adopter sur la scène l'usage des grandes perruques, et y ligurait les cheveux cours et crèpus. Il mettait trop d'archeur dans son jeu; en jouant le role d'hierode dans la fraejeile de Marianne, par Tristan, il lut frappe d'apopeker, et resta paralysé d'une partie de ses membres. Retiré dans une maison de campagne près d'orfeians, il avait entérement renonce au théatre, torsque le cardinal lui ordonna de venir à Paris pour jouer le principal rolée dans la couveile de l'arcupé de Sugrare, comiséie dont ce cardinal etait anteur avez l'abbe tessameste. Le comiétien unalude obeit à cet orire barbare. Il fil des efforts pour rempir le vou du terrible maître mais il ne pai pour que dans deux actes de cette pièce. Mondroi se retira dans sa maison combé de pensions qu'il tenait de la muniflevnee de Richelieu et de ses courtissus.

La licence des sectues theiatrales devenuit intolérable pour un temps oi le goût et la politiese flaissiend des progrès. Les habitudes grassières du vieux temps se maintenaient, nais elles commençaient à paraître scandaleuses. Les indécences de la serien furent prohibers, mais nou entirement haumies, par des leitres pateurles du roi, données le 16 avril 1641. Ou y fuit décines « à lous « comédiens de representer aucune action malhomatée, d'employer aucune par role lastrie ou à double enteurle, à peime d'être déclarès infanses, éte. »

THÉATRE DE PALAIS-ROYAL. Cé fut pour faire jouer sa Iragédio de Mirour, que le cardinal de Richeisu fit bátir ce theistre contigu à son palus). La représentation lui coûta, dit-on, 2 ou 300,000 éens. Sur ce theidre, on ne jouait que des tragédies, des tragi-comédies, des conicdies herotques, qu'elaient chargés de composer Pierre Corneille, Rotora, de L'Estolie, Rois-Robert, Collect, Tabbe

Desmarets, etc. Le eardinal contribuait, en tout ou en partie, à ces productions dramatiques, et paraissait flalté qu'on les crût son ouvrage.

Montfleuri, acteur le plus renommé de ce théâtre, dont le nom de famille deit Zacharie apoch, fut almis dans la troupe royale en 1636. On attribue sa mort aux efforts qu'il fit en jouant le rôle d'Oreste; car les acteurs qui criaient le plus, qui se donnaient les mouvements les plus violents, étaient situs d'ordine les suffrages de a cour. Il avait le ventre si gros qu'il portait pour co souteuir le poids un cercle de fer à sa ceinture-. Il fait le lier, dissil de lui 'Cyrano de Berggrara, parce qu'on ne peut le bátonner tout entirer en un jour. - Sur ce théâtre, en 1636, parut la tragédie du Cid, qui, en 1639, fut suivie des Horaces et de Giana. Ainsi ce théâtre, favorisé jar un puissant protecteur, fut presque en meme temps le bereau et le dair friomphal de la tragédie.

Nous citerons pour mémoire le théâtre d'Arenet, situé rue Michel-le-Comte. On y jouait des comédics et des l'arces. Il ne subsista pas longtemps.

THÉATRE DE TABARIA, situé place du Pont-Neuf, ûn côté de la 'place Bupțhine. Paris, autrefois bien plus qu'aujourd'îmi, était le domaine très-productif de toute espèce de charlataus. Je n'enlends parler iei que de ceux qui vendaient des remédes à tous les maux, et qui, par ce seul moyen, vivaient aux dépens de la multitude iznorante et crédule.

Peu de lemps avant l'élablissement de l'alarin, on voyait dans la rour du Palis, à Paris, av un théaite, il ayou Hieronian, magniliquement vêtu, décore d'une chaine d'or, et vendant de l'ouguent contre la brûture. Il avait pris à gage un bouffon de l'hôtel de Bourgogue, nommé Gatinette la Gatiae, et, en outre, quatre joucers de violous, lesquels, le premier par ses louflouncries, les seronds par leur bruit, attiraient les regards et l'attention des passants. Le seigneur llicitorien de les les les la comparties de l'attention des passants. Le seigneur llicitorien de la compartie de l'attention des passants. Le seigneur llicitorien de la compartie de l'attention des coups d'épèc à travers le corps. Assibit d'a la philiquait son banner, et le l'endemain il montrait aux nombreux assistants qui se pressaient auturur de son thétitre les plaies faites la veille gueries et ciractivées et les raivissait en admiration.

Tabarin ne faisait point de parcils tours de force. Il n'étalt qu'un bouffon gagé par un nommé Noudor, vendeur de baume et d'ougnent. Il joualt le role d'un niàis, et proposait à sou mattre les questions les plus ridireules, que celui-ci, vêu en labit de nièdecin, portant la fouque barle au menton, résolvait gravement en termes de la science. Tabarin, loujours mécontent des solutions de son maître, en donnait d'autres qui paraisssient inspirées par les labitudes coutractées daus les lieux de débauche. Alors le maître contrénisait l'homme courrouce, répondait souvent aux questions et aux solutions trificules de Tabarin en le qualiflant de gros due, de unrand, etc. Tel était le mécanisme des sciencs que ce charlatan et son valet jouaient sur leur thétite, secieus qui pendant plusieurs années attrièrent à son théatre presupe toutes les classes des habitants de Paris, Plusieurs écrits attesient la renomanée d'un tel spectacle, dont Buileau parle, mais avec meirs.

Le theâtre de Tabarin est liguré sur une vignette de ses œuvres. On y voit représenté le maître, en habit doctoral, la tête converte d'un bonnet basque, le mentou orné d'une lougne barbe, et tenant en ses mains des boites d'onguent. Il parall s'adresser à sou valet Tabarin, qui, coiffé d'un chapeau d'artequin, vêtu d'une souquenille et d'un large pantalon, porte à sa ceinture une batte d'arlequin et flechil les genoux en y portant les deux mains. Sou viagge est couvert d'un masque. Sur l'arrière-plan est une femme assée, coffiée d'une loque ornée de plumes; devant elle est une grande cassette ouverte, contenant des pots ou lochtes de baume.

## ÉTAT PHISIQUE DE PARIS.

soixante-ucul maisous retigieuses, vingt d'hommes, quarante-neuf de femmes, et quelques autres établissements pieux on civits, tous composés de grands batiments, cours, jardins et endos, fondés à l'aris sous le règne de Louis XIII, devaient y occuper un espace considerable, et faire, pour ainsi dire, deborder les batiments de cette ville hors de son enceinte. Une autre cause avait accru la population et le nombre des maisons de l'aris. La paix intérieure, depuis si longtemps hannie de l'aris, rétablic par Ilcuri IV, ayant ramené l'aissance et la sécurité, une multilude d'habitations nouvelles s'éleva dans cette ville et dans ses faubourgs. On songea sussi à protéger par une enceinte plus vaste une partie des maisons, hôtes, monssières écables dans les faubourgs du nord.

ACCROISSEMENT DE L'EXCENTRE DE PARIS. EU 1626, un nommé Boyer, secrétaire du roi, proposa de faire construire entièrement la partie septentrionale de l'enceinte, mais son projet ne fut pas exècuté.

En 1631, Barbier, intendant des linances, se charges de faire construire une enceinte qui commenerarià i la porte Saint-Deuis, suivrail, le long des FourisJenuse; près la rue Bourhon-Villeneuve), issqu'à la nouvelle porte Saint-Honoré. 
Hot tenu aussi de habir deux autres nouvelles portes, l'une au bout du faulourg 
Montmartre, et l'autre entre ce fanibourg et ceviu de Saint-Honoré; d'abattre les 
anciens nurs, les auciennes portes qui se trouvaient dejusi la porte Saint-Deuis 
jusqu'à la porte Aerue; de combier les auciens fossés, où l'eau croupissait, etc. 
Eu conséquence, les auciennes portes Montmartre et Saint-Honoré furent d'emises et l'on blut des boucheries sur leur emplacement. On étex dans la rue 
de Bichclieu, vers la rue Feydeau, une nouvelle porte qui a subsisté jusorice 1701.

Sur l'emplacement enserré dans cette nouvelle enceinte fairent ouvertes, peu de temps après, les ruse de Céty, du Mail, Neuvessini-Eusatele, celles dos Fossès-Montmartre, Saint-Juagastin, des Victoires, de Bichelieu, Sainte-Anne, der Petits-Champs, etc. La butte Saint-Hoch s'élevait au milieu de ces nouvelles constructions, et conservait envore sa hauteur, sa forme agreste et ses modins à vent. — dutre ce quarrier, on en via alors commencer et se terminer plusieurs antes. L'egite de Notre-Isma-Cel-Bonnes Nouvelles fait balie en l'éct et plusieurs rues construites à l'entour reproduisirent l'ancien village de la villè-ware, situe autredois sur cet emplacement, dérruit pendant le siège de Paris. Lo Marais, quartier dont nue grande partie, eurore en enlure, n'offrait que de vastes cuelos, se courvit aussi de maissancet de rues nouvelles, En Edos sur l'em-

err

jui



ANTEL OR TELLOR

To see the second





6.3

-7



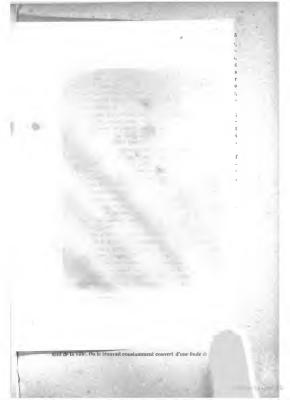

placement de la rue Gulture-Saint-Gevrais, ou fraça les rues de Saint-Ausatus, Saint-Gevrais et , en 1836, celles d'Anjou, de Beaujolais, de Beaujo-de Bourgogne, de Bretagne, du Force, de la Marche, du Perche, etc., furent ouvertes, Heuri IV voulut établir au Marais une place d'une graude étendue, qui devait porter le nom de place de France, à lauquelle auraient abouti funit rues, farges chacune de six loises, bordies de latiments uniformes, et designées toutes par une dénomination géographique. Telle est l'origine des noms de province que portent la plupart des rues de ce quartier. — Lile Saint-Louis fut, sous ce règue, entièrement couverte de maisons, et donna à la ville de Paris un nouveau quartier régulièrement construit.

Dans I'lle de la 'Cité, la rue Sainte-Anne, près du Palais, fut ouverte en 1631; la rue Saint-Louis, qui u'existe plus, le fut en 1630. — Au faulourg Saint-Gerunia, sur l'emplacement du petir Pré-aux-Clerce, el sur celui qu'y occupaient l'hôtel et les jardins de la reine Marguerite, on ouvrit la rue des Petits-Augustins et quelques autres. Sur le gronal Pré-aux-Clerce, la rue Saint-Dominique, autrefois nommée le Chania-nux-l'aches, et les rues de Bourbon, de Verreuni, etc.

Paris fut aussi pendant ce temps orné de vastes édifices, de soixante-neul maisous religicuses, de trois églises paroissiales, de quelques hópitaux, du palais du Luxembourg, du Palais-Cardinal ou Royal, de la Sorloone, du collège De Plessis, des bâtiments et du Jardin des Plantes, et d'autres établissements, dont Jai parié, éc, etc. Cette tille recut une face nouvelle.

L'aqueduc d'Arcueil porta le bienfait de ses eaux dans les jardins du Luxembourg et dans plusieurs quartires de l'Iniversité et du faubourg s'abni-t-ernain.

— L'hôtel de Nevers ligurait avec distinction sur l'emplacement de l'hôtel des Nomaies. Le mur de ses jardins bordait le quai jesqu'à la rue déveigaul; et ce quai, dépourvu de parapet, se terminait entre l'hôtel des Monnaies et le collége des Quater-Nations.

La four de Nestes, ainst que la porte de ce nom, située sur la rivé gauche de la Sénie; la tour da Bois sur la rive opposée, tour qui s'éleauit beaucoup plus haut que le comble de la galerie du Louvre, et la Porte Neuve, qu'elle protégeait, exisiaient eurore. Chacume de ces deux lours, roudes, très-élevées, était accouplée à une seconde tour conde d'un moindre dismétre, mais dont la hauteur surpassait de plusieurs toises la tour principale. L'ancien Louvre était encre endouré de fosses ailmentés par les eaux de la Seine. — La façade de ce palais, du côté de Saint-Germain-l'Auxerrois, conservait encore son aucien caractère. Ellé était terminée aux deux angles par deux tours rondes couvertes d'un foit en forme conique. On arrivité à la porte principale par un pout composé d'arches se pièrres et d'un pont-levis.

Le jardiu des Tulieries était séparé du patais de ce nom par un espace assez considérable et par une rue qui portait le nom de ce jardin. Ce jardiu, le Coursla-Reine, les jardius du Lavembourg, des Plautes et du Palais-Hoyal étaient avec le Pré-aux-Cleres les seules promenades de Paris; mais tous les Parisiens n'avaient pas le droit d'en jouir.

Le Pont-Neuf était le rendez-vous commun des étrangers, le lieu le plus passant de la ville. On le trouvait constamment convert d'une foule de curieux, de charlatans qui vendaient de l'onguent et jouaient des farces, de banquistes qui faisaient des tours de gobelets, de narchands de chansons, qui les chantaient, de jeux de mariounettes, de marchands de joujoux, de quincaillerie, de livres, etc. Il présentait des seènes très-variées et un tableau fort animé.

Voilà le heau côté, la face riante et graciense de Paris récemment embelie. Examinons cette ville sous une autre face. Les tours de Nrele et du Boil, la façade du Louvre et ses tours rondes, les édifices, du Grand et du Petit-Châtelet, le Polais de la Cité, la forteresse du Traufr, celle de la Bustille, la polpart des tours et portes de l'encetine de la partie méridionale de Paris, etc., conservaient eucore à cette ville les traits pronouces de son ancienne barbarie, un aspect unescant et féodal.

Si nous parcourous l'intérieur, nous y voyons des rues frès-étroites, torturisses, bordès, el boi ne loin, de quesques édifices sonqueux ou solides, mais dont les intervaltes étaient remplis par des maisons ma bàties, ou plutôt par de pauvres buraques; nous y voyons l'opulence avoisinant beauceup de misère. L'état des mes nétait pas plus satisfaisant que celui des maisons qui les bordaient; fangeuses, obstruées souveut par des immonifices, des fumiers, et et inondées d'eaux stagnantes et corrompues, elles blessaient également la vue et l'oloraxi.

Paris ressemblait assez bien à un homme pauvre et orgueilleux qui porterait des vétements dores sur un linge sale et peuplé de vermine.

## ÉTAT CIVIL DE PARIS.

Rien ne fut changé dans Paris relativement à l'état civil des habitants; les mémes désordres régnaieut; et, malgré le grand nombre de magistratures et d'officiers de justice, les altronpements, les vols, les assassinats même, se commettaient en place publique, en plein jour, et presque toujours impunément.

C'est un trait de caractère assez remarquable que des arrèts du parlement, qui, rendus contre les vagabonds armés, pillant, assassinant dans la ville, dans les faubourgs, dans ses environs: rendus saus cesse contre les insolences el les voies de fait des pages et des laquais, l'étaient toujours inutilement. Le renouvellement continued du remède prouvait la continuité du mal.

Les seigneurs de la cour domaient d'ailleurs aux vagalonds, aux voleurs de jour et de nuit, aux pages et aux laquis, l'exemple des infractions des ordonnances et du mépris pour les antorités ; j'en rapporterai ailleurs plusieurs preuves. Je me borne, quant à prisent, à celle-ci: Le laron de Bouwen, acugé de fabriquer de la fausse momate, erime dont plusieurs noltes se rendierent conpalétes au dit-sapétimes réféce, érait détenu dans les prisons du Châtelet. Son procès se continuait, forsque de Vitry, capitaine des gardes du roi, et (recempt Nalleville, accompagnés d'un grand nombre de gens armes et munis de pésands, se présentent pendant la nuit an Châtelet. Ils lattent et mettent de initie les archess, brient les portes de la prison, en tirent le baron de Reuvean, vont dans la maison du lieutenant de robe-courte, l'insullent, et y commettent talsuieurs violences. Le nardement, informé de ces excès, rodonau que mettent talsuieurs violences. Le nardement, informé de ces excès, rodonau que les perturbateurs seraient arrétés et enumenés prisonniers dans la Conciergerie, etc., vaine ordonnance? Le délit dont se plaignait le parlement fut approuvé par la cour et par le roi lui-même.

Ces faits, et plusieurs autres que je pourrais ajouter, suffisent pour prouver que la justice était alors à Paris sans force, contrariée dans son action par la féodalité, et qu'il n'y avait sûreté dans cette ville ni pour les personnes, ni pour les propriétés.

Les rues n'étaient point encore éctairées pendant la nuit, ou ne l'étaient que labhement et dans quelques quartiers. On sait qu'auparvant, et dans les temps d'alarme seulement, on obligenit les Parsières à placer, pendant la muit, deste seux d'écu à leur porte et des lanterues à leurs fenethres. Ceux qui pareouraient nuitamment les rues de Paris portaient avec eux des lanternes dont l'usage ne fot généralement établi que sous Louis XIV.

ETAT CIVIL IRE PROTESTANTS. Les élemends ennemis des protestants persistaient dans les projete de les détruits; et, ayant échoué dans leurs tentaitives d'une seconde. Saint-Barthélemi qui devait avoir lieu après l'assossinat de l'Ienri IV, lis profifèrent du moment oli è roi prit les armes contre les duces de Bolane et de Soubles, chefs des protestants insurgés dans le Poitou, la Saintonge, etc., pour essaver d'externimer ceux qui vivisent paisiblement à Paris.

Le dinanche 26 septembre 1621, le duc de Nonthavon, gouverneur de la ville, informé de ce projet, donna une secure aux Parissies qui se rendaient à Charenton pour assister au préche : les licutenants civil et criminel, le chevalier du guel el leurs archers fortifiaient cette escorte. Les protestants réprouvérent aucun trouble dans leur préche du matin, mais à leur retour de celui de l'aprèche dince, ils furent assailis en chemin, près la l'attle Freon, vers la rue actuelle de ce nom, par une froupe de vagabonds qui attaquièrent d'abord ceux qui citient en carrosse et à cheval. Les protestants qui se trouvaent à pied se réunirent aux archers de leur escorte, et, pourvus d'armes, ils opposèrent neu vigoureure résistance. Les brigands, découragés, s'occupérent alors moins à combattre qu'à insulter et piller ceux qu'ils trouvaient sans armes. Sur leur chemin, ils renontrévent plusieurs particuliers qui n'étaient point protestants, et, sous le précete de s'assurer s'îls avaient des chapelets, et s'ils étaient ca-thoisues. Ils eupse enhevaient deurs bourses.

Cepeniant les protestants avec leur escorte, après avoir soutenu l'attaque de la vallée de Fécan, se dispossient à rentrer dans Paris par la porte Saint-Antoine, l'orsqu'is furent encore assaillis par une nouvelle troupe de brigands apostés près cette porte. Il failut livrer un nouveau combat. Les magistrats, le chevalier du gue et l'eurs archers firent tous leurs elforts pour contenir la fureur de cette populace; mais ils ne purent complétement rivissir.

Le prévôt des marchands ordonna, le même soir, à tons les capitaines de la ville, d'établir des cerps de garde dans leurs quartiers respectifs, afin de contenir les sédificat. La muit fut plus caluire. Le lendemain, le parlement rendit un arrêt qui ordonnait de promptes informations ceutre les mentres et les incendies de la veille, avec des défenses, sous peine de la vie, de faire auune assemblée. Mais, commes ils est celes de la sédifica sessent voulub traver le parlement et tourier ses arréés en derision, ils remireut le même jour leurs satellités en mouvement. Les una allévent à Canertoun, y pillérent et minièrent sans obstaelés deux maisons restées inlactes, appartenant à des protestants ; d'autres, altroupés au faulourg: Saint-Marred, se fivrèrent à divers excès. Il y ent trios personnes de la religion protestante masserées, et quebjes séditicux tués. Ces derniers, informés que les protestants, pour eviter la mort, s'étient réfugiés daux les labitiments des Gobelius, s'éforquént d'un briers les portes. M. de Mouthazon, averti de leur dessein, s'y transporta avec des forces, cherrita par des discours à dissiper l'attroupement, els er retira.

A peine fut-il cloigne que les sédileux se livrèrent à de nouvelles violences; si se sportères nonament dans la rue des Postes, on lis pilièrent deux maissus. Les magistrats, assistés de la force armée, s'; remirrent ausstôt, et surprient quatre de ses pilatrels chargés de hardes qu'ils avaient enlevées, leux de ces voleurs furent, le lendemain, pendes en place de Grèce avec des écriteux portant es mosts; *Seltiticas Indonard Elembora*. Les deux autres furent, le même portant est most s'eltiticas rabiesard ellembora. Les deux autres furent, le même jour, Rétris et foueties, le corde au cou, et la nais pour neuf ans. Ces exécutous et conferent monentamente in seltition; et les checs ajournéent leurs projets. A la place du temple ruiné, on en fit construire un nouveau en 1623 pills vales et plus magnifique, sur les dessins de laqueus de Brosse.

On voit, par le réeit de ce mouvement que l'autorité publique n'avait pas la force de prévenir une sédition, quoique le projet lui en fût connu; qu'elle n'avait pas celle d'en arrêter les progrès; enlin qu'elle ne pouvait, tout an plus, qu'en tempérer la violence.

CHAMBER DE LESTICE. C'est ici le lieu de placer une notice sur la chambre de justice édablié à l'Arcenal, tribund de sang, risstituir par le cardinal de litéletieu pour répandre l'effroi dans l'âme de ses ennemis, et donner quelques conleurs légales aux sassasiants que son ambition meditait, Pour n'effaroucher personne sur l'établissement de ce tribunal extraordinaire, ce earlinal déclara d'abord qu'il n'aurait pour un'que attribution que le erime de fausse monnie, et ensaite un'il ugerait plusieures autres crines.

On commence par faire be procés à quedques faux monnayeurs; et, au sujel un gentifinomme nommé lleuri de Gréce, sieur de Vaugrenier, aceusé de ce crime, il s'éleva cuttre la nouveille chambre et le parlement une querelle assez vive. Le parlement avait déjà commencé la procédine, et l'aceusé était dans les prisons de la Conviergerie. Acommente la procédine, et l'aceusé était dans les pièces du procès, ainsi que l'aceusé, lui seraient défivres. Le parlement s'opess à l'exécution de cette ordonname, et, le fas novembre 1831, défentifi aux grelliers, luissiers, sergenis, converges, dy oldemperer. Ators la chambre de l'Azeu-al, voquat son ordonname mejurisé, voquit faire arrêter le gréfier du toilliage du Palois, et lit emprisonner à la lassifile le lieutenant-général dec et bailiage. L'avocrd du roi tilginon s'écleva twiement contre es formes violentes et extraordinaires, declama coutre la chambre de l'Azesnal, ace plaignit notament de ce que cettle chambre, apant condamne deux faux monnayeurs'à mort, les avait fait exécuter en place de Grève pendunt la nuit. Il demanda qu'il fût it contre ces expelhitions notertures des remoutrances un roi. Le parlement dé-fit contre ces expelhitions notertures des remoutrances un roi. Le parlement di-

cida que les remontraners seraient faites. Voilà la guerre alluniée entre le parlement et le bailliage du Palais, d'une part, et le conseit du roi et la citantive de l'Arsenal, d'une autre part : guerre démonstrative des vires du gouvernement, de la faiblesse de ses institutions et du peu de garantie qu'elles offraient à la sécurité des etioveus.

Le conseil du roi n'attendit pas que le parlement vint faire ses remontrances. Le 31 décembre 1611, il annual tout ce qu'arait fair Cette cour contre la chambre de l'Arsenal; de plus, il ordonna au parlement de se rendre auprès du roi, qui alors était en Chamagane. La députation du partement fut obligée de s'y rendre. Louis XIII recevait facilement les impressions de ceux qui le matirissient, et et secondait très-bien, par sa colère et la rudesse de ses paroles, les passions de Richelien. Il fit longierups altendre son ambience, et reçul avec heaucup d'Ilumeur cette dévoutation, oui s'en revint sans avoir iren obtenu.

Les membres de la chambre de l'Arsenal purent alors, sans craindre le moindre obstacle, servir les vengenness du caralinal de lischiclieu, et rempiir l'indigne fonction de condamnateur. Les prisons se rempirent de virtimes destinies à l'Echafaul. La place de Grève et le carretour de Saint-Paul furent liburiers jar le nombre, la qualité, et souvent par l'innocence de ceux qui y perdirent la vie ou qui y fururet réceutés en effigir.

La chambre de l'Arsenal subsista jusqu'à la mort de son fondaleur, te cardinal de Bichelieu. Il y eut en outre dans diverses villes des commissions spéciales crées pour juger de parvils coupathes. On commit les exploits de creltes d'Amiens, de lyon et de Tonlouse, etc. Le cardinal de Bichelieu étabilit de plus une Chambre nouveraine à Bueil, village situé à trois lieues de Paris. dans le château môme ou'il habitail, nour vi unere le maréchai de Mariline et autre.

CHAMBE DE DOMAINE. Par lettres paleutes du 26 septembre 1631, le cardinal institua une Chambre du Domaine, chargée de confisquer et de réunir au domaine du roi les terres et biens meubles appartenant aux condamnés qui suivaient le parti de la reine, mère de Louis XIII, et de Gaston, frère de ce roi. Elle fut permanente issum'à la mort de Richelieu.

A ce tableau de l'état civil de Paris ajustous un changement remarquable qui tileu, sous le memer règne, dans le ctergé de cette ville. Ce clergé était présidé par un évêque qui, depuis les premiers établissements du christianisme dans la Gaule, éépendait de l'archeveque de Seus Les évements politiques avaient donné à Paris une grande supériorité sur sa métropole ecclésiastique; on désirait, depuis longtemps, que l'évèché de la capitale du royaume foi distrait de la dépendance du préalt de la petite ville de Seus, et flui érigé en archevèché. Beuri de Gondy, cardinal de fletz, éveque de Paris, mourut le 13 août 1622, quelques mois auparavant etait mort l'archevèque de Seus. Cette conjoncture leva beaucoup de difficultés, et l'on viola saus hesitation l'antique limitation des diocèses et des juridictions ceclesiasiques. Paris fut érigé en archevèché par une bulle du 20 octobre 1622, confirmée par lettres patentes du ci, dan mois de févrire 1623, et euregistrée au parlement le 8 août suivant. On lui adojignit pour suffraçants les évéchés de Chartres, de Meux et d'Orléans, que l'or dementale de l'archevèqué de Seus, au sayue l'or dementale de l'archevèqué de Seus, va d'Orléans, doven de

Notre-Dame, coadjuteur et frère du dernier évêque de Paris, en fut le premier archevènue.

## TABLEAU WORAL DE PARIS.

Le gouvernement français, né de la barbarie, conservait encore presque toutes les imperfections de sa nambieurous origine : la jeunesse de Louis XIII, la failléesse de son caractère, même dans l'âge viril, son incapacité, celle de sa mère régente, ouvirrent la carrière aux excès de la feodalité et à foutse les ambitions. Le mal, partant du centre du gouvernement, et s'écendant jusqu'ux extrémilés du pouvoir, jusqu'aux dernières sadministrations, ne pendai rien par cet éloignement, et semblaît en acquerir plus d'énergie : il pénétrait parfout.

L'administration de la justice, faible et mal constituée, accessible à la curruption et à tous les abus, fendit de réparer d'une main les décordres qu'elle faisait naître de l'autre; elle voulait contenir les excès résultant de la forme vicieuse du pouvernement, et l'on a vu, dans la section précédente, la prouve de son impuissance. Cue l'ejislation vague, incertaine, laissait un champ vaste à l'arbitraire; et, à la faveur des formes compliquées, innombrables, de la procédure, la chicane et la marvaise et jo pouvaient maneuvurer sans prês de codure, la chicane et la marvaise et jo pouvaient maneuvurer sans prês de

L'organisation des finances était plus embarrassée et plus vicieuse entores elle sembait formée exprés pour probéçer les superveheries, les raines, les dilapidations. De nombreuses et vives richanations é élevièrent, dans les amies étal et létal, pedant la session de étaits générant tenus à Paris, d'énormes abus foréent dévoilés. Le gouvernement vit la grandeur du mal; mais il ne savait ou ne pouvait y appfiquer le remète. Les édits bursaux, ou lois de finances, resource ordinaire courte les besons dévorants de la cour, avaetat anené la vénalité des magistratures, des emplois, des dignités, etc., etc. : ces édits arcualitaint les richeses et repossisent le mênte. — Par le régime féodal, le hasard de la naissance tenait lieu de talents, de génie et de vertu. Dépourru de ces qualités, le noble reu rètait pas moins honoré; doué de ces qualités, le roturier n'en était pas moins avili. Telles sont les principales causes de la corruption générales; je vais dévrire quequeu-sus de leurs effets.

Le rème de Louis XII se divise en deux parties distinctes : la première offre once années de basses intrigues de querelles, d'envahissements d'autorité, du guerres civiles et d'amarchie; la seconde est signalée par dix-huit ans de la tyramie d'un houne tourmeuté par l'amalition la plus elfrènée, d'évoré par une soit inextinguible du pouvoir, et qui, pour les satisfaire, s'abandonna aux mancurres les plus audacirouses et les plus criminelles.

Il ne peut y avoir de bounes mecurs, il ne peut y avoir qu'une grande corruption dans un Etal oi les hommes puissants pouvent impunément, et saus cesser d'être honorés, aftenter aux personnes, aux propriéés et à la tranquilité publique; dans un Étal of fore et la naissance préservent de l'infantie ou de l'échafaud, dû ce métal est préféré aux talents et aux vertus. C'est ce mue fou voir tous le régar de Louis MII.

Les princes et seigneurs étaient soumis aux règles d'un honneur fort étrange. Ils pouvaient manquer à leur parole, violer leurs serments, se livrer aux intrigues les plus abjectes et se souiller de crimes, et cet honneur invulnérable n'en recevait aucune atteinte; mais le reproche de ces actions viles, mais un mot échappe sans dessein, une vérité présentée sans ménagement, la faute la plus légère même involontairement commise contre les importantes lois de l'étiquette, du cérémonial, des préséances, blessaient gravement cet honneur, devenaient des attentats irrémissibles ; tout alors était permis, tous les excès étaient des devoirs, et la vengeance devenait une vertu. Cependant les amis s'entremetlaient souvent pour arrêter les mouvements de cet honneur outragé, et parvenaient facilement à reconcilier des hommes qui, quelques moments auparavant, juraient de s'arracher réciproquement la vie. L'accommodement, aussi misérable que la querelle, s'opérait par des scènes préparées et même écrites que l'on faisait jouer aux deux antagonistes, et où chacun d'eux récitait des formules de compliments et de protestations d'amitié et de service qu'on leur avait dictées. C'est ce qu'on nommait satisfaction. Alors cet honneur si farouche était satisfait.

Ce gouvernement, ne pouvant compter sur l'obéissance des princes et seigeners, tremblant de les voir en étal de rètellion, achetait à grand prix cette obéissance; la reine acheta celle des Guises en augmentant leurs pensions, qu'elle porta jusqu'à cent mille tivres, et en donnant au duc de ce nom une somme de deux cent mille écus pour payer ses dettes. Le prince de Condé vendit as soumission à la reine pour la somme de 100,000 francs, l'holte de Condy et quelques places qui lui furent données. Les autres princes ne manquaient pas de les imiter; mais souvent, après en avoir reçu le prix, lis retiraient la marchandise; et l'histoire de ce temps fourmille de ces bassesses et de ces perfidies. — Ces princes te signeurs ne se bomaient pas à troubler l'État par leurs vites passions, à cuvaluir les emplois et les finances, à donner au peuple de nombreux exemples de mauvaise for et d'immoratilé; las progagacient les erreurs les plus stupides : car, en matière de crovance, les labitants des cours n'étaient alors guère plus avances que ne le sout les femmes de village.

Le public, en matière de croyance, imitait la cour. En 1615, au mois de mars, to diable étrangla deux magicieus à Paris l'un, appolé Cétar, faisit tomber à sa volonté la grête el te tonnerre, avait un esprit familier et un chien qui portait ses lettres et lui en rapportait les réponses. Il flu une inange de cire pour faire mourir en langueur un certain gentilhomme. Il composait des philtres pour que les jennes gens Aissuent ainés des jeunes filles, allait su subbat, et so vantait d'y avoir obteuu les faveurs d'une grande danne de la cour. Il était prisonnier à la Bastille forsue, le 11 mars 1613, le diable vint avec un grand bruil rétrangler dans son lit. Ce qui est plus certain, c'est qu'il faisait métier de montrer le diable aux dispes qui pavaient pour le voir.

L'autre, qu'on ne nomme pas, était un Florentin appelé Ruggieri, abbé de Saint-Mahè, empoisonneur, qui demeurait chez un marcelad de France, et qui, quatre jours après la mort de Cèsar, înt., dit-ou, assailli par le diable avec un tintamarre effroyable, et cirangle pendant la nuit. — En 1631, la chambre de justice siègeant à l'assenal contamus Adrica Buschard, pretire, et Nicolas Gargon, à étre pendus, parce qu'on avait trouvé chez cux deux livres de magie évrits sur du parchemin, une étole noire et un petit calice d'étain. Il n'étail sorte de profanations, de sacrilèges et d'impiétés qu'its réussent employés, dit-ou, pour faire petir pur sortiées de cardinal de Biéchiein.

Quelles personnes à la cour n'étaient pas persuadées que le curé de Loudun, l'étain Grouder, étai un magicien, qu'il avait logé des diables dans les corps des religieuses ursulines de cette ville; que Lévialhan, chef de cinquante démons, était, par la vertu des cooreisnes, sorti du cops d'une de ces filles par de diable Balaun, par la même vertu, avait alanchone le corps de la mère prieure deve convent; entin que le diable avait éerit une lettre à l'rabin Grandier, datée de une domant en Enfre? La cour el les gens studydes y cronjainel. Les agents du cardinal qui le condammèrent n'y croyaient pas, et voulaient y faire croire; les gens instruits n'y croyaient pas, et s'indignante de voir jouer une farce aussi ridicule, aussi insultante à la raison, à la vérité, et dont le dénoûment fut lorrible.

Si les erreurs et les supersitions de la barbarie se maintinrent pendant le règne de Louis XIII; si les désordres de la féodalité troublèrent la cour et désoférent la France; si les princes s'arrachèrent les lambeaux de l'autorité et les restes de la fortune publique, il faut en aceuser les vices du gouvernement.

Richelieu parut; et, s'étant rendu mattre de tous les pouvoirs, il imposa silence à tous ceux qui y prélendaient, les frappa sans ménagement, paralysa toutes les pelites ambitions, pour mieux faire prospèrer la sienne; et, sur les ruines de l'anarchie féodale, fonda son despotisme absotu. Si la féodalité cessa d'agir alors contre le roi, elle conserva loute son activité contre le peuple; il eut le même fardeau, et un fardeau plus lourd à supporter. Pour cuvaluir l'autorité suprême, à combien d'intrigues, d'impostures et de manœuvres immorales n'at-il pas dù se livrer, et, pour se maintenir dans ce haut degré de puissance, que d'iniquités n'a-t-il pas dù commettre? Les plus grands crimes, lorsqu'il les jugeait necessaires, n'arrètaient point sa marche ambitieuse. La violence, la perlidie, la corruption, tontes les ressources du machiavélisme étaient les instruments familiers qu'il savait manier avec habileté. Après l'exil, les prisons et les échafauds, l'espionnage était un de ses puissants moyens. Cet art, si utile aux tyrans, si funeste à la morale publique, fut, par ce cardinal, porté à un degre de perfection auquel, en France, il n'avait jamais atteint, La terreur chez les uns, l'espoir d'un salaire chez les autres, lui procuraient des satellites : ducs, valets, maréchaux de France, soldats, moines, épouses, maltresses, confesseurs, il était parvenu à tout corrompre ; tous pour le servir s'obligeaient à trahir leurs devoirs, leurs semblables et leur conscience.

Tous ceux qui comaissent Disstoire de ces temps sont convaincus que les confesseurs de la cour servaient non-seulenteut d'espions au cardinal de Bichelieu, mais qu'ils étaient les instruments le plus ordinairement employés par ce aradinal pour diriger les squinious des personnes eminentes, Les jesuites étaient, depuis Henri IV, en possession de diriger les consciences rayales. I n anteur du temps trouve très-ben que Louis XIII ai les jésuites pour regions; um si il dé-



sire que le voi ne leur coulle pas ses secrets. Aoità les jesuites confesseurs à la cour, les pères Armoux et Signeran, érigés en mouchards; mais ils n'étaient pas souls, et les mémoires de cette époque attestent que tout l'entourage de litelulieu, gentilshommes, seigneurs, bouffons, moines, prêtres et valets, étaient plus ou moins entuels de cette tourpitude.

A ces actes de tyrannie, à cette institution corruptire de la morale, le caridinal de Richelro joignait des habitudes très-peus exemplaires. Il ne rougit pas d'imiter, an dis-septième siècle, les vices des prélats des temps barbures. Comme cux il posséala une grande quantité de bénélices; comme cux il neigligen les affaires spirituelles, pour se livrer tont entier aux temporelles; comme cux il véala un toxe et une magnificence opposes à l'esprit de la religion dont il était ministre; comme cux il verse le sauge et yranniss he peuple; comme cux il evat des ministres, des bourreaux, et comme eux enfin il prit le casque et l'épèce, es e moutra à la tête des armières. Son exemple eut des imilatures: on vit de son temps des moines, des prêtres, des éveques, des cardinaux, joindre à leur profession celle de militaire, et se livrer aux dissolutions des camms.

Dans un écrit qui parat sous le règne de Louis XIII, l'auteur passe en revue la plupart des professions de cette ville, et reproche à chacune les vices qui lui sont propres. Dans le même ouvrage, un interioculeur joint un correctif à ce que cette censure peut avoir d'exagéré, et justifie, tant liien que mal, ces diverses professions. Je vais, sans rien allèrer a us ensi de cette espèce de plaidoirie contradictoire, rapporter alternativement l'accusation et la défense, et mettre les beteurs en état de iuser.

L'anteur commence par les ecclésiastiques, se plaint de leur ignorance, de leur vaine présomption. - Combien en voyez-vous, dit-tl, qui s'amuseront plutôt - à voir des bagatelles, folies, farces, etc., que d'employer un quart d'heurre par - jour à lire quelques bons livres qui pourraient porter profit à eux et an publie!

- Vous en verrez d'autres qui marcheront en habits de soldats, d'autres en labits de contissas, d'autres ans tonsare, la harde à la mode, la perrique en et été. - Il parle ensuite de ces ecclesiastiques qui sont comblés de bienétices, tandis que tant de paurres pertiens demandent l'aumoine. Il ajoute que, forsqu'on se plaint à ces triches prétres de la surahoudaure de leurs bénétices, et de re qui s'instructur en qui devratent en possèder, ils répondent : C'est pour moi nereu, irosant dire pour non plis.
L'autour parte ensiste des jures . Vous les verrez queducéois condamner

• quehçi un, soit à la mort, soit a quehques autres peines, mais pour de l'argent si vous ritoravez quehque volent insième ou un meurtre dans votre maisson, et que vous le fassier conduire en prison, il vous en coûtera de l'argent, si vous demandez jusière, ou vous demandera si vous vous portez partie, s' si vous dites nou, on délivrera le coupable. Si vous dites oui, on s'informera si vous vous portez partie, s' si vous vez de quoi payer les frais de la procédure, et foir condamiera le le partie de l'argent porte, ou aux galères. « Qu'un besoit par la production de l'argent pour la pretis la fort. « Ainsi, dit l'anteur, on poud les petits la farrous, et le ser condamné a mort. » Ainsi, dit l'anteur, on poud les petits la farrous, et les groots demeuraret en vogne.

L'interlocuteur bénèvole ne désavoue aucun de ces faits; mais il dit qu'il se trouve en France, et notamment à Paris, des juges fort pieux et équitables; que s'îl en est qui font durer les procès, c'est qu'il leur faut du temps pour découvrir la verité; que s'îls condanment les coupables à de lègères peines, c'est par compassion, comme fon s'fait, d'âtl-i, à la cour du parfement, qui est plus « douce et plus clémente que celle du Clatélet. Si les juges sont corrompus, ce » est point par amiso up ar argect, mais par une pouition de bieu.

L'anteur parle ensuite des avocats et des procureurs, qui font durer les procès pendant deux ou trois ans et bien davantage, et qui n'agissent pour les plaideurs qu'autant qu'ils en recoivent des présents, - L'interlocuteur assure qu'il existe des avocats et des procureurs très-hommes de bien; que, s'ils tralnent les procès en longueur, c'est que la matière en est difficile, -- L'auleur accuse les notaires de faire de faux contrats, de ne point y insérer les formalités nécessaires, et de Iravailler le dimanche. - L'interloculeur, pour toute réponse, dit que, si les nolaires travaillent le dimanche, c'est qu'ils y sont obligés pour des affaires pressantes, et ne les justifie point du crime de fausseté. - L'auteur accuse les sergents de courir partout pour trouver des comables. S'ils prennent des voleurs, ils les relachent aussitôt que ceux-ci leur donnent quelque argent. Ils vont dans de mauvais lieux, et font semblant de mener au Châtelet ceux qu'ils y trouvent; mais si les hommes arrêtés leur donnent en chemin la pière, ils les laissent en liberté; « Ce qui est, dit-il, cause « de beaucoup de maux qui se commettent dans la ville, où la police est cor-» rompue, etc. »

L'interlocuteur convient que les commissaires et sergents lâchent quetquefois les malfaiteurs qu'ils ont pris, et dit qu'ils ne le font point pour de l'argent, mais parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont saisi l'innocent pour le roupable, ou le plus blessé pour le moins blessé: dans le premier ess, ils font acte de justice; dans le second, acte d'humanité.

L'adeur passe aux marciannés de Paris. Ils se damment pour un liard, diétal, aggment sur leurs marciannésse le double de re qu'elles leur ont coûté, en vendent de mauvaises, en jurant Dieu et biable qu'elles sont excellentes. Il en est qui, pour attirer les chalands, permeltent, comme cela se fait au Palais, aux passuns d'entret dans leurs boutiques, et, pour » peu de chose, et quel-quéolis pour rien, leur laissent la liberté de parfer à leurs femmes, de leur que doit pour peut de chose, et quel-quéolis pour rien, leur laissent la liberté de parfer à leurs femmes, de leur d'inte des choses sacries, avec attouchements et regards..., le tout pour vendre une douzaine d'aiguillettes de soie, un collet à la mode, une bourse d'enfant, e une d'aragne ou deux de parfum pour la perruque, ou bien pour une pette cybe de bois, à mettre au côté d'un enfant, ainsi pour peu de chose...\*

L'interlocuteur répond à ces reproctes que les marchands ne pouvent pas se dammer pour un liardi que, lorsqu'is jurent que leur marchandis ces thouse, c'est qu'is la croient telle. Quant aux marchands du Palais, qui permettent aux acteteurs de arresser leurs femures, il sei justifie en disant que ces pricendus acheteurs sont peut-être les parents de la marchande, ou ses amis, qui fui partend d'affiliers ou de piété. Quant aux attonchements, cela se fait, did-i, quiriquifais par jen, et son promet. Il justifie les autres reproches par des raisons usus prérendions. Les médecins et chirurgiens ont leur tour; et l'auteur les accuse de ne pas connaître l'effet des remèdes qu'ils ordonneut, de faire des expériences sur les malades, de ne point visiter ceux qui sont hors d'état de les payer, de prolonger les maladies pour tirer plus d'argent de leurs clients, etc. l'interlocuteur répond que les médecins sont savants; mais qu'il en est qui, n'avant acquis leur sécience que depuis peu de temps, agissent avec hésitation. S'ils refusent d'alter visiter les malades pauvres, c'est que ces pauvres sont sujets à des maladies qui ne peuvent être sogiénées que par les malades eux mêmes.

L'auteur se plaint virement de la conduite des tuteurs et curateurs envers teurs papilles. Ils achètent des biens de toute espèce aux dépens des oprhelins dont ils administrent les propriétés, tandis que ces malheureux enfants manquent des choses les plus nécessires : les tuteurs leur retuent tout, les nourrissent à péine, ne leur donnent aucune éducation, et ne leur fout pas même apprender à line. L'interfocueture me ine point qu'il existé des tuteurs qui se conduisent d'une manière aussi crininelle; mais il dit qu'ils sont rares, et aioute qu'il s'en trouve qui remotissent tous leurs devoirs.

lei se termine ce tableau des mœurs parisiennes sous le règne de Louis XIII, Lableau traée par une personne, corrigé bien ou man, adouci ou aprouvei par une autre. Bien n'est jei exageré : on pourrait même reprocher à l'auteur de cet écrit d'avoir gliesé l'égèrement sur cretains désordres, peu choujunts pour lui, parce qu'il y ciait habitué. La prositiution dominait, et l'exemple des grands y entrainait non-seulement les deurières rélasses de la sociéte, mais encore cette classe moyenne qui se distingue ordinairement des autres par une plus grande régularité de meurs. Les bourgeoises, marchandes, femmes de procureurs et d'avocats ne rougissaient pas d'une infamie qui entretenait leur luxe et leur orqueil.

Les vols, les assassinals, tris-multipliés, se commettaient uon-seulement la mil, mais unais en plein jour, dans les lieux les plus frôquentés de Paris, à la vue de la multitude qui ne s'en étonunit pas. — On distinguait deux principales espèces de voleux: le sopué-dourars el les tire-daines. Les premiers conjaient avec adresse les cordons de bourse que les hommes et les femmes continuaient de porter pendue à leur ceinture. Les tire-daines, ou tirens-de-laines, arra-daient violemment le manteau de dessus les équales de cetui qui le portait. Le l'oun-Neuf était le thétire le plus ordinaire de parrèle sciploits, le lieu que ces filous trouvaient le plus couronable à l'exercice de leurs talents.

Le règne de Louis XIII est encore caractérisé par la faveur qu'obtinrent les rodomonts, les fanfarons, les bravaches, les spadassins, les duellistes, et surtout eeux qu'on nommait à la cour les raffinés d'honneur.

Les écrivaius du temps nous pelguent les nobles, la têce ombragée d'un volumineux panache, et portant le manteus de vebuars et de taffetas, les bottes blanches et garnies d'éperons, la longue épée au côté, relevant saus cesse leurs moustaches avec deux doigts ou avec une longuette qu'ils tennient à la mini, relifiant leur barée, qu'ils portaient alors fort pointe; battant le pavé, fuisant tapage dans les brelaus, dans les tavernes et dans les ineux de débauche; nouvrant la bouche que pour blaspélieux, et pour vantier leur maissance et

leurs prétendus exploits. - Les duellistes étaient nombreux à Paris, et acquéraient d'autant plus d'honneur qu'ils avaient fait périr un plus grand nombre d'individus. Le suiet de leur conversation du jour était la quantité des hommes tues la veille. Ils ne s'entretenaient, ils ne se glorifiaient que de meurtres. - Les raffines d'honneur se composaient de nobles qui surpassaient en irritabilité la femme la plus difficile. « Un elin d'œil, un salut fait par aequit. » une froideur, un manteau qui touchoit le leur suffisoit pour qu'ils appe-« lassent au combat et s'exposassent à tuer celui dont ils se prétendoient offen-» sés, ou à être tués par lui. Quelquefois ces raffinés d'honneur appeloient en · duel un homme qu'ils ne connoissoient pas, et qu'ils prenoient pour un autre ; » et quoique l'erreur fût reconnue, ils ne laissoient pas que de se battre et de s'entre-tuer comme des eunemis, . - A la cour de Louis XIII, les plus distingués raffinés d'honneur étaient Balagni, qui fut tué en duel en 1613; Pompignan, Végole, le cadet de Suze, Monglas, Villemore, La Fontaine, le baron de Montmorin, Petris, etc., tous morts sans utilité comme sans gloire, et dont l'histoire, dit d'Aubigné, ne parlera jamais qu'avec mépris.

C'est au règne de Louis XIII que nous devous les petits-mattres, le mauvais gout du stipe burséque et du s'épe prévieux, neifie et pédantesque; que nous devons l'usage plus fréquent de préser et de fumer du tobre; l'usage des certsquites, vertugardins (vertugardins) ou casquires, espèce de vêtement de femme qui rendait les deux tiers de leur stature semblable à un tonneau défoncé. Les iques, emflées par des cerveaux, formaient un eylindre qui cachait la faille et les suites apparentes de l'inconfinence des dames. Aussi re vêtement c'ait-il nommé en plusieurs lieux, coch-édatrals, A cette mode ridicule succédérent les « paniers, qui n'étégient pas de meilleur goût.

La presse, qui, sous Henri IV et dans les onze premières années de Louis XIII, jouissi d'une assez grande liberté, fut entiférement asservie par le cardinal de tiéchelieu. Il prit à ses gages des écrivains qu'il chargeait de prôner ses opérations politiques et sa personne. La fazette, qui commença à paraître de son temps, ne s'écrivait que sous sa dietée. Il voulut commander à l'opinion comme il commandait à une grande partie de l'Euro de

Richelieu, sans le vouloir peut-être, balta la marche des connaissances humaines. Il fonda l'Avadeinie française, dans l'unique dessein, à ec qu'on a dit, de faire critiquer par ses membres la tragédie du Cid. La critique et la diseussion eu matière de goût s'établirent pour la première fois. On commença meux etiudire in belle antiquité et à donner des régles à la langue. Ce cardinal faisait de mauvaises tragédies; mais il deva à Paris un théâtre, le plus magnifique qu'on ent encore vu, et il inspira le goût de la scène tragique.

Ajoutous que, pour la première fois, depuis l'origine de la monarchie, on vit à Paris des ouvrages périodiques. Le Mercuer français, dont, à partie de 1611, il paraissait un volume chaque année, contenait le récit des événements publics, les actes du gouvernement et plusieurs pièces historiques relutires à l'estat de l'Europe. Les audeurs du Mercuer, encouragés par le succés, conquemel le projet d'établir un bureau d'aderses, ou dépôt de divers objets de marchandises à cépanger ou à vendre, et de faire imprimer eu toublier Jannopue de ces objets. Ce projet fut mis à exécution en 1630. Inns la suite, ils imaginérent de jointer a ces annonces des nouvelles politiques; et pour la première fois, en 1637, ils mirent au jour une feuille périodique, sous le titre de Gazette, qui paraissait chaque semaine, et dont la feuille ne codatat que deux liards. Ce second ouvrage épriodique, qui paraissait à des époques très-rapprochées, et qui fut l'origine de la Gazette de France, dut contribuer beaucoup, malgré sa sécheresse, malgré l'influence qu'exerçait le cardinal de Riehelieu sur sa rédaction, à propager les lumières.

L'industrie participa à ce mouvement progressif. En 1514, François Micaire, maître sellier, et Jean de Saint-Blunon, menuisier, obtinrent la permission de meltre en usage une invention dont l'objet était de construire des carrosses plus commodes que ceux dont on se servait alors. Denis de Foligny, d'après ses propositions, ful autorisé, en 1632, à rendre navigables plusieurs rivières qui ne l'étaient pas, telles que celles d'Eure, de Velle, de Chartres, d'Étampes, etc. - Dans la même année, or réforma l'art de l'écriture, qui n'avait d'autre règle que le caprice. Louis Barbedor, syndie des écrivains de Paris, et le nommé Le Bé, fixèrent, par des exemplaires, le premier la forme des lettres françaises. et le second celle des lettres italiennes. Ces exemplaires, déposés au greffe du parlement, furent gravés et publiés au profit de la communauté des écrivains. - Dans la même année aussi on imagina de tirer parti des pauvres valides, en établissant à Paris des ateliers de charité. - Le 19 février 1635, le parlement vérilia les lettres patentes qui permettent à Jean Boudet, natif d'Agen, de fabriquer des tapisseries d'après un procédé de son invention, et d'en diriger les travaux. - Louis Cellier et Louis Deschamps, habitants de la ville de Grenoble. obliennent, le 3 février 1642, la permission de fabriquer et de vendre des lampes en forme de chandelles, éclairant dans tous les sens, et consommant une moindre quantité d'huile.

Ce mouvement des esprits, cette tendance au perfectionnement, eurent dans la suite bien plus de rapidité et d'énergie, comme on le verra dans la période prochaine.



## PARIS SOUS LOUIS XIV.

L'HOMME AU MASQUE DE FER. -- GUERRE DE LA FRONDE. -- CARACTÈRE DE LOUIS XIV.

Louis XIV naquit à Saint-Germain-en-Laye, le 5 septembre 1638, el requt le surrom de Dieu-donné, ou donné por Dieu. Cette dévomination suppose une naissance extraordinaire. Ce prince naquit avec deux dents. Cette deutition a ful soupeonner que l'époque assignée publiquement a sa naissance n'était pas la véritable : on a fortific ess soupeons par d'autres faits.

Anne d'Autriche, sa mère, resia stérile pendant vingt-frois ans, ou plutôt ne nit au jour aucun enfant reconnu. Louis XIII, qui la délestait à cause de ses galanteries, vivait constamment éloigné d'elle. Il est probable que la reine, sudant la nécessité de donner un successeur au trôns ou de légitimer une grosses illégitimes, pein analemoistel de La Fayette, qui exceptit une grande influence sur l'esprit faible et borné de son royal époux, de l'ungager à une réconciliation, et à venir partager son fit, et que ce roi, facile à persuader, se laisse conduire dans le lit conigue. Bienôt après, a treine fut déclaret enceinte : eette déclaration fit nattre des fêtes, des 7e. Deun; et, le 3 septembre 1638, la retine accorde d'un fits, nommé d'eusis Louis ENI.

Voila l'explication la plus vraisemblable qu'on puisse donner au rapprochement des deux époux, mais exterviplication lisse mojurus subsister des doutes sur la filiation de Louis XIV. Sa mère, très-galante, pat-telle garder pendant ringt-trois aus une exacte fubélité à un époux qui la fuyait et qu'elle n'aimait pas? Les mémoires du temps ne permettent guére d'attribuer à ettle reine une continence aussi persévérante. Dans le procès instruit contre le comte de Chais, qui fint déceptie, ou voit qu'Anne d'Autriche voulait dérboure. Touis XIII, faire déclarer son mariage mil, sous prévette d'impuissance, et faire enferent evi dans un oficire, et que son frére faston, lue d'Orléans, devait motter sur le trône de France en épousant cette reine. Le cardinat de Bichelien arrêta l'exécution de ce proiet.

Gaston n'était pas le seul amant de celte reine, et l'on suppose qu'avant de inetire au jour Louis XIV elle avait donné le jour à un autre enfant mâle, qui devint ce personnage mystérieux, ce prisonnier désigné sous le nom de l'Homose un mosque de fer.

Si fon rapproche toutes les notions recueillies sur cel homme mystérieux; si fon considére les soins extrêmes que prit Louis XIV pour dévoire au public la condition de ce prisonnier et les traits de son visage, on jugera que si son état été été comm, il étil pu troubler la France et la sécurité de celui qui exercuit le pouvoir supréme.

Si Ton s'en rapporte aux mémoires du due de litérletieu, ee prisonnier était lis de Louis XIII, et le frère jumeau de Louis XIV; tous deux amptirent le même jour, le 5 septembre 1638, l'un à midi et l'autre quelques henres plus lard. Ce dernier fut redui dont le roi et ses conseillers résolurent de cacher la maissance. On le confui à une dame nommée Provantée, chargée des nourri-lurc; elle eut ordre de le dire baiard d'un grand seigneur. Cet enfant, avançant nacige, (ut, par le cardinal Mazarin, remis à un gentilhonne dont on ignore le nom. Celui-ci lui donna une éducation trè-soignice. Arrivé à l'âge de dis-usen cas, ce jeune homme, inquiet sur l'état de son pére, fusiait de fréquentes questions à son gouverneur, qui refusait constamment ile satisfaire sa euriosité. Il avait atteint l'âge de viignet-e-un aux, lorsqu'il parvint secrétement à outrir la cassette de son gouverneur : ij trouva des lettres de Louis XIV et du cardinal, qui lui donnéent de grandes lumières sur son état. Etant parvenu à se procurer le portrait de Louis XIV, et di 4 son gouverneur. Violi anon frère.

Alors le gouverneur, craignant l'évasion de son élève et quelque coup d'éclat de sa part, dépécha un messager au roi, pour l'informer de ce qui venait de se passer, Le roi donna sur-le-champ des ordres pour faire arrêter le gouverneur et son élève. Le premier mourut en prison; et c'est avant d'expirer qu'il écrivit cette relation qui pourrait bien confeuir quelques vérités; mais elles sont défigurées par des fictions qui n'amènent que des doutes. Celui qui l'a composée n'était qu'à demi initié dous le mystère.

Il est certain qu'un jeune homme, dont on avait grand soin de cacher l'étal ets traits du vissee, passe une grande partie de so vie dans les prisons; il est certain qu'il fut, en 1666, conduit au châtean de Pignerol, puis transferé, vers l'au 1686, dans l'île de Sainte-Margaerite, où le gouverneur, Clang-Mars, reçul de Loius XIV Fordre de lui faire coustraire une prison; et que de là il fut conduit en littère, par le même Cimp-Mars, à la Eastille, où il cutra le 18 septembre 1689, ayant le visage recouvert d'un masque de velours noir. Il y mourut le 19 novembre 1700, et fut enterré dans le cimetière de l'église Saint-Paul, sous le nom de Monchail.

On avait ordre de le tuer s'il se faisait connaître. Aussièvi qu'il ent rendu le dernier soupir, on déligura et muitis son visage, dans le crainte qu'in e fût déterré et reconnu ; les murs de sa prison furent déverèjes et fouillés; on eraipanti qu'il ny cett tracé quedques mots ou caché des éerits qui auraient dévelson origine; on fit brûler tous les linges, habits, meubles qui hui avaient servi, anisi que les portes et fenêtres des prisons; ou argenterie foit fondue, etc. Ces prévautions minutieuses, prises pour cacher forigine et l'état de ce prisonnier, unidiquent sans aueun doute un personnage important par la unissence. Ajonlons enfin que les gouverneurs des prisons où il fut déleun, et Louvois huimen, hi partaient aver respect, échout, et le qualifiaênt de mon priner.

Lunis XIII clant mort le 18 mai 1633, la régence du royaume,fut acquise à Aune d'Autriche. La France alors, livrée aux mains d'un eufant, d'une femme étrangère et d'un cardinal italieu placé par litchelieu pour gouverner d'après ses principes, fut de nouveau en proie aux troubles de l'anarchie féotale et aux déchirements des dissensions évites.

Le règne de Louis XIV se divise en Irois parties distinctes : celle de la régence d'Anne d'Autriche, celle où ce roi régna par lui-même, et celle de sa vicillesse.

Le cardinal défunt avait, en mourant, remis les rènes de l'État au cardinal Mazarin. Moins abaotul dans es votontes, moins violent dans leur exécution, Mazarin surpassait petut-étre son prédécesseur en souplesse, en déguisement, en immoralité; mais il le surpassait certainement dans l'art de mener une intrigue. Paré dans des circonstances différentes de celles où sétait trouvé Richelieu, ee ministre, maître de l'esprii, et même, dit-on, du cœur d'une autre de dans de l'autre de le l'autre de l'autre d'autre le souverir de gouvernement du cardinal mort faisait appréhender celui du cardinal vivant. Déjà un puissant parti, compsé de princes, de seigenure et de quelques membres du partement, tous eumenis de lichelieu, et reloutant le retour des persécutions, s'était formé corte la cour. D'autric part, anne d'Autric le, pout aétecte la sou-

uission de plusieurs hommes puissants, qui auraient pu s'opposer à ce qu'elle s'emparalt entièrement de la régence, fut forcée d'en faire payer les frais au peuple, en augmentant le poids des contributions. La discite des linances et la nécessité d'établir de nouveaux impôts fireut violemment éclater le mécontentement réviera.

Le 15 janvier 1618, on fit tenir au roi un lit de justice, dont le but était de forcre le parlement à enregistre pubsieurs étils bussave. Emery, suritieudant des finances, créature de Mazaria, avait, dans cette Lurication d'édits, équisé son génic inventif : il avait créé des charges de controlieurs de Jugots, de juris ceuteurs de Join, de conseillers crieurs de vin, de conseillers languigueurs de pores, etc., etc.; voiià le colé ridicule de ces édits. Mais un de ces édits portait en outre un graud préjudice aux rentiers de la ville; et un autre atteignait les gages des chambres des comples et des cours des aides; cette mánderses critta ces compagnies souveraines. Le parlement, deja mal dispose, dif, suivant, son usage, des remontrances. La règente refusa de les entendre; le mécontentement s'accurt.

Pendant ces bostilités préliminaires, la cour du parlement se divisa en trois parties : les Frandeurs, les Macrina et les Mitigis, Les Frandeurs diaient ceux qui avaient résisté à la vérification des édits; les Mazarias, les hommes devoies au ministre de ce nom et les Mitigis, les liches qui n'ossient teuir à aucun de ces partis, et qui attendaient le succès de l'un ou de l'autre pour se décisier.

Deux consaillers du parlement s'étaient fait remarquer par leur courage co reisiant à l'oppression de Mazarin et cu défendant les intérêts autionaux : l'un était Bené Potier de Blancménii, l'autre, Pierre Broussed, que l'on nomma le Putriernée de la Frande, le Pier du pouple. Le 36 août de la même autrée, Mazarin eu l'imprudence de les faire enlever et emprisonner, et de bannir de Paris plusieurs de leurs collègous.

Cet enlèvement opéré excita une grande rumeur dans le quartier Notre-Dame. On crie au secours de proche en proche; l'alarme se répand sur les points les plus éloignes; les boutiques se ferment; on prend les armes, ou tend les chaînes dans les rues, et elles sont barricadées comme du temps de Henri III. A cette nouvelle, la régente, qui avec le jeune roi habitait le Palais-Royal, cuvoya les régiments des gardes françaises et des gardes suisses pour occuper le Pont-au-Change, le Pont-Neuf et celui des Tuilcries, afin de couper les communications. Mais cette force armée ne put résister à un attroupement touiours croissant : elle se maintint sur le pont des Tuileries et se replia prudemment près du Palais-Royal, où elle se rangça en bataille. Pendant ce mouvement des troupes, l'évêque de Paris, si fameux sous le nont de Cardinal de Retz, se présente pour la première fois sur la scène. It arrive au Pont-Neuf, vêtu de ses habits pontificaux; il exhorte le peuple à se retirer; on tui répond que l'ou ne posera les armes que lorsque les conseillers emprisonnés seront en liberté. Le prélat, voyant son éloquence sans effet, se rend au Palais-Royal, expose à la régente les conséquences dangereuses de cette émeute qui pouvait amener une révolte générale. La régente, inspirée par l'orgueil espagnol, lui répond : C'est se readre compable de résulte que de croire que l'on puisse se résulter contre le roi; ce contes sout imaginés per ceux qui désirent le trouble. Mais d'autres avis plus pressants sur l'état menaçant de l'insurrection déterminérent enfin la régente à déclarer que dès que les Parisiens auraisent mis bas les armes, et que le calme serait rétable, file rendrait la liberie à Proussel. En conséquence, le condjuteur de Retz et le maréchait de la Meilleraie furent ehargés d'aller porter cette proposition au peuple insurpé.

La uni fint calme : chauge habitant la passa dans sa maison. La cour de la régette se persanda que le tumulte clait apasié; et, dans cette opinion, elle vondut le lendemain exercer avec sévérité son autorité royale. Elle envoya de grand matin au Palais Pierre Séguier, chancelier, chargé de l'ordre d'interdire au parlement toute discussion sur les affaires publiques. Pendant qu'il s'y rendait, deux compagnies de gardes suisses marchaient pour se saisri de la porte de Vesle. L'objet de cette double maneuvre est bientló comun du public; on court aux armes, on atlaque les Suisses en flanc, on en tue une trentaine, et l'on dispress et set. Le chanceller, que les barricades empéchaient de passer par le quai de la Mégisserie et par celui des Orfévres, continue son chemin par le Pont-Veuel et sur lequai des Augustins. A l'extrimité dec equai, du côté du pont Saint-Miehel, il est reconnu : le peuple court sur lui; le chancelier se réfugie à l'hôtel de Luvres, siúte sur le mene ouai, a coi ne de la rue éld-le-Corur.

Odieux par sa conduite sous le ministère de Richelieu, Séguier avait tout à craindre. Il est suivi jusque dans cet asile, où l'on ne peut le découvrir. Il était caché avec son frère, évêque de Beauvais, dans une espèce d'armoire. Le peuple était sur le point de mettre le feu à l'hôtel de Luynes, lorsque arriva le maréchal de la Meilleraie à la tête de deux ou trois compagnies de gardes fançaises ou gardes suisses : il parvint à dégager l'hôtel, et à faire sortir le chancelier de sa cachette, le fit mettre précipitamment dans un carrosse, et s'enfuit avec lui au Palais-Royal, Il était poursuivi par une troupe de Parisiens armés; les gardes qui l'accompagnaient firent des décharges en se retirant, et blessèrent plusieurs personnes; le maréchal, à l'entrée du Pont-Neuf, tua d'un coup de pistolet une pauvre femme qui portait une hotte; la fureur du peuple n'en fut que plus animée. Comme la voiture du chancelier passait devant la statue équestre de Henri IV, on tira des maisons qui sont en face plusieurs coups de fusil. La duchesse de Sully, fille du chancelier, reçut une blessure au bras; Picault, licutenant du grand-prévôt de l'hôtel, et Samson, fils du géographe, qui se trouvaient dans le même carrosse, furent blessés à mort.

Cos tentatives mal calculose, cet orgueil, ectle sévérité déplacée, acerurent l'indignation publique. Tous les habitants prirent les armes, les enfants même se pourrurent de poignardes, les chaîters furent dressées dans toutes les rues; plus de deux cents barricades furent fortifiées, ornées de drapeaux, et les rues retentirent de ces exclamations. Vive le roi l'opin de Mazaria!

Le parlement vint en corps au Palais-Royal, et demanda à la régente la liberté de Blancménil et de Broussel. Le premier président Molé remontra à cette princesse que cette liberté était le seul reméde propre à calmer le mécontentement général. La régente s'y refusa avec beaucoup d'aigreur: le parlement renouvela ses instances et n'eprouva que des refus réitérés; mais bientôt cette reine malavisée fut obligée d'accorder à la peur ce un'elle avait refusé à la raison.

Les membres du parlement, congédiés, s'en retournaient à pied dans leur palais, lorsque arrivés aux premières barrieades, vers la Croix-du-Trahoir, à l'entrée de la rue de l'Arbre-See, ils furent arrêtés. Un nommé Raguenet, marchand de fer, capitaine du quartier, s'avança avec douze ou quinze bourgeois armés, demanda au premier président s'il ramenait M. Broussel. Le président fit une réponse négative, qu'il voulut adoueir par des espérances, en disant que le parlement allait en délibérer au Palais, C'est au Palais-Royal qu'il faut retourner, lui dit Raguenet, et ramener Broussel : sans lui vous ne passeres pas, Un autre particulier saisit le président par le bras ou par la barbe qu'il portait fort longue, lui disant que puisqu'il n'avait pas ohtenu la liberté des conseillers emprisonnés, il allait le prendre pour étage. D'autres personnes lui dirent que, si dans deux heures cette liberté n'élait pas accordée, deux cent mille hommes iraient, en armes, supplier Sa Majesté d'y consenlir. Quelques-uns, plus furieux, menaçaient d'exterminer les anteurs du mécontentement publie, de mettre le feu au Palais-Royal, de poignarder le eardinal et ses adhérents, etc. La plupart des membres du parlement retournèrent au Palais-Itoyal, où le premier président exposa à la régente la volonté et les menaces du peuple. La reine l'aisait encore des difficultés. Le parlement, pour délibérer sur ce nouveau refus, lint séance dans la Galerie du Palais-Royal. Le duc d'Orléans, le cardinal Mazarin et le chancelier y assistérent; il fut décidé que les conseillers arrèlés et bannis seraient libres et rappelés à leurs fonctions, L'ordre en fut expédie sur-lechamp. Cette décision fut signifiée aux Parisiens qui, peu conliants dans les promesses de la cour, déclarèrent qu'ils resteraient en armes jusqu'à ce qu'ils vissent en pleine liberté Broussel, l'ami de la patrie. Il parut le lendemain matin, Alors les salves d'artillerie manifestérent la joie publique, et le peuple voulut accompagner honorablement ce magistrat jusqu'en sa maison. Ainsi se termina la célèbre journée du 27 août de l'année 1648, journée connue dans l'histoire sous le nom de journée des Barricades, et qui rappelle celle de 1588, signalée par le même nom.

Le triomphe obtenu par le parlement dans une lutte dont le prietacé ciait linorable, fortifa considérablement son parti. Plugieurs princes et seigneurs prirent parti dans sa querelle et se rangérent sous ses bamières. La règende, instruite des transes qui s'oundissionel, et des assemblées servicés qui se tenaient à l'archevérhe chez le coadjuteur, ne se croyant pas en sûret à Paris, résolut, le 13 septembre suivant, d'aller avec son list et son ministre Mazzirin au château de luceil; en même temps et le fit arrêter phosicurs personnes de distinction et arriver divers copps de troupes dans les envirous de Paris.

Le parlement euvoja une députation à la régente pour l'eugager à revoiri à bris avec le roi. La reine répondit que sou absence de cette ville ne devrit avoir rien d'alarmant pour les liabitants; qu'elle avait l'Indoitude, dans cette saison, de passer avec le roi son fits quelque temps à la campagne. Cette deputation assivie de plusieurs autres sur des objets d'utilité publique. Il en résulta la déclaration du roi, du 44 soût 161s, qui présentait quelques pulitaits aux maux qui desolièue I Edal. Mais les conférences tenues à Rueil et à Saint-Germain-en-Laye n'étaient que de vaines apparences sous lesquelles le parti de la cour et celui du parlement, ou, pour parler le langage du temps, les Mnzarins et les Frondeurs, cherchaient à se trommer récipronuement : tout semblait pacifie, tout était à la zuerre.

La cour était revenue à Paris, Jorsque, le 6 janvier 1649, à deux heures après miunit, la rejeune, accompagnée de ses fils et du cardinal Mazaria, sortis servitement de cette ville par la porte de la Conférence, et se rendit à Saint-Cermainor-Laye. Là, le conseil assemblé, if fut résolu de faire le siège ou le blouus de Paris. Les courtisans dissient - que le siège de cette ville n'etait pas une affaire de plus de puisge jours, et que le peuple viendrait demandre pardon la corde - au con, si le pain de Gonesse manquait seulement pendant deux ou trois - Jours, »

Le 7 jawier, un lieutenant des gardes du roi apporta un paquet contenant une lettre de caebel, qui ordonunti au parlement des transferer à Noutargis. Cet ordre étrange fit dire à Molé, chef de cette cour, qu'il étant premier président de Paris et non de Montargis. Le lettre de cechet fui remvoyée sans être ouverte, et le hendemain une députation partit pour Saint-Germain oi elle ne fut pas reçue. Ses membres, de retour à Paris, exposèrent le triste succès de leur mission, et le parlement remit l'arrêt du 8 jawier, qu'il fut le signal de la guerre : « Attendu, y est-il dit, que le cardinal Mazarin est notoirement l'au-teur de tous les désordres, l'a décharé et défaire perturbateur du repos - public, ennemi du roi et de sou Etat; lui enjoint de se retiere de la eour dans le jour, et dans la huitaine hors du royanme; et, ledit temps passé, enjoint - à lous sujets du roi de lui courre sus; fait défense à toute personne de le - recevoir; ordonne, en outre, qu'il sera fait levée de geus de guerre en cette ville au nombre suilisant, etc.

L'armée du roi, commandée par le prince de Condé, s'empara de Saint-Doud, de Saint-Deuis, de Charenton. Les Frondeurs levèrent des troupes, et composèrent une armée d'environ douze mille honnes. Le condjuteur forma, à ses frais, un regiment de cavalerie; on vit même ce prélat à chevat, vêtu, armée au soldat, disposé à faire le coup de main. — On pourret avec soin à la défense et aux subsistances de Paris. La guerre commença. Des couvois de vivres attaquées et défendus; peut d'explois remarquables; beueucoup de destruction et de pillages: tels furent les traits principaux de cette guerre. — Le due de Beunfort, l'idole des Parisiens, surroumné le roi des halles, parre que, presons caussi mal cière que ceux qui le shaltiaient, il en vaxil le langage grossier et paraissail en avoir la franchise, moutra beutoux de det et peu de taleut-militaires dans différents combats qui'e ut à souteriir.

Edili, la con c'ant parcenue à disser le parlement, à soluire par des offres anguiffiques le prince de Coni, le due de Longuerille, le due d'Elleuet, le due de Booillon, etc., etc., chefs des Frondeurs, il en résulta une déclaration du roi, vérifice le 1º avril 1619, portant amussie générale, où l'on ne fit noile meution du cardinal Mazariu qui demeura cu place. Duas les conditions de ce traité, chaque prince ou seigneur chef de la Fronde avait mis à prix sa sonmission; et tous, suivant leur naissance, requernel na récompueue plus ou unoissforte de leur trahison. Le due de Beaufort fut le seul prince qui ne voulut point alors participer il ces turpitudes. La paix fut faite, mais ne fut pas assise sur des bases assez solides pour être durable. Chaque parti conservait ses intentions hostiles.

Le candinal Mazarin, qui redoutait Paris, éloignaid toujours l'époque du rétour de la cour dans cette ville. Effail, et la oût 1632, après plusieures assurances et précautions, elle s'y rendit. Les cabales, les traitisons rien furent que plus actives. Le coalquieur, déguisé en evaluier, affait servièment conférer avec le cardinal Mazarin; le due de Beanfort, es Frondeur si ardent et réputé si loyal son partis, en fit autant. Le prième de Conde, chef du parti Mazarin, prince qui, dans ces troubles, jous un rôle si incertain, semblait alors caresser le parti des Frondeurs et beaver le cardinal Mazarin. Les uns trafiquient et leur soumission, demandaient avec menace un gouvernement, un elapeau rouge, un labouret; d'autres demandaient lettle somme d'argent, etc.

Chaque parti cherchait à se faire des partisans et ne négligeait pour ceta aucun expédient. Cet dans cette vue que le cardinal Mazarin til distribuer de l'argent aux bateliers de Paris, avant sa restrice, afin de se les rendre favorables; mais cette russ très vulgaire n'est pas comparable à celle qu'employa Joly, conseiller au Chalelel. Il imagina de se faire assassiner par un gentihomme de sa connaissance, dans l'intention d'accuser Mazarin de ce reime, et de soulever le peuple contre le cardinal. C'est lui même qui se vante plus tard de cette rétrane imposture.

Le prince de Condé, Rollant entre les deux partis, donnant tour à tour des craintes et des sepérances à checun, fut, le 18 janvier 1650, arrêt à an Palais-Royal, en plein conseil, où il avait été convoqué. On arrêta avec lui, dans le même lieu, le prince de Conti et le duc de Longueville. Ost trois princes furent conduits au doujon de Vincennes. Cette mesure violente, que le cardinal Mazarin avait juyée nécessaire au maintien de son autorité, lui devint funeste, et amenta une garre civile qui désola la France nendant binsieurs année.

Le parlement, r'uni au due d'Orléans, présenta, à deux reprises, des remontrances à la règente pour obtenir d'elle la liberté des princes et le renvoi du cardinal; mais cetle princesse ne fit qu'une réponse évasivé. A la fin, se voyant repoussé de toutes parts, le 6 évriter, à ouze heures du soir, Mazarin sortit de Paris par la porte de Richelieu, et se rentit à soint-Germain-en-Jave.

Le peuple de Paris fil éralter sa Joie par les plus vives démonstrations; et le parlement, le 9 évrier, ordonna au cardinal Maarin, à ses parents et domestiques, de vider le royanme quinze jours après la publication de l'arrel, qui fut publié le lendemain : et ordre fut ripoureusement exécuie. Le cardinal, qui avait pris la roule de Normandie, institutique ceux qui portairent les ordress de mettre les princes en ilherté étaient partis, gagna de vitesse et arriva avant ava ul l'arrec on n'y connaissair joint encroes as disgrace. Il put done, sans diffientlé, ordenner la mise en liberté des princes à des conditions plus avantageuses que celles que devaient lem porter les envoyés de la cour.

Voilà un succès désiré avec tant d'ardeur, les princes libres et Mazarin chasse. L'État n'en fut pas plus calme; les Français et les Parisieus n'en furent pas plus heureux : les vices des hommes, et plus encore ceux du gouvernement, amenèrent de nouveaux orages.

Le 7 septembre suivaul, le roi ayant atteint sa quatorzième année, célèbra sa majorité par une céremoine inagnifique; on le conduisit su partement accompagné d'une nombreuse et brillante cavalende. Il y declara, suivant la forme, qu'il voulait prendre lui avoite le gouvernavant de une Ent. In vernarqua que le prince de Condé n'assista point à cette solennité. Pen de jours après ectle cérémonie, méconient des nouveaux ministres que la reine venuli avonment, il quital baris, conetol un traité aver le duce Blouillon, pril d'autres mesures pour faire décidement la guerre à la cour, et, après avoir séjourne quelque temps à Chanilify, ils er citra à Montroud, place forte du Berri, et de la dans son gouvernement de Guyenne, où il leva des troupes et ariora l'étendard de la révolte. In grand nombre de seigeners se joignirent il sur

Dans le même temps la régente, qui venait (le 6 décembre 1651) de faire publier une déclaration solennelle par laquelle elle protestait qu'elle ne rappellerait jamais le eardinal Mazarin, travaillait sourdement à favoriser son retour. Le bruit en circula bientôt à Paris. Le parlement, après avoir rendu des arrêts contre le prince de Condé, en rendit de plus violents contre Mazarin. Par celui du 13 décembre 1651, il défendit à tous les suiets du roi de donner passage ou retraite au cardinal. Un autre arrêt vint ensuite, qui ordonna que ses meubles et sa bibliothèque seraient vendus, et que, sur les deniers provenant de cette vente, ainsi que sur les revenus de ses bénéfices, une somme de cinquante mille éeus serait prise pour être donnée en récompense à quiconque le livrerait, mort ou vif, entre les mains de la justice. Mais tout cela n'empècha pas Mazarin de rentrer en France. Il avait levé à ses frais une armée composée de sept à huit mille hommes, commandée par le maréchal d'Hocquincourt : ainsi escorté, il arriva jusqu'à Poitiers, où la conr s'était rendue pour faire la guerre au prince de Condé. - Plusieurs ennemis du cardinal voyant le succès de sa rentrée, changérent d'allure et devinrent ses partisans. Le parlement, toujours anime contre lui, persista à demander son éloignement, mais avec moins de chaleur.

Paris, dans les premiers mois de 1632, ful livré à de nouvelles agitations : des pleares sédificat, des libelles en prose et en vers, de faux bruits et des eris de rivolle, des attroupements, alarmaient les habitants paisibles. Chaque parti soudoyait des hommes de la dereière classe du peutle pour les porter à quelques excès contre ses antagonistes. Le 2 avril, le Pont-Neuf se couvrit d'un attroupement d'ouvriers ou de vagabonds qui insultaient les passants, et notamment eeux qui elaient en voiture. Le carrosse de la duchesse d'Elbeuf fut arrêté, pille et mis en pièces. Il en fut de même de plusieurs autres. Un de ces vagatonds fut arrêté et condamné à être pendu sur le Pont-Neuf, Quedques jours après, tandis qu'on l'exécutait, un de ses camarades vint pour couper la corde; iff narêté liui-même, et ne tarda pa à sobir le même soul

Ces événements, ces attentats furent les préludes de l'entrée du prince de Condé à Paris. Il quitta furtivement la province de Guyenne, son armée et ses parlisans; et, après avoir couru plusieurs dangers sur la route, il arriva dans cette ville le tt avril, accompagné des dues de Bentiort, de La Bortefoneaudi et de plusieurs autres seigneurs. Le due d'Otériona alla au-devant de fui, et le conduisit au parlement. Le prince de Gandé y déclara qu'il n'avait pris les armes que pour se garantir des atleutats du cardinal Mazariu, et qu'il les poserait aussiót que ce ministre serait loves de France.

Les 19 et 22 avril, il se tint à l'Hôled-de-Ville deux assemblées solemelles composées des membres de toutes les autorités civiles et religieuses de Paris. Il y fut arrêté qu'une députation serait faite amprès du roi pour le prier de se rendre dans cette ville, et d'exclure de son conseil et de la France le cardinal Mazarin Lémarche inutile.

Gependant l'armée du prince de Coada cocupait les curivous de Paris, et l'amée royale, commandee par le vicontude d'arteune, la larrelatid de son mieux. Les sièges, les combats, les retraites répandaient la desolation dans les campages : tout elart royale par des soldats qui un sougraient qu'ous socrés du parti qu'îls avaient embressé, et ne voyaient qu'avec delain les mallicurs afficus, qu'îls caussient. Le pillage, les meurtres, les incendies, sur un rayon de freude inces an midi de Paris, de quinze à vingt sur les autres aspects de cette ville, avaient fait déserter toutes les habitations rurales. On voyait une infinité de mallicureuses familles abandomer leurs foyers, et venir avec leurs lestiaux, leurs vivres, échappes à la voracite des soldats, chercher un asile à Paris. Arrivées aux portes de cette ville, celles y trouvaient un obstacte. Les commis des larrivées existe poincir et saint-Autorier; et le greut à ce sujet des émeutes aux portes Saint-Homoré et Saint-Autorier; et le greut in Cest, le pardement ordonna que les commis me percevraient aueun droit sur les bestiaux et denrées aumente dans l'ars pour la consommation de ceux qui sy réfugiaient.

Les autorités principales de Paris servaient des partis differents. Le corps de ville, c'est-d-irrele prévoi des machamls, les cécheuis, peuclaient pour Mazarin. le parlement et les autres cours de justice lui étaient contraires. Le condipiteur, deveum cardinal de Retz, agissiant loses pour le partir de la cour. Cette diversifé de partis se manifestait par des défilierations opposées, par mei infinité de paraplates contre Nazarin aurquels le cardinal de letz faisait répondre ou répondait lui-même, el dans la classe du peuple, par des attroupements, des cris sédifiers, des violeures contre les partissus de Mazarin.

Le to mai 1622, les échevins se rendirent au parlement avec une suite nonbreuse. Le peuple qui remplissait la grand'salle se jeta sur leurs arrivers, les désarma, les dépouilla de leurs casaques brillantes : deux échevins furent en même temps atlempés, et n'auraite po échaper aux coups de ces microtients, si le duce de Beanfort ne fot venn les délivrer. - Il ne se passait guére de jour que le peuple ne domait des marques de sou zéle pour les princes, dit lot) - dans ses Némoires, et de sa fureur contre le cardinal Mazarin. Le prévit des - marrelands et tout le corps de ville furrent atlagués en puiscienre rencontres, - particulièrement une fois en sortant du Luxembourg, avec lant de violence, - qu'ils furent obligés de se réingier dans quedques maissons de la rue Tournon, - et d'abandonner leurs carrosses, qui furent mis en pièces, - Cette conduiel du peuple domait des exaintes à Mazarin, et ces carintes l'empécherout de rameuer la cour à Paris, où dans ses intérêts elle aurait dù se rendre avant que le prince de Condé vint y dominer.

Le parti des princes ne s'occupait pas plus que celui de Marain des misères qu'il occasionant; il espéraits se renforcer par l'arrivée d'une armée de douze mille hommes que conduisait le duc de Lorraine. Cette armée vint en effect eamp à Villenceve-Saint-George, Le duc fit revoi à Paris par les princes fort satisfaits de ce secours; mais ils n'en profilèrent pas, car bientôl après son arrivée, cette armée, en conséquence de l'accommodament que ce due fit avec Mazarin, par l'entremise du roi d'Augeterre qui se Irouavial alors cu France, reprit le chemin de la Lorraine. Cet évèmement affabilit le parti des princes, mais ne les décourages point. Les Parisères après d'imitiles tentatives pour avoir la paix, éccidèrent qu'on ferait des procession partieulières et une pro-cession générale, dans lesquelles on porta les reliques des plus véuéries; les membres du partiement y assistèrent en robe rouge, et tout le corps de ville en labilis de cérémonie. Ces pompes religieuses n'empéchaient point la continuation de la ucurer.

Après avoir levé le siège d'Élampes, le maréchal de Tavanes et le prince de Ondé conduissent leur armée dans les environs de Paris, pendant que l'armée royale campait à Saint Denis. Les deux partis se livrérent un combat samplant dans les faubours Saint Antoine et Saint-Benis. Le prince de Condé craignant, que cette bataille ent une issue funeste pour lui, forma le projet de sa retraite. Il volud l'Opérer par la ville de Paris; il se présenta successivement aux portes de la Conférence. Saint-Honoré, Saint-Denis et Saint-Barret, qui interjue les furues fermées. La fille du due d'Oriens, qui intriguat alors dans Paris pour le prince de Condé, parvit à lui faire couvrir la porte Saint-Antoine, et à fier itrer sur l'armée royale le caunon de la Bastille. Cette attaque imprévue arrêta Turenne dans sa poursuite, et sauva l'armée du prince d'une entière destructe, et sauva l'armée du prince d'une entière destructe.

Après avoir fait entrer son infanterie, le prince parrit à la porte Saint-Autoine. Un des acteurs de ces sevies sanghantes parle ainsi de cette apparition : - II - rentra dans Paris, dit-il, comme un dieu Mars, monté sur un cheval plein d'é-cume, la téte haute et desvée, tout fier encore de l'action qu'il venoit de faire; il tenoit son épec à la main, tout ensanghanté en sang des ennemis, traversant les rues au milieu des acciamations et des fouanges qu'on ne pouvoit se dispenseré de donner à sa valeur et à sa home conduite.

Après le combat de Saint-Antoine, où de part et d'autre il périt près de trois nille hommes, l'armée du prince alla camper au fauluourg Saint-Victor; et celle du rois er etira à Montmorenci et aux environs de Saint-Denis.

Le prince de Conde nomma Broussel prévit des marchands, et le due de Beuu fort gouverneur de Paris; il Brora au coussid de ville, composé d'hommes diroués à sa personne; mais ces actes de souveraineté n'augmentaient pas le failité crédit qu'il conservait encore sur l'esprit des Parisiens. — Le parlement avien ravoyé au roi, écsté-dire à la reine mére, une députation pour lui déclarre éncrégingement que le salut de l'État dépendait de l'étoignement de Mazarin; la cour, après phisseurs jourse de édici, répondit que Mazarin rearrit reuvoné, sa les princes consentaient à licencier les froupes de Lorraine et d'Espagne qu'ils venaient de faire entrer en France.

Mazaria, dont la présence causait ces deplorables dissensions, prit enfin, le 19 and 1632, la résolution de s'éciogare de la cour et de sortir de Prance; mais son alseure ne fut pas de longue durce : elle avait pour hut seulement d'êter aux princes tout preteate de continuer la gaerre c'ête. Enfin, après mille intrigues, mille russes, mille masservers criminelles, employèes par les deux partis, le roi reutra daux Paris le 31 ortobre 1632; et le tendemain ou lui lit tenir un lit de justice au Louvre. Le duc d'Orieans et le prince de Condiser retirèrent.

Quojque le candinal Mazarin fût hors de France, il ne liaisait pas de gouverure la cour; et, dants son évolgement, il donna une preuve éclatants de sa puissance, en faisant arrêter le cardinal de Betz. Ce préat fût saisi au Louvre, le 19 dévembre 1652, et conduit prisonnier au nélaten de Vinceunes, son oucle, archevèque de Paris, clant mort le 21 mars 1631, le cardinal de Betz, loujours prisonnier, part lo possession par procureur du siège archiépiscopa, Quedques son jours après, il résigna son archevèché, et fut transfèré dans la prison de Nanles, d'où al s'évada le a nota qu'ann. Cetta alors un des hommes les plus distingués par ses hunières, son esprit, ses talents, et un des plus méprisables par l'usage moïl en Ili.

Peu de temps après l'arrestation du cardinal de Retz, le 3 février 1633, le cardinal Mazarin revirt à Paris plus puissant, plus nudacieux que jamais. Le roi et son frère allérent à deux lieues au devant de lni, et le rannenèrent au Louvre. Son entrée fut presque un triomphe; ses eunemis mème les plus acharrées viurrent abaisser leur organi d'evant sa toute-puissance. Le cardinal Mazarin gouverna la France jusqu'au 9 mars 1661, ejoque de sa mort. Des recueils de soixante et même de ceut gros volumes în-le, appeies Mazarinales, contienent phasieurs milliers de pièces historiques ou satiriques, publiées contre ce roardinal neuthal unatre améres des troubles de son ministère.

Ge fit après la mort de Mazaria que Louis XIV, agé de vingl-trois aus, entreprit de gouverne par lui même. Alors commença la seconde époque de son règne. Les grandes qualifies dont la nature avait doné ce jenne prince ne porent avoir tout heur diveloppement, parce que son éducation tut tres-nießigée. Il ne reçut de ceux qui en étaient chargès que de fausses idées de grandeur. Else à l'école du despotisme, il ne pourvait supporter rien de contraire à ce regime : il interroupit un jour un magistrat qui, dans un discours, savat prouncé ces mots : le rai et l'Elat, en lui disant avec hauteur : L'Elat, éva noi. Il ne peussit pas qu'il est des rois saux Bate de Be Elat saus rois, et qu'il identifiait deux choses distinctes. Il fit disparaltre tout ce qui, dans ses Elats, conservait encore quelques restes d'un'dependance, Le parlement réfussit de verifier et d'eurezistrer des édits luursatos; Jonis XIV vint au Palais en Itabit de caradier, le fouch à la main, et força, avec menace, le parlement et de vériller. Les droits on prétentious du clerge et de la moltesse furient resserres dans des pourses trés-écrotes; il dérimis d'aut les villers.



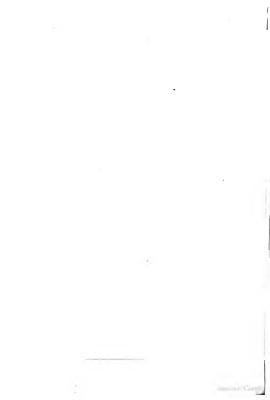



CLASE LT LA COMPCINE.

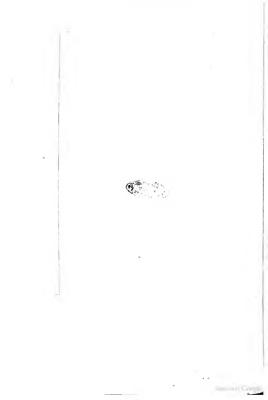

les provinces les états prociaciones; substitua, dans les premières, un maire royal, et, dans les secondes, un intendant. Il opéra dans Edunistration plusieurs autres réformes qui tendaient à faire disparaître tont es qui aurait que gener l'exercice de sa volonté superime, et à établir la paix de la serviturie.

— En matière de galanterie, Louis XIV se montra aussi scandaleux que son aucus de la constitution de la caractère, jouniai gravement le rôte principal, observait et fissait observer à la rigueur aux acteurs subalternes les règles preserties à leurs différents personnegs. Les paroles, les costumes, les allures du corps : tont était mesuré, soumis aux sévères lois de l'étiquette; lois qui fissaient laire les affections, soumis aux severes lois de l'étiquette; lois qui fissaient laire les affections, confisient es estiments de la nature, et commandaient la dissimulation; fois par lesquelles le tyran sacrifie lui-meure sa conmodité à son amour-propre, consent à recevoir des fes pour une les autres en soient charges de

Les palais de ses prédécesseurs ne furent ni assez vastes ni assez magnifiques pour lui. Il fit agrandir, réparer les anciens, et en fit construire de nouveaux. Les frais de construction du seul ehâteau de Versailles surpassaient, dit-on, la somme de douze cents willious.

Lorsque les eourtisans apercoivent dans leur maltre une inclination viciouse. ils mettent tout en œuvre pour la favoriser. Louis XIV fut enivré et non rassasié d'éloges. Les nombreuses médailles francées en son honneur, les statues. les arcs de triomphe, leurs inscriptions, les énitres, les satires même de Boileau. les prologues des opérus de Quinault, et les ouvrages de mille écrivains subalternes, élevaient jusqu'aux cienx la gloire de ce monarque, - L'architecte Mansard laissait quelques fautes grossières dans ses plans, exprés pour que ce roi eut le glorieux avantage de les reconnattre. - L'Académie française ne s'occupait que de louer le roi ; celle des Inscriptions ne fut fondée, par Colbert, que pour composer des inscriptions, des emblèmes, des devises, etc., à sa louange. Les ministres fatiguaient leur imagination pour inventer quelques nouveaux aliments à l'orgneil insatiable du monarque, et tous leurs inférieurs imitaient leur exemple. Le prévôt des marchands de Paris voulut aussi, comme tant d'autres, faire sa cour au roi et caresser sa vanité aux dépens du public, Il fonda, en 1684, une rente amuselle de 440 livres, pavables au recteur de l'Université, à condition que tons les aus, au 15 mai, en présence des échevins, il prononcerait, bien on mal, un panégyrique de Louis XIV. L'orgueil qui le dominait, lui inspira l'amont de la gloire militaire. Il fit la guerre, non pour obtenir la paix, mais pour recueillir des lauriers et des éloges. - Des fêtes, des spectaeles, des carrousels, des chasses, des eonstructions de palais, de châteaux, des guerres, des triomplies, des éloges continuels, des maltresses, etc., occupérent constamment l'àge viril de Louis XIV.

La troisième époque de ce règne, qui n'est pas la plus brillante, est signalée par des revers, des malheurs, des actes de persécution, par l'ennui, la saliété, l'impuissance et la dévotion. La passion de Louis XIV pour la gloire militaire lui avait valu des conquétes, et ces conquêtes avaient soulevé contre lui l'Europe entière. Ce roi alluma un vaste incredie dont il ne precit point les suites et ne put arrivel res progrès. Il continua, par nécessité, une Intte qu'il avait commencée par orgueil. On se battait sur tous les points des frontières; on se battait depuis longtenis sur terre et sur mer. Les hommes et les finances commencient à manquer.

Ce roi avançait en âge; ses sens, ses passions, l'énergie qu'elles donnent, s'affaiblissaient; sa raison, qu'aucune connaissance solide n'avait fortifiée, restait exposée aux illusions de l'ignorance, aux attaques de la séduction. La cour de Rome, constante dans son projet d'exterminer les protestants, épiait toutes les circonstances favorables à son exécution, et cherchait à les mettre à profit, Ce projet, signale par une longue suite de troubles que cette cour suscita en France, par de nombreux massacres et assassinats, où ses agents devoués, les fidèles jésuites, jouaient les principaux rôles, fut remis en vigueur sous l'orgueilleux et crèdule monarque. Ses confesseurs, tous jésuites, et Louvois, qui, comme tous les courtisans, affectionnait ces pères à cause de leur christianisme commode et de leur morale très-relàchée, se concertérent pour déterminer Louis XIV à révoquer l'édit de Nantes, édit qui accordait sûreté aux protestants, et jusqu'à certains points le libre exercice de leur religion. - Le père La Chaise, jésuite et confesseur de Louis XIV, avant de mourir, avait dit à ce roi : Ne prenez jamais de confesseur jésuite; ne me faites pas de questions, je n'y répondrais pas, Louis MV, dédaignant cet avis salutaire, prit pour confesseur le père Le Tellier, le plus acharné, le plus impitovable des persécuteurs, qui porta le roi à des actes tyranniques, à des cruautés qui déshonorérent les dernières années de son règne. La révocation de l'édit de Nantes fut le prélude de cette persécution.

L'ignorance de Louis MV fut un trésor pour les jésuites : ces pères en prolilérent pour accroître leur puissance et leurs richesses, pour le disposer à servir leurs veugeances, pour lui donner de fausses idées sur la religion, et hit inspirer des superstitions puériles qu'on nardonnerait à peine à d'ignorantes villageoises. Saint Simon assure que ec roi était, par des vœux laïques, affilié à l'ordre des jésuites. Ces pères lui persuadérent aussi que les persecutions qu'il avait exercées contre les protestants et les jansénistes étaient des actions fort agrénbles à Dieu, qui ne manquerait pas de l'en récompenser. Toutefois, au lien de récompenses, Louis XIV éprouva dans sa famille des pertes douloureuses, dans ses armées des revers déplorables, dans ses finances une disette extrême. Il fut craint, trompé par les princes et par les courtisans, hai par le peuple, dont, pour satisfaire à sa vaine gloire, à ses folles dépenses de guerre et de constructions, à l'entretieu magnifique de ses maitresses, de ses bâtards et de ses joueurs, il avait si uboudamment arraché la subsistance et versé le sang. -pans cet état d'adversité et d'abaissement, on dit que Louis XIV, apprenant la perte de la bataille de Ramillies, donnée en 1705, fit cette étrange exclamation : Dun a donc oublié tout ce que i'ui fait pour lui! - Ce prince, rassasié de toute espèce de jouissances, ne pouvant s'en procurer de nouvelles, se trouvait, au milieu de sa cour brillante, cérémonieuse et dévote, accablé sous le poids Con ennui dont rien ne nouvait le sonlager, il mourat le fer septembre 1715,

- 1 - Grigh

ont rien ne pouvait le soulager. Il mourut le 1er septembre 1715,





et conserva jusqu'au dernier moment son caractère de dignité. Il fut peu regrettle; ses olsques très-mesquines le prouvéernet coutre les personnes qui par leurs fonctions étaient obligées d'y assister, il ne s'en frouva pas six qui s'y rendirent volontairement. «On insulta ses statues par de singlantes allèheis; o une permit publiquement les sattres les plus violentes, et son convoir rétenolt moins des prières des prêtres que des chansons grossières d'une populace «Offrénée. »

La meilleure preuve des vices du gouvernement de Louis XIV est la dette effrayante qu'il laissa en mourant; cette dette se montait à deux milliords soizante-deux millions de livres argent à vingt-huit livres le marc.

## MAISONS RELIGIEUSES D'HONNES ET DE FENNES.

THÉATINS, couvent de religieux où eleres réguliers, Jadis situé quai Malaquest, depuis nommé qui Vollaire, ne 3º L. Quelques membres de cet orbre religieux, fondé en Italie, en 1281, par Gaétan de Thienne et Jean-Pierre Caraffe, archeve, que de Théate, a jourd'hlin Échéz, au royaume de Asples, fureut appoyles à Paris, par le cardinal Mazarin. Its s'établièrent, en 1682, dans une maison située sur le quai Malaquest. Leur église commencée en 1682 aux les plans du priere Guarini, fut achevée en 1720, sanf le portait qui datait de 1717. Cétait un assez médiorce étilie.

La haine que l'on portait à Mazarin répailité sur les religieux théatins qui vanié dablis. Ces péres préchaient en aveur de porparions de ce ministre; et, pour être plus persuasifs, ils faisaient apparagée en chaire des figures de sainte que les Frondeurs nommèrent avec irrevierace des Marionardes : nuse qui venoit plus, ait un cérvain du temps, de l'artilité de l'Italien que de la dévo-l'oin françoise. » Plusieurs pièces satiriques font mention de cette pratique riciteule. Dans l'églie des théatins, on avait d'opos le veur du cardinal Mazarin, les restes d'Edme Boursault, poète comique; et l'on voyait sur le maître-autel un grand tableaur, représentant la piscine, pecit par Ressont.

Ce couvent, le seul de cet ordre en France, fut supprimé en 1790, et ses bitiments ont été démolis vers 1820.

INSTITUTION DE L'ORATORE, quartier de l'Observatoire, et rue d'Enfer, pe 71, Neolas Pinelte, trésorier de Gasion, due d'Orleaus, en 1640, y li blût une maison qu'il donna aux prètess de l'Ortoloire. Le roi, par lettres patentes, accorda à cet établissement les privilèges dont jouissaient les maisons de fondation royale. Cet établissement servait de novietat aux personnes qui se destinaient à la congrégation de l'Oreatoire : elle fut célèbre par les hommes distingués qu'elle a produits ou qui s'y sont retirés.

La construction de l'égisse, commencée en 1633, fut achevé en 1637, et déliée sous le vocable de la Sainte-Trinité et de l'Estance de Jésus. On voyait dans la chapelle de la Vierge un monument en marbre, érigé, en 1641, à la mémoire du cardinal Bérulle, dont la figure était représentée à genoux; au-dessous était placée une urne contenant son bras droit. Ce monument fut sculpté par Jacques Sarrasin.—Cette maison, supprimée en 1792, fut, en 1691, consaréers il Happice. de la Maternite et à l'Ecole d'acconchement. En 1815, on y établit l'hospice de l'Allaitement ou des Enfants-Trouves, hospice dont le parlerai-en son lieu.

LES PÉRIES DES ÉGOIAS CHIPÉTICANES, rue Notre-bum-else-Champs, en foed la rue de l'Éturis. En 1683, Me-Cosart fonda un éablissement qui avait pour objet l'instruction des cafants pauvres : Il fut supprimé en 1707. Les fières des évoles chreiterines 5 y établirent en 1722, remplirent le même objet, et curvet curver à Paris plusieurs autres établissements qui furent supprimés en 1792. La marquise de Trause releva extle congrégation en 1806, et y réunil les fières de la doctrine chréineur, dans leur aucieu che-fleie, au Gros-Calillon. Jans le même temps, d'autres établissements ou noviétals furent aussi formés à Puris, isqui'à ce que fouis XVIII, les rendant à teur permère institution, ent transfère le che-fleiu général, alors à Lyon, à Pancieu hospice de M. Dubois, rue du Fau-burg Sain! Autrin, p. 117. Ceta de cette mysion du novirial, comus sons le nom du Stain-Enfant-Jevas, que sout tirés les maîtres réparits dans les diverses écoles du royaume. Il y a quatre aumeces à l'aris, qui envoired dans les différents quartiers de la capitale des maîtres et frères, pour instruire les cufants. Chaque école doit être composée de trois frères, dont un directeur.

SÉMIXABLE DES MISSIONS ÉTRANGÈRES, situé rue du Bac, au coin de la rue de Babylone. Bernard de Sainte-Thérèse, évêque de Babylone, donna tous ses biens à cet établissement, dont l'objet consistait à porter la lumière de l'Évangile dans les navs étrangers et soécialement dans la Perse.

Des lettres patentes du mois de juillet 1663, et le consentement de l'abbé de sini-Germain, ignitimerne ette le fondation. L'on soble de cette maison servit de chapelle jusqu'en 1683, époque où l'on commença la construction d'une églisé plus vaste, dont la première pierre ful posés, au nom du roi, par l'archeveque de Paris. Cette église est double r l'une est au rez-de-chanssée, et l'autre est au-dessus, Cette dernière se distingue de l'autre par sa décoration.

Les bàtiments de la maison furent reconstruits en 1736. Ce séminaire fut supprimé en 1792, et, par suite du concordat du 9 avril 1802, son église fut choisie pour être la seconde suceursale de la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin.

séauxure de sauvractives, situé en fiere et près de la fiçade de l'égibe saint-Sulpic- boun-draques Olifer, abbé de Pélene, vers 1611, établit un séminaire à Yaugirard. Mais, nommé euré de Saint-Sulpice en cette année, il transière aussidet cet échalissement à Paris. Lue partié des prétres qui le composaient logoairent dans le preshytère, d'autres dans une maison de la ruc Guisarde, Quoi ee es petères haliatassent des maisons différentes, leurs exercives étaient communs. L'abbé Ollier, voyant à secretoire le nombre de ses prosètytes, seuit la nécessité d'en former deux corps entièrement separies. Au mois de mai 1615, il acquit un vaste emplacement situé re ude Vieux-Colombie; et, après avoir, dans la même année, obteuu toutes les autorisations nécessaires, il forma un grand et un petit eminaier. Le betait éminaire tot betait dans des balitments cortique à la rue Férou et au cul de-sac de ce nom; le grand le fut dans des balitments devis sur le fieu où se voit aujourd'hui la vaste place Saint-Sulpice. Vers Ian 1800, toutes ces constructions disparurent, et laissérent enfin à découvert le magnifique portail de Saint-Sulpice.

Les Sulpiciens, supprimés en 1792 et rétablis depuis 1802, ont occupé la maison située à l'angle de la rue de Vaugirard et de la rue du Pot-de-Fer, appartenant autrefois aux filles de l'Instruction chrétienne, dites aussi de la Très-Suinte-Vierge. En 1820, on leur a construit, sur la partie sud de la place Saint Sulpice, un vaste hatiment sur les dessins de M. Godde (3).

FILLES DU SAINT-SACREMENT, couvent situé rue Casselle, nº 22, l'endant les guerres qui désolèrent la Lorraine, plusieurs bénédietines de la Conception de Notre-Dame, établies à Rambervilliers, à la tête desquelles était Catherine de Bar, se transportérent, en 1641, à Paris, et allérent loger dans l'abbaye de Montmartre. Les autres imitérent l'exemple des premières, et, pendant l'aupée 1633. elles se rendirent à Paris. Alors toute la communauté fut réunie dans une maison du village de Saint-Maur. Ces religieuses n'y restèrent pas tranquilles ; en 1650 elles vinrent ehereher un asile dans une petite maison de la rue du Bae. Sur ces entrefaites un Sulpicien, appelé Pieoté, parvint à determiner Anne d'Autriche à établir (1653) un eouvent uniquement chargé du culte perpétuel du Saint-Saerement, afin de détourner les maux dont la France était affligée, il fut bientôt informé que les religieuses fugitives, établies dans la rue du Bae, avaient le même but : il les proposa à la reine qui les accepta. Ces religienses furent d'abord établies rue Férou. Ce fut dans la chapelle de ce couveut qu'Anne d'Autriebe, tenant un cierge à la main, vint pour expier solennellement les outrages faits au Saint-Saerement pendant la guerre eivile, guerre dont elle était le prineinal auteur. Il était dans l'usage qu'une de ces religieuses répétât, chaque iour, une seène semblable; elle venait, la corde au con, portant à la main une torehe allumée, se mettre à genoux devant un noteau dressé à cet effet au milieu du chœur, et faisait amende honorable à Dieu de tous les outrages commis contre le Saint-Sacrement.

Ces refigienses, se trouvant trop resservées dans leur maison de la rue Férou, la quittèrent pour aller en occuper une plus vaste dans la rue Cassette. Elles y entrérent en 1639, y restérent jusqu'en 1790, époque de leur suppression, et leurs bâtiments vendus deviurent propriétés particulières.

NOTEP-DAME-AUX-BODS, abbaye de l'ordre de Citeaux, située rue de Sèvres. per 16. Ce monastère, fondé en 1609, au milite des boiss, dans le diocèse de Noyon, doit son nom à cette situation. Les guerres évitées qui signalèrent la rigemee d'Anne d'Autriele, et le passage des gens de guerre, firent eraindre aux religieuses de cette abbaye le pillage de leur maison et les insultes brutales des militaires. Elle squittèrent ce s'éport dangereux, et, en 1650, se rétugièrent à

<sup>(</sup>i) Plasciara nationes religiones on hospitalibries por lasportament et qui s'uni e a qu'une compte cuitemen france in seu ne le rigue de la mil VI. Telles soit à maine due Provinciare officaria, à l'audit de re res de Serve e i si ficarbel-bila) ; celle des Orphelins de Senie-Solpher, une di Vezal'audit de re res de Serve e i si ficarbel-bila); celle des Orphelins de Senie-Solpher, une di Vezastante, rue de la Ville-Frièque; le s'adminier de Senie-Leuie, certe de Senie-Leuie, certe le res d'Eder
et le Leurenburg; la commanais d'Emmans des Endeirs, rue des Podes, qu'il qu'il e Senie-Indient
et le Compte de l'audit de l'audit de Senie Leuie de Podes de Senie Leuie, certe de Podes, qu'il qu'il et de Senie de l'audit de Podes de Senie Podes de Senie Podes de Senie Podes de Senie Podes de Senie Podes de Podes de Senie Podes de S

Compiègne. En 1634, effes acheiremt le monastère abandonné des Anonceindes du l'a Vertas, rue de Sèvres, sie letteres patentes d'avril 1638 confirmèrent cette aequisition, et y joignirent plusieurs privilèges. En 1718, ces religieuses firent élever une nouvelle égine dont la première pièrre fut posèe le 8 juin de cette année. Cette maison fut supprimée en 1799; et on égiles, assex vaste, fut choisie, en 1802, pour être la première succursale de la paroisse Saint-Thomas-d'Aumi sous le titte d'Abbore-aux-Pois.

santra-rélacia, communauté religieuse et aujourd'hui prison, situér nu de la Clef, nº 11. La veuve de Beudharmais de Miramion, conseiller au parlement, la Clef, nº 16. La veuve de l'endurantais de Miramion, conseiller au parlement, le featme très-zèle, eroyait pouvoir rennètier aux effets des viees de la sociéé de sans s'occuper de leurs causes : autorisée par les magistrats, elle swaff réuni six aussi s'occuper de leurs causes : autorisée par les magistrats, elle swaff au façundur son sept littles délauchies d'annuel me maison publique de détention pour les femmes son particulière du fautourg Saint-Antoine. Etoucourgé par le susceis de cette tentaitve, elle imagina d'agrandir son plan, et de former une maison publique de détention pour les femmes son débauchées. Plusieurs d'ames jeuses la secondreirent dans ce projet. Des sommes assez considérables furent fournies pour son exécution, et le roi, et un filos, donnu des bêtres patentes tendunt à établir une tieu de réfuge dans les bêtiments d'épendants de la maison dite la Patié, et le soumit à l'administration de l'hoistal exierat a

La view Miraniou s'aperçut que ces filtes ne se convertissaient point; que les murailles et les verrous de la prison pouvaient bien les empeher de provoquer les hommes à la désauche, mais non changer feur naturel. Cette danne fut étonieue de l'incilléaceité du remèle, et prit le part de l'essayer sur des sujets moins incurables. Elle établit dans la même maison, mais dans tes lieux séparés, des referemes qui, dépotietés on libértuage, étaient disposées à sacrière liberment leurs habitudes à l'espoir d'une existence sasurée et d'une vie plus tranquille. Ce second établissement reçut le nont Mexister-Polique ou de Filtre de bonne Ya-louté. Le nombre de ces illes s'étant acern, on les transfèra au faubourg Saintont Cernain, dans une maison qu'avaient occupie les Filtre de louve de Dura, mais peu de temps après, à la prière des administrateurs, elles retournivent dans leur première denneur. Cet établissement fut confirme par lettres patentes de juillet 1691. Depuis la révolution, cette maison est devenue prison publique. J'en parleria illieux.

ABBAYE SAINTE-GENEVIÈTE OU SAINTE-BERBUNE, ŝituĉe à l'entrèce de la grande une de Chaillot, du créde d'avenue de Neuilly, bes réligieuses chanionissesse de Sainte-Geneviève, de l'ordre de Saint-Lugustin, établies eu 1628 à Nanterre, trenst terastérieres à Chaillot en 1629. A cette abbaye sainte-Levenévée furent rivinies, en 1636, les dames de l'abbaye sainte-leverévée furent rivinies, en 1636, les dames de l'abbaye sainte-Devrinie de la Villette. Ce derrivin nom a prévalu. Ce monastére fut supprinée en 1790. Vers l'an 1806, on y a établi [Tinstitution des Vieillands des deux sexes qui paient une pension ou une sonnne fitse pour leur admission.

FILLES DU SALNT-SALREMENT, couvent situé rue Saint-Louis au Marais, entre les nº 50 et 52. La guerre força ces religieuses à quitter la ville de Toul, où client établies, et à veuir, en 1671, à Paris, où elles furent aceueilles dans la unison de leur ordre, située rue Cassette. Après quelques déplacements, la duchesse d'Aiguilton, en 1681, céda l'holtel du cardinal de Bouillon, au Marais, à ces religieuses, qui le literuta acommoder en nonasière. Ces religieuses étaient tenues à l'adoration perpétuelle du Saint-Saerement de l'autel. Ce couvent, supprimé en 1750, est d'evens propriété particulière, son ejüsé est aujourd'hui la troisième succursale de la paroisse Saint-Merry, septième arrondissement.

FILES BE SANTE-VALÉRE, communauté située à l'extrémité occidentale de la true de Grenche-Saint-Germain, nº 19-12. Le père bauxe, dominicain, cut grande part à cet établissement. Le 30 avril 1704, on acheta, dans la rue de Grenche, un terrain sur lequel furent blaits une chapelle et les bâtiments nécessaires. On y plaça, en 1706, des tilles pénitentes, c'est-à-dire des filles débauchées, pauvres ou convertées.

Cette communauté fut supprimée en 1790; et son église, conservée, fut, en 1802, érigée en succursale de la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin (1).

le pourrais grossir la notice, déjà trop ample, des établissements de communités de llife fondés sous le règne de Louis XIV; y ajouter celles qui furent destinées à l'instruction des enfants, à soigner les maludes dans chaque paroises; y ajonter celles qui, formées par des personnes imprévoyantes et comptant trop sur les faveurs de la fortune, sur la dévotion et la libéralité des riches, achetaient des maisons, des jardins, des meubles qu'elles ne pouvaient payer, emprindatent pour se loger et pour vivre, et n'Offinient aueune garantie.

Le 2 Janvier 1670, le parlement, instruit que, parmi ce nombre exorbitant de maisons religieuses, al s'en trouvait plusieures dont l'existence victait pas tégale, nonma des commissaires pour examiner les titres de ces maisons. Darels le rapport de ces commissaires, le parlement, par arrêt du 17 juin, supprima les maisons et communantés de la More I vaule, de la More Muilland, de l'Annon-ciation, de la Danne Cossord, de l'Houpice de Charonne, au faubourg Saint-Leremais, des Buédictiens de la Consolation, et des Filles Sointe-Anna, ou faubourg Saint-Marcel. On renvoya la plus grande partie des religieuses de ces communutés dans les convents oi elles vaient fait profession; et les autres, au nom-nutés dans les convents oi elles vaient fait profession; et les autres, au nom-

(1) A cette époque se rattache encore la fundation de plusieurs communautés religieuses de filles que nous nous contenterens d'énumerer. Le couvent des Filles de la Congrégation de Notre-Dame etait rue Neuve-Saint-Etienne, nº 6; criui des Filles Saint-Chaumont, rue Saint-Denis, nº 374; criui du Petit Saint-Chaumont, rue de la Lune, nº 32; celui des Filles de la Providence, rue de l'Arbalète, nº 2) et 26; celuj des Hospitalières de la Miséricorde de Jésus, rue Mouffetard, nº 60; celui de la Fisitation de Jésus, à Chaillot, entre les barrières de Franklin et de Sainte-Marie, là où était projeté le palais du roi de Rouse; relui des Filles de Sainte-Marie, rue du Bie, nº 58. Nous trouvons ensuite la communauté des religieuses de Notre-Dame-de-Misericorde, rue du Vieux-Colombier. nº 8 : celle des Beligienses de la Conception, rue Morenn, nº 10, et celle des Beligienses anglaises, rue des Angluis, nº 20. Nous eilerons encore l'abbaye de Notre-Dame-de-Panthemont, rue de Grenelle-Saint-Germain, nº 106 et 108, dont l'église, hâtie sur les dessins de Contant, en 1749, existe encore. Nous n'avons rien à dire également des Filles de Notre-Dame-des-Vertus, que Saint-Bernard; des Beligienses de la Présentation Notre-Dome, que des Postes, un 34 et 36 ; des Filles de l'Instruction chrétienne, dont la maison occupait l'emplacement du séminaire de Suint-Sulpice; des Miramiones, rue de la Tournelle, nº 5 : des Religienses de Notre-Dome-de-Bon-Secones, rue de Charonne, nº 95 : de lu communanté de Suinte-Geneviève, que de Clovis; des Filles de la Croix, cul-de-sac Guéménée, nº 1, el rue d'Orleans-Saint-Marcel, nº 11; des Filles de la Congrégation de la Croix, rue des Barres, 11 11; des Religieuses de la Madeleine de trainel; des Filles du Bon-Pusteur, rue du Cherche-Midi, H. 36; de celles de Saint-Thomas-de-Filleneuve, rue de Sexres, nº 27, et enfin des Filles de Sainte-Agathe ou du Silence, me de l'Arbalète.

bre de vingt, furent reunies dans le monastère du Verbe Incarné. Les religieures Bernardines de Charonne et les Filles de la Crèche furent aussi supprimées plus tard

## ETABLISSENENTS RELIGIED A ET SECULIERS,

ÉGLISE SAINT-SULPICE, située entre la place de ce nom et les rues Palatine, du Pelit-Bourbon et Garencière. Cette église paroissiale, sous le patronage de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, existait en cette dernière qualité avant l'an 1211. Au seizième siècle, la population du faubourg Saint-Germain croissant loujours, l'étendue de l'église Saint-Sulpice, principale paroisse de ce faibourg, devint insulfisante. Sons le règne de Louis XII et de François 1<sup>ee</sup>, on y ajouta une nef, et, en 1614, six chapelles latérales; mais ces additions ne lui procuraient pas les dimensions nécessaires. En 1613, nu résolut de bâtir un nouvel édifice pour cette bonne œuvre. Des personnes riches promirent de venir au secours des marguilliers de la paroisse. Ces marguilliers chargérent de cette construction un architecte peu connu, nommé Gamarl, qui en commenca l'exécution en 1646. Plusieurs parties de l'édifice étaient presque achevées. lorsqu'on s'apercut, un peu tard, que le plan de cc bâtiment n'etait pas encore d'une étendne suffisante. Alors on chargea Louis Leveau de fournir les dessins d'une église plus vaste, et l'on recommenca presque entièrement l'édilice. Le 20 février 1655, la reine Anne d'Autriche vint solennellement en poser la première pierre. Peu de temps après mourut l'architecte Leveau. Les marguilliers roulièrent la continuation des travaux à Daniel Guittard.

Dix-huit années furent employées à la construction du chrur et de ses basciés. Celle partie étant achievée en 1672, on continua pendant les années suivântes la construction de la croisée; mais, en 1678, les travaux furent susvântes la construction de la croisée; mais, en 1678, les travaux furent suspenulus par défant de finances. Le curé et les marguilliers présentérent, peu de lemps après, une requête au roi, par laquelle its demandaient des secours, hir expossient que l'abbaye de Saint-Germain-des-Pres, jonissant du droit de patronage, des dimes et des-droits seiguneriaux de tout le paroisse, devait eutribur à ectte construction; que, la vieille eglise étant démolie et la nouvelle non carone acheve, on ur y pousrait echièrer le service divin. Ils demandaient, en outre, qu'il leur fut permis d'assembler les paroissiens, pour qu'ils délibre, en outre, qu'il leur fut permis d'assembler les paroissiens, pour qu'ils délibre, suffissales pour continuer l'enterprèse, lis l'out pas même, ajoutaient-lis, de quoi payer les interèts des sommes qu'ils ont empruntées : ext exposé était faux, comme on le verra.

Le conseil du roi nomma, en 1633, des commissaires pour verilier ees competes; et ees commissaires trouvèrent que les dettes dipassaient la somme de 673,221 kirres, que les hiens ne se montaient qu'à 113,013 kirres, et qu'il restail de 269,911 kirres. Alors les commissaires fobliennent, le 1 janvier folks, un arrivi qui oblige l'abbaye Saint-Cermain-des-Prés à payer le sixème du principal de dette, et produme que les autres cius sixèmes soient limosés seu les moprictaires de maisons et héritages du faubuurg Saint-Germain, dans chaem des neuf quartiers de ce faubourg. En même temps, cet arrêt permet aux habitants de ce faubourg et à l'évonome de l'abbaye Saint-Germain de faire la recherche des sommes dues à la fabrique de l'égies. Saint-Sulpice, et des effets recélés; cuffi, lui preserti de vérifier les comptes des marguilliers.

Les syndies des habitants firent, peudant le cours de plus d'une année, des recherches sur les biens de la fabrique de Saint-Sulpice. Ils déconvrirent que les marguilliers et le curé avaient fait de fausses déclarations de leurs biens, et soustrait à la connaissance des commissaires et des syndies des habitants du faubourg plus de huit cent mille livres de biens; lesquels, joints à sept cent querante-deux mille neuf cent deux livres de biens reconnus, sont plus que sullisants, disent-ils dans leur requête présentée au conseil du roi, pour payer les eréanciers de cette église, et pour continuer la construction de son bâtiment, sans avoir besoin de recourir à des taxes sur les habitants du faubourg. Enfin, ils disent et offrent de prouver que le curé, les marguilliers et quelques prêtres de Saint-Sulpice se sont rendus coupables de graves infidélités et de malversations de plusieurs genres. Ils divisent leurs chefs d'accusation en plusieurs articles, et tous attaquent fortenient la moralité des marguilliers. On voit dans un article, que le curé et les marguilliers avaient fait une spéculation financière dans l'entreprise du canal de Languedoc; entreprise dont le public fournissait les fonds, et dont l'avidité des marguilliers et du curé devait recueillir les fruits.

Cette affaire qui présentait assez de gravité fut assoupie: malgré les plaintes des labilitats un ne fit aureun poursuile; non le les plaus de taxes sur les paroissiens; les travaux de l'egiles éaint-Sujère restérent suspendus, et ne furent repris que quarante-trois ans aprise. En nouveau cur de Saint-Sujère, le sieur Languet de Gergy, montra, pour la confinuation de son église et pour son emblissement, un zéle, une ardieur qui affaient même jusqu'à l'impredence. Il flattait la vanité des plus riches bientificurs, en leur accordant l'honneur de poser la première pierre de chaque piffer.

En 1718, on s'occupa de la continuation de l'éditiee, sous la direction de l'arrhitecte Opponord. Le curé languet, à force de quêtes et de solicitations, à force de pressurer les hourses et d'epuiser les libératitées de ses paroissiens, se procura des fonds considérables. En 1721, il obtiu une loterie, Enlin la ne fut entièrement construite en 1736. Le portail, fondé en 1733, fut éver sur les dessins de Servandoni. Ce portail ût ent grande partie acheive eu 1735 : lestours et quelques autres accessoires se terminérent plus tard (1). Le 30 juin de cette année, l'église du consacrée par les préstas qui cleanient l'assemblés du cierpie, et décitée sous l'invocation de la suinte l'irrege, de suint Pierre et de saint Stutios.

Il faut des cloches et des clochers aux églises, et ce besoin est toujours l'écueil où vont échouer les architectes modernes. Servandoni ne fut pas heureux

<sup>(1)</sup> Ce pertail eel long de 384 pleda : Il se compose de d'eux cordonnances, la derique et l'Bosique. Aux deux extrémités, et sur la mérie ligne, sont deux reorp de la bliments carrés, qui serveut de lous é deux lours ou campanilles, qui ont 210 pieds d'élévation, o pieds de plus que les tours de Notre-Dame.

dans la composition de ess fours. Il les avait faites moins elevées qu'elles ur les sont agipurd'hui; elles u'avaient qu'une onfonnance. En conséquence les marguilliers el le curé jugérent qu'il fallait les reconstruire. In architect de peu de talent fut charge de cet ourrage. Il fit exéculer, en 1719, deux tours, dont la première onfonnance, évévé sur un plan quadrangulaire, c'ail octogone, et la seconde circulaire. Celle qui existe à l'angle méridional de cette focade, et dont les sculptures sont encore à faire, est l'ouvrage de cet architecte : on peut en juger, on décida que les deux tours disparates ciaient à reconstruire sur un dessin uniforme. En 1877, M. Chalgrin fut chargé de la reconstruires un un dessin uniforme. En 1877, M. Chalgrin fut chargé de la reconstruires un un dessin uniforme. En 1877, M. Chalgrin fut chargé de la chargé de la facade.

Servandoni avait placé entre ces deux tours un large fronton qui couronnait ses ordonnances. En 1770, le fonnerre, qui ne respecte guére les églises, à cause de leur élévation, tomba sur ce fronton et le dégrada : on le remplaça par une balustrade.

Aux extrémités du portail et à l'aplomb des tours, sont, an rez-de-chaussec, deux chapelles : l'une est un baptisière, et l'autre le sanctueire du Viatique. Chacune est orie de quatre statues allégoriques, senlptées par Boisot et Monchi. Les douis haptismaux ont été executés d'après les dessins de Chalgrin.

La totalité de la longueur de cet édifice, dequis la première nurrehe de la façade principale jusqua l'extremité de la chapet de la Vierge, a 21 oises hors d'œuvre; sa hauteur, depuis le pavé jusqu'à la voîte, est de 99 pieds. — Les portes latérales de cette édise offrent, à l'extérieur, des niches où sont placés des statues de saints qui ont 9 pieds et demi de proportion; elles sont l'ouvrage de François Dumont. Le cheur, entièrement construit sur les dessirs de Guittard, a 80 pieds de longueur; il est entouré de sept areades, dont les pieds-droits sont ornés de pilastres corinthiens: cette ordonnance est aussi cettle de la net.

L'autel principal, placé à l'entrée du chœur, est d'un bon effet. - La chapelle de la Vierge, située au rond-point de l'église, est un objet de curiosité, comme tour de force architectural. La coupole, peinte à fresque par Lemoine, représente l'Assomption de la Vierge. Cette peinture, endommagée lors de l'incendie qui, en 1763, consuma la foire Saint-Germain, fut réparée par Callet, et l'a élé encore, dans ees dernières années, par M. Jeanroy. Au fond de la chapelle est une niche ajoutée à la construction, et qui fait saillie du côté de la rue Garencière; elle est supportée par une trompe dont la coupe des pierres est digne des regards des curieux. - Dans cette niche, assez vaste, est un groupe dont la principale figure représente la Vierge tenant l'enfant Jesus : ce groupe est éclairé par un jour céleste, jour dont on voit l'effet sans voir l'onverture par laquelle il pénètre. Cette chapelle a été précieusément décorée par Servandoni. Elle ne sut entièrement terminée qu'à la fin de 1777. - Les bénitiers de cette église sont curieux; ceux qui se trouvent du côté de la principale entrée offrent deux coquilles très-remarquables par leur volume, et dont la république de Venise fit présent à François I<sup>er</sup>. La chaire à prêcher, placée en 1789, est d'une forme plus extraordinaire que belle. - La tribune du buffet d'orgues est soute-

and to Cong

nue par des colonnes d'ordre composite. Ces orgues out été fabriquées par Cliquot, célèbre facteur.

Il ne fant pas sortir de cette eglése sans voir la lique méridienne établie au milién de la croisée. Cette lique est tracée sur le paré avec les sisues du zodique au vrai nord et sud, dans la lougueur de cent soixante-seize piels. A son extremité septentionale, cette lique se prolonge et s'éviev vertéenleunst sur un obélisque de marbre blanc de 25 piels de hauteur 11. On voyail dans cette églése plusieurs tableaux de différents malfres, et, parmi les monuments separans, on remarquait le mausoide du curé lean-Hagtiste Lanquet de Gerzy, mort en 1750, fameux par son zéle pour l'archévement de cet éditice et pour son embellissement. En 1802, l'églése Saint-Sulpée fut érigée en paroisse du ouzième arrondissement. Elle a pour succursales les égléses Saint-Germain-des-Prés et Saint-Severin.

SAINT-PIERRE DE CHAILOT, eglise, anjourd bui TROISEMS SECCIENLE DE LA PARIOSER DE LA MADELINS, situier grande neu de Chailito, entre les ure 30 et 52. Cette église, dont on ignore l'origine, était, à ce qu'il parait, une ancienne chapelle de châleau. Les dimes et les produits de son autel furent, au nouizime siècle, dounés au prieure de Saint-Martinder-Ghamps. Louis XIV, en 1639, érigea le village de Chailiot en faubourg de Paris. On croît qu'à cette écoque l'église de ce village fur teronstruite, ou plutôt que son sanctuaire fut rebàti. Vers l'au 1740, on commença la uré et le portail. Cette église n'offre rien de remarquable.

moberta-eastemat, dit as sarafraniams, situé boulevard de l'Hòpital, quartier sinti-Marcel, alans le lieu où se finiripaut le salpètre. La grande quantité de pauvres, de mendiants vailles, et surtout de ceux qui demandaient l'aumône l'épée au côté, ace le culte coupes sur la precedulte, chât un des plus grands fleaux de Paris, Parmi eux on comptait les coupeurs de bourse, les tireux de tieuns, les pauscedunts ou militaires sous pair, dont faij aiprif sous le règne de Louis Mill. Leur nombre, très grand sous llerni IV, augmenta sous la règence de as reuve et pendant les décontres des geuerres villes. En 1612 on thereta à s'en débarrasser en les renfermant dans diverses maisous qu'on établit au faubourg Saint-Ville.

Ges hospices, par la faiblesse et les désordres du gouvernement, ne pureut se souteir plus de six améres. Les parlement rendait continuellement d'intuites ex outer les mendiants et les vagabonds. Il ordonna, le 16 juillet 1632, qu'ils seraient enfermés dans une maison construite exprés. Les blatiments furent commencies. On y employa des sommes considérables; mais les arrêts de cette cour, surtout en matière de police, restaient pressure toujours ans exécute our, surtout en matière de police, restaient pressure toujours ans exécute our, surtout en matière de police, restaient pressure toujours ans exécute our, surtout en matière de police, restaient pressure toujours ans exécute our, surtout en matière de police, restaient pressure toujours ans exécute de la constitution de la const

<sup>(</sup>i). La foutire méridionale de la rensise en tentérement sione, à l'exception d'une convertuer viampour de diametre, projuspes sont une plaque de histor. En erd occerenture, places à la haucure de propose de diametre, projuspes sont une plaque de histor. Au collète d'avec, est contrar de la maier de la figure de la figure méridionne, l'échiques une lequel elle se continge, farent de-la maier de la maier de la figure de l'Appendie de la fire de l'est d'une maier certains de l'admission de l'Appendie de la fire de l'est d'une maier certains de l'admission de l'Appendie de la fire de l'est d'une maier certains de l'admission de l'Appendie de l'appendie de la fire de l'est d'une de l'appendie de la fire de l'est d'une diametre est de l'appendie de l'appendie de l'appendie de la fire de l'appendie de la fire de l'appendie de la fire de l'appendie de l'appendi

cution. Par l'effet des guerres de la Fronde, le nombre de ces mendiants, de ces vagabonds, et cetui des habitants des environs de Paris une les militaires forçaient à quitter leurs foyers, se montait à quarante mille, à pen près le cinquième de la population parisienne. Les désordres que causait eette partie de la population, déterminèrent enfin les magistrats à prendre des mesures nécessaires. Après de longues délibérations, on convint que tons les mendiants valides ou invalides seraient renfermés, et qu'on les ferait travailler suivant leur force et leur talent. Pomponne de Bellièvre, alors premier président du parlement, mit beaucoup de zèle dans l'exécution de ce projet, et défermina le roi à rendre un édit, du 27 avril 1656, qui ordonnait l'établissement d'un hôpital général et prescrivait les règles qui devaient y être observées. On céda, pour eet objet, les masures de Bieêtre, château depuis longtemps abandonne, et la maison de la Salpétrière. On fit disposer ces bâtiments pour les rendre propres à leur nouvelle destination. Libéral Bruant, architecte, fut chargé des constructions de l'hôpital de la Salpètrière. Il fit notamment bâtir l'église, qui s'élève sur un plan eireulaire; elle est converte par un dôme octogone; l'intérieur est percé par huit arcades qui communiquent à quatre ness et à quatre elapelles. Ces nefs et ces chapelles, disposées en rayons, aboutissent au centre de l'église où s'élève l'autel principal. Les bâtiments de cet hôpital sont immenses et occupent, avec les cours et jardins, un emplacement qui contient près de 108,000 mètres.

En 162, la misére était excessive; on comptait à l'Iloipital général nouj à dux mille pauvez. Les directeurs de ret hôpital, dans une assemblée qui se tint le 21 et le 23 avril de cette année, déclarierent qu'ils seraient forcès d'ouvril les portes de cette maison si fou ne pourvoqui prompation ai la tens pressants basoins. Le parlement ordonna que les communautés retigieuses des deux sexes seraient invitées à contribuer à la nourriure et à l'entretieu des pauvres de cet hôpital jusqu'à la somme de cent mille livres. La misére augmentait toujours; les habitauls des campagnes venaient en foute mendier à Paris. On ordonna que ces uouveaux pauvres aerient réparticalaux les maisons dépendantes de l'Ilôpital général jusqu'au temps de la moisson. — Ces maisons dépendantes de l'Ilôpital général jusqu'au temps de la moisson. — Ces maisons dépendantes ciente celles de la Pitié et de liétére. — Dans la salpétérice, no place les enfants au-dessous de quatre ans et toutes les feumes, quels que fussent leur àçe et leurs infermités.

On y voyait, en 1730, donx salles lubidies eluceune par huit cents petites libes occupies à divers travaux. On y trouvait trois grands dortoirs contenant deux cent cinquante cellules destinées anx époux âgés qui ne pouvaient plus subsistéer per leur travait : c'est ce qu'on nommail le Winagos. Insus une cour séparée dait la maison de force pour les filles et les formes débauchées, Je donnerai plus loin de nouveaux déstits sur l'état activel de cet hopie.

BICÈTRE, château, hospice, prison, etc., situé à une demi-lieue de la barrière d'Italie, et à l'ouest de la grande route de Paris à Fontainebleau.

Une ancienne propriété, appelée la Grange-aux-Queux (on aux Cuisiniers), fut acquise par Jean, évêque de Winchester en Angleterre. Il y fit bâtir, vers l'an 1204, un château qui porta depuis son nom, dont on a fait Vinchestre et Biestler, Philippe be Bel, en 1295, coulisqua ee chitevan, et aes surcesseurs le possesiérent. Charles VI, en 1381 et en 1109, donna des lettres dates de ce lieu. Le due de Berri, qui en devint possesseur, le lit embellir; il s'y retira wave le due d'Ordensa pour se figure contre le due de Bourgogne. On y négocia une pats normée dans l'histoire le pare de Wierester. Un an après, le traité avant d'ét violé, on nomma cett voidant la traition de Wierester.

Les guerres civiles du quinzième siècle causérent la ruine de ce château. Le due de Berri le donna en 1416, ainsi que ses appartenances, au chapitre de Notre-Dame, qui n'y lit ancune réparation. Dans un dialogue satirique où le sieur de Saint-Germain fait parler Vincennes et Bieêtre, ce dernier château est qualifié de masure où l'on a, dit-il, établi un bôpital rempli d'hôtes languissants et de courtisans estropies. Louis XIII, en 1632, acquit cette propriété, fit construire en 1634, dans l'emplacement du château, une chapelle de Saint-Jean, des bâtiments nour y loger des officiers et des soldats invalides ; et il érigea cet établissemment en communderie de Saint-Louis, Louis XIV avant construit l'Hôtel des tuvalides, cette maison, devenue inutile, fut, cu 1656, convertie en succursale de l'Hôpital général. On y plaça des pauvres, des veufs, des garçons valides on invalides, des jeunes gens débauchés, ou bien atteints de la maladie vénérienne. Dans la croyance populaire, toute cette partie méridionale du dehors de Paris, depuis et compris l'emplacement de l'antique cimetière des Romains jusqu'à Bicètre, était le théâtre des revenants, des loups-garons, du sabbat. C'était dans les earrières des envirous de Gentilly, du plateau de Mont-Souris, que des fourbes, qui trouvaient des gens assez crédules pour les payer, leur faisaient voir le diable.

ENFANTS-TROFVÉS. Une des obligations des seigneurs féodaux était de nourrir les enfants trouvés, comme je l'ai dit ailleurs. L'eveque de l'aris s'acquitta de cette obligation, en destinant à ces enfants une maison située près du port Saint-Landri, qu'on nomma la maison de la Conche, Il était dans l'usage de faire exposer à l'intérieur de son église un vaste berceau où l'on placait quelques-uns de ces enfants, afin d'attirer les libéralités publiques et de diminuer les dépenses qu'il faisait pour eux. Sans doute ces enfants étaient fort mal soigués, puisqu'une dame veuve, touchée de leur malheureux état, se chargea de les recevoir dans sa maison située près de celle de la Conche. Le zèle trèslouable de cette dame se refroidit bientôt; le sort des enfants trouvés ne fut pas meilleur, et devint peut-être pire. Ses servantes, lassées des peines que leur donnaient ces enfants, ennuyées de leurs cris, en firent un objet de commerce, Elles vendaient ees nouveau-nés à des mendiautes, qui s'en servaient pour émonyoir la sensibilité du public et s'attirer des aumônes. Elles en vendaient à des nourrices pour remplacer leurs nourrissons morts, et ainsi des enfants étrangers étaient, par cette supercherie, introduits dans plusieurs familles. Elles en vendaient à ceux qui, adonnés à la magie, se servaient de ces enfants, les sacriliaient dans des opérations fort absurdes et encore plus criminelles.

Des abus aussi révoltants furent énfin comus. On cessa d'envoyer les enfants trouvés dans la maison de cette dame. Un homme célèbre par son zèle et sa bienfaisance, Vincent de Paul, fouché de leur sort, parvint, en 1638, à établir près de la porte Saint-Victor un nouvel hospice. Il engagea les dames de la Charitè à éva charger. Mais les fonnds destines à leur entreticue ideiunt insuffisants pour le nombre tonjours croissant des enfants. Voici le parti que prenaient les personnes elamajers de la direction de cette maison: le sort décidait lesqués de ces enfants deviaient être conservés et nouris. Les antes eniora ubendonsés, dit l'évrivain qui me fournit ces détaits, c'est-à-dire qu'on les laissait mourif auté de nourriture.

En 160, Vincent de Paul, saus donte indigné de ce regime inhumain, courqua une assemblé des dames qui s'étaient chargés du soin de ces enfants; il cleur preservit de renoncer à cette barbare inhervention du sort, et de conserver la vie à tous cess infortuies. Son 20'ele le fortifia dans des sollicitations pénidos les auxquettes il se dévous par humainté : il parvint, en 1614, à obtenir de la cour retrois mille livres de rentes pour ces enfants, et mille livres pour celles qui en entre le contra de la cour de l'état, une nouveau, et oblint, en 1614, une nouveau, et oblint, en 1614, une nouveau, et oblint, en cour de l'état, une nouveau de Bievirer pour y loger les enfants trouvés. Gepenant le nombre des enfants trouvés coissait (toujous, les revenus et les auminés n'augmentaient pas, et ne pouvaient suit le pour si de l'état, en la contra de l'état, en la

montale DES ENFANTS-TROUVÉS, rue da fundours Saials-lotaine, nº 124 et 126, Après Farrel mentionné daux l'article prévédent, lles aluninistateurs construisirent un vaste bâtiment et une chapelle dont la reine Narie-Thérèse d'Autriche posa la première pière. Le roi, par sa deletation du mois de juin 1670, que le parlement enregistra le 18 août suivant, érigea ce nouvel établissement en loipital, et l'unit à Thépital général. Telle fat forigine de l'Aujettal des Enfants-Trouvés de la rue Saut-Jadoise, où depuis on a placé l'Aoujete de Gephelmo dont je parlemi dans la suite.

ERMANTS-HOUVÉ, hópital sitie au coia de la rae Neure-Voire-Diane, et en face de l'églies métropolitaine. Les administrateurs, seriant la nicessité d'avoir un autre établissement au centre de la ville, achetérent dans la Cité trois petites maisons, les liteur l'iperre auisant leurs besoins, et y établirent une chapelle. Ces hâtiments ont subsisté jusqu'en 1747, époque où on les fit demoîtr, ainsi que les égliese Saint Christophe et Saints-Geneviève-des-Ardonts. Ces démoitions dégagérent et agrandirent le parvis Norte-Janne, et permirent de construire un nouvean hâtiment pour les Enfants-Trouvris. Ce hâtiment, plus solieix, plus sapieix, nieux distribué, nit elevis sur les dessins de hôffrand et a promière pierre en fut posée le 26 septembre 1747. La chapetle de ce nouvel édifice décorée de printures à fresque de Brunctit et de Abotire. Cette maison, qui n'est plus un hôpital, sert aujourd'hui de Bureau central d'aduaission duan les houlaux et houpiers.

NOTEL ROYAL DES INVALIDES, hospice destiné aux militaires àgés, blesses ou estropiés, situé sur l'esplanade des tuvalides, à l'extrémite occidentale du faulourg Saint-Germain, entre ce faubourg et celui du Gros-Caillou.





ATTUEL MES INVALUES

453 age, rtesn le s du 2 inavait r ses our y ı, eu ouis. senneter 70, il e cet 1671. mois ublisėtaè du

atitie édit lôme aux. loum nforrêtre agnile du

a sur alides taine place neut, ur nu rade,

la porte surmontée d'une forme cintrée, où l'on voyait un hatant Louis XIV à cheval, entouré, comme le soleit, des douze

Au quinzième siècle, les soldats invalides vivaient d'aumones, de brigandage, ou se placaient dans les châteaux de quelques seigneurs en qualité de martespaiex, y étaient nourris en contribuant à la garde de ces forteresses; ou bien le roi leur accordait des places de religieux-lais dans les abbaves et prieurés du royaume, Henri IV fut le premier roi de France uni essaya de réparer cette iniustice : il placa dans l'hônital de l'Oursine on de la Charité-Chrétienne, ou avait institué Nicolas Houel, des officiers et soldats blessés à son service; et, par ses édits des années 1597 et 1604, it les mit en possession de cet hópital, pour y être logês, nourris et médicamentes, Louis XIII, comme je l'ai dit, placa, en 1631, des invalides à Bicêtre, qu'il érigea en commanderie de Saint-Louis. Louis XIV, qui fit un plus grand nombre d'invalides que ses prédécesseurs, seutit le besoin de construire de plus vastes hâtiments pour les loger. If lit acheter un emplacement convenable; et, par arrêt de son conseil du 12 mars 1670, il assigna des fonds nécessaires aux frais de construction et à la dotation de cet établissement. Le 30 novembre 1670, ou commenca les fondations. En 1671, l'édifice était déjà en état d'être habité par les officiers et les soldats. Au mois d'avril de cette dernière année, le roi, par un édit, declare l'objet de cet établissement, Ini donne des réglements, le qualifie d'Hôtel royal des Invalides; établit, pour directeur et administrateur général, le secrétaire d'État chargé du département de la guerre, qui chaque mois devait présider un conseil, et gratilie cet hospice de plusieurs prérogatives, privilèges et exemptions. Par son édit de février 1701, il crea trois receveurs généraux des Invalides.

On commença, en 1675, la construction de l'église. Cet édifice, et le doine qui est placé à la suite, ne fureur a devés qu'après trente mas de travaux. L'hérait Bruant fournit les dessins de l'église et de l'hétel, et Jules Bardonn Mansard continua les travaux et fournit suel les dessins du dôme. Les conformant à la destination de cet établissement, ses bâtiments n'auraient du qu'être commodiement distribués, sofides et simples e no construisit un palais magnibique. Les étages les plus sains, les plus squeieux, furent destinés à la salle du conseil, au gouverneur, à l'étal-major, éct. Les intradies, punt lesques la unision était fondée, furent logés dans les combles. L'accessoire l'emporta sur le orineinal.

Une esplanade plantée d'arbres s'éteud depuis la grille des Iuvalides jusqu'an qui de la Seine. Elle est électrée de pièces de pazon et d'une foutain moumentale, sur laquelle on avait, sons le gouvernement de Bomparte, plaret le lion de Saint-Marc de Veuise. L'esplanade, dont on a presque entièrement, dans l'hiver de 1818 à 1819, renouvelé les arbres, et qui est embellie par un pont récemment construit à l'extremité de la route qui partage cette esplanade, nanouce majesteuesement l'édilée, où l'ou arrive par une cour extérieure, enfourée d'une grille et de fosses revêtus en maçonnerie. Cette cour est munio de pièces de canot.

La façade a cent toises d'étendue; elle est divisée en quatre étages et percede cent trente-trois fenétres, saus compter celles des mansardes. Au centre est la porte surmontée d'une forme cintrée, où l'ou voyait un bas-relief représentant Louis XIV à cheval, entouré, comme le soleil, des douze signes du zodiaque. De cette porte on picuêre dans une cour, dont le plan offre un parallèlogramme de 15 toises de long sur 2se et demie de large. Elle est entourée de bâtiments dont les quatre faces ont deux étages d'arcades qui éclairent des patieries. Larchitecture de cette cour à le caractère unbée, malé et simple qui convient à l'institution. Au centre de la façade opposee à l'entrée, est le portail de l'éclies décorrèe la statue de Sapotéon.

Celte église se distingue par son antel, place sous une arcade qui communique à une seconde église, dite du dôme. Cet autel est orné de six colonnes torses, qui soutiennent un superbe baldaquin. Les ligures d'apportissement et les autres ornements sont l'ouvrage de Vanclève et de Conston l'alné, La nef est illustrée par un nombre considérable de drupeaux pris sur nos ennemis. Au delà, sur la même figue, est l'eglise du dôme, construction vaste et magnifique où Louis MV a prodigué la richesse, et où les plus habiles artistes out, à l'envi, déployé leurs talents. Le pavé de ce dôme, le pompeux baldaquiu de l'autel , les sculptures, les peintures, lout est d'un lini-précieux, tout est exécuté avec un soin et un art admirables, Le sol du dôme, pavé en marbre de diverses couleurs agréablement comparties, est plus bas que celui des six chapelles qui l'entourent. Il faut descendre plusieurs marches pour y arriver. Ce dôme a 50 pieds de diamètre. A travers une onverture circulaire pratiquée au milieu de la première coupole, ornée de ligures d'apôtres peintes par Jouvenet, on voit la seconde conpole éclairee par des jours que l'observateur ne neut apercevoir, et où le peintre Lafosse a représenté la gloire des bienheureux. La troisième coupole forme la toiture exterieure. Six chapelles sont placées autour de ce dônie,

Ce dôme a son nortait particulier du côté d'une large avenue bordée de qua tre rangées d'arbres. Ce portail sert pour ainsi dire de souhassement à l'édilice du dôme. Le dôme, qui montre ici son extérieur dans toute sa majesté, a , depuis le pave jusqu'à l'extrémité de sa flèche, 105 mètres de hauteur : a l'extérieur, il est orné de quarante colonnes d'ordre composite. Cette ordounance , dégradee par des ressants, est conrumée nar une balustrade, An-dessus est un attique, percè de feuètres et chargé de luit piliers buttants, contournés en forme de volute. La conpole, divisée en côtes, est chargée, dans leurs intervalles, de trophées militaires , couronnés chacun par un casque dont l'onverture sert de lucarne. Ces trophées et ces côtes en plomb, comme toute la couverlure, étaient dorés. L'action de l'air avait fait disparaître l'éclat de l'or. En 1813, le gouvernement lit entièrement redorer ces parties. Au-dessus de la compole est me lanterne surmontée par une llèche très-élevée et terminée par un globe et une croix. Dans l'intérieur des bâtiments on va ordinairement visiter la cuisine, les quatre réfectoires, la pharmaeie, la bibliothèque composée d'environ vingt mille volumes. l'horloge à équation, ouvrage très-estimé de Lepaute, la salle du conseil, placée au-dessus de la principale entrée, etc. En 1717, le czar de Russie, Pierre 19, vint à Paris et visita les Invalides ; il voulut les voir manger, et but lui-même à la sante de ces braves.

Dans un caveau, situé sous le dôme, on avait déposé un grand nombre de fusils. Les Carisiens, qui, dans les premièrs jours de la révolution, cherchaieul partont des armes, instruits de l'existence de ce depit, viurent en fonte, le 13 juillet 1789, se saisir de ces fasils. Ils y mirent un empresement qui devinit munte à quelque-sum ; il y en ent plusieurs de bluesis. Cette déconverte contribun an succès de la prise de la Bastille. C'est sous ce dôme que l'architecte Viscotti prépare actuellement le moument funémire devé à la mêmoire de Aspoléou. Les restes de l'Empereur ont été déposés aux Invalides le 15 décembre 1810.

Le nombre des officiers ou soldats entretenus aux frais de l'État dans l'hospice des Invalides, est de deux mille environ.

SAINTE-MADELEINE DE LA VILLE L'ÉVÉQUE, église paroissiale située sur le boulevard de ce nom, en face de la rue Trouchet. Le lieu de la Vifle-l'Évêque était. au douzième siècle, une ferme, nne maison de campagne, ou, comme on disait autrefois, un séjour de l'évêque de Paris, Cette maison avait une chapelle aulour de laquelle il s'était formé un village dont le nombre des habitants s'accroissait toujours. Il paraît que le bâtiment de la chapelle, lors même qu'elle fut érigée en cure, était peu considérable. Le roi Charles VIII le fit reconstrnire, et, le 21 février 1487, en posa la première pierre ; le 20 novembre 1491 , il v établit une confrérie de la Madeleine, dont lui-même et la reine son épouse furent membres : le nom de cette confrérie devint celui de la chapelle. Son bățiment tombait en ruine; son élendue élait insuffisante pour le nombre des paroissieus : elle fut reconstruite en 1659. Plus Jard encore, l'église de la Ville-l'Evêque ne fut plus assez vaste. Il fut décidé qu'elle serait reconstruite et située en face de la rue Royale, afin que son portail terminat magnifiquement de ce côté la perspective de la place Louis XV. Le 3 avril 1765, on posa la première pierre de eet édifice, dont M. Contant d'Ivry fut l'architecte. Il avait élevé son bâtiment insqu'à la hauteur de quinze pieds au-dessus du sol, lorsqu'en 1777 il mourul : M. Couture le remplaca. Celui-ci trouvant plusieurs défauts dans le plan de son prédécesseur, fit, sans égard, démotir les murs de face, les chapelles, les eolonnes, et substitua un nonveau plan de sa création. Ainsi, temps, argent, matérianx, tout fut perdu et saerilié au système du sieur Couture, qui lui-même recommença les travaux qu'il avait exécutés à plusieurs reprises, Malgré les démotitions successives et les interruptions de ces constructions, elles étaient assez avancées en 1790; mais elles furent suspendues par l'effet de la révolulion. En 1802, le culte de la paroisse Sainte-Madeleine fut Iransféré dans l'église de l'Assomption, rue Sainl-Honoré.

Bonaparte, deveni Empereur, conçut le projet de convertir cet édifice en un INSPIA DE LA CLOBR, où, sur de longues balles d'or massives, devaient être inscrits les noms des militaires signalés par leure exploits. L'exécution de ce repief tut commencée en 1806; mais les travaux, quelques années après, furent interrompus, cet les événements politiques en ont empérèle la reprise. Enc ordomance du 19 janvier et du 13 février 1816 porte que cet édifice sera active du d'y placer les monuments exploitoires de Louis XVI, de la reine son épouse, de Louis XVII et de la princesse Elisabeth. L'ordre ne fut pas encore suivi de Pexéention; et les muralles restères à demi construites et sans toits, les colonnes élevées à une grande hauteur, sans chapileurs, sans catablement, offraient l'image des ruines d'un temple de l'antiquité, quand enfit no avést décidéd'achever ce monument. l'en parlerai en traitant de la dernière période de l'Histoire de Paris.

DULLOS MUZINIS ON DES QU'IRE-SATROS, aujourd'hui PALAIS DES BEATAMATS ON DE L'ESTITTE, sitté qui de la Mounia eu de Couti. Le cardinal
Mazarin, par son testament du 6 mars 1661, ordonna qu'il serait fundé un collège
sons le titre de Muzarint, destiné à aviantue gentishonemes on principaux
hourgeois de Pignerol et de son territoire, on de l'état Ecelésiastique, d'Alsace
et pars d'Altemagne, de Plandre et de Roussilhon. Ces nations étant seules admissibles dans ec collège, on lui donna le nom de Querte-Nations. Ces soivante
punes gens devaient y être gratuitement logis, nourris, instruits dans la refigion et dans les belies-lettres; si de vaient apprendre à faire des armens, à monter à cheval et à danser. Muzarin légua mussi par son testament sa bibliothèque à ce collège, et une somme de deux millions pour les frais de construction.

Louis MY, par lettres patentes du mois de juin 1665, ordonna l'exècution de ce
testament, et voluit que ce collège foit réputé de fondation rovale.

Les exécuteurs testamentaires avant acheté vers 1662 ce qui restait encore des bâtiments de l'hôtel et du Sciour de Nesle, firent jeter les premières foudations de l'édifice de ce collège, qui fut élevé sur les dessins de Leveau. et executé par Lambert et d'Orbay. La facade fut placée sur le quai : son plan forme une portion de cerele, terminée, à l'une et à l'autre extrémité, par une façade en ligue droite, qui s'unit à un gros pavillon. An centre est le portail de l'église, faisant avant-latérales du palais du Louvre. Ce portail est placé sur le mènie axe que les porte-corps, composé d'une ordonnance corinthienne et conronné d'un fronton : au-dessus s'élève un dôme dont une lanterne et une eroix formaient l'amortissement. Ce dônie, qui présente à l'extérieur une forme circulaire, a dans l'intérieur une forme elliptique. Dans l'espace que laissent entre elles ces deux formes, on a pratiqué quatre escaliers à vis qui communiquent à des tribunes. A droite ilu sanctuaire se présentait le tombeau du cardinal Mazarin. Sur un sarçophage de marbre noir, orné de supports de bronze dore, était la figure en marbre blanc de ce cardinal, représenté les mains jointes et dans l'attitude d'un homme en prières, Derrière lui on voyait la ligure d'un ange tenant des faisceaux, pièce principale de son blason. Ce tombeau s'élevait sur deux marches en marbre blane; trois ligures allégoriques en bronze, la Prudence, l'Abondance et la Fidélité, reposaient sur ces marches. Ce tombeau, un des beaux ouvrages de Coizevox, est maintenant au musie de Versailles.

La Bibliothéque de ce collège avait été composée par le savant Gabriel Naudé; ce les fut cu partie dispersée, pille on vendue pendant la Pronde. Elle était alors située au plais Mazarin, orcupé aujourl'hui par la bibliothèque du roi. On la recomposa daux es collège; elle deivnit publique dès fan 1688, Outre cette bibliothèque, il en existe une seconde dans le même déline; c'est celle de l'Institut, plarée au-dessous du local de la première. Quoique moins nombreuse, elle cet précieuse sous beaucoup de rapports, et surtout sous celui ides ouvraises modernes ut'on v trouve.

En 1806, les bâtiments du collège Mazarin furent destinés aux seances et à la bibliothèque de l'Institut, aux diverses collections des arts, et reçurent le titre de Polios des Bours-Lets. M. Vandoyer Int does réargé de transformer freglies de ce collège en une salle propre aux séances publiques de l'institut, Pluséurs parfies de cet éditée ont subi des changements. La lanterne du dôme a été entièrement reconstruite. — Deux fontaines farrent éablises aux deux cêtés de l'avant-corps placé au centre de la façode; chacune est composée de drex flours de front qui rétert de l'eau dans un même bassin.

LE LOUVRE, palais situé dans le quatrième arrondissement, quartier du Louvre. J'ai délà parlé de diverses reconstructions qu'avait subies le Louvre; au 17º siècle, sa facade, du côté de Saint-Germain-l'Auxerrois, était eucore caractérisce par quatre tours rondes : deux au centre, et les deux autres aux angles de eette facade. Ce frontispiee féodal et barbare ne pouvait subsister sous un prince magnifique et passionné nour les constructions. Louis XIV entreprit de reconstruire la facade et les antres vieux corps de bâtiments : il s'occupa d'abord à terminer plusieurs parties imparfaites du Louvre et de sa galerie, et, ponr n'eprouver nulle contrariété, aucun obstarle, il lit, le 6 novembre 1650, publier à Paris une défense à tontes personnes d'élever aucun bâtiment sans sa permission expresse, sous peine de dix mille livres d'amende, et à tous ouvriers de s'y employer, sons peine de prison pour la première fois et de galère pour la seconde. Le 6 février 1661, dans le temps qu'une multitude d'ouvriers étaient livres à cet ouvrage, le feu prit à la galerie des peintres : il se communiquait déjà à la grande galerie du Louvre. On ne commissait point encore l'usage des pompes, et ce ne fut qu'en coupant la galerie qu'on parvint à arrêter les progrès de l'incendie. Les bâtiments du Louvre, et même la facade orientale, commençaient à s'élever sur les dessins de Leveau, Jorsuu'en 1661 Colbert fut nommé surintendant des bâtiments. Ce ministre n'était pas content des dessins de Leveau, Il invita tous les architectes de Paris à veuir donner leur avis sur le modèle en menniserie de cette façade et à fournir chacun un dessin, avec promesse d'adopter celui qui serait jugé le meilleur. Presque tous ces architectes censurérent le projet de Leveau, firent des mémoires où ils établirent les motifs de leur censure et fournirent des dessins de cette facade. Claude Perrantt encouragé par son frère Charles, commis de Colbert, produisit aussi son dessin. Colbert en fut charmé, el ne pouvail concevoir, dit Charles Perrault, « qu'mi homme uni n'était nas « architecte de profession eut on faire rien de beau. La pensée du péristyle est « de moi ; il l'approuva et la mit dans sou dessin, mais en l'embellissant infini-· ment. » Ce dessin exposé en public fut très-admiré : Colbert, qui n'était pas assez connaisseur pour se décider, prit la résolution de soumettre les dessins de Leveau à la censure des plus célèbres architectes d'Italie, comme il les avait déjà soumis à celle des architectes de France. Il envoya plusieurs copies de ees dessins à Rome. Les architectes étrangers s'occupérent à fournir des dessins d'un goût bizarre nui ne furent point goûtes. En même temps, le ministre lit écrire une longue lettre au éélèbre Nicolas Le Ponssin, par laquelle il le chargeait de recueillir les opinions des plus habiles artistes de Rome et d'y joindre la sienne. Cette lettre écrite ne ful point envoyée.

Pendant ces consultations, le cardinal Barberin et un abbé Benedetti, ami de Colbert, parlérent à ce ministre du cavalier Bernin, prônèrent sa réputation et ses talents extraordinaires. Cet artiste était un de ceux qui avaieul envoyé un dessin pour la facade du Louvre, Colbert voulant l'attirer à Paris, détermina le roi à lui adresser par un courrier extraordinaire une lettre excessivement flatteuse. Le cavalier Bernin se rendit aux prières et aux offres brillantes de Louis XIV. L'ambassadeur de France alla en grande eérémonie chez cet artiste l'inviter à partir pour Paris. On lui donnait trois mille louis d'or par au, six mille livres pour son fils, anlant au sieur Mathias, son élève, et des sommes proportimuées à tous ses domestiques. La réception si magnifique et si extraordinaire qu'on fit partout à cet artiste, les libéralités qu'on lui prodigua le firent considérer comme un être merveilleux et doné d'un génie sublime, Mais dès qu'il ent fait paraltre quelques-unes de ses productions, on conçut de ses talents une opinion bien moins favorable : il ne put soutenir sa reputation. Son plan du Louvre affrait plusieurs inconvenances. Colhert commençail à sentir qu'il s'était trompé; mais, après avoir donné tant de témoignages de vénération aux talents de Bernin, il n'osait faire éclaler son mécontentement : il laissa aller les choses

Le 17 octobre 1665, le roi posa avec une pompe extraordinaire la première pierre de la facade du Louvre. Il fallut démolir ce qu'avait élevé Leveau, et reconstruire sur de nouveaux frais d'après les dessius du cavalier Bernin; mais les projets de Bernin étaient loin d'être goûtés; on désirait se débarrasser de cet artiste, l'on ne savait quel expédient prendre. Le cavalier Bernin tira lui-même le roi et le ministre d'embarras, en demandant à s'en retonrner dans son pays. La veille de son départ, le ministre lui fit parter par Charles Perraull trois mille louis d'or, un brevet de douze mille tivres de pension annuelle, et un autre de donze cents livres pour son tils, Il partil. Il ne s'agissait plus que de chnisir entre le dessin de Leveau et celui de Claude Perrantt. Ce dernier emporta les suffrages. Il fallut encore abattre pour reconstruire. Mais cette fois ou construisit pour ne plus démolir, Colbert, pressé de faire jouir le roi, mit tout en œuvre pour hâter les fravaux. On avait déià, comme le l'ai dit, fait défendre aux propriétaires de cette ville de bâtir sans la permission du roi, un nouveau moven fut employè pour que les ouvriers eussent plus de temps à donner aux travaux du Louvre. Colhert obtint, en 1666, de l'archevêque de Paris, la suppression de plusieurs fêles, suppression qui fit naître de nombreuses plaintes en prose et en vers.

La façade principale du Louvre, commencée en 1666, sur les dessins de Caude Perrault, ful terminée en 1670. Parmi les moyens employs pour élever cette façade, on doit citer la machine composée par Pouce Cliquin, habite classpeutier, machine que Claude Perrault la fait graver dans sa dernière édition de Virtuve. Cette machine était destinée à élever à la hauteur du fronton deux pierres qui devateult e couvrir et former la eymaine. Charcene de ces pierres avait 51 piets de long sur 8 delarge, et 18 pouces d'épaisseur, et pravenait d'un seu blos estée neux, ettiré des carrières de Meudoson.

Cette façade a 525 pieds d'étendue. Cette longueur se compose de trois avantcorps : deux aux extrémités, et un au centre, où se trauve l'entrée principale. Les deux intervalles que laissent ces trois avant-corps sont occupés par deux





158 ses ta dessi roj à tense Loui l'inv milk prot dina cons qu'il lent: plan qu'i aux affer ı. pier con les ; cet luison troi m de por 100 en fen 110 do Pa se:  $\epsilon_{l}$ ce Įк ٧i рi a۱





galeries, dont le fond, autrefois garni de niches, est aujourd'hui perce de fenêtres. La hauteur de cette facade, depuis le sol jusqu'à la partie supérieure de la balustrade, est de 85 pieds : elle se divise en deux parties principales : le sonbassement et le péristyle. - Le souhassement présente un mur lisse, percé de vingttrois ouvertures, portes ou fenêtres. Le péristyle se compose d'une ordonnance corinthienne contenant cinquante-deux colonnes et pilastres, accomplés et cannelés. Cette facade éprouva des changements, et fut embellie sons le règne de Napoléon, Au-dessus de la porte d'entrée, placée à l'avant-corps du centre on fit disparattre un grand cintre, et l'on établit entre les deux parties de la colonnade une communication uni n'existait pas. Au-dessus de cette même entrée ctaient deux tables vides. On y a sculpté un grand bas-relief, représentant la Victoire sur un char attelé de quatre chevaux; et l'on y a joint comme pendentifs, deux bas-reliefs qui existaient dans les cintres de l'attique composé par Pierre Lescot. Le tympan du fronton qui couronne cet avant-corps était resté vide. Le sicur Lemot fut chargé de le remplir. Il composa un has-relief, au centre duquel était placé, sur un piédestal, le buste de Napoléon. On voyait à droite la figure de Minerve, et à gauche celle de la muse de l'histoire, écrivant sur le piédestal ces mots : Napoléon-le-Grand a achevé le Louvre. Devant ce piédestal, la Victoire est assise; Minerve, des Muses, des Génies figurent dans les autres parties de ce fronton. En 1815, on fit disparaltre le buste de Napoléon, et on lui substitua celui de Louis XtV; et l'inscription fut remplacée par celleci : Ludovico Magno,

Perrautt It aussi ciever, sur ses dessins, la façade du Louvre qui doune sur le cours de la Seine; façade moiss magnifique que la précédente, et qui se trouve parfaitement d'accord avec elle. Le sonbassement, les plastres corintineis qui la décorat, sont dans les mêmes proputions; il ne la termita point Celle qui regarde la rue du Oxq fut en partie construite par Perrautt. Sa décoration, qui diffère de celle de la façade du côté de la rivière, est moins riche. Palleurs, entourée de latiments particuliers tris-rapprochés, elle n'elatt point en vue. Cel architecte n'en composa que la partie qui s'étend depuis la colonmade jusqu'à l'arant-corpos de trouve la porte; avant-corps et porte qui sont de sa composition. Ces façades, que Perrautt n'avait point terminées, étaient, depuis un siécle et demi, ractées sans toiture, abandonnées aux injures de l'air, et ressemblaient à des ruines; elles furent archevées, ragréées, recouvertes, et conromnées de balautrales sous le rèpen de Vapoles.

Le plan de la cour du Lonvre est un carré parfait, dont chaque côté a 58 toises. Les décorations des quatre façades de cette cour ne se ressemblent pas ; voir les causes de cette dissemblance.

La façade intérieure du coté occidental appartient au corps de bâtiment appélé communément le vieux Lourre, bâti par Pierre Lescot, sous François leet lleuri II. Elle fut restaurée sous Loris XIII par l'architecte Mercier, qui, s'écurtant des dessins de Lescot, cieva le pavillon placé an centre, dont l'élage supérieur fut décoré de six carisitées colossisse sulptées par sensain, et sur le comble duquet, avant le gouvernement de Bouaparte, était un télégraple, La façade méridonale fut constriuir en partie par les mêmes architectes, et par Vervier qui, continuant l'ouvrage de Pierre Lessot, en conserva les dessins. Cette façude et tout le corps de batiment aquet elle apprinten resièvent imparfaits. Commencée au setzième siècle, confinuire au dix-septième, laisée dans un état de ruine, longtemps à deui cuterrée sous des décombres, elle quaticipant de la manière de l'une et de l'autre époque. La façade du côté oriental, a celle qui se l'ouvre derirrée la façades célévieure appète celanaule, conserva, à plusieurs égards, fordonance du bâtiment appelé vieux Louvre, mais en difièra dans plosieurs autres. Il en 1d du même de la facede septentironale. Les façales de cette cour, si l'on en excepte celle qui appartient au veux Louvre, entreprises ou parisées sous Louis MIII, Lonis MV et Louis XV, ne farrent point terminées. Les bătiments qu'elles représentaient étaient abandonnes avant d'être aéreles, la plupart manaquient de foitaires ou rier, avaient que de provisoires, etablies à la laite, et qui ne s'élevaient pas même à la hauteur des murs de face.

tiverses académies tenieut leurs séances au rieux Lourre on dans les conyste bitiments contigus. Des gons de lettres, des artistes obliment la pernission de s's loger, et dy établi leurs ateliers. Ces permissions se multiplièrent. La curr du Lourre était de plus encomberé de gravis qui s'élevaient la hunteur du premier étage; et dans les endroits où l'on pouvait passer, on avait laisséciabilir des baraques hideuses. En 1722, ettre cour fut debarrassée de ces huraques et de res dévombres, et partagév en quatre grands carrès de gazon, protégies par des barrières. Ce palis reste dans ce dépotable étal depaits e commencement du règne de Louis M' jusqu'en 1802, époque où Napoléon entreprit daebever l'étilée de Louvre.

Les façades extérieures et intérieures furent alors entièrement regréees, achevées, couronise de balastrades et ouvertes d'une totiure. Celles du rôté du nord et du côté du midi, construites en partie d'après les dessins de l'ièrre tescol, furent réalites d'après eux de Claude Perraul, et couronnées parréillement de ladustrades. La façade intérieure du rouze Loure ne put se raecorder avec les autres. Elle resta avec ses beauties et ses déalus comme un nonument de l'architecture du sérizieme siécle, fue immense quantité de sculptures, à l'extireur comme dans l'intérieur, des voites, des escaleirs, des loitures, des pottres, des pottres, des pottres, des pottres, des pottres, des pottres, des pottres printité d'autres ouvrages de détail, furent accomplis en moiss de luit auss; et ce paties, vieilli avant d'être achecé, noirei, dégradé par le tenus, sembla sortir do ses ruites, edjoireux et raicuit.

Des démofitions commencées en même temps au nord du Louvre laissent de ce vôlé une large rue; de vastes constructions entreprises sur la place dite du réase Louvre, conformes aux bâtiments qui sont en face, doivent se rattacher la la nouvelle galerie du Louvre située du rôté de la rue s'aint-Honorie, comme les latiments du rôté opposés es rattachent à l'ancienne galerie qui horde le cours de la Seine. Celle galerie nouvelle, commencée en 1897, et les sailles du wisers des Vaniques c'alablés en 1808, au rez-de-chaussée des hátiments du vieux Louvre et de cux qui s'avancent jusqu'an quai, disposées, embellies avec goût et magalitémes; le susperbe et pittoresput cesailer qui, de l'entrée de l'entrée de - - member he name

\$60 Mere Cett parf dan ticij cell plu tera faç ent ter ďě soi de đe de co dŧ él qı gı e d

4

and the Course





ces attes, conduit à celtes qui sunt destinées, aux expositions, à la gatérie d'Apollom et à la galerie dite le Macco de Tablonar, cetel deruière galerie, réparée, curichie dans toute son mineuse bongueur; la place du Carrousel, considérablement agrandie, obbarrassée de plusierus masses de maisons qui la réfrééssaient; ume lurge rue ouverte entre cette place et celle du sieru. Louvre, qui met ce patais en regard avec celli des Tuliéries, et plosieurs autres fravaux, moins importants qu'il serait fastifierux d'indiquer, concourrent à l'embellissement du Louvre, et furient pour la phyant projetés et evécutés sons le régue de Napoléon, qui n'oublia pas de faire placer sur les murs de cet édifice restauré et terminé par ses orders, et dans les cultivités ex plus apparates, son chiffre, les emblèmes de sa pnissance, et autres insignes qui, après sa chute, out tous dispara.

PALIS 1035 TELLELIS. Louis XIV, en 1061, charges Leveau de terminer et ripurer le palisi des Tuileries. Éct architecte y fit plusseurs chaugements; l'escaller, chef-d'euvre de construction, mais très-di-place, int deno? et situé plus convemblement. Le pavillon du centre fut exhausse; on le decora de deux ordonnances, fune coirulitéme et l'autre composite, et d'un attigue avec cariátiles. Le comble de ce pavillon «élevait sur un plan circulaire et offrait une compole : on y substitua un donne quadrangulaire, et on ne laissa subsister des constructions de l'ancien architecte, Philliett beforme, que l'ordonnance du rez-de-chaussie, ordonnance composée de colomnes et de pilastres à lamburs de marber, et dont les seutplusers sont très pércieussement exeuties.

Les deux terrasses placées sur la façade du jardin, aux deux côtés de ce pavillon, furent conservées dans leur forme originelle, mais ou clauaçea la décuration des façades des bátiments qui sont au fond de ces terrasses; et les trumeaux de ces facades furent ornés de galues et de Justes.

La galerie qui unit le palais des Tuileries à celui da Louvre était, quant à la maçounerie, terminée du temps untené el Bettain vilv, mais phasiurs parlies accessoires restaiant imparfaites. L'intérieur de cette galerie ne fut décoré et même entièrement pavé qu'en 1902. Louis VIV s'occupa spécialement de l'extireure. Il fit seulpler les lass-reifet des granuls parliuns d'angles des Tuileries, ainsi que tous ceux qu'on voit sur les frontons de la galerie, tant du côté de la Seine que de celui de la place du Carronss!.

LE ARIMS DES TELLERIS citif, avant Louis XV, séparé du palais de ce nom par une rue qu'i no nomanti re de l'artiferire, le fariti renfermité une vaste volfère, un étang, une ménagerie, une orangerie et une garenne qui en orenpait l'extrémité occidentale. Une furte nurvaille, un fossé et un basino qui enbrasait toute la largeuri de ce jardini, le protégacient. Prés de ce bastion était, sur le quai, une porte de ville appoée de la Conférence, porte qui parait avoir étéconstruite sous le rètue de Louis XIII.

Vers Tau (66.), Le Mitre fut chargé de dessiner sur un nouvean plan le jardin des Tulieries. Il chaugea tout; il environan ce jardin de deux terrases plantées d'arbres : celle du bord de la Seinie et celle des Feuillauts. Elles encadrent le jardin de deux colès; et, après un redouve, elles s'inclinent en se rapprochant à l'extérnité corbentale, et chaeme, derivant une courbe, valoises par une rampe en pente douce jusqu'an nivean du sol; elles laisent eutre elles une vaste ouverture jur laquelle la vue pénètre dans les Champs-Élysèes, et en décourre la lougue et magnilique avenue. Voilà le cadre de ce jardin. Il se composit, au temps de Lonis XVI, d'un parterre orné d'îts, de huis en dessius construés, d'un bosquet et de trois bassins. Ce parterre est ajourd'hui borré jar un massif de marronniers qui occupe la plus grande partie du jardin. Au dela ce massif est un vaste bassin octogone, accompagné de pièces de gazon; telles sont les masses du tableau. Les diverses parties etaient et sont encore ornées d'un grand nombre de figures, de statues, de groupes en marbre, imitatuous de l'attiépe ou productions du latent de uns meilleurs artisées.

Il serat trop tong de les sécrire, même d'en faire l'énuneration; je me bornerai à indiquer, d'abord dans le partere, les deux groupes magniligues qui représentent l'un Eué qui, après le sac de Troie, enlève sou père Auchise, ingioneuse composition de Lepautre. — L'autre est la Mort de Lucrère, groupe de trois figures, commencé à foune par Théodon, et termine à Paris par Lepautre. — Au delà do bospete, à droie; il faut aller admirer la 1-clué de Legros, initée de l'antique. Au less de chaque côté des deux rampes dont fai parte, sont parter groupes représentant des feuves; deux de ces groupes, de proportions colossales, copiés d'après l'antique, sont le Nil et le Tibre. Ces deux groupes out és s'euplès à flome par les Franceis personamiers du roi.— Les deux autres groupes, sculptès par Couston l'alié, représentent l'un la Scine, la Marne; l'autre la Liorie et le Lioriet, par Vancève.

A Fentrée par la place de la Concorde, à foudrait oû les deux terrasses se terniment, éclèvent deux groupses en marbre: Pun représente la Renommée enlonchant sa trompette, et mouter sur un cheval ailé, franchissant un trophec militaire; Tautre offre l'insige de Stercure; il tient d'une main son caducce, et de l'autre les réuses d'un cheval parcillement ailé, et sur lequeil et somote; re cheval s'élaure pour franchir un faisceau d'armes. Ces groupes sont dignes du tatent de Coizcova, qui les a sculptés.

Depuis Louis XIV, et surtout depuis la révolution, ce jardin et ses accessoires out éprouvé des changements heureux.

La commission des inspecteurs du conseil des Auricus, pendant les années y, vet vu (1798, 1793, 1783), y ill excéuter d'inneunses riparations; tous les bassins, fous les escaliers par lesquels on monte aux terrasses, etc., furent entièrement reconstruits; on pidant des arbres nouveux sur les deux terrasses; de belles grilles emplacierent les portes mesquines et en uneçonnerie qui existient depuis le règne de Louis Via.

Du côté de la terrasse des Feuillants, le jardin était clos par un vieux mur, en partie recouver de charmilles au dehors, et le long de cette clôture, se trouvaient les enclos et jardins des Capueins et des Feuillants, et une longue cour qui alontiessait aux manejees couvert et découvert des Tuileries. C'est dans les l'àttiments et sur l'emplacement de ces manéges, emitgus à la terrasse des Peuilants, que fon construisit, en 1750, une sello oi l'Assembléve constituante termina sa session, du l'Assembléve biglishire tint la sienne tout exitire, du cell let tromplacée par l'Assembléve concentionnelle, qui sièges jusqu'en avril 1734, et la quitta pour oceuper une salle dans le château des Tuileries; enfin cette salle, souvent réparée, servit encore aux séances du conseil des Ginq-Cents, qui l'oceupa jusqu'en 1798, époque où la salle actuelle du palais Bourbon fut construite.

Boungarte, sur l'emplacement de ces cuelos et jardius, de cette cour, de cette sate, fit ouvrir, en 1892, la rule de Riedi. Il dit aussi ouvrit dans le incème temps la rue du Mout-Thabor, celle de Castiglione, et celle de Napoléon, depuis 1813 nommée de la Paix, qui, toutes deux dans la même ligne en partant du jardiu des Tuileres, traversent la place Vendome et se dirigent jusqu'an boulecard de la Madeleine. Ou peut observer que le jardiu des Tuileries est aujourd'hui un des plus benux qu'es éstent en Europe.

camars-áxistes, promenade publique et saus civiture, situré au deia du jardin des Tulieries, dont elle est séparée par la place Louis. N. Son emplacement était en eulture, et n'offrait çà et là que des maisonnettes et des jardins, lorsqu'en 1670 on commença à y tracer des alleies et à y planter des arbres. Cette promise de formal-Cours, pour la distinguer de celle du Cours-la Reine, qui est contigne. Dans la suite, lorsque les arbres eurent donné plus de revelure et répandue plus d'agrèment, elle fut nommé Chomps-Élypes ; elle portait en onn sous Louis XIV. En 1770, ses plantations furent presque entièrement renouvelées.

Les Champa-Elysées sont traversés par la route de Neuilly, route dont l'axe est une prolongation de celui de la grande altée du jardin des Tuiteries. Cette route, plantée d'arbres, munie de contre-altées, se continue, ioujours dans la même figne, jusqu'à la barrière et jusqu'au delà du cont de Neuilly. Paris n'a pas d'entrée plus imposante; pen de villes en out d'aussa magulfiques 1.

A l'entrée des Champs-Elysées par la plare Louis NY, aux deux edités de la roule, soud évées sur des piérdeants deux groupes en unarler, représentant chargument en l'entrée par Coustou le jeune, ils furent, en 1715, placés aux deux côtés de l'alrevuvoir de Barly. On les transfère, en 1719, à Paris, sur un chariot conservé comme une curiosité dans la première salle du Couservoiter des arts et métres, l'endant l'hivre de 1818 à 1819, on a exhausée, afterni et salié toutes les affects des Champs-Elysées, hattin luit cents pieds d'arbres, et replanté environ six cents. Edin, depuis 1830, on y acxécuté drives embellissements dont je parferà plus Join.

PLACE DE CARDOSSEL, Siluée à l'est du patais des Tulieries. Elle présentait un terrain vague, qui existait entre les anciens nurs de l'aris el ce palais. Sur cy terrain, on étabilt, en 1600, un jardin qui ful monme dans la suite le jardin de Mademoisette, parce que mademoiselle de Nontpensier habitait le palais des Tulieries, et possètaite pardin, qui fut dérruit en 1635. Louis XIV fosisi et emplacement pour y donner, les 5 et 6 juin 1662, une fête ou spectaele composé de courses, de hallets, où la cour étala un luxe extraordinaire dans les habits et les équipages. On avail, pour cel objet, élevies ar ette place une constru-

<sup>(1)</sup> La longueur des Champs-Élysées, depuis la place Louis XV Jusqu'à l'Étoile, située à son extré-milé opposée, est de plus de 400 totes; sa moindre largeur, du côté des Tuileries, est de 100 totes; si plus grande, du côté de Chaillid, est d'environ 500.

tion en charpente qui concourait à l'éclat de ce spectacle, un des plus magnifiques que ce roi ait donnés, et qui ne coîta, dit-on, que douze cent mille livres. Cette fete, nommée Carrousel, donna son nom à la place où elle fut exécutée.

La place du Carrousel chail, sons Louis MA, plus vaste qu'elle n'a été dans la suite Pluséure course et latiment, construits depuis, en diminièreul l'étendue. Mais un étrange et matheureux évenement ill disparaître pluséures de ces construites ous qu'ertécissaient celte place. Le 3 mivées un x 2 ît novembre 1800, Bonaparte, alors première couseil, se crudail à l'Opéra; une machine, qu'un nomma injerante, place è l'entrire de la rue s'aint-visiene, au moment du passage de la voiture de ce première magistrail Bi une explosion qui retentit dans tons les quartiers de la viile, Ouarantesix maisons forent furtement detrantées on endomnagées; lunit personnes furent tuves, et vingl-hoit autres blessees grièrement. La voiture du première cossi, connec deanne sait, ne fit point atteinte. Les maisons étrendées directul celes de construction de la galerie du fource paraîtlée à l'ancienne, et la place du Carrousel, agrandie, déblayce encore depuis de pluséeurs latificantes particuliers, présente maintenant dans son plan une forme carrier presque récalière.

FLAG UNADOM, située entre les rois Saint-Honoré et Neuve-des-Potifis-Champs, sur son emplacement, les dues de Petz vaient fait, sons le règne de Charles N, bâtir un hôtel accompagné de jardins. Cet hôtel fai, en 1603, cendu à la ducleuse de Wercour, passa cresité à la maison de Vendione, et colin fut acheté par Louvois qui résolut d'élever une place monumentale. Pour ceècure le projet de cette place, il falati abattre le convent des capouries : il fut abattu. On en construist un autre dans la rue Neuve-des-Feitis-Clamps; et le partial de ce couvent fut éleve sen l'acc même de la place projetée, et servit à sa décoration. On éleva successivement les facules des bàtiments qui devaient colourer cette place; misis Louvois, qui se proposat d'y établir la Bibliothique du roi, différentes académies, un hôtel des monnaies, un hôtel pour les ambassadeurs, mount le 16 millet 1619 et les travarsa firent sissendus.

En 1698, le ministre Pont-Chartrain vint proposer à Louis MV d'abattre toutes les constructions de cette place, et d'en élever d'autres sur les dessins de Mansard. Le roi, qui quelques jours amparavant n'avait éconté qu'avec humeur les représentations de Madame de Maintenon sur ses folles dépenses et son goût effréné pour les constructions, voulant devant elle faire parade de ses prétendus principes d'économie, dit au ministre, à l'occasion de cette place : M. de Louvois l'a fuite presque malgré moi. Tous ces messieurs les ministres evulent fuire quetque chose qui leur fasse honneur auprès de la posterité. Ils ont trouré le secret de me donner à l'Europe comme aimunt ces vanités-là. Madame est témoin des chaarins auc MM, de Laurois et la Fenillade m'ont donnés là-dessus. Je reux me les éparquer désormais, et je reux qu'on ne me propose rien d'approchant. Que mon peuple soit bien nourri, je serai toujours ussez bien logé. Mais ses actions démentirent ses paroles. Les nouveaux plans de Mansard furent adoptés. On démolit pour reconstraire, et la ville de Paris fut chargee des dépenses. Le 14 mai 1699, le corns de ville avant rétrocédé tous ses droits au sieur Masueuf, movemant 620 mille tivres, cet entrepreneur se chargea de faire démolir ce qui avait déjà cie băti, de faire reconstruire les façades que l'ou voit encore, et de les achiver araul le 1º octobre 1701 : en qui fut ponetuellement evicetité. Cite place fut alors nommée Pince des Conquites. Quand on y eut placé la statue équestre de Louis XIV, on vouluit lui donner le nom de Pince de Louis-le-Grand, et, pendant la révolution, estudi de Pince des Eliques; mais le vulgaire, lui confinalion de l'Ibdel qu'elle remplaçait, l'appela constanument Pince Vendone, et en onna prévalts.

Le plan de cette place est un carré-équilaiéral, dont les angles sout à paus coujes. Les haiments qui l'entourent out des façoles uniformes; les rez-de-chaussée présentent une dévoration d'arreades à refend, formant soubassement à une ordonnance de plastres corintiènes; ces façades sout aussi, à leur ceutre, dévorées d'avant-ceops, avec colounes et frontous. Au milien de cette place fil d'aigne, en 1699, la stante équestre en heurace de Lonis MV, statue exécutée d'après les dessins de François Girardon, et foudue, le 1º décembre 1624, par J. Balhauar Keller, habile foudeur. Elle est ligarenire exemple d'un ouvrage d'une aussi grande dimension coulé en fonte d'un seul jet. Cette statue réquestre avait 22 prieds de haiteur, et son piéclestal 30; l'ensemble un nomment était donc de 52 picès de brâteur, et son piéclestal 30; l'ensemble un nomment était donc de 52 picès de rélévation au-dessus du sol. On employa à cette statue 70 millieus de médal.

Lorsque evite statue fut érigié, les implois excessits dont Louis XIV accolabiles Français pous subveirà uns. Insis de ses gurrese, de son luxe et de ses baliments, excitévent un mévouteutement général; de plus Paris était tourmenté par des disettes fréquentes et par des maladies qui eu sont les suites ordinaires. Louis XIV, présent à l'imanguration de la slatue, ne put s'empédier de désapponuer les déjenses excessives que la ville faisait en cette cérémonie, dans un temps de disette. Le duc de Bourgogne rétuss d'y assister, et dit à son épouse qui le pressait de s'y rendre: Comment se réjouir, quand le peuple soufier? On se permit alors courle Louis XIV une singuière épigramme : on plaça sur les épanles de sa statue une grande besace. Cétait traiter ce roi d'orqueil-leux et de mendiant. Le 18 souf 1752, ettle statue, missi que toutes celles des rois, fut abattue. En l'an 1806 on commença à élever à sa place un monument d'un autre genre dont is andreai dans la suite.

PLACE DES VICTORES, où viennent aboutir les rues Croix-des-Petits-Champs, Neuve-des-Petits-Champs, de La Feuillade, Vide-Goussel, des Fosses Montmartre et du Petit-Rencosir.

François, viconte d'Aulusson, due de La Feuillade, pair et marécial de Françe, entrain par une admiration fanatique pour la grandeur de Louis XIV, voult laisser à la postérité un monument durable de son zèle. Il fit d'abord voultul laisser à la postérité un monument durable de son zèle. Ti fit d'abord placer dans un lieu très-apparent; mais bientôt cet hommage lui sembla indi-une de la proposati de de la placer dans un lieu très-apparent; mais bientôt cet hommage lui sembla indi-une de la proposation de la prési-femente en contraine que de son objet. En 1681, il acheta Thôted de la Pertis-Senetedre, occupant une emplacement vaste et isolé; il le fit entièrement démoir, pour y construire une place publique. La ville de Paris voutul partièger à cette cuvere; elle arbeit Fhôtel d'Émeri, dont l'emplacement contribus à l'agrandissement de la place, et par acte du 12 septembre 1685, un architecte, apprèt Prodel, fut

chargé de la construction des maisons qui deraient l'entourer. Ces lattiments n'étaient encore que commercés, corsque, le 18 mars féois, le duc de la Fettillade, 3 and fait exérater par d'habites artistes un groupe représentant la figure en piet de Louis XIV corronné par la Victiore, it le vérèbrer l'insuguration de ce monument, au son de la musique militaire, au bruit des sitess d'artillerés, ett consacré le groupe erigié à la logiée de Louis XIV, de l'adont de l'encens aux puis des fisibles (util ît des géunificaires derant elle; et l'on grava en lettres d'or, sur le sidéssal, cette inscribitos ; Viza simonetti, à l'homme immortel.

La place des Victoires est peu spucieuse; les hátiments qui l'edlourent, uniformement dévens, présentent un rez-de-chansoise composé de portiques à refend, qui servent de soubsasement à une ordonnance de pilastres doriques. Le monument qui en occupant la ceutre, c'était l'ouvrage de besjardins : il se composit d'un juicitestal de marbre chargé d'inscriptions adulatrices, et de quatre bas-reifeis representant la compréte de la Franche-Comté, le passage du Rhin, la présènce de la France sur l'Ergagne, et la paix de Nimègue. Aux quatre angles du piedestal on vovait quatre figures edossales d'esclaves ou de prisonniers enclations. Ces figures en brouze étaient renarquales par la vérité de leur expression. Sur ce piédestal viéveait un groupe doré de deux figures; celle de Louis XIV en pieds, vêtu des habits des ons sære, « fondant à ses pieds le Cerbre», figure altégorique de la triple alliance. Derrière la figure du roi était celle de la Victoire, possant au-dessus de la tête de Louis XIV, une couronne de laurier. Quatre faunux éclariente pedant la nuit le groupe de Louis XIV.

Un arret du conseil du 20 avril 1699, porte que les quatre fanaux ne seront plus allumés; après la mort du roi, un autre arret du conseil, du 23 octobre 1717, ordonna la idenoificion de evs fanaux. On attriline cette mesure à un distique gascon qui fut alliche sur le pi-destal du monument; l'auteur, faisant allusion au soleil que Louis XIV avait pris pour emblème, dit :

> La Feuillade, sandis, jé emis qué tu mé bernes, De placer lé soleil entré qualté fanternes.

La unuicipatité de Paris fit entever les figures d'esclaves à l'occasion de la fête de la fédération du 14 juillet 1790 en les plaça dans une cour du Louvre, ob no les a vues longlemps : elles furent depuis transférées à l'Hôtel des Invalides, dont elles décorent la façade. Enfin, la slatue du roi fut abaltue en août 1792.

On y substitus, en 1793, un- pyramida en hois, portant sur ses faces les noms des diparlements et eux des hommes morts à la jourrieé du 10 août 1792; la place reçut alors le nom de Place des Victoires notionales. Le 21 seplembre 1800, Bonaparle, première pierre d'un montment qui ne fut pas exécuté et qui devait être consacré à la mémoire des généraix Kider et Desaix, morts le même jour. En 1806, on construisit un pièdestal pour revevoir la statue du général Desaix. Cette statue colossale flut exécutée en bronze sur les desaits du sieur Dépaix. Elle représentait le général tont nu. Dour faire disparlie eveté inconvenance, on envelopa le monument de charpente. Il est resté dans cet état jusqu'en 1815, époque où la statue fut enlevée pou ordre de la curt, ou y a substitue une statue équestre en bronze, représentant que sur con y a substitue une statue équestre en bronze, représentant





LA PURTE OF DECIS.

Idle natural tur-

as ait c. æ, on ou ius en-)e-[ne un rtidu audes ue, dirée . napluient

PORTE OU ARC DE TRIOMPHE DE SAINT-DENIS, SHIDEC CHITE IN THE

III Gorali

eni, la que

tenis.



lant Louis XIV. Au commencement de l'an 1821, M. Bosio, statuaire chargé de cet ouvrage, en avait terminé le modèle. Il ne tarda pas à être placé sur son piédestal. On dit que la statue colossale de Bonaparte, qui s'élevait à la cime de la colonne de la place Vendôme, a servi de matière à cette statue équestre de Louis XIV.

rours EMIN-ATOINS, située à l'extrémité de la rue Saint-Autoine, à l'ennoit do cette rue est coupée par la partie septentrionale du houlevard. Une ancienne porte, bâtie en 1585, et ornée de plusieurs bas-reliefs sculptés par Jean Goujon, fuit agrandie et restaurée dans les années 1670 et 1671 par l'architecte Blondél, qui la convertit en arc de triomphe en l'honneur de Louis XIV. Il agrandit ce monument en ajountant à l'ancienna arcade deux autres arcades latérales de la même hauteur. Cette porte, précédév, du cété du fainbourg Saint-Antoine, neu nue vasté demblume (pri d'émoire en 1778.

AND DE TRIOMERIE DE PARROURG SAINT-ANTONE, situé à l'extrémité de ce finalbourz, Après les conquêtes de Flandre et de la Franche-Comic, Colbert propos d'élever un are de triompte à la gloire du roi. Guittard fot chargé de Percèution, et Claude Pernaul de la direction de ce couvage, qui ne fut pas achevé et que l'on démoit en 1716. Le dessin de cet are de triompte était d'une grande besulé: on peut en juger d'après la gravure qu'en a faile Leclerc. C'est à l'occasion des inscriptions proquosèes pour ce monument que s'éleva, ce entre les littérateurs du temps, une longue et fanneus dispute sur la question de savoir si les inscriptions monumentales devaient être en langue latine ou francise. On a écrit puissieurs volumes sur cette matière.

FORTE SANT-BERNARD, située sur le quai de la Tournelle, un peu au-dessus ut pont ainsi nommé et contre l'ancienne forteresse de la Tournelle. En cet endroit était auparavant une porte qui faisait partie de l'enceinte de Philippe-Auguste, et fut reconstruite en 1606. Elle ne reçuit le nom de Saint-Bernard, que porte le quai située né debors, qu'après sa reconstruction sous Louis NIV.

L'architecte Blondel fut encore chargé de convertir cette porte de ville en un arc de triomphe. Ce travail fut terminé en 1674. Il se composait de deux portiques d'égales dimensions. Au-dessus, du côte de la ville comme du côté du faubourg, régnait un bas-relief qui occupait presque toute la largeur du monument, Celui qui regardait la ville représentait Louis XIV vêtu à la manière des héros de l'antique Grèce, la tête et les épaules couvertes de sa vaste perruque, et assis sur un trône. Les divinités de la mer lui offraient des hommages et divers présents qu'il distribuait ensuite à la ville de Paris. Cette ville était ligurée par une femme à genoux devant ce roi, et lui tendant les bras en suppliante. -Du côté du faubourg, le bas-retief offrait Louis XtV monté sur la poupe d'un navire vogant à pleines voiles, et poussé par des natades et des trilons. Ces sculptures, ainsi quo les ligures de six vertus, placées au-dessus des impostes, étaient l'ouvrage de Jean-Baptiste Tuby. Chaquo bas-relief était surmonté par un entablement, et l'entablement par un attique. Dans un quartier aussi fréquenté, la gloire de Louis XIV génait un peu les mouvements du commerce; de sorte que cette construction fut démolie vers l'an 1787.

PORTE OU ARC DE TRIOMPHE DE SAINT-DENIS, Située entre la rue Saint-Denis.

et celle du faubourg de ce nom, à l'endroit du le boulevard forme la sejaration untre ces unes, cle air de trionighe ful étéré aux frais de la ville, cen 1712, sur les dessins de Prançois Blondel, à l'occasion des conquêtes rapides que faissient alors les armées de Louis XIV, lei Blondel à déployè boules les ressources de son inagination pour donner à crête construction un grand caractère de magnificence : il a été paissannems seconde par Michel et François Anguier, qui ont exécute boutes les sexplutures de cette porte avec un talent superieur (1).

Du côté de la ville, la face de cet arc de triomphe présente deux formes qui participent de l'obélisque et de la pyramide; elles sont engagées dans le mur, et, pour amortissement, ont un globe chargé de trois fleurs de lis et d'une couronne. Ces obélisques sont décorés de trophées d'armes antiques, d'un trèsbeau style. Au pied de chaeun de ces obélisques est une figure assise, colossale, dont l'une représente les sept Provinces-Unies, sous la figure d'une femme consternée; l'autre le fleuve du Rhin, figuré par un homme vigoureux s'appuyant sur un gouvernail et tenant une corne d'abondance. Ces deux figures, d'une grande beauté, ont été faites sur les dessins de Lebrun. Au-dessus de l'arcade est une table renfoncée, qui présente un bas-relief spacieux, où l'on voit Louis XIV à cheval, vêtu en guerrier, dans l'attitude du commandement, Sur la frise, on lit cette inscription dédicatoire : Ludovico Magno. Du côté du faubourg, la décoration est pareille, avec cette différence que le bas-relief placé au-dessus de l'arç a pour sujet la prise de Maëstricht, et qu'au lieu de ligures humaines au bas des obélisques on a place des lions. En 1817, le gouvernement ordonna la restauration de ce monument, et elle fut conlice aux soins du sieur Cellerier.

FORTE OU ARC DE TRIOMPILE DE SUNT-NARTIN, silué sur le boulevard de ce unou, à l'endroit où ce boulevard sépare la ure Saint-Martin de celle du fau-bourg, Cet are fut construit en 1671, sur les dessins de l'ierre Bullet, élève de Prançois Blondel (2. Les pieds-cristos qui, aux extrémites, s'élèvent jusqu'à l'en-tablement, et ceux qui supportent l'arcade du milieu, ainsi que le bandean de cette arcade, sont travaillés en lossages verniculeis. Au-dessine est un entablement à grandes consoles; le tout est surmoné par un attique chargé d'une ment à grandes consoles; le tout est surmoné par un attique chargé d'une ment à grande arcade et l'entablement, sont deux has-relies d-nriets, le bandeau de la grande arcade et l'entablement, sont deux has-relies relatifs aux conquetes de Louis NIV, Dans un de ces bas-reliefs, du cété de la ville, on voit ce monarque assis sur son trone, ayant à ses pieds la figure allégorique d'une nation à genoux, qui loit led les bras, et lu présente un rouleau con-tenant le traité de la triple alliance. L'autre bas-relief représente le même roi sons les traits d'Irectue : la trictior, descende du rel, lemant des spaines d'une chi lemant des patines d'une chi lemant des patines d'une chi lemant des rapines d'un el consideration de un consideration de le lemant des rapines d'une chi lemant des rapines d'une ch

<sup>(1)</sup> Co monument a 12 pieds de largour et autant d'élévation, de sorte que l'ensemble d'une fact forme un carrie parfisi. L'ouverture de la grande arrade a 75 pieds, la banteur de Errande, deput es objusqu'à la clef du cistre, est de 42 perés 10 poucre ; aux sieux côtés, sout pour les pictons deux nortes aux n'out que 6 piedes response de hauteur.

<sup>2.</sup> Ce moument a 18 mètres de large et 18 mètres d'élécution ; chacune de ses faces présente un carrie parfait. Celté construction est preve par trus araches; cele du milleu a 8 mètres dé centin. de larque et 8 mètres 60 centin. d'élévaion; les arcades latérales ont chacune à mètres 30 centin. de larque et 68, mètres 40 centin. de larque et 18 mètres 20 centin. de la centin d

main, pose de l'autre, sur la tête du roi, une couronne de laurier. Cest ainsi, que l'on a all'égoire la conquée de le Franche-Confic. Du célé du fatoburg, les deux bas-reliefs représentent, sous de semblables all'égoires, la prise de Limbourg et la édite des Allemands. Ces bas-reliefs soud de Degalinis, Narry, Le Bongre et Legros. Bans les aunées 1819 et 1820, on a fait plusieurs réparations à cet are de triomple.

observatorre, situé entre les rues du faubourg Saint-Jacques et d'Enfer, à l'extrémité mérdionale de la graude avenne établie en face du palais du Luxembourg.

Après l'élablissement de l'Académie des sciences, on sentil la nivessité, pour la rémine et un observatoire pour la labitothèque du Roi; et, après plusieurs recherches et discussions, ons decidad à pater l'Observatoire dans le lieu qu'il occupe aujourd lui. Claude Perraulif (ut churgé par Collert de four-les dessins de cet didice qui, commencée en fort, fut entièrement achevé en 1672. Pendant que l'on travaillait à cette construction, et lorsqu'elle était prese achevée, viu à l'arris lear-homitique de Cassini, que Collert avait mandé d'Italie pour diriger les travaux de l'Observatoire. Le plan de cet édifice est un revaingé dout les quarte faces répondent aux quatre points rardinaux il., Aux angles de la face méridionale, sont deux tours ou pavillons cetopones, engagés, qui doment plus de développement à cette face. Ilu côte du nord, est un vant-copa erre, où se touve la porte d'entre face.

On a cic obligi, en 1834, de construire à l'est un bătiment contigu. La ligne mérdierne de Paris, tracée dans la grande salle du secont étage de l'Observatoire, divise cet éditice en deux parties régales, et, se protongeaut an sud et au 
nord, s'étend d'un cité i (sugra) à Collioure, et de l'autre jusqu'à l'untherque. Ces 
étaux lignes, qui se compent au ceutre de la façade méridionale de l'Observatoire, ont servi de bases aux nombreux triangles d'après lesquels on a levé tarte genérale de la France, appete contre de Casiani ou de l'Observaire d'un 
entre genérale de la France, appete contre de Casiani ou de l'Observaire d'un 
entre genérale de la France, appete contre de Casiani ou de l'Observaire de l'autre.

Au premier étage on voit une vaste elarpente qui sert de pied à un long iclescope, autreiné dépois en citelaeu de la Machie. Cet instrument embarrassant ne sert que comme monument de l'art optique. L'invention des lonettes advironatiques l'a rendu intitie. Au second étage se pris-ente la grande salie qui fut, en 1789, presque entièrement reconstruite, abinsi que la voite qui la couvre. Dans cette salle se voient plusieurs instruments de physique, des globes, la ligue méridamen tracée sur le paré, et, sur un pictestal, la figure or un marbre de lean-hominique de Cassini, mort en 1712, à l'âge de 87 ans. Cette ligure a été exércitée, en 180, par le sieur Moite.

Sur le comble de cet édifice, comble formé d'épaisses dalles en pierre, on a élevé, vers l'an 1810, un bâtiment carré en pierres de taille, flanque de deux tourelles. Dans une de ces tourelles on a, depais quelques années, établi une lunette achromatique dont le pivot est incliué comme l'axe de la terre.

II a to loises dans su plus grande dimension de l'est à l'onest, et 13 toises 2 tiers dans sa dinomicion du sud au nord,

Cette lunette est destinée à observer et décrire la marche des comètes. La plate-forme de cet édificé est élevée au dessus du pavé de 27 mètres. C'est dans le bâtiment de l'Observatoire que le bureau des longitudes tient ses séances, et que logent quelques-uns de ses membres.

Le bătiment contigu, situi à l'est de l'edifice principal, a -remplacé une tour de bois qui servai, à Marty, à la machine luyla milique dece lieu; elle surpassart en hauteur le bătiment de l'Observatoire. Le bătiment qui a remplacé cetts tour est celui où se font presque toutes les observations astronomiques et météonologiques. On y pénêtre par le premier étage du grand hâtiment; c'est là que l'on voil, entre plusieurs instruments, des cercles répétiteurs, une lunette méridenne qui sert à observer l'instatu où le soleil, aux solstieses on aux équinoxes, passe sur le méridien de Paris. Des parties du comble de ce petit bâtiment, par un méranique simple, se décourant à volonte, permettent d'observer le ciel.

Pendant les années 1811 el 1813, de grandes reparations exécutes dans lo quatrier diagnéen l'Odifice de Disservatoire, lui procuèrent un accès facile, et mirent à decouvert sa feçade. En avant de la feçade, du côté du nord, est une gille soutenne par deux pavillons nouvellement construits, et une large avenue plantée d'arbres, qui s'étend en droite ligne jusqu'à lu grille du Luxémbourg. Ene singularité distingue l'étillée de l'Observatoire de tous ceux de Paris lans sa construction on n'à point employée de bois on dissit même qu'il n'y était point entrée de fer; mais dans les travaux qui furent exécutés en 1823, on découvrit des barres de fer: du reste, tous les étages et le comble sont voûtés.

ACAMÉMIE ROVALE DE PRINTURE ET DE SULPTURE, Silvée d'abord dans les salles du Louver, maintenant nu Palais de Bouzz-Aris. Elle dut son institution à la querelle élevée entre les peintres de la conférie de Saint-Luc, jouissant du titre de mattre, et ceux qui, à la faveur des privilèges, excrejant leur art sans être assigiettis à la maltrise. Le celèbre Lebrun, à la tête de ces derniers, appuyé du crédit de chanceller Séquér, forma le plan d'une eachémie royale de peinture et de sculpture, et y fut autorisé par un arrêt du conseil privé du 20 janvier 1618. Les nouveaux académiciens dressierent des status qui furent confirmés par lettres-patentes du roi. —Le ministre Colbert, en l'année 1665, cabilit à Bonne une académie de peintres et de scuptueurs français, où l'on envoyait des élèves entreleuus par le roi, et qui fut, en 1776, réunie à cello de Paris.

Cette académie est une évole pour les arts d'imitation; elle occupait au Louvos ix grandes pièces parines de tableaux et de plètres moutes sur l'antique. Les élèves peintres, sculpleaux et architectes qui, au jugement de l'académie royale de piciniter, remportent les grands pris, sont pensionnés, cnovyés à Rome, et y séponrent cinq ans; tous les trois ans on y envoie le peintre paysgiste qui a remporté le prix. Cet état de choses éset mainten, à quedques changements près, jusqu'à prèsent. Par la toi du 3 brumaire an rv (1795), cette cacdémie fut comprise dans la troisième classe de l'institut, et par celle de l'an x (1893), elle fit partie de la quatrième, et fut transférée, ainsi que l'Institut, au Colley Mazaria.

ACADÉMIE DE SAINT-LUC. La communauté des peintres, sculpteurs et gra-

veurs de Paris existait depuis tongtemps comme la plupart des antres corps de métiers on professions. Cette commonaté obtuit, en 1704, la chapelle de Saint-Symphorien dont j'ai parié : elle la fit réparer et embellir; et, antorisée par lettres-patentes do 17 novembre 1703, elle établit dans une partie de cette chapelle une école de dessin. Il est présumable que cetle école reçut alors le titre d'Acadeair, qu'elle a constamment porté depois. Elle avait des concours, des prix et des expesitions qu'elle faisait en divers lieux. Cette soriété, de laquelle in r'est sorti que trés-peu d'ouvrages digues d'être cités, se maintal jusque vers l'an 1716. Alors les élévés de l'écule s'aint-Luc se réuniret à eux de Pacadémie royale qui, pour les recevoir, fit disposer une seconde salle au Louvre consacrée à l'étude du modèle.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES, 'dont les seances se tinrent d'abord dans la bibliothèque de Colbert, puis au Louvre, enfin aujourd'hui au palais de l'Institut. Colbert, voulant flatter le goût de Louis XtV pour les bâtiments et les louanges, réunit chez lui pour la première fois, le 3 février 1663, quatre hommes de lettres: Chapelain, Charles Perrault, l'abbé de Bourseix et l'abbé de Cassagne, il leur dit qu'il les avait fait appeler pour les consulter sur des matières de goût et d'érudition ; qu'il désirait qu'ils formassent un petit conseil qui pût se réunir deux fois la semaine, le mardi et le vendredi. Le lieu des séances était celui de la Bibliothèque de ce ministre, rue Vivienne. Cette académie naissante, dite petite académie, était chargée de composer les sujets et les légendes des médailles, les sujets et les inscriptions des tapisseries qui devaient être exécutées à la manufacture des Gobelins , les sujets et devises des jetons , et des inscriptions pour les bâtiments. Elle était aussi chargée de revoir et corriger les ouvrages en vers ou en prose, composés à la louange du roi, pour les mettre en état d'être livrés à l'imprimerie du Louvre. Colbert présenta les quatre académiciens au roi qui, content de l'emploi qu'ils faisaient de leurs talents, leur dit : « Vons pouvez, messieurs, juger de l'estime que je fais de vous, · puisque je vous confie la chose du moude qui m'est la plus prérieuse, qui est » ma gloire ; je suis sûr que vous ferez des merveilles ; je tâcherai de ma part · de vous fonruir de la matière qui mérite d'être mise en œuvre par des gens · aussi habiles que vous êtes. »

Le petit conseit on la prieta conderinte continuait à servir les intérêts de Colbert el l'orgueid in ori. Ce misistre étant mort en 1682, e Louvois lui ayant succedé dans la place de surintendant des bàtiments, l'académie, composée alors de Charpentier, l'abbé Taillemant, Quinsult et Charles Perroult, lui adressa un mémoire pour faire valoir ses services, et savoir s'il voultai les agréer. Après avoir fait parvenir leur mémoire, ils se présentérent au ministre qui les accueillit, leur promit protection; mais il ne voultu point reconsaître Perroult, qu'ut exclu.

Ces membres n'étaient que les agents du ministre; et l'académie n'avait point encore d'existence légale : le roi la nomanti la Pettle Académie, et les académiciens qualifiaient leur sociéé d'Académie des Inscriptions et des Medialles. Mais biendo telle prit de la consistance, et se composa d'un plus grand nombre de sociétaires. Au mois de juillet 1701, elle fut organisée d'une manière stable; on la soamit à un réglement qui tai donne te titre d'Académie rapute der Inscriptions et des Belaitifes, et qui fixe le nombre des academucieus a quarante, loud utils huoraries, dix passionamires, dix associaires, dix pelisonies et dix cièves, Le lieu de ses séances, dés l'am 1909, fut assigné dans un des appartements du Louvre. En 1731, des lettres-patentes confirmèrent les privilèges et règlements de cette tea cardémie et de celle des sciences. Dans la suite, quedques parties du réglement furent modifiers, Le fajanvier 1716 un arrêt du considé l'Est dounce à cette so-cièté le titre plus releves d'Academie rapale des hacriptions et Belles-Lettres, La classe des élèves fut superimér, et celle des associés augmentée de dix membres. Lorsqu'au 3 brumaire an v<sub>1</sub> 25 octobre 1795, on organisa Hustint de France, cette académie forma la froisime classe, ou actions de services acquelles des socies des sciences mondes et politiques. Depuis 1843, elle a repris son vieux nom d'Academie des Jascriptions et Relles-Lettres.

ACADÉMIE DES SCIENCES. Elle tim d'abord ses séamers dans la Bibliothèque du ori, pias an Douver, entil dans le patis de l'Institut. Après avoir était l'académie des inscriptions, Colhert s'occupa du projet de fondre une académie des seciences. Il se fit doumer un mémoir de tous les gens de lettres qui s'assemblaient alors chez M, de Montmort, consciller d'Étal, jains que de lous les savants répandus dans le rozamme et même dans les paux étrapes.

Cette academie devait severeer sur einą sciences geincipales: Ics nuthematiques, Tautromorie, la lottanque, la chinia, e Il mantini. Fun chose digne de remarque, e'est que le goux-ermeneul erut nicessaire d'ordonner aux astronomes de ure joint s'appliquer à l'actodopie; judiciaire, et aux elimitests de ne point chercher la Pièrre philosophale. Cette academie tint ses premières sénuees en (666, dans une salle basse de la Bibliothèque du roi, où i on construist un laboratoire pour les chimistes; et dans le même temps, pour les astronomes, on lif hâtir alleurs l'Observatoire dont j'ai parlé. Insupren (1699, cette academine cisista en vertur d'autorisation du roi; e ne fut que u cette annee qu'elle reçul nue formes shalle, un réglement, une existence légale, et un appartement au Louver. Tous ses avantages futuret conditiruis par lettres-patients de frevir 1713. Le roi, par les conseils de Colbert, pensionna, à l'époque de la fondation des academies des seciences et des inseriptions, tous les membres qui y claimit adnis, et phisècurs savants automax. Il poussa ses largesses jurqu'à donner des recsions à des exantles étauxes.

Elles leur parvenient par le moven de lettres de change. « A l'égard de celles qui se distribusient à Paris, dit Perrault, elles e portèrent, la presuière année, chez tous les gradiliés, par le commis du trisorier des bâtiments, dans des louresse de soie et d'or, les plus propres du monde, la seconde année, dans des bouresse de soir. Comme toutes choses ne pervinet denieurer « au même état, et vont naturellement en dépérissant, les années suivantes il ellat aller recevoir soi enteme les peussions chez le trésorier, en momaio ordinaire. Les années eurent bientôt quirae, seize mois ; et, quand on déclare se guerre à l'Espage, une grande partie de cet graffications s'amortirent. Il ne resta plus que les pensions des académicieus de la petite académie et de l'académie des seizeres.

L'académie des seiences, qui n contribué si puissamment aux progrès des

connaissances humaines, lorsqu'au 3 brumaire an 1v ou organisa l'Institut de France, fut mise à la première classe, sous le titre de Sciences physiques et mathimatiques; et, malgré quelques changements survenus depuis, elle a conservé ce rane.

ACADEME D'ADOUTECTIE. Elle ful projetée en 1671 par Collect, el se maintut avec une simple natorisation jusqu'an mois de Fevire 1717, popue on elle reent un etat fégal. Elle ent, comme l'Academie de scripture et de peinture, ses écoles, ses prus ets ses pensionnaires à florme; comme elle, par la 16 út al Jurunaire an rv. elle fit partie, d'abord de la froisième classe, puis, en 1803, de la quatrième classe de l'Institut.

ACTINES ACADÁMISE. Il ful élabli sous ce règne plusieurs autres institutions qui prirent le nom d'i touleuier. Dequis longtemps il existait des tripots, appérés Académies de jeux. Timé évole d'équitation et d'escrime fut fondér, pendul r'expene de Louis XIII, sous le nom d'évolueir rogate par la noblesse. Pen ai parté. Au mois de mars 1661, Louis XIV fonda une tendémie rogate par de danse, 1, dans l'intention de perfeccionner cet at ret d'en corriger les abuss. Co roi, par lettres-patentes de juin 1671, èrigea l'Opéra en Jendémie roquet de musique.

BIBLIOTHÈQUE DE ROL, située rue de Richelieu, 19° 58. Cette bibliofhèque éprouva les vicissitudes du sort labent sua fata libeth; et n'oblint une consistance honorable, un haut derré d'utilité, que sous le régne de Louis XIV.

Le roi Jean avait une bibliothèque peu nombreuse; elle se composait de huit à dix volumes; je eiteraj la tradnetion de la Worulité des Echecs, un Dialoque sur les substances, la traduction de Trois Décudes de Tite-Lire, des fragments d'une version de la Bible, un volume des Guerres de la Terre-Sainte, et trois ou quatre livres de dévotion. - Charles V, son successeur, qui aimait la lecture et uni fit faire plusieurs traductions, porta sa collection jusqu'à nonf cent dix volumes; ils étaient placés dans une tour du Louvre, appelée la Tour de la Librairie, Gilles Mallet, valet de chambre, puis maltre d'hôtel du roi, eut la garde de ces livres, et en composa, en 1373, un inventaire encore conservé à la bibliothèque royale; ils eousistaient en livres d'église, de prières, de miracles, de vies de saints, et surtout en traités d'astrologie, de géomancie et de chiromaneie, et autres productions des erreurs du temps. - Après la mort de Charles V, cette collection de livres fut en partie dispersée et enlevée par des princes ou officiers de la cour. Denx cents volumes du premier inventaire manquèrent; mais comme le roi recevait de temps en temps quelques présents de livres qui réparaient un peu les pertes, la bibliothèque se trouva encore

It Is a matters de clause crision escliaire mont matters de valous, Gei matters, nombreux à la cruz de la ville, formatique que experiente matters, de revue de la granule founde, et à un tile, formatique qui permi ai littre de resi etar reinione. De lettrice-pirturis du mais d'eschée l'escliaire. De lettrice-pirturis du mais d'eschée l'éche competitée le 21 and 100 (100), accessed la Galillance Domanie, vision orizontre du mais d'eschée l'éche que de l'escliaire de l'escliaire, vision orizontre du mais d'eschée l'escliaire de l'escliaire de l'escliaire de l'escliaire de l'éche escliaire, vision orizontre de l'escliaire de l'escl

composée, en 1423, d'environ huit cent cinquante volumes. Cette cellection disparet pendiar que le due de Bedfort, en qualité de règent de France, sélourant à Paris, Ce prince anglais, en 1429, l'achtela toul entière pour la somme de 1200 livres. Il paralt qu'il en lit transfèrer une partie en Angleterre. Ces volumes étaient, pour la plapart, eurichis de ministures, couverts de riches étoffes, et garant de feremois for ou d'arzent.

Louis XI rassembla les volumes une Charles V avait répartis dans diverses maisons royales, y toiguil les tivres de sou père, ceux de Charles, son frère, et, à ce qu'il paraît, ceux du duc de Bourgogne : l'imprimerie, qui commença sous son règne à être en usage, contribua à l'accroissement de sa bibliothèque. - Louis XII fit transporter au château de Blois les volumes que ses deux prédécesseurs, Louis XI et Charles VIII avaient rassemblés au Louvre, où se trouvaient les commencements d'une précieuse collection de livres, dont plusieurs provenaient de ceux que le duc de Bedfort avait tirés de la tour du Louvre pour les transférer en Angleterre. Charles VIII avait réuni à la bibliothèque royale celle des rois de Naples; Louis XII l'angmenta de celle que les ducs de Milan possédaient à Pise. - François 1et, en 1544, avait commence une bibliothèque à Fontainebleau : il l'accrut considérablement, en y transférant les livres que Louis XII avait réunis à Blois. - Cette bibliothèque de Blois, dont on fit alors l'inventaire, se composait d'environ 1890 volumes, dont 109 inprimés, 38 ou 39 manuscrits grecs, apportés de Naples à Blois par le célèbre Lascaris. François le enrichit de plus la bibliothèque de Fontainebleau d'environ 60 manuscrits grees, que Jérôme Fondul acquit par ses ordres dans les pays étrangers. Jean de Pins, Georges d'Armagnac et Guillaume Pelliciers, ambassadeurs à Rome et à Venise, achetérent pour le compte de ce roi tous les livres grees qu'ils purent trouver. Deux cent soixante volumes en cette langue furent, d'après le catalogue dressé en 1514, le résultat de ces aequisitions. Depuis, François 1er envoya dans le Levant Guillaume Postel, Pierre Gilles et Juste Tenelle. Ils en rapportèrent 400 manuscrits grees et une quarantaine de manuscrits orientaux. La bibliothèque de Fontainebleau s'accrut encore des livres du connetable de Bourbon, dont Francois ter confisqua tous les biens. Malgré cet accroissement, les manuscrits grees, dans cette bibliothèque, l'emportaient sur les livres français, dont le nombre n'était que de 70 volumes. Il faut attribuer eette préférence, moins au goût de ce roi, qui n'entendait pas le grec, qu'à celui de ses savants bibliothécaires, Guillaume Budé, Pierre du Chastel ou Chastellanus, Meltin de Saint-Gelais et Pierre de Montdoré.

Henri II, en 1356, d'après les instinuations de Baoul Spifanne, rendit une ordonnace qui serait devenue très-prolitable, si on l'ent lostrevée. Elle enjogiali aux libraires de fournir aux bibliothèques royales un exemplaire en vétin et relié de tous les livres qu'ils inomireraient par privilège. L'es régues souvants, temps de persécutions aveugles, durent avoir une funeste influence aur la bibliothèque royale. L'affreux cardinal de Lorraine lit emprisonner à la Bastille Aymar de Bancounte, premier président de Paris, qui y mourut de douteur en 1555; et sa bibliothèque, confisquée, not réunie à celle du roi. Pierre Montdoré, qui en était dans bibliothèque, confisquée, not mosquence de cette même persécution, fut, quelques

aunecs apres, en 1567, obligé d'abandomer la bibliotteque, et de s'entuir à Saneere, oil i mourt de chagrit. Amy of le renquelaç, et rendi quelquies services aux gens de lettres, eu leur communiquant des manuserits. Il parall qu'aunt lui cette bibliothèque ne servait qu'à ceux qui en avaient la parde, leur Gosselin, abors gardien, et la préceation d'écrire sur un mauscrit in-leur Gosselin, abors gardien, et la préceation d'écrire sur un mauscrit in-litué Marquerite historiale, par Jean Massae, on ils que le président de Vally, fameux ligueure, se sissit, en 1593, de la bibrairé du nri que le président de vally, fameux ligueure, se sissit, en 1593, de la bibrairé dont je viens de donner le cupes, on enlève la premier chaire du manuscrit dont je viens de donner le lemps, on enlève la premier chaire du manuscrit dont je viens de donner le futire, que Gaillaume Rose, évêque de Senlis, et Pigenat, euré de Paris, autres futires que Gaillaume Rose, évêque de Senlis, et Pigenat, euré de Paris, autres futires l'index ligieures, frent, dans un autre temps, phuseurs elantieve pour envahir la hibliothèque royale; mais qu'ils en furent empêchés par le président Brisson, à la sollicitation de lui Gosselin.

Henri IV, maltre de Paris, ordonna, par lettres du 15 mai 1594, que la bibliothèque de Fontainebleau serait transférie dans sa capitale et la fid-poser l'anués suivante dans les bâtiments du collège de Clermont, Elle s'augmenta, vers extle époque, d'un grand nombre de livres précieux. Catherine de Médies avait laissé une collection de manuscrits hebreux, grees, latins, arabes, français, tabliens, au nombre de plus de Justi entis. Cette collection proveniit de la succession du marchail struzzi. Catherine se l'appropris, sous précètes que ces livres provenaient de la bibliothèque des Médieis. Après la mort de cette reine, Henri IV ordonna l'acquisition de cette collection qui ful transférée en 1599, au collège de Clermont. Les jésuites furent rappeles en 1601; on leur rendit leur collège et on transporta la bibliothèque du roi dans une salle du clottre du couvent des cordeliers : ces livres étaient alors sous la garde de Cassaulon.

Sous Louis XIII, la hibliothèque royale fut enrichie des livres de Philippe Huraull, évêque de Chartres, au nombre de 118 volumes, dont 100 manuscrits grecs; de eeux du sieur de Brèves, ambassadeur à Constantinople, consistant en 108 beaux manuscrits syriaques, arabes, persans, turcs, qui avaient été acquis et payés par le roi pour faire partie de sa bibliothèque; mais le cardinal de Richelieu s'empara de cette collection, ainsi que de la bibliothèque de La Rochelle, dont il composa la sienne, qu'il légua à la Sorbonne. Sous le même règne, la bibliothèque du roi, restée an couvent des cordeliers, fut transférée dans une grande maison appartenant à ces religieux, et située rue de la llarge, au-dessus de l'église Saint-Côme. Les deux frères Pierre et Jacques Dupuy en furent nommés gardes, et Jérôme Bignon, grand-maître : elle consistait alors dans environ 16,746 volumes, tant manuscrits qu'imprimés, On doit à Louis XIII, d'avoir rétabli une ordonnance (1617) de Henri II, qui n'a pas peu contribué à l'accroissement de la bibliothèque, et qui porte ce qui suit : A l'avenir ne sera octroyé à quelque personne que ce soit, aucun privilège pour faire imprimer ou exposer en vente aucun livre, sinon à la charge d'en mettre gratuitement deux exemplaires en la Bibliothèque du roi.

Sous le règne de Louis XIV et sous le ministère de Colbert, cette bibliothèque

acquit une consistance et des richesses qu'elle n'avait iamais eues (1); pour la première fois, rendue accessible au public, elle favorisa puissamment les progrès des comaissances humaines. Louvois succèda à Colbert dans la direction de cette bibliothèune : il continua son ouvrage, chargea les ministres français dans les cours étrangères d'acheter des manuscrits et des imprimés ; on en recut de toutes parts. Le père Mabillon voyageait en Italie pour le même objet : il procura à la bibliothèque plus de quatre mille volumes imprimés et plusieurs manuscrits. On aequit dans le même temps eeux de Chantereau-Lefèvre. Les savants, envoyés par Colbert dans le Levant, faisaient aussi à leur tour parvenir à la bibliothèque les fruits de leurs investigations. En 1697, le sieur Bouvet, missionnaire, apporta quarante-deux volumes chinois que l'empereur de la Chine envoyait en present au roi. Avant cet envoi, il n'existait dans la bibliofhèque que quatre volumes en cette langue : ils s'y sont, dans la suite, considérablement multipliés. - En 1700, l'archevêque de Reims donna à la bibliothèque royale einq cents manuscrits hébreux, grees, latius et français. On acheta pour elle trente-cinq volumes manuscrits sur la Lorraine; le père

(f) Elle facerat du fonds du comé de Bethum, composé de 1933 volumes manuerita, dont júts de Sos ont remplis de lettres et le poéves originales sur l'histoire de France; — Vers 1662, du fonds d'Anione de Lumerie de Brienne, composé de manueritis sur l'histoire de France; — Baris le mérine temps, de la histoire que l'appare l'injuire, sour Duferen, composée de neuf à dix mille volumes, d'une quaractation de kunnerstris ferce, et de cent manueritis lature et illaiens, etc.;

B'un recueil immense de pièces sur le exedinal Mazarin, en 546 volumes; Du rubinet des médailles du Louvre, collection très-remarquable par ses rarciés, ses antiquités et

ses pierres prévieuses;

Du rabinet de modaliles dunt J.-D. Gastun, due d'Orléans, fit, en 1000, présent au rol, ainsi que de ses livres et manuerits;

Un grand recueil des estampes de l'abbe de Marolles, contenant 224 volumes in-foito;

Des pièces et ornements en or trouvés, pres de Tournay, dans un tombeau qu'on a eru être estul de Chibbèrie : ces objets riches et entieux faisaient partie de la collection du cabinet du Louvre;

Des livres du sieur Carcavi, dont, en 1667, Collect lit l'acquisition;

De plusieurs l'erres que ce ministre faisait arheter dans les veules, soit en France soit à l'étranger; 18-729 volumes in-folo et 1588 in-1-, provenant de la hibitoflique de M. Fouquet, manuscrits ou imprimés, arquis en 1687;

De 2,156 volumes mammerits, dont tut en langue hebraque, 343 en arabe, samaritain, persun, ture et autres fugues suresse soleatales; 229 en langue greeque, et 1122 en langue latine, italienne, française, estapande, etc.; en outre, de 1437 livres imprimés, tous provenant de la bibliothèque du cardinal Mazarin;

D'une partie des livres orientaux de Jean Bolins et de 1100 manuscrits hébreux, arabes, tures, persans, grees, latius, francais, esclavous, et de prés de 600 volumes imprimés dans ces langues, prorenant de la bibliothèque du sevant Bilbert Gaulmin;

De G2 manuscrits grees, que M. de Monceaux recneillit dans le Levant, où il fut envoyé exprés en 1887;

De la labiliothèque de Jacques Mentel, médecin, composec d'environ dix mille volumes, dont une einquantaine de manuscrits, acquise en 1670;

De 16t volumes, que l'ambassadeur de Purtugal avait fait arheter à Lisboune, concernant l'histoire d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Espagne, etc.; De plusieurs livres Imprimies, reuss journellement de Hollande, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Ha-

lie, elc.;

Be 310 volumes m-folm, confemant des copies de titres conserves dans les chambres des comptes, nai-ous refuireusés, etc.;

De 630 manuscrits hébreux, syriaques, cuples, arabes, tures, persons, et d'une frentaine de manusents gres recueillis par le père Michel Vausleb, savant orientaliste que Golbert, en 1672, avait envoye dans le Levant.

Enfin, en 1081, un comptait dans la Bibliothèque royale, 10,542 manuscrits, sans y comprendre ceux de Brienne et de Mercray, et custum 10,000 imprimés, non compris les divers recuells d'estampes et de cartes de ejécraphie.

Fontenai, revenu de la Chine, remit au roi douze gros volumes, les uns chinois, les autres tartares. - En 1701, deux cent cinquante manuscrits provenant de la bibliothèque d'un docteur de Sorbonne, appelé Faure, furent achetés ; on y ioignit deux manuscrits donnés par Sparwenfeld, maltre des cérémonies de la cour de Suède, un Missel romain d'une grande antiquité, et une relation de voyage en langue russe. Cette relation était le premier volume en cette langue que possédat la bibliothèque. On acheta à Rome un manuscrit de Pétrone, où se trouvent le fragment du Festin de Trimalcion et plusieurs antres morceaux de cet écrivain licencieux; Tibulle, Properce et Catulle en entier; l'Épltre de Sapho, celle de Phaon, et le petit poème du Phénix, par Claudien. Ce dernier manuscrit fut trouvé, dit-ou, à Traw en Dalmatie. - Une caisse était depuis quinze ans, déposée à la douane sans être réclamée; on la fit enfin ouvrir : elle conlenait quatorze portefeuilles remplis de livres tartares qui furent remis, en 1708, à la Bibliothèque royale. - En 1713, cette bibliothèque recut, entre antres richesses, le legs de Caillé du Fourny, contenant l'inventaire des titres conservés dans la chambre des comptes de Lorraine et de Bar; celui de Gallaud, consistant en cent volumes on portefenilles de manuscrits arabes, turcs, persans, etc. En 1711, François de Gaignières fit à cette bibliothèque une donatiou d'une bien plus haute importance : il lui lègua son immeuse et très-riche cabinet. Tous les jours des legs, des présents, des acquisitions et des tributs de la librairie augmentaient ce précieux dépôt des erreurs, des vérités et des counaissances humaines.

Le changement le plus notable qu'il éprouva, sous le règne de Louis XIV, fut sa translation de la rue de la llarge dans la rue Vivienne. En té66, Colbert acheta des héritiers de M. de Beantru deux maisons voisines de son hôtel, rue Vivienne : il les fit discoser convenablement, et les livres y furent transportés.

Sous la régence du duc d'Orléans, le local de cette collection toujours eroissante étant insuffisant, on s'occupa de la placer ailleurs, il existait dans la rue de Richelieu un hôtel immense qui portait le titre de palais, qu'avait fait construire et qu'avait autrefois habité le cardinal Mazarin, Après la mort de Mazarin, eet hôtel fut divisé en deux parties : l'une, du côté de la rue Vivienne, fut le lot du duc de la Meilleraie, et porta le nom d'Hôtel de Mazarin jusqu'en 1719, époque où le roi en fit l'acquisition pour la donner à la Compagnie des Indes, Ou y a depuis établi la Bourse; l'autre partie du palais Mazarin, située du côté de la rue Richelieu, échut au marquis de Mancini, et devint l'Hôtel de Nevers, On y avait placé la banque du système de Law; cette banque, ruinée de fond cu comble, laissait un local vide. L'abbé Bignon, bibliothécaire, décida le régent à ordonner, en 1721, que la bibliothèque serait placée à l'hôtel de Nevers. Sans retard, on transporta une grande partie des livres que l'on placa sur des tablettes faites à la hâte, et dans la partie même du palais Mazarin où ce cardinal avait eu la sienne. Ses richesses s'augmentérent toujours, et avec une ranidité qui ne nous permet plus de les détailler. Je dirai qu'après l'an 1790, époque de la suppression des maisons religieuses, cette immense eollection s'accrut d'un grand nombre de llyres manuscrits ou imprimés, provenant des bibliothèques de ces maisons supprimées.

Voici quelques notions sur les bâtiments de la lidistidhéque royale, sur ses objets curieux, ses divisions en différents dépôts, et sur la quantité de volumes imprimés ou manuscrits qu'elle renferme aujourd'hui, Quand on a traversé le vestibule, ou voit une grande cour environnée de latiments servant à la bisloithéque, qui occupe encore à untres parties de Athiements contigue. Cette bibliothèque se divisait autrefois en cinq dépôts: les manuscrits, les tieres imprimés, les sudailles et antiques, les gravures et les titres et généalogies. Ce deniter lépôt a été supprimé pendant la révolution.

Une partie des MANESCRITS est déposée dans l'ancienne galerie du palais Mazirin. Cette préciense collection se compose d'environ 80,000 manuscrits tant orientaux qu'en autres diverses langues européennes.

Le cohient des estempes et planches graneies, qui occupe plusieurs pièces de l'ences du baliment, fut commente par la collection de peintures d'objeis d'îlistoire naturelle, de plantes du jardin hotanique et d'animanx de la ménagerie de Blois, dont Gaston, due d'Orléna, avait fait présent à Louis XIV. Pepuis cette collection a été continuée par les plus halàies artistes de son temps, tuis elle sernichit de 281 portefeuilles de l'albè de Marolles qui avait recueilli des gravures depuis 1170, époque de la missance de cet art, jusqu'à son temps, du y joignit les gravures des évenements militaires du règne de Louis XIV, des vues des maisons royales, etc.; les planches gravies du cabinet de Caignières, du sieur Berurde plen, du marcéntal d'Uxelles, des sieurs Ferret de Fontette, de Beçon, de Mariette et de Caylus, et la collection de differentes estamps, faites pour orner une édition du Dante, de l'an 1481. — Entre autres peintures à goudene sur pagier, sur vélin, on remarque le portrait du roi l'eau, mort en 1364, monument le plus annéin de la peinture en France: il est peint sur toile collès sur bois; l'est représente en busse et en prote l'ast peint sur toile collès sur bois; l'est représente en busse et en prote l'ast peint sur toile collès sur bois; l'est représente en busse et en protein du roi l'est presente en busse et en protein de l'est presente en busse et en protein de l'est peint sur toile collès sur bois; l'est représente en busse et en protein de l'est presente de la peint sur chair de l'est presente en busse et en protein de l'est presente en le leur en l'est per l'este de l'est presente en l'est par l'este de l'est presente en l'est per

Cubinet des neduilles et autiques, situé à l'extrémité de la grande galerie du dépot des liters jusquiraies. La pièce principale de ce dépot est éclairée par huit croisées; les trumeaux sont ornés de tables de marbre qui soutiennent des médaillers ou armoires d'une menuiseire errichie de dorures. Chaque armoire offre 200 tiroits, dans lesquels sont rangées les différentes suites de médailles d'or, d'argent, de bronze, qui composent cette collection, une des plus riches de l'Europe. Cette salle est décorée de plussures tableaux de grands maîtres.

Mais as plus précieuse décoration consiste dans les médailles rares, et dans pulseurs autres objets dantiquiés conservés dans ce dépôt. A vant François Iv, aucun roi de Franço a variat pensé à réunir des médailles antiques. Ce roi en possédait environ vingt en or et une centaine en argeut, qu'il avait fait enchaiser dans des ouvrages d'orfévrerie comme ornement. Ul rassemblas encore quelques autres médailles qu'il plaç dans son garde-meutélo ou alleurs. Le goût des lettres faisant des progrès sous ce règne, tout ce qui s'y rapportait oblin faveur; les médailles qui sevent à listre des progrès es pristoire, à en écalirér les points obscurs, et souvent à suppléer à ses lecunes, commencé-ent à trouver des amateurs zérès. Aux médailles de François Er, tuent il Joignet celles qu'il avait recueillies, et celles qu'i compossient la riche collection que Catherine de Médicis vant apportée en François et, tuent il Joignet celles qu'il avait recueillies, et celles qu'il onpossient la riche collection que Catherine de Médicis vant apportée en François et, mauserités

The state of the s

de la bibliothèque de Florence. Charles IX acrut encore cette collection, ui destina un lieu particulier dans le Louvre pour la placer convendiblement, et fut le premier qui crea une place spéciale de garde de ces médailles et antiques. Il acrut cette collection de relle du cédère Croslier, mort en 156. Pendant les troubles qui d'abolivrent la France sous cer rigne de sous les suivants, et surfont pendant les désordres de la Ligue, cette collection, qui consistait en antiquirés de diverses espéces, en médailles, en pierrories, et que les sarants du temps plaçaient au rang des merveilles du monde, fut presque entièrement dispersée et pilife.

Henri IV essaya de réparer ces pertes. II recucilit plusieurs pièces soustraite, sit venir à Paris, en 1680, is seiur de Bagarris pour être le garde de ses médialites et antiques, qu'il voulait placer à Fontainebleau, près de sa hibio-thèque : il fit quelques acquisitions. Bagarris secondait les veus de ce roi que la France pentil bientità après. Alors cette collection, qui commençait à recevoir de la consistance, fut entièrement abandomnée sous Louis XIII; et Bagaris, malgrés ess efforts, se vit obligé de cesser ses fonctions de garde, et de se retirer dans son pays avec les médiailles et les pierres gravées qu'il avait apportées.

Louis XIV üt rassembler toutes les médailles et raredés qui se trouvaient dans tes diverses maisons royales, y joignit celles qu'avait réunies dans son château de Blois, Casdon, due d'Orkians, son oncle, et, du tout, composa ce qu'on nommit au Louvre le Cebiset de Natiques. L'abbé Truneau, garde des médailles de Gaston, le devint de celles du roi. En 1667, tout ce qui composait ce cabinet du transféré à la Bibliothèque royale, alors stitue eru Vivienne. Par les soins de Colbert, ce dépot s'accrut considérablement : le sieur Vaillant, célèbre aniquaire, envoje par ce ministre en Italie, en Sielle et en Gréce, reivit, au bout de quelques années, chargé d'une riche moisson. Les médailles du roi furent pressue aumentées de moitié.

Le succès de ce voyage en fit ordonner un second. Vaillant partit en octobre 1674 pour les côtes d'Afrique ; il fut pris par les Algériens, et fait esclave peu dant quatre mois: il courut plusieurs autres dangers. Après avoir obtenu sa liberté, il se vit obligé, pour sauver une vingtaine de médailles d'or, les seules qu'il apportait de son voyage, de les avaler. Il fit un troisième voyage en Égypte, en Perse, et en revint chargé d'une grande quantité de médailles rares. Vaillant n'était pas le seul investigateur des médailles antiques : les sieurs Vansleb, Petit de la Croix, Antoine Galland, de Nointel, ambassadeur de France à Constantinople, et le fameux voyageur Paul Lucas, avaient les mêmes ordres, et concoururent à enrichir le dépôt de plusieurs antiquités et objets d'une grande rareté. Je ne puis parler iei de nombreuses acquisitions que fit le gouvernement pour ce dépôt, ni de plusieurs dons très-considérables dont l'enrichirent divers partieuliers et sociétés; mais je crois ne pas devoir passer sons silence la réunion à ce dépôt de la collection de M. Pélerin, collection composée de plus de trente mille médailles. Cette réunion s'opéra en 1776. Actuellement on compte environ 80,000 médailles décrites et la plupart gravées dans l'ouvrage de M. Mionnet.

Cette magnifique collection, fruit de tant de recherches, de voyages lointains

et de dépenses, qui était un objet d'admiration pont lons les connaisseurs, français et étrangers, fut, dans la nuit du 5 au 6 novembre 1831, enlevée en partie, dénaturée et réduite en lingots par Fossard, l'orçal évadé du hagne de Brest, et Drouillet, forcat gracié.

An milieu de la salle se trouve un buffet chargé d'un grand nombre d'objets précieux, vases, statucties, utensiles divers. Des antiquités divers et fort curieuses sont déposees dans des armoires vitrese, Ces richeses proviement, en partie, de la collection de de Caylus ou du trésor de la Sainte-Chapelle, on de celui de Saint Benits. Etafin, on voit aussi dans cette saine de trés-belles armoires avant apartenu à des rois de France on à des personnages illustres.

Ant-dessus du cabiace des medailles, il existe une salle qui contient une fort reine collection de vases antiques, de statuetes, de caisses à monise et d'autres antiquites. Enfin, au rez-de-chaussée près l'entrée de la salle de lecture, on a réuni un certain nombre de statues et de bas-reliefs. C'est là que se trouve le fameux Zoliaque de Irendezal. Le natire nomment égyptien du plus hant interêt, la chambre dite des rois à Sermac, rapporté par M. Prisse, a été disnose irrès du grand escalier de la bibliothème.

La Bibliothèque royale n'était, avant la révolution, ouverte que deux jours de la semaine; aujounthiu eile est ouverte tous les jours, depuis dix heures du matin jusqu'à trois heures après midi, excepté les dimanches et fètes, et le temps des vacances. On y fait des cours de langues orientales, d'archéologie et de diplomatique.

matoritéçte nes avocats. In evidere avocal consollant, Éléune Gabrian, sieur de Biparônd, Jegua en 1719 sa bibliolitéque à ses conféres, et ajouta des fonds pour son entrelieu. On la place dans une galerie du biliment de l'avanteure de l'Archeetèch. Le si mai 170s, l'ouverture de cette bibliothèque se lit avec solemité. Les fonds l'égués n'étant pas suffisants, un arrêt du partiement du 31 août 1722 augments d'au cinquième la somme de vingil tirves qui se payait à la réception des avocats et procureurs, et altribus cette augmentation à l'entretien de cette bibliothèque. En jour de chaque sensine, buit ou uneuf avocats s'y rassemblaient, et y domnaient des consultations gratuités aux pauvres. Tous les quince jours, li s'y tenait des conférences sur des matières de jurisprudence. Cette bibliothèque était dévocrée des potraits de plusieurs avocats célèbres et de cetul du fondateur. La bibliothèque des avocats fut, pendant la révolution, réunié à celle de la ville : mais ette n'en fait plus partie maintennt. Elle est stuice au Palais-échastice.

MANUFACTURE DES GOBELINS, OU Mounfacture royale des Topissevies de lu Couronne, située rue Mouffetard, nº 270, presque à l'extrémité méridionale de cette rue.

Dès le quatorrième siècle, dans le faubourg Saint-Marcel, et sur la rivière do Bièvre, dont l'eau était, disait-on, très-propre à la teinture, il existait des drapiers et teinturiers en laine. Un de ces teinturiers, nonnué Jean tobelin, y demeurait en 1490 : il s'était eurichi, et avait fait de grandes acquisitions sur les hords de cette rivière. Ses successeurs travaillérent avec le même succès, et donnérent de la célébrité au nom de Gobelin, que le public appliqua au quar-



tier où se trouvait leur établissement, et même à la rivière de Bièvre qui le traversait.

Aux Cobelins succédérent les sieurs Canave, qui commencèrent, à ce qu'il paralt, à fabriquer des tapisseries de haute lisse. Les Canaye furent, vers l'an 1635, remplaces dans eette fabrique par un Hollandais appele Gluck, et par un ouvrier appelé Jean Liansen, qui excellait sur tous les autres. La beauté des ouvrages qui sortaient de cette fabrique attira l'attention de Colbert; il résolut, pour la perfectionner, de la mettre sous la protection spéciale du roi, et de l'employer uniquement à son service. A cet effet il acheta, en 1662, toutes les maisons et jardins qui forment aujourd'hui le vaste emplacement des Cobelins, et y lit construire des atcliers et des bâtiments considérables pour les logements des plus habiles artistes qu'il y attira. Ce ministre fit, en 1667, rendre un édit qui procura un état stable à cet établissement, dont le célèbre Lebrun, premier peintre du roi, eut la direction. Plusieurs salles ou galeries de cet établissement sont ornées de quelques figures en plâtre, de tableaux et de tapisseries anciennes et modernes. Outre une école de dessin, destinée aux ouvriers, il se fait chaque année, dans cette manufacture, un cours de chimie appliquée à la teinture.

Le public est admis dans les salles et aleliers de cette manufacture, tous les samedis après deux heures.

MANUFACTURE DES GLACES, située rue de Beuilly, quartier des Quinze-Vingts, au faubourg Saint-Aptoine.

La France était tributaire de Venise, d'où elle tirait toutes ses glaces, lorsque Lastache Graudmont et Jean-Antoine d'Autonneuil obtinrent, le 14º aoû (1651, le privilège de fabriquer des glaces et miroirs à Paris. Cette entreprise, qui n'était qu'une spéculation linancière, languissait. En 1666, Colbert donua à cette manufacteure consistance qu'elle n'avait jamais eu, f'érige en manufacteure royale, et til construire les vastes batiments qu'elle a occupés jusqu'en 1850 dans la rue de Reuilly. En 1688, Losse de Néhon inventa la manière de couler les grandes glaces i leur coulage s'exècutait à Saint-Cobain, d'où un les euvoyait brutes à Paris, la, on leur donnait le poil et le tain,

AQUEDICS, FONTAINS ET POUPES. Fai parté de trois aqueolurs destinés à embelir les fontaines publiques et partienlières de Paris, de l'aqueolue du présult-Gervais, et de celui de Belteville. J'ai parté de la pompe de la Samaritaine; enfin, J'ai fait mention aussi de la construction de l'aqueolue d'Arcueil. Ces rios aqueduces cette pompe ne pouvaient plus sultire a alimente ples fontaines existantes; elles tarissaient de toutes parts par les vices de l'administration. Depuis l'an (531, Pusage s'était léathi de gratifier de quatre lignes d'eux chaque prévoit des marchands et chaque échevin qui sortaient de charge. Ces générosités renouvelées fasisaient taris es foutaines. Alors l'administration, révoquais la plupart des concessions faites à des particuliers; puis on recommençait à faire de nouvelles concessions, et même on établissait fasteusement de nouvelles fontaines, sans s'embarrasser si elles pourraient être alimentées. Au mois de mai 1640, on procéda à une nouvelle distribution des eaux de Paris,

61

ce qui n'empêcha pas les fontaines d'être encore dans un état lauguissant, lorsqu'on imagina un nouveau moyen de les alimenter.

NOME, DE PONT NOTRE-DAME, CONTÍGUE À CE PONT DU CHÔ DE D'ATAL DANIEL DONNcharge de la direction de la pompe dite la Samardiane, propose, an Folo, d'établir au pout Notre-Dame une machine semblable. Il se charges d'élever treute de quarante pouces d'euu de la rivière, pour la somme de 20,000 livres. Le 27 février 1670, ces propositions furent adoptées. A peine ce marché fut-il conclu, qu'un autre mécanicien, nomme Jacques Demance, presunta le projet d'une secunde machine, composée de huit corps de pompe, qu'il d'evait placer audessus du même pout Notre-Dame. Il promettait d'élever cinquante pouces d'enu au 15 avril suivant, et demandait 10,000 livres. Le 21 mars de cette même aunée, ces propositions furent admises : Demance remplit avec exactitude tous ses engaçements. Daniel d'olly, en 1671, termina son mécanisme. Par l'effet de ces deux machines hydrauliques, le volume des caux de Paris fut augmenté de quater-vingts pouces.

On établit ensuite plusieurs fontaires. Voici les plus importantes. Celle de Saint-Mietal, à Fertremité supérieure de la rue de la large (1682; celle des Cordeliers, cutre la rue du Paon et le passage du Commerce (1682—1717); celle de Saint-Servey (1682; celle de Labousse, au coin des rues de Seine et Saint-Victor (1686—1678; celle de Montanoraey (1713, celle de Saint-Martin, au coin de la rue du Vert-Bois (1782); celle de montanoraey (1713); celle de Saint-Martin, Cambrai (1624. Cambrai (1624. )

PONT-DONAL, qui communique des quais du Louvre et des Tuileries aux quais d'Orsay et le Voltaire. Jà parté du bar qui servait à la communication de Présux-Caleres aux Tuileries, et du Pearl Barbier qui fut, en 1632, substitué ace bac. Co pont fut, le 20 février 1640, entièrement emporté par les glaces-Louis XIV ordonna qu'il serait reconstruit en pierres et à ses dépens. Les premières fondations furent posées le 25 octobre 1663. Mansard et Gabriel fourriur les dessins de cette construction, mais l'inspection et la conduite en furent conflées au dominicain François Romain. Ce pont fut fondé sur pilotis avec enrochement (1).

CAFES. En 1669, Soliman-Aga, ambassadeur de la Porte auprès de Louis XIV, introduisti l'usage du café à l'aris. Quelques années après, un nommé Passul, Arméniere, étabilt un café à la foire Saint-Germain. Le temps de la foire écoulé, il transporta son établissement au quai de l'École, et attira un concours assex considérable d'amateurs. Il eut un succès que ne parent obtenir ceux qui le remplacèrent. La mode du café commençait à passer, lorsqu'un Siciline nommé François Procope la remite ne vigueur. A l'exemple de Pascal, il s'étabilt d'abord à la foire Saint-Germain, orna magnifiquement son établissement, attira beaucoup de monde par la bonne qualité du café qu'il servait : puis, vers l'an 1689, il fix as a demoured ans la rucé de Possés-Saint-Germain, en face du théd-

Il se compose de cinq arches à piein cintre, dont le diamètre moyen est de 22 mètres; sa largeur, entre les têtes, est de 17 mètres, et sa longueur totale, entre les culess, de 128.

tre de la Comédie-Française. Ce voisinage y attira plusieurs anteurs dramatiques et autres gens de l'ettres : il devint le plus célèbre café de Paris. Cependant les succès de Procope firent maltre plusieurs établissements de ce geure. Le café de la Régence, sitté sur la place du Palais-Royal, obtint une grande célèbrité, surfoit casas des ioneurs d'échers ou le fréuentaient.

Ces établissements se multiplièrent, et sous le règne de Louis XV on en comptait plus de six cents à Paris. On fait aujourd'hui monter ce nombre à près de quatre mille.

SPOCTACES. La scèue française, protégée par le cardinal de lichelieu, avait déjà, sous le rique pécielent, lait de grands et rapides proprès; la tragédie, illustrée par flotrou, et surfout par Corneille, atteignait, à quelques égards, les limites de la perfection. Molière tira la scène comique de l'était d'obscurité où celle avait totojours fangui avant lui. Aux grossières bouffonneries, aux farces lièrencieuses sucrédia la vraie comédie, soumise à des règles certaines, la comédie à caractère.

Paris, sous le régne de Louis XIV, eut plusieurs fliédtres : ceux de l'hôtel de Bourgogne, du Palais-Royal, du Petit-Bourbon, de la rue Guedeguad et de l'Opéra: mais ces théâtres ne servirent qu'à trois espèces de speclacles : les Français, les Italieux et l'Opéra. Ou va voir quels évênements se rattachent à leur histoire,

THÉATRE DE L'USTEL DE BOURDOCKE, SIBÉ TUE MADOORSIL LES CONFÉRÉS de la Passion qui conservaient toujours sur ce théâtre leur prééminence et leurs auxiens droits furent supprimés par un édit de 1677, et les revenus du théâtre furent unis à l'Hôpital-Genéral, pour être employés à la nourriture et à l'entrétein des enfants froncés.

A partir de 1639, ce théatre fut occupé par une troupe italienne. Dans cette troupe, deux acteurs as firent une réputation distingué : Tibéro l'isordit, surnommé Seranaucole II; et Dominique, qui remplissait les riles d'Arlequia. Neuraucole, arrivé à Paris, ful resentié à Lois XiV, dès qu'il fut en présence du jeune prince, il laissa tomber son manteuu, et parut en costume de son présonage, avec son clien, son perroquet et as guilare. Alors, s'accompagnant de cet instrument, il chanta deux couplets italiens, où son perroquet et son chien, qu'il avait dresse's, firent leur partie. Cet étrage concert plut beunoup au roi, qui conserva pour Searamonche une sorte d'affection. Depuis, cet acteur devint à la mode.

L'artequin Ibunistique, plus instruit et plus considéré que son confrère Searamouche, exceliat dans ses rolles. Sous le masque, il brillait par des traits d'esprit, de naturel, d'originatifié, et par une gatté qu'il communiquait facilement aux specialeurs. Ebrs du lhésiter, c'était un autre homme : il se montrait sérieux et même mélanodique : cette alternative de caractère a été souvent remarquée dans ecux qui font procéssion d'amuser les sutres.

Les Italiens jouaient des pièces françaises; les comédiens nationaux prétendirent qu'ils n'en avaient pas le droit. Le roi voulut être le juge de ce diffé-

La Scaramonche devait être Napolitain; le Pantalon, Vénitien; le Docteur, Rolonale; l'Artequin, ainsi que le Mezatin, devalent être nes dans la Lombardie.

rend, Baron, celebre acteur des consédens français, se présenta pour défendre leur précetaine, el Dominique voit pour soutenir celle des Halicous, Après le plaidoyer de Baron, Dominique dit au roi : - Sire, comment perlevai-je? — Parte comme lu voudrus, répondit le roi. — Il n'en faut pas davantage, dit Dominique, Jai gage me acuse. - On assure que cette décèsion, quoipne obteme par surprise, eut son effet, et que depuis, les comédiens italiens Jonérent des pièces françaises.

Ces comédiens conservaient envore le cynisme det spectacles du temps passé; leurs piéces, outre des indécences, nitéressaient les spectateurs par des porfraits matins, facilement applicables à des personnes paissantes. On ne les joue pas impunément, Les talianes ciaient sur le point de donner au public une pièce intitulée le Fausse Praté; madame de Maintenou se ceru désignée sous ce tirr, et la disgrade des comédiens fut résolue. Au mois de mai 167, un ordre du roi fit fermer leur théstire, les scellés farent apposés sur foutes ses portes. Ces comédiens se présentéerne devant le monarque pour lui finir des representations. Il leur répondit : l'ous ne devez pes rous plaindre de ce que le cordinal Mazaria vous neit qu'ille roite pour jes que stales ne France à piet, et moistenent eous parez, gagad nous de bira pour vous se relourare en cerrouse. Les lialiens ne pureut réplique; als se relicirent dans seu rays. Ne de lemps aprés la mort de Louis XIV, le régent fit venir une nouvelle troupe d'Itali-ins, qui, comme la prévêdente, covuge l'Abet de Bourgouge.

Ce thédite ne servait pas seulement aux Italiens : des comédiens français y jouaient alternativement. Le théatré du Morais apant élé fermie de démoit en 1673, les acteurs de la troupe qui l'avait occupé, dont plusieurs étaient distingués par leurs talents, et qui jouaient avec succès les tragedies de Corneille, se reminernt en partie aux comédients français de l'hôtel de Bourgouge. En 1680, la troupe française de ce théâtre fut, par lettres du roi, réunie à cel'e de l'hôtel de Gúrégand.

THÉATRE DE PETIT-BORBON, placé dans l'hôlel qui avait appartenn au connébble de Bourhon, hôlet sluis près du Louvre, d'émoit en grande partie en 1525, et dont il ne restait que la chapelle et une vasie galerie. Dans cette galerie on avait dresse un théatre où la cour dounait des fêtes, des ballets où les prinees et Louis XV lui-même, dans a jeunesse, vennient danser publiquement. En 1660, pour agrandir la place du Louvre et construire sa façade, on démolit la galerie de l'hôlet du Petit-Bourbon.

prove De MOLEBRE. Le cardinal de lichetieu, en etablissant deux libétires dans son hôtel, en protégeant les acteurs, avait insi la camédice in hommer. Des jeunes geus de Paris, donés de quelques talents, à la tête desquels était Molière, entréprient de former une froupe de comédients ambalants. Ils firente, en 1630, d'resser un théâtre dans le jeu de paume de la Croix-Blanche, rue de Bussy, arabidourg Sainl-Germain. Ils lui domèrent le titre de Théatre illunér. Après y avoir joué jendant trois ans, cette troupe parcourut les provinces, et revint à Paris en 1638. Sur un théâtre dressé au Louvre, dans la saile des gardes, Molière et sa troupe débutérent le 24 octobre de la mêma annec, en présence de Louix XIV, par l'acumént et le Deutres mouvreux. I er si, astisain dies acteurs.

leur accorda l'hôtel-du Petit-Bourbon dont je viens de parier, où, le 3 novembre suivant, ils delutièrent par l'Etourdi et le Dépit amoureux. En 1660, l'hôtel du Petit-Bourbon devant être démoli, la troupe de Molière fut placée au Ihéâtre du Palais Royal.

THÉATRE DE TALLES-DOYAL. Le théâtre public du Palais-Royal ful, en 1600, accordé par Louis NY à Molière et à sa troupe, qui y débutérent le 5 novembre de cette même aunée. Après ce bienfait, le roi gratifia Molière d'une pension de six mille fivres, et voultul qu'il fût le chef de sa troupe. Molière remoutra au roi qu'il ainait mieux étre l'anni de sex canarades que de risquer, en devenant leur supérieur, de les avoir pour ennemis. La pension fut donnée à la troupe entière, qui recute littre de trouver rouie.

Ce théâtre, dejà litustré par les productions inmustrelles des Carneille, des Racine, des Molère, et même par les taleuts abore schronimaires des acteurs Moutfleuri, Lenoir de la Torillière, la Tuilleire, Baron, etc., se soutint avec un c'étal toipune rocissant jusqu'à la mort de Molère, artivée le t'Érévire 1673. Après la mort de Molère, ce theâtre fut desliné au spectacle appelé tépéra, dont le marteria hieute.

tre

es.

111-

eal

lta-

5 5

tin-

(9),

ng-

en.

eric

ent.

tilen

itros

Ike

ère.

638.

psp.

is !

ni à

脉

ck

HIT'S

THÉATRE DE L'AUTEL DE GELSÉGAUE. La froupe royale, par celle mort et par la mouvelle destination du thicistée de Datais Royal, but alligée, démocretie, et rédujte à chercher, dans différents quartiers de Paris, un lieu convenable à sons spéctacle. On voit qu'en novembre de la même aumé 1673 elle jount dans un l'était de la rue Maratine, et sans doute dans le jeu de panne du 166-147, on l'épôta avait ples missauce. Bientôt après, la troupe royale éleva un théafre dans le voisinage, rue Gauerigand, dans l'Dioté de ce nom, et y débuta par la tragalité de Phêtic et par le Marétie et par le Marétie malgré fui.

Lorsqu'en 1613 on s'occupa de l'agrigation du rollège de Mazrin aux collègés de l'Entirestir, les docteurs de Sorhoune existrent, connue condition préliminaire, que le thèâtre de la rue Guénégand fût transféré ailleurs. Malgréles plantes du clergé la trouper oxyale se naintint dans l'hôtel de Guénégand, et le tleroip ar ses lettres du 22 créotor testo, récuit à et et troupe les compélieus français de l'hôtel de Bourgogue. L'aunée soivante, un réglement lixa le sort de ces acteurs.

L'atroupe, par cette reunion, devenue nombreuse, clierchi un emplacement plus spacieux que celui de l'Indice Giuringuat i le roi, par arrêt de son conseil plus spacieux que celui de l'Indice Giuringuat i le roi, par arrêt de son conseil en f.888, autorisa les comédieus francais à s'établir dans le jeu de paume de l'Étable, me des fosses-s'aint écramin. Il sy lirecte construire une salle sur les dessins de François d'Orbay, ainsi qu'une maison contigue, dout ils avaient saussi acquis Ternquaement. Cette troupe, sons le titre de comédieux ontimireza de l'arresta dans cette salle jusqu'au temps de Pâques 1770, époque of l'insidifficance de le pour de solidité de son batiment Pobligèreut à qualier ce lieu pour alter jour sur le thédire du palais des Tuileries, en attendant qu'une salle nouvelle leur de construite.

Paris vit, pendant ce règne, se former plusieurs troupes de comédieus, telle que celle de nademoiselle de Montpensier, qui, cu 1661, vint s'établir rue des Quatre-Veurs, fautourg Saint-Germain, et qui, après y avoir joué pendant quelques mois, fut obligée d'aller amuser-la province. Une troupe de comédieus espagnols, amenée par Marie-Thérise d'Autrielle, jouait concurrenment avec les Italiens sur le théâtre de l'hôtel de Bourgogne, et n'y faisait pas fortune; cette troupe fut obligée, eu 1672, de retourner en Espagne.

En 16t2, le roi aeconda au sieur Raisin, organisto à Troyes, la permission de jouer la comédie à la foire Saint-Germain, et de prendre le titre de troupe du bruphin. Risiain étant mort en 16t6, sa veuve maintint son spectacle, et Baron ift partie de ses acteurs. Mais Molière ay ant doltenu un ordre du roi qui obligenit Raron à se réunir à la troupe rorde, celle de la Basin tomba en devalence.

THÉATRE RES MICHINSE, SIGUE au claideau des Tuliéries. Lonis XII, voulant remplacer le tidieté que Petit énaréna, qu'on securit de démuit pour élevre la façade du Louvre, divida que dans la partie septentrionale du château des Tuliéries serait construite une salle de spectacie, desfinée aux représentations des latlets et des condélies. En fleet, Vigaranie, machiniste du roi, fot charge de faire executer sur ses dessins une salle qui servit peu à l'usage auquel ul l'avait (oussière). Louis XII variat dors réconcé à danser dans des ballets.

Sons le règne de Louis XV, cette salle fut mise à la disposition de Jean Serrandoni, le plus ingeiseux décorateur, el plus habile architecte de son temps. U y donna, vers l'au 1720, des spectacles de décorations et de pautomines. La décorate d'Éné aux Eulers, la Feire etachates, tirré du Tasses, la représentation de Saint-Pierre de Rome, les Traeuxa d'Upara, etc., furent les seciens qu'il Offit aux yeux des Parissions étomics. En 1770, les connédiens français jouérent sur le thètre des Tuiteries pendant l'espace de douze ans, comme je le dirai dans le suite.

orên, ou acabémia novale na nestre. Ce fishems spectacle a souvent changé de place. La reine Anue d'Autrélieu aimai passionnément les spectacles : même pendant le deuil du roi son époux, elle y assistait, eachée derrière une de ses dames. Sazarán, qui commerçais si fortune, sentant le besoin de flatter les goûts de cette princesse, lit venir en 1615, à grands frais, d'Italie, une tròpue de musiciens de cette nation qui donna, pendant quelques années, ses représentations sur le thérêt en Dell'é Bourbon.

Les troubles de la Fronde firent esser les spéries et disparaître les clanteurs tailiens, miss le gould ce es speciales était resté. L'abbé Pierre Perrin, les maltres ile la musique de la reine, Lambert et Cambert, conçurent le projet de donner des opéries français: ils hasardérent la représentation d'une pastorale, qui, en 1639, Il jouine à las y: le roi y assista, et la pièce obtint son suffrage. Ce spectacle fut suspendu à la mort de Mazarin; mais, après un intervalle de quelues années, il reservat vere ulue de succès.

L'abble Perrin parvint à ottenir, en juin 1669, le privilège d'établir des opéras à Paris et dans les autres villes du royamme. Les trois enterpreneurs, manquant de mactimiste, événivat associé le marquis de Sourdeac, renommé jar quelques comnaissances su ce genre. Comme ce marquis avait fait plusieurs avances de fonds, il 3-empara, pour se récupièrer, de toute la recette produite par un opéra. Le musième lean-Raptiste Lulli, surintendant de la musique de la chambred nroi, profita de cette alterenduir pour sollieire in privilège accordé à fabble me de la comme de la cette alterenduir pour sollieire in privilège accordé à fabble de la comme de la cette alterenduir pour sollieire in privilège accordé à fabble de la comme de la cette de la cett

Perrin, Il reussit; et Louis XIV, par des lettres patentes du mois de mars 1672, permit à ce musicien « d'élablir, y est-il dit, une Académie ronate de Musique · dans notre bonne ville de Paris... pour y faire des représentations devant » nous, quand il nous plaira, des pièces de musique qui seront composées tant » ен vers françois qu'autres langues étrangères..., pour en jonir sa vie durante..; » et, pour le dédommager des grands frais qu'il conviendra faire pour lesdites « représentations, tant à cause des théâtres, machines, décorations, habits, « qu'autres choses nécessaires, nous lui permettons de donner au public toutes » les pièces qu'il aura composées, même celles qui auront été représentées devant » nous..., faisant très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de » quelque qualité et condition qu'elles soient, même aux officiers de notre mai-« son, d'y entrer saus payer comme aussi de faire chanter aucune pièce entière » en musique, soil en vers françois on autres langues, sans la permission par » écrit du sieur Lulfi, à peine de dix mille fivres d'amende et confiscation des « théâtres, machines, décorations, habits et autres choses...; et, d'autaut que · nous l'érigeons sur le pied de celles des académies d'Italie on Jes gentilhom-« mes chantent publiquement en musique sons déroger, voulons et nons plaist que · tous gentil hommes et damoiscles puissent chanter auxdites pièces et repre-» sentations de notre dite Académie royale, sans que, pour ce, ils soient ceasés de-» roger audit titre de noblesse et à leurs privilèges, - Par ces lettres, le roi révoque et annulle le privilège qu'il avait accordé au sieur Perrin. Lulli établit d'abord son theâtre au ieu de paume du Bel-Air, près de la rue de Guenegaud. et en fit l'ouverture par les Fêtes de l'Amour et de Bacehus, spectacle où l'on vit danser plusieurs seigneurs de la cour.

Après la mort de Molière, arrivée le 17 fevrier 1673, le roi douna le théâtre du Palais-Royal, qu'occupiit la troupe de ce celebre comique, à l'. Londimie rapale de Musique; elle y est restée longtemps. La salle de ce spectacle, brulière le 6 avril 1763, fut reconstruite et ouverte au publié le 26 janvier 1770. Brâlee une seconde fois, le 8 jain 174, celle fut reconstruite aillours.

## ETAT PHYSIQUE DE PARIS,

Les fassés, les murailles, les tours de Paris étaient, au commencement du règne de Louis MY, dans me dat de dégradation qui les rendait mutiles. En 1616 on commença par démulir les murailles et combler les fosses du côté de l'Université; mais les événements politiques auspendirent ces travaux. Au mois de mai 1639, le roi ventil te sterres vagues de l'ancien fossé de la porte de Nesle, et ou éleva sur cet emplacement, en 1661, le collège Mazarin, aujourd'lui Palais de l'institut.

BOULEVARDS ET ACCIOSSEMENT DE L'ENCLENTE SEPTENTRIUNALE. Dans les premiers mois de l'année 1670, on travaille au grand mur de rempart de la pôte Saint-Antoine, et l'on entreprit de planter d'arbres le boulevard qui sééend d'epuis la profe Saint-Antoine jusqu'à la rue des Filles-di-cilvaire, Ce boulevard, qu'on nommait le Cours, fui revêtu de murs dans toute su louis general qu'et de des re cuts toises, l'un arrêt du 7 juin 1670, le confinantion du



boulevard fut autorisée deptis la rue du Calvaire jusqu'à la porte Saint-Martin. — En 4671, ou abatit la vieille porte Saint-Benis, pour établir l'are de triomphe dont j'ai parlé, et pour continuer le boulevard depuis la porte Saint-Benis jusqu'à la porte Saint-Honoré.

Le mur du rempart et les plantations d'arbres, sur les boulevards, étaient poussés jusqu'à la porte Poissonnière, dite Sainte-Aune; et, pour l'exécution de ces projets, on avait démoit l'arcienne porte du Temple, lorsque le roi, par arrêt de son conseil du 4 novembre (684, ordonna la reconstruction de cette porte au décà du rempart et, de par un autre arrêt du 7 nvii 1685, il centeve les terres, aplanir les buttes, et continuer le rempart et le cours plantés jusqu'à la rue Saint-Alonou.

Le rempart, sous Jouis MII, s'élevait dans le quartier saint-Martin, sur l'emplacement des russ Mesia et Saint-Apolline: en l'étenait jusqu'an point do est anjourd hui le boutevard Saint-Martin. Ce rempart aboutisairé ensoiré à la rue Montmartre, entre la foutaine de cette rue et la rue des Jeducurs, on plutôt des Jerux-Neufs; il fut porté jusqu'à l'emplacement actuel du boulevard Montmartre. Il gagna de la le boulevard actuellement nomme des Indicas, et s'étentif jusqu'à l'ertre de la rue Broyale, où était la nouvelle porte Saint-Bonoré. Ces données suffiscul pour faire comaître l'acroissement opére sous Louis XIV et la différence entre l'enceinte de ce roi et celle de sou prédecessait.

BOTLEVARD BE MID. Pendant qu'un băfissait et plantait des remparts du cide du nord, un combhit les fossés, et on démolissait les portes de l'anciente euceinte du côté du midi. On commença alors à planter d'arbres ces emplacements. Ces boulevards, appetés boulecants neufs, ne furent archevis qu'en 1761.

BETTE SANT-HOCH, Située entre la rue Sainte-Anne et l'église Saint-Roch, à gen près an carrierou formie par la rencontre des rues des Moincaux, des Orties et des Monlius. Cette butte, si l'on en juge par les anciens plans de Parts, formait un groupe de deux ou trois monfeiches plus ou moins étevés, à la cime desquels étaient, au moins, deux moulins à vent. Quelques particullers, pour tirer parti de son emplacement, entreprirent d'aplanir cette butte; en 1667, lis ouvrirent doure rues, dont la plopart existaient dejà comme chennins, y firent construire des maisons, des hôtels, et n'achevèrent leurs travaux qu'en 1677. Se quartier citals autretois appelle Gantlion, á cause d'un hôtel ainsi nomme, situé aur une partie de l'emplacement de l'église Saint-Roch. Il existait une porte de ville, papeice porte facilion, qui fut démoise en 1700. Leur qui ai aboutsait de l'emplacement de l'Adrét Gaillon à celui de la porte de ce nom, conserve encore la meme dénomination. Par l'aplanissement de la latte Saint-Roch, le guartier Gaitlon, qui n'offrait que des granges, des jardins et des terrains en culture, fot couvert de naissoux, et procurs à la ville de Paris un vaste acrecissement.

geaus. On s'occupa aussi à construire, à l'arrgir quelques quais, à y établir des ports et des abruvioris. La plupart clairest anss murs de terrasse. Le quai de Nesle, qu'on a nommé depuis quai Conti et quai de la Monnaie, ne s'étenduit, ne partant du Fourt-Veuf, qu'on per au deilé du la partie occidentale de l'fidéle actuel des Monnaies. Ce quai était, du c'de du faubourg Saint-Germain, Jorné art le annuel de la Continue de l'incernaire, l'actuel de l'fidéle art le annuel de le Svée et sur le neur de céclure de ses indictirs cet lubéle très-vaste ful, sous Louis XIV, nomme hôted de Nerras, puis hôted de Coati, sur l'emplacement duquel fut construit, en 1771, l'hôtel des Momaies. Le 1<sup>er</sup> juillet 1669, on ordonna la continuation de ce quai jusqu'à la rue du Bac. — En l'année 1670, on construisit le mur de terrasse du quai des Quatre-Nationa, mur décoré de scululures et des emblèmes et armoirés du cardinal Mazaria.

Les quais des Orfévres et de l'Horloge n'existaient point en 1666. Ils ue furent construits que trois années plus tard.

Le quai Le Pelletier, qui du pout Notre-lume conduit à la place de Crève, ciati, avant sa construction, occupé par des teinturieres et des tameures qui furent obligés, par nu arrêt du 24 février 1673, d'aller s'établir au faubourg Saint-Marcel et à Chaillo. Un autre arrêt, du 17 mars saivant, norte qu'il sera établi sur cet emplacement un quai qui fera la prolongation du quai de Gèvres. Claude Le Pelletier, afors prévid des marchands, fit commerce aussitôt les travaux, qui furent terminés eu 1673. Ce quai, construit d'après les dessins de Pièrre Bullet, étai suspendu sur le bond de la Science et souteuu par des pilices. Il a cité reconstruit en 1880. — La construction du quai de la Gresoutilere, aujourth'aite qui d'Oran, fita cofonnée en 1704.

Sur le quai de l'École étaient deux, ponts, fun, sur le canal qui cunduisait les auxs de la Seine dans les ancients fossés de la ville comblès depais longtemps, et qui, au commencement du règue de Louis XIV, servait de route à un abreuvoir. L'autre pont, plus éloigné du centre de la ville, était dans l'alignement de l'ancienne façade du Louvre, du côté de Sairt-Cermain-l'Auxerrois, il couvrait le canal par lequel les eaux de la Seine communiquaient aux fossés dont le château du Louvre etait entouré.

En 1865, il fut permis aux sieurs de Belefouds et de Pertuis d'établir deux ports aur la Seine, l'un eutre le pont de la Tournelle et la fortrecese de ce uon, le second eutre la porte Saint-Bernard et le pout établi à l'eudroit où la rivière de Bièrre se jette dans la Seine. Ces porte, construits en 1668, furent l'origine du Pert-au-Vin. La Hulle au Vin., établie en 1662 dans le voisinage de ces ports, à l'angle de la rue des Fossés Saint-Bernard et du quai de ce nom, leur donna une consistance darrable.

ACKOUSSEMENT DE PARIS. Cette ville contensit tous les mobiles propres à son acreoissement : elle etait la résidence de la cour, source de fortune et de pouvoirs. L'ambioin y attirait la rétisence, et cellect l'industrie, le commerce et tout ce qui les accompagne; les mugistratures souveraines y faissient affluer, d'une grande partie de la France, les clients, les paladients et les técnoins; les écoles nombreuses et plus distinguées qu'antrefois, les étudiants de tout expéce, les immenses depôts litéraires, les arabiciteus, les baliothèques, les ca-linets curieux, y appelaient les axvants et les amateurs; la maguilleurce des édifices, des places, des gardins, les fêtes, les spectacles, les jeux et plusieurs poissances faciles, en y augmentant la consommation, acrevissaient le nombre des individus qui en traient leur existence. Les monastères, dont le nombre était à prodigieusment acero asos les répens de Louis MIH et clusis XIV, occupaient une grande portion de la superficie de cette ville. Cette magnificence es plaisirs, ces rarréés, ces édaitissements, presque tous acreus on ouvelle-ces plaisirs, ces rarréés, ces édaitissements, presque tous acreus on ouvelle-ces plaiss, ces er arréés, ces édaitissements, presque tous acreus on ouvelle-

ment instlués par le gouvernement de Louis XIV, devaient nécessairement augmenter la population, mutiplier les lieux d'habitation et faire déborder Paris hors de son enceinte. Plusicurs édits furent publiés pour défendre de bâtir au deià de certaines bornes. La force des choses rendit ces édits inutiles, et Paris, au dix-sentiémes siècle, neit une cetusion de nius en ulsu grandu.

## ÉTAT CIVIL DE PARIS.

Les troubles de la Fronde avaient désorgatisé la plupart des institutions evvites de Paris. Le calue ayant succèdé aux mages politiques, elles furent rétablies comme auparavant. Voici les changements et les institutions nouvelles qui curent lieu, pendant le règne de Louis XIV, dans l'état civil des Parésions

La tranquilité publique était aussi troubée et la police aussi multe sous une grande partie du rêçine de Louis XIV, qu'elles l'avaient été sous celui de Louis XIII. C'étaient les mêmes ékements perturbateurs, la même impuissance dans l'administration civile, la même insolence de la part des vagalonds des pages des grands sérjeneurs, los mêmes dispositions à entraver l'action de la justice. Je vais donner la preuve des excès et de l'inefficacité des arrêts du parlement pour les réprimer, comme je l'aî fait sous le règne précédent.

Ainsi nous voyons que le 25 juin 1652, on remontra au partement qu'il se faisait journellement dans Paris des attroupements seditieux, même dans la cour et la salte du Palais, à la Place-Royale, au faubourg Saint-Germain; « entrepre-» nant de piller les maisons, d'attenter à la vie des magistrats et à celte de plu- sicurs habitants de cette ville, sans aucun respect de condition, intimidant les - bons bourgeois et autres personnes; en sorte que les partientiers ne peuvent » plus marcher par les rues, ni vaquer à leurs affaires avec sécurité, etc. « Le 29 novembre 1653, le procureur-genéral remontre qu'une multitude de laquais et autres personnes attroupés commettent des voics de fait, des violences, et empéchent l'exécution de quelques volcurs condannies par le tientenant criminel de la prévôté de Paris. La cour du parlement renouvelle encore ses defenses aux laquais de s'attrouper, et, sous peine de la vie, d'empécher l'exécution des condamnés à mort. Le 3 juillet 1654, le lieutenant criminel fut mandé en la grand'chambre du parlement, sur ce que plusieurs vagabonds, gens sans aven, portant armes à feu et autres, après plusieurs viotences, avaient enlevé le cadavre d'un homme condamné à mort et exécuté sur la roue. Des jettres patentes du roi, du 22 janvier 1655, defendent très-expressément aux pages et laquais de porter dans la ville de Paris, soit de jour ou de nuit, aucune arme, comme épées, poignards, pistolets de poehe et bâtons ferrés, à peine de la vie contre les contrevenants, et ordonnent que ceux que l'on trouvera en armes dans Paris et ses faubourgs, après la publication, seront pris et punis de mort, leur procès l'ait par jugement dernier, sans appel et sur le procés-verbal de capture.

Ces lettres patentes et la procédure brutale qu'elles prescrivent, la peine capitate dont etles menacent les délinquants, ont ecrtainement été provoquées par quelques violent es éclatantes commises par les pages et laquais, et sur lesquelles je n'ai point de notions. Ces lettres, malgré leur ton sévère, ne produisirent pas plus d'effet que les arrêts du parlement.

Cette cour, toujours faliquée par les plaintes continuelles qu'elle rocevail sur les vols qui se faisient de jour et de nuit dans Paris et ses environs, manda les lieutenants civil et criminel, et autres officiers du Châtelet, qui comparurent le 9 Évrier et 657. Ces magistrats, interrogés sur les causes du ces désordres, rèpondirent qu'il leur était troposable de les empécher à cause du peu de gages do leurs archers, gages qu'il rélatient que de trois sous et deni pur jour, cousse du leurs du roil ens, lesqués à rélatent encore eniterence papse. Estils le parlement dit aux officiers du Châtelet qu'il y pourroiroit; mais il ue se pressa pas d'y pourvoir, comme on le verra bientot, et le mal continua.

La tranquillité de Paris et la sûreté de ses habitants étaient encore compromises par le brigandage des soldast indisciplinés et unal payés. Le IV avril 1639, le substitut du procureur général se plaignit au parlement des désordres que les soldats du régiment des gardes commettaient dans Paris et les environs : le pillent, lis voient, di-il, ouvertement à loute heure dans cette ville et ses fubbourgs, sur les avenues et villages circonvoisins, même vendent publiquement les meubles pillés et voiles. \*

Toutes les mesures prises par le roi et par le parlement contre les insolences des pages et la paula, contre ceux qui arrêtaient l'éction de la justice, contre les voleurs et les assassins dont Paris était rempli, devenaient inutiles. Depuis long-temps on s'apercevait de l'imellicacié du remèdie, inefflecéste qui autorisait le temps on s'apercevait de l'imellicacié du remèdie conflicacié qui moi et faisait méprise le magistrature; personne s'imaginait d'en proposer un mouvean, lant ou était aveuglé par le respect porte aux institutions ancieumes et aux vieilles habitudes. Les désortres contimièrent, l'our donner une idec complète de l'était de Paris à cette époque, il couvient de parler d'autres perturbateurs que l'on peut diviser endeux classes : la première en pauvres valides un mendiants de profession; la seconde en vagalonda, gens sans aveu, flous, dont plusieurs demandaient l'aumône l'épée au côté et souvent la main sur la serde.

COURS DES MIRACLES. On nommait ainsi les repaires des mendiants et des filous, parce qu'en y entrant its déposaient le costume de lour rôle. Les aveugles voyaient clair, les boiteux etaient redressés, les estropiés recouvraient l'usage de tous leurs membres, etc.; chacun revenait dans son état naturel.

La plus famense de ces cours, et qui porte encore le nom des Miracles (1), a son entrée dans la rue Neuve-Saint-Sauvenr, et est située entre le cul-de-sac de l'Étoile et les rues de Damiette et des Forges. Voici la description qu'en donne

<sup>(1)</sup> Oct com de à Munde de cont montreme à Peris. Vade celles qu'indique Sauxi 1 : Le cond due d'indique s'auxi 1 : Me cond due d'indique, si paire qu'indique des qu'indique s'auxi 1 : Metalle loite, et à list, le cour feute d'indiques, si paire qu'indiques, le conferier, que de la Metallene, et celle la Mesallene, et 2 de la Mesallene, et de la Mesallene, et de la Mesallene, et 2 de la Mesallene, et de la Mesallene, et de la Mesallene, et 2 de la Mesallen

Sauval, qui a visité les lieux : « Elle consiste en que place d'une grandeur · très-considérable, et en un très-grand enl-de-sac puant, boueux, irrègulier, « qui n'est point payé. Autrefois il confinoit aux dernières extremités de Paris, A présent i sous le règne de Louis XIV., il est situé dans l'un des quartiers des plus mal bàtis, des plus sales et des plus reculés de la ville, comme dans nu autre monde. Pour y venir, il se faut souvent égarer dans de petites rues vilaines, puantes, détournées; pour y entrer, il faut descendre une assez lon-- gue pente, tortue, raboteuse, inégale, J'y ai vu que maison de bone, à demi enterrée, toute chancelante de vieillesse et de pourriture, qui n'a pas quatre - toises en carré, et où logent néanmoins plus de cinquante ménages chargés d'une infinité de petits enfants légitimes, naturels ou dérobés. On m'a assuré · que, dans ce petit logis et dans les autres, habitoient plus de cinq cents grosses familles entassées les unes sur les autres. Quelque grande que soit « cette cour, elle l'étoit autrefois beaucoup davantage. De toutes parts, elle « étoit environnée de logis bas, enfoncés, obscurs, difformes, faits de terre et « de boue, et tous pleins de mauvais pauvres. »

Sauval parle ensuite des mœurs de ceux qui habitaient celte cour. Après avoir dit que les commissaires de police ni les huissiers ne nouvaient y pénétrer sans y recevoir des injures et des coups, il ajoute ; « On s'y nourrissoit « de brigandages, on s'y engraissoit dans l'oisiveté, dans la gourmandise et · dans toutes sortes de vices et de crimes : là, saus aucun soin de l'avenir, - chaeun jouissoit à son aise du présent, et mangeoit le soir avec plaisir ce qu'avec bien de la peine et souvent avec bien des coups il avoit gagné tout « le jour ; car on y appeloit gagner ce qu'ailleurs on appelle dérober ; et c'étoit « une des lois fondamentales de la cour des Miracles de ne vien garder pour le - lendemain. Chacun v vivoit dans une grande licence, personne n'y avoit ni « foi ni loi; on n'y connoissoit ni bantême, ni mariage, ni sacrement. Il est « vrai qu'en apparence ils sembloient reconnoltre un Dieu; et pour cet ellet, « au bout de leur cour, ils avoient dresse dans une graude niche, une image de « Dien le Père qu'ils avoient volée dans quelque église, et on tous les jours ils » venoient adresser quelques prières... Des lilles et des femmes, les moins lai-· des, se prostituoient pour deux liards, les autres pour un double (deux de-» niers,, la plupart pour rien. Plusieurs donnoient de l'argent à ceux qui avoient fait des enfants à leurs compagnes, alin d'en avoir comme elles, d'exciter la e compassion et d'arracher des aumônes. »

Ces sociétés de volears mendiants parassent anciennes. Sous les règnes de François F et de Benti II, lemps auquel aleuques Talurcua cérviais ses Dialogues, cette association de gueux ou mendiants, qu'il nomme belatres, existit à Paris. Le chér ou le roi de cette société s'appeloit Regad. Son éloquence naturelle lui attirait de nombreuses aumònes. Il IR une brillante fortune, et maria ses enfinits sure des personnes distinguées par leur rang.

Tonde société a rea lois; celle des guenx de Paris eut les siennes. Les associés étaient tenus de parler un langage appelé argot, encore aujourd'hui en usage à Biedre. Le chef suprème portait, comme le chef des Bohémiens, le titre de Cadare, Les capara, ou arché-suppéts. claient les principants officiers de la baude,

et représentaient des gouverneurs de province; ils apprenaient aux nouveaux admis la fabrication d'un onguent propre à se procurer des plaies factices; ils enseignaient la langue de mille tours l'argot, de souplesse, l'art de voler, de couper les bourses avec adresse et d'en imposer au peuple. Il paraît que certains moines, voulant mettre en crédit leurs reliques, se servaient d'eux pour opérer de pretendus miracles. « Je puis assurer, dit Sauval, que ces mauvais » panyres contribuent à l'entretien de plusieurs religieux. » Ces principaux grades se composaient ordinairement d'écoliers et de prêtres débanchés, qui, en considération de leurs peines, étaient les seuls exempts de toutes contributions envers le chef, le grand Coésre. Ils gueusaient dans les départements que le coêsre leur avait assignés, contrefaisaient les gens de qualité ruinés ou dévalisés et les soldats estropiés. On les nommait aussi parquois ou gens de la petite flumbe ou de la courte épée, à cause des ciseaux qu'ils portaient pour couper les bourses. On avait eucore, sous Louis XIV, la sotte vanité de porter sa bourse pendue à sa ceinture.) Ces filous ou mendiants valides, formaient plusieurs catégories sous diverses denominations '1 . Depuis plusieurs siècles, ils troublaieut, inquiétaient les habitants de Paris, et les magistrats de cette ville n'avaient pas nume entrepris de s'en débarrasser. Cette association immorale, menaçante, devint un objet de plaisanterie pour la cour de Louis XIV. Le spectacle d'un de ces mendiants qui, en excitant la pitié, arrachent des aumônes en même temps qu'ils coupent la bourse de ceux qui les leur donnent, parut si comique, qu'en 1653 il servit, dit Sauval, de passe-temps au roi et d'entrée au ballet royal de la · Nuit, dansé sur le théâtre du Petit-Bourbon, Jamais, ajoute eet écrivain, les « subites métamorphoses de ces imposteurs n'ont été plus heurensement repré-» sentées. Benserade nous y prépara par des vers assez élégants. Les meilleurs

<sup>(1)</sup> On nomanit orphelius de jeunes garçons qui, par troupes de trois au quatre, narcouraient les ruede Paris, tremblotants et presque nus. Les marcandiers étaient, dit Sauval, « ces grands pendards · qui alloient d'ordinaire par les rues , de deux à drux , vétus d'un bon pourpoint et de mechantes « chausses, crimit qu'ils éloient de bous marchands minés par les cuerres , par le feu ou semblables · arcidents. » Les rifodes, accompagnés de leurs prétendus femmes et enfants, mendiaient à Paris en lettant à la main un certificat qui attestait que le feu du cirl avait consumé leur-anaison et tons leurs biens. Les malingreux : on nommait ainsi des matades simules : les uns se rendaient le ventre dur et enflé et contrefascuent les hydropoques. Sauvai raconte pur quels moyens décontants cette pretendue maladie se procumit et se quérissait promptement. Les autres avaient un bras, une jambe, une culsse converts d'ulcères factiees; ils demandaient l'aumône dans les égises pour aller en pèlerinage, Les capons étaient des filous qui mendiaient dans les caborets, ou des jeunes gens qui jouaient sur le Pont-Neuf, et feignalent de perdre leur arrent pour engager les passants à jouer avec eux el à exposer le leur. Les piètres marchaient avec des potences et contrefaisaient les estropiés. Les polisanax allalent de quatre à quatre, vétus d'un pourpoint, sans chemise, d'un chapeau sans fond, le bissae sur l'épaule et la bouteille sur le côté. Les fennes-mitoux, le front ceint d'un moochoir sale, contrefaisaient les malades, parvenaient, avec de fortes ligatures, à arrêter les mouvements de l'artère du bras, tombalent en défaillance au milieu des rues, et trompaient les personnes charitables, même les médecins qui venaient à leur secours. Les callots feignalent d'être gueris de la teigne et de venir de Sointe-Reine, où ils avaient miraculeusement été délivrés de ce mal. Les hubrins portaient un certificat qui attestait que, mordus par un chien enragé, ils s'étalent adressés à soint Hubert, qui les avait gueris. Les subnafeux feignaient une atlaque d'épilepsie, tombaient à terre; et un morceau de savon qu'ils avaient dans la bouche leur faisalt limiter l'écume que jettent les épileptiques. Les coquillards étaient des pélerins converts de coquiltes, revenus, disaient-ils, de Saint-Jacques ou de Sunt-Michel, Les cortaux de boutonge ne mendialent et ne filoutaient que l'hiver, On pourrait joindre à cette nomenciature les gueux appelés marpants, dont les femmes prenaient la dénomination du morquiar; les millards, qui portaient un grand bissac.

danseurs du royaume figurérent le concierge et les locataires de la cour des
 Miracles, par une sérénade et par des postures si plaisantes, que tous les

· spectateurs avouèrent que dans le ballet il n'y avoit point de plus facétieuse

· entrée. ·

Le nombre de ces vagabonds, de ces habitants de la cour des Miracles s'étant fort accru, et s'élevant, suivant quelques exagérateurs, à quarante mille, on pensa sérieusement à s'en débarrasser, en fomlant, en 1656, l'Hépital général, où tous les mendiants furent renfermés. Ceux qu'on nommail bons pauvres s'y rendirent sans difficulté, les archers y conduisirent par force plusieurs autres; et les voleurs et les filous sortirent de Paris; mais ils y avaient laissé de nombreux élèves, et ne tardérent pas eux-mêmes à y revenir. - En 1660, on vit que le remède avait peu profité, que les vols, les assassinats, reprenalent leur cours accoutumé, et que les movens de répression contre les mendiants et vagabonds étalent aussi insuffisants que ceux qu'on employait contre les pages et laquais. La ville était désolée par la même race de vagabonds et de voleurs; aussi, le parlement ordonna-t-il en 1662 « que tous soldats qui ne sont sous charge de « capitaine, tous vagabonds portant épée, tous mendiants non natifs de cette ville, » se retireront aux lieux de leur naissance, à peine du fouet et de la fleur de lis « contre les valides, des galères contre les estropiés, et, contre les femmes, du fouet et d'être rasées publiquement, etc. - Cétaient certainement des hommes de cette classe qui assassinèrent, en 1661, le sieur de La Faurière, conseiller au parlement, et qui, en 1663, eplevaient dans Paris les hommes, les femmes, les enfants des deux sexes; les tenaient en charte privée, pour les vendre et les envoyer, disait-on, en Amérique; enlèvements qui portèrent plusieurs habitants de Paris à se tenir sur leurs gardes, et le parlement à ordonner des informations contre les ravisseurs. Cet état de choses ne fut amélioré qu'en 1667, époque où le roi supprima l'office de lieutenanteivil du prévôt de Paris, qui réunissait la iustice et la police, et à sa place crea deux offices distincts : l'un de lieuteaunt civil du précôt de Paris, et l'autre de lieutenant du précôt de Paris pour la police. Cette dernière fonction fut confiée au sieur de La Reinie. Ce magistrat établit une surveillance beaucoup plus active qu'auparavant. On lui doit une organisation régulière de l'espionnage; et, ce qui vaut mieux, on lui doit les lanternes.

LES LATERAYS. Avant ce magistral, les rues de Paris, pendant la muit, resient privées de lumières. Dans certaines circostanes où le danger était inminent, où les vols étaient fréquents, on ordonnait, à chaque propriétaire de amison, de placer, après neul beuves du soir, pour être préservé des attaques des maussis garçous, sous la fenêtre du premier étage, une lanterne garnie d'une chandelle allumée; de plus, chaque compagnie ou chaque personne qui, principal de la lumit, parcourait les rues de Paris, était en unsage de porter sa la interne. Ene des premières opérations du lieutenant de police La Beinie, fut l'établissement l'éte de lanterues dans les rues de Paris. On en plaça d'abord une à chaque extremité de rue, et une autre au milieu. Cet ordre fut observé, excepté dans les rues d'une grande longueur. Ces lanternes i l'étaint garnies que de chandelles. La Reinie procura aux Parisiens une sécurité jusqu'alors inconnet; a ville fut étairés pendant la nuit, les longuis et les pages furent désarmés,

les cours des Miracles purifiées et les malfaiteurs moins nombreux. Cependant, sous la fin de la lieutenance de ce magistrat, soit par sa négligence, soit par la corruption de ses agents, on vit renaltre tous les désordres du temps passé-En 1697, le sieur d'Argenson fut nommé à la place du sieur de La Reinie.

D'Argenson était sèvère, dur, despote; et sa figure, qui Inspirait l'épouvante, convenait parfaitement à la sévérité de ses fonctions. Le peuple, dont il était redouté, lui donnait les noms de damné, de perruque noire, de juge des enfers. Il travaillait facilement et beaucoup, et montra en diverses occasions difficiles une grande energie. Il organisa la police sur un plan plus vaste, multiplia considérablement le nombre des espions. Sa surveillance, sa sevérité, ne purent cependant arrêter les désastres d'un fameux chef de brigands, nommé Cartouche, qui, à force de ruses, échappait à toutes les poursuites, et, par ses vols et ses meurtres, était l'effroi des Parisiens. La gloire de l'arrêter fut réservée au successeur de d'Argenson, à M. Herauld, qui lit saisir Cartouche dans un cabaret de la Courtille. Cartouche, condamne à mort, fut en 1721, rompu vif.

POMPES A INCENDIE. Ce firt pendant que le sienr d'Argenson dirigeait la police que, pour la première fois, on mit en usage à Paris les pompes contre les incendies.

Le Sieur Dumouriez de Periez avait fabrique des pompes d'après les modèles qu'il avait vus en Allemagne et en Hollande, lorsqu'en 1705 le feu ravagea l'eglise du Petit-Saint-Antoine, et quelques maisons du voisinage. Pour l'éteindre, on employa ces machines avec succès. Cette même année, on avait acquis vingt pompes qui furent distribuées dans les vingt quartiers de Paris. En 1716, on avait établi seize autres nomnes, et l'ou avait commis trente-deux hommes exercés à ce service pour les mettre en activité. En 1722, de ces trente-six pompes il n'en restait que treize. Le roi ordonna qu'il en serait établi seize autres, et que soixante hommes exercés, vêtus d'habits uniformes, en feraient le service. Telle fut l'origine de l'utile établissement des pompes à incendies et du eorps des pompiers. Nous anrons occasion d'en parler dans la suite.

ÉTAT CIVIL DES PROTESTANTS. Depuis le commençement du règne de Louis XIV jusqu'en 1660, on ne s'occupa des protestants que pour ramener dans les limites prescrites par l'édit de Nantes celles de leurs eglises qui s'en étaient écartées. On avait cependant employé la seduction pour entraîner quelques ministres dans le catholicisme nour convertir des enfants malgré leurs père etmère protestants. Un arrêt du conseil d'Etat du roi, en 1661, autorisa le elergé catholique à tenter de convertir les garcons à quatorze ans et les filles à douze ans. Ces eufants, prétendus convertis, pouvaient se marier sans le consentement de leurs père et mère; et, un arrêt du parlement de l'aris de 1663 décida que, malgre ce défaut de consentement, les enfants ne peuvent encourir. l'exhérédation, Les convertis qui rétournaient à la religion de leurs pères sont, en avril 1663, menaces de toute la rigueur des ordomances; et, le 20 juin 1664; une déclaration du roi prononce contre eux la peine des galères à perpétuité; une autre, du 13 mars 1679, les condamne en outre à l'amende honorable et à la confiscation de tous leurs biens,

La rigneur de la persécution allait toujours croissant, En convertissant Jes enfants par seduction, on les avait mis en opposition, en état de guerre contre

leurs père et mère. Un arrêt du conseil d'État, du 3 novembre 1664, oblige les parents à garder dans leurs maisons leurs enfants convertis; et un nouvel arrêt du 21 octobre 1665 contraint les pères à fournir à ces enfants convertis une pension proportionnée à leurs facultés. La persécution devint encore plus grave et porta de nouvelles atleinles à la moralé publique. Un arrêt du conseil d'État du 11 ianvier 1663 avait déchargé les nouveaux convertis des dettes qu'ils avaient contractées envers les protestants; un autre arrêt du même conseil. du 4 septembre 1666, consaera la même iniquilé. Une foule d'édits avaient déià restreint de beaucoup la liberté du culte protestant; mais l'édit qui révoqua celuide Nantes, en 1684, détruisit la pratique du protestantisme en France, Mais ee n'était là que le commencement de la persécution. Le 22 octobre 1685 parut une nouvelle ordonnanee qui enjoignait aux ministres de sorlir de France, dans la quinzaine. Deux ans après, une nouvelle declaration du roi leur défendit de rentrer en France sous peine de mort, et porta la peine des galères perpetuelles contre les personnes qui leur donneraient asile; on mit même leur têle à prix. Les protestants qui avaient des fonctions publiques avaient été forcés de s'en démettre; ceux qui avaient obtenu des lettres de maltrises en furent privés; il leur ful interdit de prendre des grades dans les facultés, on démolit leurs temples, on supprima leurs hôpitaux; aux rigueurs on joignit la séduction. Des sommes furent offertes pour aider le clergé à convertir les réformés, et comme si ce n'etait pas assez, on leur defendit de les reunir, et une déclaration du roi, du 12 janvier 1685, ordonne que les cufants des protestants seront, depuis l'age de cinq ans jusqu'à celui de seize, enlevés à leurs père et mère, et mis entre les mains de teurs parents catholiques, s'ils en out; et, s'ils n'en out pas, qu'ils seront places eliez les personnes catholiques désignées par les juges ; enfin, que les pères et mères seront tenus de leur paver une nension. La persecution, en un mot, fut organisee sous toutes les formes, revêtit tous les caractères d'intolérance, et fut sévère jusqu'à la ferocile.

Dans un lei état de choses, la fuite était en effet le seul parti qu'ils eussent à prendre, et été aussi le parti que prirent beaucoup d'eutre ens. Une centaine de mille hommes, les mieux avisés ou les plus riches, n'altendirent pas les derniers excès de la persciution : ils quitiferent la France avec une grande purd de leur fortune; mais ce fut le petit montre. Alors le gouvernement, qui rédoutait le progrès de ces exemples, se hiata de leur opposer des obstacles. Une décharition du 28 mil 1686 porte, en effet, que les nouveaux eatholiques qui sortiront du royaume seront, quant aux homnes, condamnés aux galères perpétuelles; et, quant aux forumes, rasées et emprésonnées pendant le reste de leur vie. Memes peines pronoceses contre exus ou celles qui aurient fleatile teur d'axion.

La France, privée d'un grand nombre d'habitants laborieux, vit bientôt son commerce et son industrie ruines; et elle supporta avec peu de succès une guerre que fit à Louis XIV, persecuteur du protestantisme, la ligue des princes qui professaient rette religion.

PRIVILEGES DE PARES. Les Parisieus n'obliment jamais des rois de France aucune charte de commune ou de franchise. Quelques rois accordèrent, de loin en loin, certains privileges à cette ville, nolamment la magistrature du

prevôt des marchands et des échevins ; Louis XIV, par lettres patentes du mois de mars 1669, les confirma. Cette confirmation était dérisoire : ce n'étaient plus des privilèges, mais d'ancieus affranchissements de servitudes féodales qui alors n'existaient nulle part. En effet, on trouve dans ces lettres patentes que les habitants de cette ville out le droit de poursuivre en justice leurs créanciers; qu'ils sont exempts du droit de prise. Ainsi, par ces lettres palentes, le roi n'accorda rien aux Parisiens : leurs magistrats continuèrent à être assujettis à une cérémonie très-humiliante ; chaque fois que de nouveaux échevins étaient élus, le prévôt des marchands venait les presenter à la cour, adressait au roi un discours qui contenait un ample éloge de Sa Maiesté, et, pendant la barangue, le prévôt et les échevins se tenaient constamment à genoux.

JUSTICES DE PARIS. Au commencement du règne de Louis XIV, on comptait dans cette ville trente justices ou juridictions : buit royales, six particulières, et seize féodales ecclésiastiques.

Les huit justices royales étaient ; le Parlement, la Chambre des comptes, la Cour des aides, la Cour des monnoies, la Trésorerie de France, l'Élection, la Connétablie et Maréchaussée, et le Châtelet. - Les six instices particulières étaient : le Bailliage du Palais, dans l'enclos du Palais; les Juges-consuls; la juridiction du Grand mattre de l'artillerie, à l'Arsenal; celle du Prérôt de l'hôtel, au Louyre; et celle du Prévôt de l'He-de-France et du Prévôt des murchands,

Voici les noms des seize justices féodales ecclésiastiques : celles de l'Archeréque de Paris, au For-l'Évêque; de l'Officialité, à l'Archevêché; du Chapitre de Notre-Dame, de l'Abbaye Sainte-Lieneriere, de l'Abbaye Saint-Gremain-des-Pres, de l'Abbaye Saint-Victor, de l'Abbaye Saint-Maghire, de l'Abbaye Saint-Antoinedes-Champs, du Prieure Saint-Wartin-des-Champs, du Temple, du Prieure Saint-Denis-de-la-Chartre, du Prieure Saint-Elni, du Prieure Saint-Lazare, des chapitres Saint-Marcel , Saint-Benoit et Saint-Merry.

Ces juridictious nombreuses entravaient la marche de la justice : par son édit de 1674. Louis XIV reunit au Châtelet toutes les justices feodales de cette ville et de sa bantieue, et crea en même temps un nouveau siège presidial qui, avec le Châtelet, partagea leur territoire. Les seigneurs de Paris, tous gens d'église, s'élevéreut contre cette atteinte à leurs droits, et parvinrent, a force d'intriques, à recouvrer de forts dédommagements, ou bien le tout on partie de ces prétendus droits que le roi leur avait enleves.

PARIS DIVISÉ EN QUARTIERS. Sous Philippe-Auguste, la ville fut, à ce qu'on présume, divisée en quatre quartiers. Quelque temps après, ce nombre fut doublé, et Paris eut huit quartiers, Saint-Germain-l'Auxerrais, Sainte-Opportune, Saint-Jacques-de-la Boucherie, la Verrerie, la Grève, la Cite, la place Maubert et Suint-André-des-Ars.

. Sous Charles VI, on ajouta à ces divisions celle de Saint-Antoine, de Saint-Gervais, de Sainte-Avoye, de Saint-Martin, de Saint-Denis, des Halles, de Saint-Eustache et de Saint-Honore; et l'on compta dans Paris seize quartiers, En 1642, on y joignit le faubourg Saint-Germain, qui forma un dix-septième quartier. Ces divisions étaient très-inégales. Par une déclaration du roi, du 14

ianvier 1702. Paris fut divisé en vingt quartiers dont voici les dénominations :

| ١, | La Cité.             | 6.  | Montmartre.     | 12.  | Saint-Paul.       | 18. | Saint-André.            |  |
|----|----------------------|-----|-----------------|------|-------------------|-----|-------------------------|--|
| 2. | Saint-Jacques-de-la- | 1.  | Saint-Eustache. | 13.  | Sainte-Avoye.     | 19. | Le Luxembourg.          |  |
|    | Boucherie,           | 8,  | Les Halles.     | 15.  | 1.€ Temple,       | 20. | Saint - Germain - des - |  |
| 3, | Sainte-Opportune.    | 9.  | Salut-Denis     | .15- | Saint-Antoine.    |     | Prés.                   |  |
| 4. | Le Louvre.           | 10. | Saint-Martin.   | 16.  | La place Monbert, |     |                         |  |
| 5  | Le Palais-Royal.     | 11. | La Grève.       | 17.  | Saint-Benolt.     |     |                         |  |

Cette division s'est maintenue jusqu'en 1791, époque où un nouvel ordre de choses exigea une autre division.

popez. L'inox de Paus. Les progrès de la science administrative lirent enfin sentir l'importance de la leune seate des registres de missances, de mariages et de morts; et, d'après leurs relevies, on a pu obleuir des données approximatives sur la population de cette ville. Ce n'est que vere les dermières amnées du règne du Louis XIV qu'il est possiblé d'obtenir à cel égand des reuseignements positifs. Pupois l'an 1790 jusque n'181 inclusivement, on a compté à Paris :

Année commune, pour les naissances, 16,988; — pour les mariages 4,118; — pour les morts, 17,393. — Il faut remarquer que l'année rigoureuse de 1709 a vu périr à Paris 29,288 personnes.

En multipliant le nombre des naissauces annuelles, 16,988, par le nombre 29 que des experiences ont fait choisir comme le plus convenable à une grande ville, on aura, pour les sept dernières années du règne de Louis XIV, et les trois premières de la régence, une population annuelle de 475,664.

## TABLEAU PHYSIQUE DE PARIS SOUS LOUIS XIV.

Le temps de la régence d'Anne d'Autriche ressemble, à beaucoup d'égards, à celui de la régence de Marie de Médicis. Les mêmes causes produisirent des effets pareils. La lutte du pouvoir féodal contre le ponyoir monarchique fut à la seconde époque aussi acharnée qu'à la première. Tous les attentats d'une ambition audacieuse, toutes les ignobles ressources de la faiblesse, furent mis en jeu; les princes et seigneurs, dans l'un comme dans l'autre temps, demandaient à la cour, avec menaces et armes à la main, des dignités nouvelles, un accroissement de fortune et d'autorité. Le gouvernement, qui n'était pas toujours le plus fort, opposait à ces demandes la ruse, la corruption ; et, pour accroltre ses partisans, il achetait à grand prix la soumission de ces princes et seigneurs : soumission peu durable, marchandise sans valcur, et qui, quoique payée, n'était livrée qu'en partie ou point du tout. Ces marchés avilissants, la mauvaise foi de ceux qui les contractaient, n'étaient pas les seuls exemples de corruption que la cour offrit au public, Vovez Mazarin, exercant le pouvoir suprème, faire commerce de tous les emplois, de toutes les dignités, de tous les bénéfices.

S'il sacrifiait tout au désir d'accroître ses richesses, il montrait les mêmes dispositions pour maintenir son pouvoir. Se croyait-il menace par quelque ambitieux, rien ne lui coûtait pour le satisfaire et se le rendre favorable; il prodiguai les places, les gouvernements, et surtout les titres honorifiques de conte, de due, qu'il avilit en les multipliant sans mesure; mais il ne prodiguait point l'or. De cette conduite il résultait avilissement pour les diguités, acroissement d'orgueil pour les familles féodales, considération accordée à l'intrigue, à la bassesse et même au crime.

Anno d'Autriche avait les viers de toutes les princesses de ce temps: adonnée aux intrigues, et trop faible pour supporter le poids des a Taires publiques, etle faisait peu et laissait tout faire par Mazarin. D'ailicurs elle était dévote, supersitieuse et galante; et ses rapports avec ec ardiain on fait naître des soupeous et des reproches, peu-é-tre mai fondés, mais qui ont laissé des présomptions outrageantes pour sa mémoire.

si je descends aux princes qui se montrèrent avec évat dans les dissensions civiles, je vois au premier rang celui qu'on a nommé Léroud-Cond. Il était certainement guerrier habile, inequisable en ressources, possédait à un depre ciminent la science des combats ir mais sa conduite publique et privré offret-etle des exemples de morale. Ses fisions avec sa seur, la princesse de Longueville, theret beaucoup de bruit, et, si fore un croît la plupart des cérvisins de ce tenns, ces fisions m'étaient pas de mature à édifier le public. Ce prince ne se piquait du de turit est parque in de payer ses dettes: il avait un caractère haut, insultant, dur, impérieux, qui le fisiasti généralement détester; la duchesse de Nemours et fisisti un portrait bequi avaitant que visait qu'en fisisti un portrait bequi avaitant qu'en de la contrait de la contrait de qu'en de la contrait de la contrait

Le prince de Conti, son frère, petit, bossu, galant, séditieux, figura dans la guerre coutre la cour, et demandait pour prix des a révôlte un chapeau de carillani. — Cette demoiselle de Moutpresiser, qui a circi des menoires, turbulente, guerrière, animati son indoteut père à la sédition, et contribua à propose la mateure de la guerre civile. — Ce due de Beaufort, surnomme le roi des fatelles, qui en avait l'éducation et le lançage, qui affectait un caractère de franchise et de loyauté qu'îl ne southin lass, qui faintif la déducarle et se dounait des platiairs de prince, flut chef du parti des importants, gouverneur de Paris pour la Frond, et très-simi de la denuire classe des labalisants. Il jous sur la scène politique un rôle de niais ou de bouffon. S'il manquait d'éducation de da teleuri, et manquait pas de courage militaire à th'clain, s'il s'était hattu à coutse de poing avec le due de Nemours; à Paris, il se battit avec le même à coupse de sistole et le taux.

Ge cardinal de Retz, qui, dans ses curicux mémoires, nous apprend que de son temps on étai encore en usage de se fair golir des analheurs qu'on avail causés, était doué d'un esprit subtil, pénétrant et févond en resseurres; il met d élécrir ess intrigues, ses ruses, ses fourberies et toutes ses fredaînes politiques, le soin qu'on mettrait à raconter des actions dignes des éloges de la posférité; il y mête des aperçus profondes et deis traits dignes de Tacite peignant es crimes de la cour de Tibere. Cet homme, au niveau de ses contempgrains sous les rapport des meuxes, leur était fort sujerieur sous celui des talents; ai était capable de jouer la cour, le parlement et Mazarin lai-même. Il armait, il soulevait une partie des habitants de Paris, les dirigeait à son gré; il alarmait tous les partis sans intérèt personnel, pour ressayer ses forces, pour ses menus plaisirs : c'élait un homme aimable, insouciant et voluptueux. Quoique archevêque de Paris et cardinal, ses mœurs étaient fort peu exemplaires.

Si l'on en excepte quelques membres du parlement, qui paraissent avoir agi dans des vues conformes à l'intérêt public, les principaux personnages qui ont figuré dans les troubles de la migorité de Louis XIV sont des hommes sans vertus, sans patriotisme, et dont l'intérêt personnel était le principal mobile. Par le patronage féodal d'alors, chaque seigneur ou gentithomme appartenuit ou se donnait à un patron, le servait tant qu'il y trouvait son profit ou qu'il en espérait des récompenses, et le quittait pour en reprendre un autre. Ces seigueurs avaient des patrons et n'avaient point de patrie. C'est pourquoi on voit, sons la minorité de Louis XIV, comme on avait vu sons celle de Louis XIII, la moitié des nobles prendre parti pour la cour, et l'autre moitié contre elle. lls agissaient ainsi, non en vertu des anciennes lois du vasselage féodal, tombees en désuétude, mais par un reste d'habitude qu'avaient laissé ces lois. Le cointe de Tavaires se range sous les bannières du prince de Conile, non parce qu'il était son vassal, mais parce qu'il s'était douné à lui. Il quitte par mécontentement le service de ce prince, et se range dans le parti du roi. Personne ne lui reprocha sa félonie comme on l'anrait fait aux douzième et treizième siècles : personne ne l'accusa de révolte, comme on l'aurait fait vingt aus après. Le parti de la rour, qui n'était pas toujours le plus fort, désarmait ses adversaires en leur offrant une amnistie. La tache de rébellion était alors considérée comme entièrement effacée.

Lorsque, après la mort de Mazarin, Louis XIV entreprit de gouvernier par Lin-nime; lorsque Loxorio et unit sun ordre, une discipline jusqu'alors inconnue dans les armées; lorsque, par des institutions toutes nouvelles, Colbert ent frotorisé les devoloppements de l'industrie, du commerce, plusieurs barrières de la routine renversees insisérent une voie plus large à la marche des connaissances humaines et au mouvement de la civilisation. Il resta encore dans les divordres; le clauquement en fett pas brusque, mais il s'opéra très-ensiblement; et, depuis la minorité de Louis XIV jusqu'à la fin de son règne, Famélioration fat tiré-evidente.

L'administration de la justice offrait cependant encore une foule d'abus. Il aurait fallu tout refaire; on se borna à reparer. L'efficie des paissons est un égisade qui caractérise fortement les meurs du règne de Louis XIV. Le vais en clonner un aperu. Sur cette seche de crimes, on voil figurer d'abord Marie-Marguerite d'Aubrai, femme d'Antoine Gobelin, marquis de trinivilliers. Un officier gascon, son annaut, l'avait rendon labile dans l'-ri des Locustes. Elle impossonus as sour, ses frives, son piere, cet Ellevali d'evote et frequentail tes hiopitaux; on dit qu'elle y csasjait ses prissus sur les mahades. Le 16 juillet 1676, elle fut condamnée à mort, d'esapitée et britlee.

L'exemple d'une marquise condamnée au dernier supplice profita peu. Les emptisonnements et les pratiques magaques auxquelles on les associait, se renouvelèrent peu d'ampées après, et répandirent l'éponvante dans nu grand nombre de familles; chaque jour ou voyart tomber de nouvelles victimes de In Justice, de l'ambition et de la cupidité. Le rox, par ordomance du 11 janvier 1800, établis à l'Arsenal une commission chargée de fairre le procès aux un empoisonneurs et aux magiciens. Plusieurs personnes de la cour, et des plus empoisonneurs et aux magiciens. Plusieurs personnes de la cour, et des plus distinguées par leurs titres et leur nissance, furur compromisse affaire. An rang des principaux acteurs de ces crimes figurait Catherine Deshaies, veuve dus sieur de Montvoisi, nommée veu leur algainement la réalistic et de de quelques antes estérials La leur de Montvoisi, nommée veu de prême de partie de la cour des poissons, des charmes, led quelques antes seétérals La leur fermo de quater en fermo de quater e

Des détails curieux et fort étranges sur cette affaire sont contenus dans une lettre de Bussi-Rabutin au sieur de la Rivière. Voici cette lettre : « Grandes a nonvelles, monsieur ; la chambre des poisons a donné décret de prise de · corps contre M. de Luxembourg, contre la comlesse de Soissons, contre le » marquis d'Alluve et contre madame de Polignac. Aussitôt que M. de Luxem-· bourg l'eut appris, il partit de Paris, et s'en alla à Saint-Germain, où il ne · vit pas le roi; mais il lui fit demander une lettre de cachet pour entrer à la · Bastille, laquelle Sa Majesté lui accorda. Il vint done mercredi au soir, 24 de · ce mois, s'y rendre; son secrétaire a été mené deux jours auparavant au · bois de Vincennes. Le roi envova mardi M. de Bouillon dire à la comtesse de · Soissons que, si elle se sentoit innocente, elle entrât à la Bastille, et qu'il la » serviroit comme son ami; mais que, si elle étoit coupable, elle se retirât où elle voudroit. Elle manda au roi qu'elle étoit fort innocente, mais un'elle ne · pouvoit souffrir la prison. Ensuite, elle partit avec la marquise d'Alluve, à · quatre heures du matin du mercredi , avec deux carrosses à six chevaux ; clle va, dit-on, en Flandre. On a cnvoyé en Auvergne ordre d'arrêter madame · de Polignac. On a donné appurpement personnel à madame de Bouillon, à la princesse de Tingri, à la maréchale de La Ferté et à madame du Roure.

La contiesse de Soissons étoit accusée d'avoir empoissumé son mari; la
marquise d'Altique d'avoir empoissonné son heuu-père; la princesse de l'ingri
d'avoir emposonné des enfants dont elle étoit acconcivé. Madame de Polignae étoit accusée d'avoir empoissonné un valet de citambre qui servoit ses
commerces amoureux.

La commission pour l'affaire des poisons et malétices, sieçeant à l'Arsenal, condamna au supplice du buèler le Voisin, qui fait, le 22 juillet 1808, pritire vive. Plusieurs autres personnes de tout rang furent, pendant cette année et même pendant la suivante, arrêtées par ourle de cette commission, et condamnées à différentes peines. Cette chamber poursuivait avec la neme ardeur les empoisonneurs, les sorciers, les sonciers d'aujustitées, les venduesses de seents propres à réparer les ravages de l'incontionnee, etc. Des crimes recle citaient confondus, par les jurisconsuitées de ve temps, avec des crimes, chimiriques. On croyait généralement à la vertu des opérations magiques, parce que de graves magistrats semblaient y crirée nels condamnant. Les épizonicés étaient considérées comme des sortilèges opérès par certains bergers contre des trou-peux; et on faisait brelate comme sortiers les prévindus auteurs de la morta-

lité. Une jeune fille était-elle attaquée d'affections hystériques, on la regardait comme possèdée du diable; et, au lieu de lui donner un mari, on lui faisait subir un exorcisme, etc., etc.

Une ordomance du mois de juillet 1682 porta un coup fatal à ces antiques creurs, et limita considerablement la puissance infernale. On y qualific cet art de vuine profession; et ceux qui l'exerçaient en qualité de devine, de angiciens et de sorciers, sout traités de corrupteurs de l'espiri des peuples, d'impies, de sorcières, qui, sous précetz d'opération de prétendue magic, profunent ce qu'il y a de plus saint, de plus sarci, etc. On vit encore des devins, des sorviers; mais, en vertu de cette ordomance, lis ne furent plus condamnés que comme des tromueux, des profunetairs et des emosionneurs.

Plusieurs autres contumes de la burbarie furent abolics; mais il ten resta ence un treis-grand nombre avaquelles on n'osa point toucher. La vienillé de tous les offices, charges, dignités, magistratures, et les énormes abus qui en résultaient; le désorde les finances, le brigandage mystérieux des terialutis; la noblesse avec son organil et son immoralité; les jésuites avec leur pouvoir, et leur ambition, se maintiment encore longteuns;

Colbert à qui Louis XIV était redevable de ce que son règne avait de plus glorieux, mourat en 1683. Après cette époque commence la troisième et la plus triste partie de la vie de ce prince.

Dès l'an 1682, Louis MV, inspiré par son confesseur, manifesta son penchant pour la dévotion, et sa résolution de convertir forcément les protestants de son royaume, Se eroyant assez puissant pour commander aux opinions, aux habitudes, et s'en faire obeir, il voulut que tous ses sujets fussent devots on convertis. Les courtisans des denx sexes, pour se maintenir en faveur, se contraignirent et ajoutèrent à leurs vices accoutumés un vice nouveau, l'hypocrisie. Les libertins et les dames galantes de la cour en prirent le masque : ils assistaient à la messe, au sermon et au salut toutes les fois que le roi s'y trouvait, et, à ce sujet, je citerai un fait qui, quoique connu, tronve ici sa place. Brissac, major des gardes, fit tomber un jour ce masque de dévotion dont se couvraient les courtisans; il vint dans la chanelle où le roi devait se rendre; les tribunes étaient remplies de dames ; il dit assez hant pour être entendu : Gardes, retirezvous dans vos salles, le roi ne viendra point; les gardes s'éloignèrent. Les dames, persuadées que le roi ne viendrait pas au sahit, éteignirent leurs bougies et se retirérent. Peu de temps après arrive le roi qui s'étonne de voir les tribunes dégarnies des dames qui s'y rendaient ordinairement. Brissac lui conta le tour qu'il venait de leur jouer : le prince en rit, mais n'en fut pas plus éclairé.

Louis XIV, de son propre aveu, ciait fort pen instruit en matière religieines. Ses confesseurs profilèrent de son ingnomane pour dominer son esprit et le diriger à leur gré. Le père La Chaise et le père Le Tellier le portèrent, tour à tour, à persècuter, l'un les protestants, l'autre les jansénistes. Il faissit des pèlerinages, se cuirassit le corps de religues, et s'affilia à l'ordre des jésuites. Avec de telles pratiques, il se croyait chrètien, croyait suitre la religion de l'Evangile qu'il ne lissit plott : îl ne suivait que la religion de s'jésuites.

Le gouvernement consistait alors dans la volonté d'un seul homme, et

Louis XIV, disait : l'État, e'est moi. Ce gouvérnement, appuvé seulement sur l'existence d'un individu, éprouva toutes les vicissitudes de la vie humaine, il ent sa jennesse, sa virilité et sa décrépitude. La jeunesse de ce règne fut déréglée et très-orageuse; sa virilité présenta des triomphes et eut une marche pompeuse et ascendante; sa fin une allure déclinante ou rétrograde : toutes les parties administratives vicillirent avec Louis XtV. Les lettres, et bien plus encore les arts, participérent à cette décadence. Fontenelle fut presque l'unique représentant des talents de Corneille, Bacine, Molière, La Fontaine, Boilean, Bossuet, Fénelon, etc.; et le règne suivant ne recneillit qu'une très-faible partie d'une si riche succession. Les peintres Le l'oussin, Le Sneur, Jouvenet, Le Brun, etc., n'eurent point de successeurs dignes d'eux. La sculpture fut entratnée dans la chute générale. Girardon, les deux Anguier, Pujet, Nicolas Coustou, moururent sans être remplacés, si ce n'est par des artistes d'un goût médiocre, L'architecture éprouva la même dégénération, L architecte Openord contribua puissamment à cette révolution, en substituant aux formes grécoromaines des formes contournées, des voûtes surbaissées, et ces ornements ridicules qui ne ressemblent à rien dans la nature, et qu'on nommait rocallles, ornements toujours places sans motif.

Malgré cette décadence, malgré la persistance d'une parlie des vices de l'ignorance et de la féodalité, la civilisation et les counaissances lumaines firent des progrès rapides, Le goût peut se corrompre ; mais les sciences acquises restent intactes, marchent toujours vers leur perfectionnement. Motiere, Regnard, Despréaux, avaient versé le ridicule sur les travers de l'esprit, sur les vices de la société, sur l'orgueil nobiliaire, sur les tours des chevaliers d'industrie, sur les escroqueries des marquis. Corneille et Racine étevaient les àmes, inspiraient de nobles passions. Leurs grands talents donnaient des charmes aux préceptes de la morale, Bussi-Rabutin marque le changement uni, de son temps, s'était opéré dans l'opinion; apres avoir parle de l'Académie française, et dit qu'elle comptait parmi ses membres des personnes de naissance, it ajoute : « Il y en aura encore bien davantage pour l'avenir. Jusqu'ici la plu-· part des sots de quolité, qui ont été en grand nombre, unroient bien voulu per-· suader, s'ils avoient pu, que e'étoit déroger à la noblesse que d'avoir de « l'esprit ; mais la mode de l'ignorance à la cour s'en va tantôt passee, et le · eas que fait le roi des habiles gens achèvera de polir toute la noblesse de son · royaume. »

Quelquies ouvrages publiés à cette époque prouvent que l'ou médiait sur les vices du gouvernement : si l'on commençait à raisonner en politique, on raisonnait beaucoup plus sur les mutières religieuses. Les protestants avaient ouvert la carrière; quelques prétres calioliques, fortiliés par une vaste éruditon, sans outre-passer les limites de l'ortitodoxie, combattièrent avec succès tes errours grossières, les supersitions absurdes dont le catholicisme dait-soulité. Tels étaient Lean de Launoy, docteur de Sorbonne; Pièrer Lebrun, prêtre de l'Ortotore; Jean-Baptiste Thiers, curé de Champrond, etc., etc. Dans leurs écrits, ces hommes déroulèrent le volume immense des softless humaines en malière de cropance, et a électivent for fount coatres les printipues magi-

ques, qui, généralement adoptées, déshonora ent le christianisme. L'esprit lumain conquérait cette liberté et cette indépendance sans lesquelles les sociétés ne neuvent suivre la voie du progrès.



# CARACTÈRE DE CE RÈGNE.

Le 1º septembre 1715, Louis XV, agé de cinq ans, monta sur le trône de Louis XIV, qui avait, par son testament, preserit un conseil de règence que Philippe due d'Orleans, son neven, devait seulement présider. Les dernières volontés de ce roi, comme autréfois celles de Louis XIII, furent méprisées. Le due d'Orleans, le 2 septembre, vint au parlement se faire décherer règent; et, le 12 du même mois, il y fit leuir un lit de justice où le roi, enfant de cinq ans, confirma la règence à ce prince. Le duc, afin de récompenser le parlement de sa complaisance pour lui, restitua à cette compagnie un droit dont cile était privée depuis quarante-deux ans : cedui de faire des remontrances avant l'enregêtement des lettres patentes, éviles et déclarations.

Les événements de la régence se réduisent à jeu près à des intrigues de our, à un commencement de conspiration oursile par des prêtres et des nobles, à des scènes de libertinage, et au système de Law, eause immédiate de la banqueroute du gnouvernement. Louis XIV avait lissés les limanes dans l'état le plus déplorable : la dette publique s'élevait à deux millionts soixante-deux miltions 1).

Le régent, dans cette situation, eut recours aux ressources déjà employées par les rois précedents. Le 12 mars 1716, il créa une chambre chargée de poursuivre les financiers de l'État et de les condamner à des restitutions arbitraires. Plusieurs de ces sangsues de la fortune publique subirent leur peine et payèrent des sommes considérables ; d'autres y échappérent, en achetant la protection de quelques puissants de la cour. Le regent n'obtint par ce moven que de faibles résultats. Un écossais, nommé Law, vint alors proposer l'établissement d'une banque générale où chacun serait libre de porter son argent et de recevoir, en échange, des billets payables à vue. Cette banque offrait pour hypothèque le commerce du Mississipi, du Sénégal et des Indes orientales. Le régent adopta sans balancer ee projet qui n'était, dit-on, qu'un piège que le gouvernement anglais tendait à la France pour la ruiner, en lui enlevant son numéraire et ne lui laissant que du papier. Par édit des 2 et 10 mai 1716, la banque fut établie, rue Vivienne, dans une partie du bâtiment de l'ancien palais Mazarin où en 1724 on placa la bourse, qui depuis fut dépendante de l'hôtel du Trésor, Cette banque commenca par emettre quarante millions d'actions. Alleches par ses produits considérables, tous cenx qui possédaient de l'argent s'empressaient de l'échanger contre des billets. La rue Quincampoix fut d'abord le lieu où se faisaient

<sup>(</sup> Le marc d'argent valuit sous Louis XIV, 28 francs; il a presque doublé aulourd'hoi.

les échanges ; elle en devint fameuse, surtout à cause de la foule qui s'y précipitait et des scènes burlesques dont elle fut le théatre.

Ouelques fortunes faites avec rapidité furent un exemple dangereux pour le public, qui se précipita avec une ardeur nouvelle dans la rue Quincampoix, pour y échanger son argent en papier, et sacrifier la réalité à des espérances. Le 4 décembre 1718, le régent érigea cet établissement en Banque royale, et le sieur Law en fut nommé directeur. Le 27 du même mois, un arrêt du conseil défendait de faire, en argent, aucun palement au-dessus de 600 livres, ce qui rendit nécessaires les billets de banque, et en autorisa une nouvelle émission. Cet arrêt prohibitif amena des contraventions, « Il v eut aussi des confiscations, » on excita, on encouragea, on récompensa les dénonciateurs; les valets trahi-« rent leurs maîtres, le citoyen devint l'espion du citoyen. On se sacrifia mu-· tuellement comme dans un naufrage ou un incendie; le frère fut trahi par « le frère, et le père par le fils. » On fit de nouvelles émissions de billets qui, disait-on, étaient la monnaie invoriable; on discrédita l'argent, et l'on fit circuler le bruit que dans la Louisiane on avait découvert deux mines d'or. Le 1er décembre 1719, on comptait 640 millions de livres en billets de banque mis en circulation, Le 11 de ce mois, on employa un nouveau moyen pour attirer à la banque tout ce qui restait en France d'espèces mounavées; il fut défendu de faire aucun paiement en argent au-dessus de 10 livres, et en or au-dessus de 300. La contrainte continua ce que l'avidité avait commencé. Ces moyens prohibitifs portèrent atteinte à la confiance ; on crut la faire renaltre en élevant l'auteur de ce brigandage à la dignité de controleur général des linances, et en lui faisant abjurer le protestantisme qu'il professait.

Cependant la rue Ouineampoix, trop resserrée pour contenir la foule qui s'y rendait, ful abandonnée : on transiféra l'appid dans la place Vendomo.

- Là, dil Duclos, s'assemblaient les plus vila coquins et les plus grands sel-gneurs, fous réunis et dereuns égaux par l'avidité. - Il ajoute que le chancelier, dont l'hôtel était siné sur cette place, incommodé du bruit qui s'y fai-sait, demanda et obtint que le marché des billets ful transiféré ailleurs. Le prince de Carignan offrit son hôtel de Soistons, et Il teonsturie dans le Jardin une quantité de baraques dont chacune était loue: 500 livres par mois. Le lout lui rapportait cinque et uille livres par au. Il obtint une ordonnance qui, sous prétexte de police, défendait aux porteurs de billets de conclure aucun marché ailleurs que dans ces baraques.

Le prince de Conti, pour prix de sa protection accordée à la banque de Law, avait reçu de lui des billets pour des sommes énormes; ce prince insatiable en demandait touyours. Law fatigué refusa enfin de le satisfaire. Le prince, piqué, euroya denander à la banque le paiement d'une si grande quantité de billet qu'on en rameau trois ou quatre fourgons charghé en unméraire. Law s'en plaiguil au due d'Orléans; le prince de Conti fut fortement réprimandé, mais garda Pargent.

Ge permboursement fatal à la banque fut suivi de plusieurs autres. En 1719, des murchands anglais et hollandais ayant acquis à bas prix des sommes considérables en billets, se firent rembourser par la banque, et emportérent hors de France platsicurs centaines de millions en numéraire. U'autres étrançers, en 1720, employèrent le même manége, obtinrent le même succès, sortirent du royaume des sommes immenses en valeur métallique pour du papier qu'ils y laissaisent. Dès lors le crèdit de Law et de sa banque fut fortement chranfé; ple mécontentement éclats. Pour calimer les espris, le régent destitus, en mai 1720, cet intrigant de sa fonction de controlleur genéral, mais il lui conserva su place de directeur général de la banque et de la compagnie des Indes.

Les hillets de la banque étaient hypothéqués sur des établissements à faire aux rives du Missirajie, na Michique. Pour les peupler, on fit arrêter tous les mauvais sujets de Paris, et des filles perdues détenues dans les prisons. On abusa bientió de ette mesure. Sous le prétexte de saisli née vagabonds pour les euroyer au Mississipi, on entera une quantité d'honnétes artisans, des fils de bourgeois que les archers tensient en chartre-privée, dans l'espoir de leur vendre leur liberté et d'en lirer de fortes rançons. Le peuple, indigé, se révolta, battit, tus même quelques archers. Le ministère, intimidé, lit cesser cette odiseus persécution.

Les diverses tenlatives que fit le gouvernement pour soutenir Law et as hanque ne contribuèrent qu'e an ecciérer la choite. In édit de J mai 1720 ordonna la réduction graduelle, de mois en mois, des billets et des actions de la comagnici des Indes. Cette mesure mortelle pour la banque fut révoquée viagt-quatre bares après; mais le coup était porté, les remédes ne pouvaient qu'aggraver le mal. L'indignation s'empara de tous les porteurs de billets. Law, très-poltron, demands des gardes; on lui en accorda.

Le règent, voyant que tout le monde était mécontent, voulut aussi le paraître. Il dépouilla Law de sa place de invefeuetre de la banque, en clarage a de und c'Antin son ami, et algiognit à cette administration financière quelques conseillers du parlement. Le 15 pillet. Law, plus effraçé que plannis, se réfugia ao Plais-Royal, où résidait le règent. Le peuple, juscement mécontent, rempisse au Plais-Royal, où résidait le règent. Le peuple, juscement mécontent, rempisse qui le vaux sur ruine. Dans cette émeute périrent plusieurs personnes étouffées par la fonde, on qui s'éstient suicidées par désespoir. Trois cadavers furent nettires des cours du Palais-Royal, et la mère du régent nous dit froidement : Mos fils n'aveuil caux de repostage d

Pressupe tout le numéraire était sorti de France; les finances de l'État avaient disparu. lu trèsgrand nombre de familles, autréetó dans l'aisance, pour évire conflices au gouvernement, se virent tout à coup plongées dans la misère. Le régent garda Law dans son palais pendit not ut le mois de décembre de cette année; puis il le fit conduire servéement dans une de ses terres, située à six lieues de Paris. Des princes enrichis par son système, en lul fournissant des réalis, favorisérent son cression. Il se rendit à Bruxelles, de là à Venise, où peu d'années après il termina une vie maudite par tant de Français, victimes de ses friponneries.

Après la fuite de Law, le régent fit tenir un conseil de régence, où il fut constaté qu'il y avait dans le public pour deux milliards sept cents millions de billets de banque, sans qu'on put justifier que cette somme immense est été

émise en vertu d'ordonnances. Le règent, poussé à bout, avous que Law en vavit émis pour douze entra stillions au delà de ce qui était lixé par les ordonnances; et que, la chose étant faite, il avait mis Law à couvert par des arrêts du conseil qui 'ordonnaient cette augmentation, arrêts qu'on avait eu soin d'antidater. Dans cette séance du conseil, où le duc de Bourhon et le règent jouèrent, dit Duclos, un très-seaucais rôte, il ne fut pris aucune mesure pour remédier au ma

Malgré une conspiration dirigée coutre le régent, malgré la guerre qu'en 1713 le France eut à souteuir contre l'Espapene, malgré la rébellion de quelques nobles de la Bretagne, la régence du due d'Oriéans, si on la compare à celles des minorités de Louis XIII et de Louis XIV, fut très-calme. La cause de cette différence ne peut étre attribuée qu'aux progrès des humières et au changement heureux opéré dans le caractère des nobles, dont l'esprit de révolte fut sévèrement contenu pendant le long répre de ce demire roi, qui ne leur laisea que de vains titres, l'exercice restreint de leurs droits seigneuriaux sur le peuple des campagnes, et leurs habitudes de courtissas.

Cependant Louis XV, faible enfant et d'une santé débile, faissit craîndre aux Français et espaire à quelques intrigants de cour sa mort prochaine. L'évinement trompa ces craîntes et ces espérances : il aequit, par l'exercice, une santétrobuste; mais son instruction fut thei-imparânte. Let 1 juin 1728, Louis XV, qui avait à peine seize aux, déclara qu'il voulait gouverner par lui-même; toufetois en l'était qu'un prétexte pour comgédier le duc de Bourbon, premier ministre, qui fut depuis exilé ; et fon nomma à sa place le precepteur de ce rot, sucien évêque de Frigis, depuis nommé cardiant de Frieyn. Il fut crés principal ministre; et, quoique àgé de soitants-treize ans, il prit les rênes de l'État et le gouverna pendant dits-sept aux sere assez de succes.

Le règne de Louis XV, soullié par des persécutions, par des débauches, par un espinnange excessif, par une frivoitér indicuel, fot aussi illustré par des hommes de génie, par des découvertes dans les arts et dans les sciences. Il fut également signalé par les scénes horribles des convulsions, par les dissensions, connues sous le non de bilitat de confession, par les assessinat du roit par l'expulsion des jésuites. — Louis XV, dans sa jeunesse, donnait aux Français de falteuses espérances : des mourcis douces et régulières, quedques actes d'humanité, lui acquirent l'amour de ses sujets; mais ce prince tumide et d'un faible caractère, ne put longtempa résister aux séductions des courtissans : il en fut la violinne; la débauche devint cher lui une habitude. Des seigneurs de la cour, resignant que cer oin ernonquét à ses désordres, ne rougirent pas de partager avec des valets, et de remplir avec empressement, auprès de ce prince, le plus vil des emplois.

Ge roi céda, pour ainsi dire, le gouvernement de la France à une de ses maltresses, Autoinette Poisson, qui devint unrquise de Pompnelour, et qui, pendant dichuit ans, depuis 1745 jisque in 1764, fepoue de sa mort, ful l'arbitre des destinées de la France. A beaucoup d'amabilité elle joignait de l'esprit et des Lalents; mais elle gouverna en formen, et en fenume saus cesse agiété par la peur de voir s'évanouir son influence sur l'esprit du roi. Cette peur lui fit commettre des fautes graves. Elle confia à ses sents partisans des emptois importants dout lis s'acquitièrent mal. Elle persécuta, avec un acharmement tout féminin, des ennemis peu redoutables qu'elle aurait pu s'attacher par des bienfaits. Les prisons en furent remplies; et la police, pour calmer ses frayeurs, devint-plus que jamais artire et cruelle.

Aux transports de la joie la plus vive, la plus sincère, que les Parisiens firend éclater lors de la convalescence de Louis X V à Mez, et qui lui valut le tirre de bien-ainet, succidérent, dès que les dérejdements de ce roi furent publics, le mécontenhement et les plaintes un jour qu'il se rendait à l'Opéra, au lieu d'acclamations flatieuses, il ne recueillit qu'un morne silence. Louis XV ne profita point de cette leçon, mais en fut vivement affecté : îl resta longtemps sans alier à Paris. Lorsqu'il y reparit, quedques années après, il fut sabaé par ces cris multipliés : du paint du print ! La disette tourmentait (les Parisiens, qui savaient que cro il fassi le commerce des grains et contribuait à leur cherté.

Los courtisans édoignaisent de Louis XV tout ce qui aurait pu le ramener à la vertu, et réveiller en lui des seutiments de bienfaissance; ils firent, dans un temps de disette, entever du chaiteau de Choisy un tableau qui représentait un empereur romain distribuant du pain aux pauvres. Ils craignaient que le roi ne fût tenté d'initer ce bon exemple. La tranquilité de Louis XV n'était pas entière. Ses opinions retigieuses, auxquelles il tenait de bonne foi, luttaient sans cesse avec ses dérèglements condamnés par la retigion. Ces deux affections ennemies le troublèvent pendant quedque temps; mais il parvint à les accorder.

La nature avait douis ce prince d'un esprit assez pénétrant. - Personne, dans lout son consci, lit-on dans les Mémoires du duc d'Aiguillon, n'avoit le coup d'œil plus sûr, ne partoit mieux et en moins de mots, ne formoit et ne réunissoit un avis avec plus de sagacité et de précision que le roi. - Mais ces qualités précisuess furent latières par l'abus des jouissances, abus qui fit aussi évanouir tout ce qu'il possédait de sensibilité. Il considéra d'un ceil sec le convoi funêbre de sa favorite, la marquise de Pomandour.

A cette maîtresse succèda la lubarri, qui acheva d'aviir la cour de Louis NY. Cette cour était pouplée de ministres, de courtisans corrompus et asna pudeur; ils portierent le roi à un acte de tyrannie que Louis XIV, tout despote qu'il était, n'aurait pas ode entreperandre : Ils lui firent dissondre les parlements dont l'autorité présentait l'unique barrière élevée entre les sujets et la tyrannie mistérielle. Cette révolution étrange s'opéré adus les années 1700 et 1771. Les parlements furent remplacés par des conseils supérieurs, dont les membres servies devinrent rôspié du mepris genèral.

Louis XV possedait de grands avantages extérieurs : un beau caractère de tête et une stature dégande et oloibe. Faible et lanquissant dans son jume âge, il acquit la force du corps par les frequents exercices de la classe : sa santé devint vigourouse. Ses débauches portirent plus d'atteintes à son moral qu'à son physique : il en était insatiable mais une de ces jeunes filles dont il peuplait son sérait, portant dans son sang le germe de la petite-vérole, communique cette maldite a uroi, qui mourut le 10 mai 1774. OBIGINE ET PROGRÈS DES CONVULSIONS; AFFAIRE DES BILLETS DE CONFESSION; ASSASSINAT DE LOUIS XV; EXPULSION DES JÉSUITES.

Le fils d'un conseiller au parlement, François Pàris, fut le premièr auteur de cette monomaire qui signala un moment le répre de Louis XV, sous le nom de convulsionnatres. Il commença par se faire diacre, mais, par humitici, il ne voulut jamais arriver à la pettrise, et bientolt il se retira dans une maison du faubourg Saint-Marcel. La, livré à la péritence et à des actes de charité, il soulageait les pauvres et les instruisait. Cet homme simple, paisible et bienfaisant, mourut le t'e mai 1727. Sa meionière, vénérie, n'avarita guére franchi les bornes de l'humble quartier où il a était retiré, quand, par l'effet des circonstances, son nom obtint agrès sa mort une célébrié dont il a vavir point joni pendant sa vie. Il mourut dans le temps où les jansénistes, appelant de la bulle l'infgenitus, génissient sous la plus risportuses oppressions.

La mimoire du diacre Pairs était chère à ces hommes persécutés : il avait partagé leurs opinions et leurs manx; il s'était distingué par des vertus modestes et utiles; ils l'honorirent comme un saint. Sa tombe, placée dans le per tici incitière de l'étglies Saint-Médard, visièle par quelques personnes qui l'avaient conun et admiré, devint le but de leurs prières. Un nombre de ces zélès admirateurs, se trouvaient quedques jeunes filles, qui éprouvirent des convulsions priant Dieu sur cette tombe : biendit ces convulsions devinrent contagiones. Les zélès du parti, par couviction ou par fraude, crurent ou frent croire que cet effet, tout naturel, émanail de la puissance divine, était un miracle. Mais bientôt des hommes spéculèreut sur les convulsions, et voluvent s'en faire une arme contre leurs persécuteurs. Eue société de convulsionnaires rétabit; se donna une organisation, des chefs, des employés subalternes, des réglements, et elle eut, comme toutes les sectes, ses sehismatiques, ses fidéles croyants, son charatanisme et ses martyrs.

In pettre du diocèse de Troyes, Pierre Vaillant, condamné en 1738 à être panid ur oyaume, parint às e soustraire à cette peine, et s'immisse parmi les escularies cette peine, et s'immisse parmi les convulsionnaires de Saint-Médard. L'intérêt qu'inspirait son titre de perséquè lui valut cetul de chef d'un parti, dont les membres requeral l'appliation de vaillentates. Vaillant publisit dans ses discours que le prophète Elie était resussicilé, et qu'il reparaissist sur la terre pour convertite sinifse et a cord Bonne. D'autres pettres, et notamment Jean-Augustin Bousset, croyaient et publisient que vaillant était lui-même le prophète Elie étate opinion adoptic parmi le peuple des convulsionnaires, fit donner aussi aux partisans de cetle secte le nom d'étibesen.

Pierre Vailland, accoulumé aux persécutions, ne tarda pas à en éprouver de nouvelles. Sorti de la Bastille en 1738, il y fut renfermé en 1733; et, après un séjour de vingt-deux ans dans cette prison, on le transféra dans celle de Vincennes, où il termina ses jours. Jean-Augustin Housset, qui passait pour le disciple de Vaillant, éprouva un sort pareil, et fut arrêté en l'année 1735; renfermé à la Bastille, après y avoir gémi pendant dix ans, il en sortit pour être exilé à Villeneuve-le-Roi. Alexandre l'urmand, ex-oratorien, figura sur la scène des convulsions, et dans le même temps so fit passer pour le prophète Enoch. Le gouvernement usa de son remiée ordinaire, et fle infermer ce nouveau prophète à la Bastille. Les sectes des voillautistes ou étaéens étant éteintes, on en vit naître de nouvelles.

Un frère Augustin fut aussi citef de convulsionnaires. Il furma une secte séparée et méprisé des autres; les augustiniense, enfluoisaises outrès, exécutaient des processions nocturnes, et, la corde au cou, la torche au poing, allaient devant l'église «Norte Dame faire amende honorable; puis se rendaient sur la piace de Grève, et bénissaient la terre de cette place, sur laquelle ils avaient la crainte ou l'espoir d'être exécutés à mort. Ces sertaires, pour les soutine de leurs opinions, étaient, dit-on, déterminés, les femmes à sacrifier leur honneur par la prosidition, et les honomes leur existence par le martyre.

Un autre chef de convulsionnaires se présente sur la scène; c'est l'abbé bécheran; il a le double avantage de diriger l'euvre des convulsions, et d'en éprouver lui-même d'assez remarquables. Cet abbé était secouru dans la crise par une femme appeice blagnan; car les convulsionnaires avaient leurs secoritate, comme je le dirai bientlo. Cette femme fut, en 9731, renfermée à la Bastille, et, dans le même temps, la prison de Saint-Lazare reçut l'abbé Bécheran, qui en sortir au bout de trois mois.

Aux ruillentistes et aux augustintens dont J'ai parlé il faut Joindre d'autres sectes. Les mémpietes es compossient de ceux qui distinguaient ans les convulsions deux causes qui produissient, l'une des actes inutites, puérits ou indécents; l'autre des actes divins ou surnaturels. Voici comment un des chefs de ce pard développe son opinion. - J'ai vu, dit-il, dans les convulsions une multitude de circonstances qui paroissolent puérites, vaines, insipides; il y en avoit de rebutantes, de choquantes, d'autres pétibles. Au milieu de tout cela -se montroient, la plupart du temps, des choses édifiantes, grandes, touchantes, inimitables, des représentations des mystères de l'esus-Christ et des -souffrances des martys, des gémissements sur les maux de l'Église, sur l'humitation de la vérite. etc.

Les discernanté étaient les voyants, les prophétes du parti, et débitaient, dans l'accès de lur délire, des parcles déportures de sens. — Les fyaritate étaient des personnes qui, pendant leurs couvulsions, représentaient les différentes seciens de la Passion de Notre-Siqueur ou du martyre des saints.—Les accesrittes, espèce de frères servants, administraient aux convulsionnaires en sècio 
les petite et les grandus resours. — Les petite secuer consistaient, lors de l'égitation des convulsionnaires, à privenir leur chute, les daugers auxquels les 
expossient leurs mouvements violents, et à ranger leurs Velements très-souvent 
en désordre.—Les grands secours ou securs meatriers s'administraient en frèppart rudement les convulsionnaires, en les foulaut aux piels, en les marfyrismit, 
etc. Teis étaient les chefs, les fonctions des convulsionnaires, et les sectes qui 
les nut divisés.

Le gouvernement ruinait, exilait, exposait au carcan, et plongeait pendant de longues années dans des prisons et des cachots ces malades d'esprit et de corps, il les réduisait au désespoir, et exallait leur âme au point qu'à l'exemple des premiers chrétiens et des protestants du sérième siècle ils bravaient leurs persécuteurs et les supplices. Le remêde à un tel mal était l'indifférence et le ridicule.

Depuis le mois de mai 1727, époque de la mort de Páris, jusqu'au mois d'août 1731, les exercices du cimetière de Saint-Médard éprouvérent une progression d'intérêt et de merveilles. D'abord il ne s'y était présenté que de jeunes filles qui eurent de simples convulsions. On se bornait à prier ce hienheureux, à se coucher sur sa tombe, à recueillir soigneusement la terre qu'il revironnait.

Au mois d'août 1731, les convulsions prireut un caractère nouveau, un caractère d'atrocité qui ne s'y était pas encore fait remarquer. - Dieu changen - ses roies, dit un partisan de ces extravagances: il voulut, pour opèrer la gué-- rison des malades, les faire passer par des douleurs très-vives et des convulsions extraordinaires et très-violentes. - Alors commença à être mis en usage ce qu'on appelait, en langage convulsionnaire, les gronds seours, les seours enutriers, et le cimetière de Saint-Bédard lut converté in lieu de supplice; les secouristes devinevul des bourreux, et aux crises d'une maladie réelle ou catice succédèrent les transports de la rage. Les jeunes filles convulsionnaires appelaient les coups, les mauvais traitements, et demandaient des supplices comme un bienfait. Elles youlaient être battues, torturées, martyrisées. Il sembilit que l'exaliation du cerveau avait produit une révolution totate dans leur sensibilité : les douleurs les plus vives avaient pour elles les attraits de la volupté.

Le gouvernement, instruit de ces seènes horribles, employa, suivant sa coutume, pour les faire cesser, des movens de force. Par ordonnance du 27 janvier 1732, il prescrivit la clôture du cimetière de Saint-Médard, fit placer à la porte des gardes charges de repousser la foulc. L'archevêque de Paris, Vintimille, interdit le culte du diacre Paris, et plusieurs convulsionnaires furent emprisonnés. Ce theatre des convulsions étant fermé, il s'en établit plusieurs autres à Paris, dans des maisons particulières, dans les environs de cette ville et dans plusieurs provinces de France; grâce aux persécutions, ce mal contagieux se propagea. Alors, au lieu des rénnions publiques, il s'en forma de secrètes. Le nombre des convulsionnaires s'acerut, leurs exercices acquirent un nouveau degré de cruauté, et il s'y mèla beaucoup de désordres. Le gouvernement, par ordonnance de mars 1733, défendit à toutes personnes atteintes de convulsions, de se donner en spectacle, de faire des assemblées dans des chambres et dans des maisons particulières, et aux non-eonvulsionnaires d'y assister. Par cette ordonnance on pouvait atteindre les persunnes, leurs propriétés; mais on n'atteignait ni les opinions ni les maladies.

La persécution fortifia même encore longtemps cette déplorable secte. Le lieutenant de police Hérault, homme violent, irréfléchi, et agent formidable des éguites, prenait, pour anémir cette secte, des moyers qui la faisient prospèrer. Ses perquisitions portaient la terreur dans toutes les familles; ses nombreux agents pénéraient, même pendant la nuit, dans l'asile des citogens, enfonçaient les portes, ne respectaient ni âge, ni sexe, pour découvrir les fauteurs

des convulsions. Mais plus la police était rigoureuse et active contre les conutisionnaires, plus ceux-ci, pour éviter ses coups, redoublaient de précautions, de subitilé. Ce parti avait ses assemblées mystérieuses, ses auteurs, ses imprimeurs, ses colporteurs; étc., que la police découvrait quelquefois, mais qui échapajeant le plus souvent à son inquiée surveillance.

Cependant, malgre ses nombreux agents, une feuille périodique intitulée les Nouvelles ecclésiastiques, s'imprimait et se distribuait assez régulièrement. Les assemblées clandestines n'étaient point interrompues, et les convulsions même les plus horribles étaient toujours en vigueur. Aucun des moyens qu'employait le gouvernement ne pouvait arrêter le cours ni diminuer les ravages de cette contagion. Le parti qui dirigeait les convulsionnaires était donc, par son nombre, sou habileté et ses ressources, et surtout par sa discrétion, devenu une puissance que le gouvernement ne pouvait dominer, et qui luttait contre lui avec d'assez grands avantages. Ce parti se composait de tous ceux dont la bulle l'nigenitus contrariait les opinions; il se composait encore des ennemis des jésuites, auteurs de cette bulle, et enfin de plusieurs de ceux qu'on a nommés jansénistes. Je ne raconterai pas toutes les scèncs de folies, de cruautés et surtout d'horribles débauches dont les maisons où les convulsionnaires tenaient leurs assemblées furent le théâtre. Je renvoie pour plus de détails sur cette matière à l'ouvrage de Carré de Maugeron et du docteur Hecquet. Je ferai observer seulement que les convulsions ont duré, à Paris, trente-cinq ans, depuis le mois de mai 1727 jusqu'au mois d'août 1762, époque où la société des iésuites fut dissoute. Alors elles cessèrent avec la persécution dont ces pères étaient les instigateurs.

A l'affaire des convulsions s'en joignit une autre qui eut les mêmes causes, les mêmes chefs, celle des billets de confession. Le cardinal et ministre de Fleury, qui, par faiblesse ou impéritie, avait taissé aux jésuites semer ta discorde et diriger les persécutions, mourut en 1743, L'archevêque de Paris, Vintimille, prétat pacifique, et qui faisait moins qu'il ne laissait faire, étant mort trois ans après, les jésuites parvinrent à lui donner un successeur plus agissant. Le sieur Bellefond, fanatique et partisan outré des doctrines jésuitiques, fut leur homme. Détà de nombreuses tettres de cachet étaient fabriquées, et les prisons allaient, au gré des jésuites, s'encombrer de victimes, lorsque la mort du nouveau prélat vint subitement suspendre ces sinistres préparatifs. La gloire de les faire exécuter était réservée à son successeur, Christophe de Beaumont, homme de mœurs austères, dont l'opiniatreté surpassait l'ignorance. On avait déjà projeté, du temps de l'archevèque Vintimille, pour ôter toute influence aux jansénistes, de lenr interdire les fonctions sacerdotales et de forcer ceux qui leur accordaient confiance, à s'adresser, pour les tivres de piété, à leurs ennemis, aux jésuites. On avait même résolu de n'accorder la communion, le viatique, qu'à ceux qui seraient munis d'un billet de confession, billet qui devait attester que le porteur avait réellement fait sa confession à un prêtre du parti jésuitique, à un prêtre partisan de la bulle. Christophe de Beaumont ordonna la stricte exécution de son mandement sur les billets de confession. Les eurés, soumis à ses ordres, s'y conformèrent, et n'administraient point les sacrements à ceux qui



n'exhibaient point le billet exigé. Le parlement intervint dans ces affaires, et dès-lors s'engagea une lutte violente entre le clergé jésnitique el la magistrature.

Le 18 avril 1752, le parlement rendit un arrêt, en forme de réglement, qui défeudait aux ecclésiastiques de refuser aux fidèles les sacrements sous prétexte du défaut de billet de confession et de non acceptation de la bulle Unigenitus, Cet arrêt, quoique le parlement en poursuivit l'exécution avec rigueur, fut sans effet. Les prélats, partisans des jésuites, soutenaient que le parlement n'avait pas le droit de s'immiscer dans cette affaire. Le ministère cherchait à tempérer l'extrême irritation des deux partis, et n'employait que des moyens impuissants. Des lettres patentes du 22 février 1753, en ordonnant au parlement de surseoir à toutes poursuites sur cette matière devinrent un nouvel aliment de discorde. Ce tribunal refuse d'enregistrer ces lettres, et annouce qu'il fera des remoutrances. Le roi déclare qu'il ne les entendra pas; et le 5 mai suivant, il donne de nouvelles lettres en forme de jussion, prescrivant l'enregistrement. Le parlement arrête, le 7 du même mois, qu'il ne peut, sans manquer à son devoir et à son serment, obtempérer auxdites lettres en forme de jussion. Le 9 mai, le parlement est exilé; quelques uns de ses membres sont emprisonnés; et le 9 novembre suivant, le roi crée une chambre royale de justice pour remplacer le parlement : elle fut installée le 13 suivant dans le couvent des Grands-Augustins.

Après plusieurs démarches, le parlement, par une déclaration du roi du 2 septembre 1754, fut rappés à ses fonctions; on anuula toutes les procédures commencées, on imposa un silence absolu sur les matières de religion, et le partier la train. Cet acrommodement ne contentait pas le clerge j'ésuilique. Le roi manda près de lui ses principaux membres, el leur dit : de cons déjends toute répasse à ce que je enir vous dire, le roux la paix et la trainquillé dans anon requame. Je vous ai imposi silence, euez qui granterient roit servoit pois suirent les bais, Ces ordres laissaient toujours subsister la cause des dissensions : les jésuites en furent rivités. Les petres, qui leur étient dévoués, continuérent à troubler les consciences, et le parlement continua à réprimer leur zéle turbuler.

Des prédicateurs d'estamaient publiquement contre les actes et les principes du partement. Le feu de la discorde fiasit des progrès alarmants pour la tranquilité publique. Le roi alors, par une déclaration du 10 décembre 1753, recommande à tous ess sujets - d'avri pour la constitution (la bulle l'Iniginatius) et le respect et la soumission qui fui sont dus, sans uéanmoins qu'on puisse ini et artitivate la décommiation, le caractère et les effest de règle de foi, - il prescrit de nouveau le silence sur cette maitiere, renvoie aux juges ecclésiastiques de puir les auteurs de ce refus, et accorde une amnistie générale pour le passé. Octe déclaration, comme on ée doute, ne saisfit aucun des partis. Le roi, qui craignait moins d'offenser le partement que les jésuites, vint au Palais trois jours après, et y int un ît êt, puiscie. Il fût d'abord enregistret au declaration prévédente, puis une seconde sur la police du partement, enfin un édit portant suppression de chambres du partement et des présidents des requêtes. Plu-

sieurs membres de rette cour donnérent volontiers leur démission. Ce lit de justice répandit la consternation, ne contenta personne et ne remédia point an mal.

Les jisuites n'avaient pas obteut ce qu'ils demandaient; ils murmurbreut contre le roi, et formèrent sourdement une sainte ligne dans laquelle its obligeaient leurs peniteuts de s'euriète. — Les prêtres, leurs partisons, continièrent à refuser les sacrements aux malades dépourvus de billet de confession.

An indico de ces debats survint un évaiement d'une faunte gravité. Le 5 jantier 1757, sur les six heures du soir, Louis XX, montant eu carrosse et partant de Versailles pour aller souper à Trainon, se sentant frappé, sévria: l'on néa donné na forienz coup de poing, Puis, passant sa main sous sa veste, et l'ayant retrive cususquaire, il dit : l'est suis bloes; a lors a perevvant un individu qui gardait son chapeau sur la tête, il ajoute: l'est est homan-lé qui néa frappé, qu'un l'arcite, mois gu'un ne le tue poi. L'assassin est arcète. Le roi remonte dant ses appartements; il est saigné deux fois dans la soirée. Les chiragieus reconnaissent que la blessure n'est pas dangereuse. Le coup de couteut, dirige de bas en hant, n'avait pueirte dans les rainis que d'evriou quatre travers de doigt.

Hobert-Franceis bamirus, auteur de ce crume, et qui, depuis plusieurs heures, Scital place sur le passage de Louis NY, dans le desseui de le poigrander, fut anssité saisi par les valets de pied du roi, et conduit dans la salle des garles, On trouva sur fui le couteau dont il s'estait servi, couteau à deux lames, l'une de forme ordinaire, et l'autre semblabie à celle d'un cenuf. Cest de celle dernière lame que l'assassin se servit. On trouva aussi sur lui trente seption d'or, et queque agrent blane, et un livre nituitale: L'autreutous et prières chrétièmes. Questionne, torture horribement dans la salle des gardes, il dit à plusieurs reptises: Qu'on prema garde à anonséqueur le daughin. Pressé d'avouer ses compièces, il déclara qu'its étairet bien loin, qu'on se les trouverait plus; que s'êt to séchenate, but servait fui.

Le 18 fevrier seulement, Damieus ful transféré à Paris, II ful enfermé à la Concierprire et dans la tour de Montgoumery, où avait antrénis été déteun Bavaille. Son procès fui instruit par une commission composée de conseillers et présidents du parleuent, anvujuels s'adjoquirent, pohr le juger, des pairs de France. Il ful, comme chacum sait, condamné à mort et evéculé le 28 mars 1275, assu qu'onn à jianais pu prévière le mystère du crime dont le roi avait été vietime. A vrai dire, on s'accorda généralement à en faire peser la responsabilité sur l'ordre des Jésules.

Les jésuites, auteurs de la bulle Enigenites, source de lant de troubles et violemment souponus i l'avoir dirigi le poignand de banicies; les jésuites, trois ans après cet assassinat, virent leur domination déchoir. En 1761 le parlement en effet renditu march qui exigienit aux jésuites de déposer au greffe un exemplaire imprimé des constitutions de leur société, notamment de l'édition publicé, en 1737, à Praçue, et ordonna que ces constitutions seraient examinées, et qu'il en serail fait un rapport. Ce rapport ne fut pas facraitent examinées, et qu'il en serail fait un rapport. Ce rapport ne fut pas faverable aux jésuites, Le 8 août de la mérie amor, un arrêt de-ecte cour or-



donna que les fivres appronvés par cette société de Jésus, contenant des maximes immorales et subversives de l'ordre établi, - seraient Jacérés et brûtes en la « cour du Palais, an pied du grand escalier, par l'exécuteur de la hante instice, · comme séditienx, destructifs de lont principe de la morale chrétienne, ensei- gnant une doctrine meurtrière, non-seulement contre la súreté et la vie des · citovens, mais même contre celles des personnes sacrées des souverains, « U fut fait défense aux jésuites d'enseigner dans les collèges, el aux suiets du roi de suivre leurs tecons. Le 29 août, le roi donna des lettres patentes qui ordonnent au nariement de surscoir pendant un au à l'execution de l'arrêt do 6 août. Le parlement lit diverses remontrances sur ces lettres patentes. Le 28 novembre suivant, le conseil des dénêches entendit le rapport des commis saires du conseil, charges d'examiner l'institut el les constitutions des jesuites, Il fut décidé que les évêques on archevêgues qui se trouvaient à Paris scraient chargés de prononcer sur ces quatre points ;

te Sur l'utilité des jésuites en France, sur les inconvenients qui penvent résulter des différentes fonctions qui leur sont confiees; 2º Sur leur conduite; sur leurs opinions confraires à la sureté de la personne des souverains, sur la doctrine du clergé de France, contenne dans la déclaration de 1682; 3º Sur la subordination que les jésuites doivent aux évêques, et leurs entreprises sur Jes fonctions des pasteurs; & Sur le tempérament qu'on pourrait apporter en France à l'autorité du genéral des jésuites. Le 31 décembre, l'assemblée de ces prélats prit une decision; sur cinquante et un evêques qui s'y trouvérent, quarante-einq se déclarèrent en faveur des jésuites : tant ce corps muurant inspirait encore de terreur.

Le parlement demanda aux bailliages et universités de son ressort des memoires sur les établissements des jésuites dans leurs arrondissements : il en reçut un très-grand nombre. Dans les mis, on se récriait sur la conduite et l'enseignement de ces pères; dans quelques autres, on prouvait que les jésuites ne s'étaient établis dans certaines villes qu'à la favenr de faux, d'impostures et méme de violences. De nouveaux documents sur cette matière étant parvenns au parlement, cette eour rendit, le 5 mars 1762, un arrêt qui ordonne que les passages extraits des livres des iésuites surtout des Secreta monita seront communiqués à tous les éveques et archevêques de son ressort, qu'ils seront présentes au roi avec leur traduction; ces passages approuvés par la société jésnitique, contenaient une doctrine « dont les conséquences, porle cet arrêt, - iraient à détruire la Joi naturelle, cette règle des moors une Dieu lui-même

- « à imprimée dans le cour des hommes, et par eonséquent à rompre lous les · liens de la société civile, en autorisant le vol, le mensonge, le parjure, l'impu-
- « reté la plus criminelle, et généralement toutes les passions et tous les crimes, par · l'enseignement de la compensation occulte, des restrictions mentales, du
- « probabilisme et du péché philosophique; à détruire tous sentiments d'homa-
- · nité parmi les hommes, en favorisant l'homicide et le parrieide...., par l'ensej-
- « gnement abominable du regicide..., à renverser les fondements et la pratique
- · de la religion, et à substituer toules sortes de superstitions, en favorisant la
- · magic, le blasphème et l'idolâtrie, »

Au nois de novembre 1764, no édit du roi décida l'expulsion genérale et définitive des jésnites. Né-lores cessèrent les Iroubles, les iniques et longues persécutions dont ils étaient les anteurs; dés-lors cessa la fureur des convulsions, ou du moins ce qu'il en resta fut imperceptible; dés-lors s'évanouit la tyramie qu'il se exceptient sur les consciences en etigeant des billet de confession, ainsi que cette puissance occulte et colossale qui dominait les rois, leurs conseils, la pluqurt des majestras et la nation, ou qui aspiriat à les dominer.

Cependant les jésuites ne perdirent pas l'espoir d'être rétablis en France avre tons leurs priviléges: 18 y avaient laissé des partissans zéles et très-puissants. Le pape Cément XIII était aussi leur appri; il ordonna leur rétablissement par me bulle que le partement supprima. 18 furent presque en même lemps chasses du Portugal dont ils avaient tenté, en 1728, d'assassime le roi; ils furent chassès de tous les États de l'Europe; ils furent même chassés; no 1173, des Etats du pape Cément XIV Ganganelli], qui, le 16 août de cette année, fil arrêter leur famenz général lisée.

Repouse's sous le nom de jissuites, its cherchèrent à s'insinuer en France, or reunquent à leur nom, et or se cachant, en 1775, sous celui de Carilleale, ou du Saver Caux de Fieus, et en 1777, sous celui de Ferres de la Croiz. Il sout obquis fait plusieurs autres teatuites, soloamment en 1806, et employe plusieurs autres déguisements qui n'ont pas été plus beureux; enfin ils parvinerul plus tant, à la faveur d'un autre gouvernement, à se glisser furtivement en France et à Paris, et à y former quelques établissements sous la dénomination de Perres de la fee.

## ETABLISSEMENTS BELIGIEUX.

Pendant les règues de Louis XIII et de Louis XIV, Paris, qui contenui dejà un très-gran dombre d'anciers monastères, fut aurcharge d'environ cent sept communautés religieuses d'hommes ou de femmes; dans ce nombre ne sont point compris divers autres établissements, comme chapelles, églises paroissibles, évoles chrédiennes, ni les massions mixles, religieuses et sévilières. Sous le règne de Louis XV, la moitié au moius de la surface de Paris était occupér par ces nombreux monastères et leurs vastes cendos. Cet excès de plenitude, et la nécessité où l'ou se trouva de recourir à la ressource des loteries pour souteuir ces couvents endettés et saus moyen de subsistance, refroidit heaucoup le zèle qu'on avait montré sous les règnes précédents. Il n'y eut donc qu'un petit nombre de communautés établies à Paris, mais elles avaient un but utilé (1).

NAINT-PIERRE DU, GROS-CAILLOU, église paroissiale située rue Saint-Dominique, quartier du Gros-Caillou, nº 58. Ce quartier dépendait de la paroisse Saint-

<sup>(1)</sup> Noto cilevato les Filles de Sointes Morthe, que de la Muerte, ur 10, qui out été remphécés par les Seuras de Sinde Finnegat; les Filles de Sinte-Michel, par les femanes repeatires, que des Pooles, ur 38; les Oppletanes du mint Enfant-Feint, rue des Pooles, un cond du un-dis-ser de Nignes, ur 3, pour frantreclous des juines enfants orphebas, et la communanté des Filles de l'Enfant-Jesus, tur de Seves, ur 3, uni a qui thierse de Similanes charactiles.

LE PANTHEON.

516 A défi per: sion tyre sior con c tous Lei une ses cha Éta rète en ou i dep siet płu Fra de

on poi sia fe i par et l soi cot qu' but s qui

amar Casely



ALERIANDER TO



Sulpice. La grande distance qui se trouvait entre l'église et les paroissiens, lissentir la nécesió d'établit une église sucursaise, mais des obstacles imprévus, et surtout des intérêts particuliers, vinrent s'oppore à l'exécution de re projet. Les habitants du Gras-Cáilton ne se déenuragérent pas; its obtiment, en l'évrier 1737, des lettres pateutes qui les autorissient à faire, pendant trois aus, une quête dont le produit devait être derstiné aux firais de la construction d'une chapelle, de l'aquisition des vases sacrés et cornements, et des hunoraires du prêtre desservant; enfin l'emplacement fut bêni en 1738, et l'édifice construtt dans la même année. Get édifice, étre à vare précipitation, et dont l'étenducé dait insuffisante, fut, en 1775, rebait sur un plan plus vaste et sur les dessins de M. Chaptris. Cette construction fut vendue et démoite pendant la révalution. En 1822, on a révidific sur le même emplacement une nouvelle église, «fagrès les dessins de M. Gordon.

ÉGLISE DE SAINTE-GENEVIÈVE, en 1791 érigée en PANTHÉON, située sur le plateau et sur la place de ce nom.

La vielle église Sainte-Genevière était insuffisante au grand nombre de flédes qui venaient y prier. Un procurer des chanoines réguliers de cette église, nommé Féra, imagina de la faire révédifier; il s'adressa à M. de Marigny, récem ment nomme surintendant des latiments, et parvint à lui personader qu'une pareille construction illustrerait son nom et dounerait de l'importance à su administration. M. de Marigny adopts aon projet; mais la peiurie des linances semblait s'opposer à l'exécution de cette entreprise. On se rappela que les frais de la construction du portait de sisuit-Sujière avaient été faits par les bienélres d'une luterie : un ne craigait pas de recourir à cette ressource, et on augmenta de 4 sous le billet de 29 sous; les 4 sons de cette augmentation furent employés à la construction du nouvel édifice de Saintet-Genevière, et produisirent environ 400.000 livres par an.

De tous les édifices modernes, celui-ci est certainement le plus magnilique. Il 10t commencé, en 1737, sur les dessins et sous la conduite de 1,45. Sonylot. Des travaux prépartaturies, le comblement de plusieurs puits rencontrés sous lesques destiné à recevoir les fondations, et l'affernissement du sol, prirent beaucoup de temps; et ce ne fut que le 6 septembre 1764 que Louis XV vint solennellement poser la prétendue première pierre de l'éditier, ou plutôt d'un des pilliers du dôme. Dour donner au roi et au public une ilée de ce futur édi-lice, l'architecte fit élever une charpente recouverte de toile, sur laquelle le sieur de Mocky peiguit le pertait.

Le plan de l'édifice qui nous occupe est une croix grecque, formant quater usés qui ser ciunissent à un centre où est paire é déme. L'arcitite et avait le projet de rendre ces uefs égales eu longueur; mais les convenances du cutte actuel l'obligèrent à prolonger la uré d'arcitéré et celle us fond, à faire à son permier plan s'es changements par avantagency; à substituer aux estrémités de ces deux nefs des arcades au lieu de colonnes, et à Banquer la uef du fond d'oux tours carriers desdinés à curtonir des cheches. La façule principale, nii Con a proligue les richesses de l'architecture, se compose d'un perron élever un roze marches, et d'un porche en périste, insilé du familité ne flume; set roze marches, et d'un porche en périste, insilé du familité ne flume;

e'île prisente six colonnes de face, et en a vingf-deux dans sou ensemble, doni dir-huit sont isobiés et les antres sout engagées. Toutes ces colonnes sout cannelées et de l'urdre corinthien. Les fenilles diracultie des chapiteaux sont d'un travail trés-précieux, mais les profils sont loin de la purclé des beaux modeles de l'antiquité. Ces colonnes supportent un fronton dont le tympan, dans l'origine, représentait, en bas-rélec, une croix entourée de rayons divergents et d'ances adorteurs, seulpiés par fonator.

Après la mort de Miraleou, l'Assentible nationale, par son décret du 1 avril 1911, change la destination de cet edifice, et le consaera à la siguiture des Français illustres par leurs talents, leurs vertus et leurs services rendus à la patrie. Les administrateurs du département de frais chargèrent le sieur Autoine Qualtemère de la direction des changements à opèrer pour transformer ce temple en Pauloine frapapis. Les savant rempil digement les espérances de l'administration. Tous les segmes qui caractérisaient une basilique de christiens different productes par les symboles de la liberte et de la morale publique. La frise porta cette belle inscription en grands caractères de brouze, composer par M. Parlorier LAX GRAIMS BOMMES LA FATRIE BEROMASSIATIO.

Le hasrelief du fronton etaif l'ouvrage du sculpteur Notite, il fut remplacihi-mènne plus tand, lorsupe la destination de l'édilice fut de nouveur changée. Le nouvean hasrelief qui dévore actuellement le fronton du Pautheon est un ouvrage de M. David d'Angers. Ce sculpteur a représenté la Patre, accompaguée de la Liberté et de l'Histoire, qui distribue des couronnes aux grands hommes de la France mountrélague et républicaire, aux maîtres de la peusée cumme aux guerriers illustres. Dans les angles on apreçoit des jeunes gens en costumes militaires, se livrant à l'étude. Cest là un des ouvrages de sculpture les plus importants executés à notre époque.

La face de l'édifice sons le porche était d'abord perrée par trois portes qui, ouverles jusqu'en 1794, flurent houchées en 1806, et rouvertes depuis; seile du milieu, la plus élèvie, forme avant-corps. Le ne parle point des précisues et éverations de leurs chambranles. Au néessué de ces portes ou plaça einq basrelités religieux, sculptés par Bovet, Julien, Dupré, Boizot, el Hondou. Après le décret de 1791, qui changes la dessination de cel edifice, les sujets des cinq bas-reifeis recurrent un autre caractère. Ou y voqui les Pluris de Choume, par Boichol, L'Empire de la Lei, jar Fortin, la souveele durispuidare, par Rolland; le Pérouvent printéque, par Chaudet, l'Lutarricon publique par Lessueux. Ces las-reifes, qui furent enlevés en 1822 étaient acompagnies de divers groupes déposés, en 1806, dans la cour de rollège Benei IV.

Entatieur de cet édifies se compose, comme il a été dit, de quatre nest qui aboutissent au dôme. Chacune de ces ness est bouvie de dus-soés; au vang de treute colonnes corinthicimes en marque la séparation. Ces péristy less supportent un entablement dont la fries est enrichie de festous, formes par des rinceaux et des enroulements, découpées en feuilles d'ornement. Au-dessus de l'entablement est une balastrate. Les platinuls des més et de leurs las-soéirs se funt remarquer par le goût et l'élégante sumplicité de leurs dessins. Ces més circuit évairies par des croisesses places dans chaque entre colonnement. M. Quatremère les a fait boucher, et il en résulte de grands avandages 1,1 rous les bas-reliefs et oriements qui se rapportaient à la primitive destination de cet edifice uni été supprimés dans crs nefs, on leur en a substitué f'autres, quand l'édiffee fut converti en Pauthéon. Tous les ornements republicaius à peu prés out été enbevs plus tard.

Le donc intérieur est le centre où viennent aboutir les quatre nefs : il laisse entre elles un esnace carré de 62 nieds de côté, et dont les angles, à nans conpes, sont occupes par des piliers triangulaires qui supportent le dôme et ont remplace trois colonnes isolées existant primitivement. Ces piliers sont décorés, à leurs angles, par des colonnes engagées et correspondantes à celles des nefs. A l'intérieur du dôme, au lieu de colonnes, sout des pilastres de la même proportion. Ces piliers, sont réunis entre cux par quatre grandes arcades et par quatre pendentifs élevés au-dessus des faces intérieures, et qui rachétent par le haut la forme circulaire de la tour du dôme. Ces arcades et les pendentifs, qui autrefois présentaient les quatre évangélistes, out été peintes de nouveau dans ces dernières annecs par le baron Gérard. Le tout est couronné par un entablement circulaire orné de festons de chène, et dont la corniche est chargée de modiflous. Au-dessus de l'entablement dont l'architrave est richement ornée, et la frise tout unic, s'élève, sur un stylobate inférieur, le péristyle connosé de seize colonnes corinthuennes. Aux entre-colonnements, s'ouvrent seize croisées composées de vitraux en fer. Celles qui correspondent aux quatre piliers du dôme sont feintes et garnies de glaces; au bas de ces croisées se trouvent des tribunes, auxquelles ou arrive nar une galerie circulaire.

Le dôme se compose de trois coupoles. Au-de-suss de l'entablement des seize colomos dont pievins de parfer perud naissance la permière coupole décorée de six rangs de caissons octogomes et de rosaces; à son milieu est une ouverture circulaire, le peis de dix mi-tres de diamètre par laquelle on aperçoit la seconde coupole fort éclairée, sur laquelle M. Gros a peint à fresque l'apothicos de Sainte-Gene piev. Cest un des plus barans, ouvarges de ce peinture celèbre 2).

Le dime extérieur présente d'alord, au-dessus des combles des quatre nefs, nu vaste sondassement carré à pans coupés, où viement aboutir quatre forts areș-lontants, sur lesquels sont pratiquis des esculiers découverts qui servent à monter au doine. Sur ce southassement, est un second soubsesment circulaire. Au-dessus s'élève une colonnade, dont le plan est parcillement circulaire. Elle est composée de trent-eleurs colonnes cortomitémenes, elle supporte un entablement couronné par une galerie découverte et pavée en dalles. Ce périsée de trent-el-ux colonnes est dvise en quatre parties par des massifs en avant-eveys correspondant aux quatre piliers du doine, et dans lesquels on a pratique un esceller à vis. Deriret ce perséty le bum de la tour du d'une est pratique un esceller à vis. Deriret ce perséty le bum de la tour du d'une est

<sup>(1)</sup> Le Pautheur a 101 metres de long et 81 metres 70 centimètres de large. Le dôme a 20 mètres 35 vernimètres de diamètre, «Le colones de péristès) de la facade ont 10 mètres 18 suillimétres de hauteur sur 1 mètre 80 de diamètre, — Les colones de la met ont 12 mètres 22 centimètres sur environ un mêtre de diamètre.

<sup>(2)</sup> La hanteur de la première compole, prise depuis le pave jusqu'un bord inferient de son ouverture, est de 178 pieds. La hanteur du sommet de la seconde compole, à partie du pavé, est de 200 pieds. E pouvers, le parient de la traissème compole qui forme la partie extérieure du déuir.

percè par douze grandes evoissées qui currespondent aux entre colonnements de l'intérieux. Au-lessus de ce péristyte, de l'entablement et de la balastrade qui le couronnent, est un attique; il est percè de seize croisées el arcades, garnis de vitrava en fer, et placesé dans des rendocements carrès. Sur le socie de la corniche de cet attique s'appuie la grande voûte, formant la troisième coupoie du dôme couverte en lames de plomb.

La guerre ayant eansé l'interruption des travaux du Panthéon, ils furent repris en 1784 : après cette année, on s'occupa de l'achèvement de ce dôme. Suivant le projet de Soufflot, ce dôme devait avoir un amortissement convenable. Cet amortissement fut exécuté. Il consistait en un balcon circulaire et en une lanterne; on le démolit après le décret de 1791, qui changea la destination de l'édifice. A la place de celte lanterne, on substitua un piédestal ou aerotère rond, terminé par une ealotte destinée à supporter la figure en bronze de la Renommée. En 1812, fut établie la lanterne actuelle ; elle est circulaire, ornée de huit colonnes, et percée de six croisées en arcades. La hauteur totale de l'édifice, depuis le niveau du perron de l'entrée principale jusqu'à la eime de la lanterne, est de quatre-vingt un mêtres. Vers la lin de l'année 1823, ou placa sur la partie déclive et circulaire du dôme de la lanterne une couronne en cuivre doré, composée de huit têles d'anges et de huit fleurs de lis et surmontée d'un globe et d'une croix; à la place de cet amortissement, on doit placer que statue de la Renommée. Il s'est manifeste, des l'au 1776, sur la surface des quatre piliers du dôme, des feutes, des ruptures, des éclats : ccs dégradations, n'ont occasionné aucun adaissement, aucun mouvement de la part du dôme, Cependant, comme elles se multipliaient, on crut nécessaire de reconstruire les quatre pitiers. Il fallut soutenir le dôme par d'immenses étais; et M. Rondelet, auteur de ces grands travaux, a, dans cette entreprise difficultneuse et savante, obtenu le plus heureux succès.

Des constructions sosterraines occupent toute l'étendue du Panthéon. D'Alond, une seule de leurs jarties, celle qui est située au dessous de la nof orientale ou du fond, fut destinée au service dirin et disposée en conséquence. In há intent placée né delons et sur la face orientale, perce de plusieurs portes ornées de belles grilles, contient un escalier à deux rampes, l'une en face de l'autre, par les quelles on descend dans une crypte ou chapelle souterraine et sejutierale. Les volles des elles sombre sont supportées par des muns et des piliers carriés, correspondant aux colonnes de l'édifice supérieur, et décorés de pilasters d'ordre toscan, accouples, sans bases.

L'assemblée nationale constituante ayant, par son dévert du 4 avril 1731, destinel l'édifie de Sainte-Genevière à recevoir les condres des grands fontmes de la France, déverna d'abord les homeurs du trantiéen à Mirabeau, mor le 2 avril de la nème année; Voltaire, le 11 juillet et J.-J. housseau, le 16 octobre suivant, obliment les meisers homeurs. La faction étragière, dont les agents dominaient la Couvention, fit, par dévert du 21 septembre 1734, transferer le corps de Marta up Pantiéen, et retiere et du é Mirabeau; mais aprés la journée du 9 Utermifor au n' (27 juillet 1734) les restes de Marat furent enlevés du Ivantiéen, et jetés dans l'égott de la rue Montmarre. La Convention nationale, devenue libre, c'mit, le 20 plaviose ou m (8 fevrier 1750, un décret potant que les homaeurs du Paulticou ne pourrout être dévernés à un citoyen que dis san sprés a mort. Insat suile, Bomapure, par son déverd du 20 février 1806, reudil au culte l'édifice du Paultiéea, et lui conserva mémonius la destination que lui avait donnée l'Assemblée enustitantes e mais l'homneur que cette Assemblée avait réservé au géuite et au mérite émineut, il Taccorda senhement aux titres el aux figuités. Depuis ce dévert impérial, la chapelle sépulerale s'est agrandie de fous les autres souterains de l'édifice.

Dans une pière particulière de ces vastes souterains, ou voit le cereneil du marchat Lames, due de Montebello, mort le 31 mai 1809. Sur ce everueil sond des inscriptions qui rappelleut les 'exploits de ce paerrier, et ses tires d'illustration. Plus foin, dans d'obscurs evaeux et dans des tombeans en pièrre, sout déposés les corps, et, dans des urues, les ceurs de pluisieux en pièrre, sout déposés les corps, et, dans des urues, les ceurs de pluisieux grands dignilaires de l'empire. Parrai les noms des divers morts, ou distingue ceux du cétèbre navigateur Bougainville et du grand géomètre La Grange. Les coups et los cours déposés dans ce s'unibre asile sont au nombre de quarante-ciriq, lepuis 1815, aueun monuneut funébre n'est venu augmenter ce nombre.

Le magnifique étiliée de Ssinte-Genevieve ou du Panthéon, dont la construction a coûté juin de soixante aus de travaux, et plus de vingé-troi millions de dépenses, n'a jusqu'à présent, si fou excepte les constructions souteraiues, servi à aucun usager public. Depuis l'avivement du roi Louis-Pillippe, le Panthéon a repu de nouveau la destination que la révolution hia avait donnece en consequence, l'inscription céclère : Aux grands hommes la Patrie reseanissante, a éte réalables ur le frontou de celé violière. A partir de cette époque des travaux considérables ant été entrepris, et aujourd'hui on peut considèrer le Panthéon comme un nonument complétement achevé.

SAIVE-PHILIPPE-EE ROLET, Égitse paroissiale, située rue du Faulbourg-dioule. Le floude chait encore un sillage avant l'an 1722, et, encette année seulement, il fut érigé en faulbourg de Paris. Itse l'au 1697, ses hubitants, fort réoir gards des egisses, solicitierent auqués de l'arrichevquo de Paris la permission d'y bâtir une etqueelle, et d'ériger cette chapelle en paroisses. Le  $t^{rr}$  de mai 1699, cette double permission l'urit fut acronèle.

L'accoissement de la population de ce quarter, et le peu d'éctudue de cette chapelle, firent sentir la necessité de construire un plus vateé diffice. Par arrèt du couseil du roi, du 12 mai 1769, cette construction fut décidée. On chargea le sieur Chalgrin de lou fournir les planes et dessins; commence eu 1769, l'églisse sieur Chalgrin de lou fournir les planes et dessins; commence eu 1769, l'églisse ne fut achevice qu'en 1781. Sur un perrou cleré de sept marches parall la facule de cette église, dont le plan est très-simple, Quarter colonnes doriques, de forte dimension, supportent un entablement et un frontou orné de bas-relieis representant la Religion et ses attribuis, seulpiés par burte. L'uniciene a le caractère d'une noble simplicité. Deux périst tes inuipues, chacun de six colonnes, séparent la met des bas-cétés, à l'extremité desquels sout deux chapelles, l'une dédiée à la Vierge, l'autre à soint Philippe, patron de cette église. — La voite, et qu'un la prière, n'est construction construction

economique est exécutée avec tant d'art et de soins qu'elle fait illusion. Gette tossibique, devenue encore trop petite pour la population doit être agrandie, On a déjà commence la construction d'une chapelle de la Vierge, au fond de l'abside.

Cette église lut, en 1802, erigee en seconde succursule de la paroisse de la Madeleine on de l'Assomption.

### FLARLISSEMENTS CIVILS.

MARDIE BAGTESSEU, sittle dans la cité Berryer, nu royale Saint-Houter, Les habitants de Route et du fauburg Saint-Houter d'acquisse au grande distance des marchés, Joseph-Anfoine d'Aguesseau, consciller Innoraire au parlement, en établit in udans des marais qui avoisainent son hoite, sitté rue d'Aguesseau. Par le moyen de quedques échanges et d'acquisitions operès dans les anuées 1722 et 1723, il etabli, avec les autorisations nécessières, un marché public, La rue qui aboutit ao milieu de celle d'Aguesseau, et qui porte le nom de ne de Marcé, innique la place qu'il occupial. Dans la saite, on jugea que ce marché serait plus couvenablement stois s'il était rapproché de la ville. On le transfér andec, en 1745, an lieu où il et al aiguart flui. Jos le tries platentes de celte année permettent d'y établir six étanx de boncherie, des échoques nour les loudangers, poissonniers, fruilères, etc.

IMALE ACK YLAYS, Slinde' entre la rue Saint-Victor et le quai de la Tourruelle; elle est siobé e entourcée de quater trues. Une III bille aux veux existait rue Planche-Aliterà, au bout de la rue de la Vieille-Place-aux-Veaux; en 1636, elle la transférée au quai des Ormes, et y resta jusqu'en 1773, époque où elle fut transférée sur l'emplacement du jardin des Benardins. Les travaux, commercies bientot après sur les dessins de l'architecte Leurit, fureru suivis avec elèrié. Son glan est un parallélogramme à paus couples, au milien duquel est un espace découvert. Aux quatre coins sont quatre pavillons où logent les préposés à la gardie de evite halte. Les autres parties couvertes sevenut de greniers pour le fourrage. —Cette balte sert les vendredis et samedis à la vente des vouxs, et le mercerà à celle du saif.

BALLE AXY BUÉN ET PARINNS, Située run de Viármes, rue qui entoure celéthice, et où vicunent aboutir, comme à un point central, six autres rues. Celte halte ful baltée sur l'emplacement de l'Adat de Soisonns, qui fut démoil de 1718 à 1719 après la mont de Vielor-Amélèe de Savio, prince de Carigona, dernier propriétaire de cel bûtel. Les magistrats de la ville, en vertu de lettres patentes de l'an 1753, equiprent, moyenment la somme de 29,367 livres 16 soits, l'emplacement de cel bûtel, et se déterminérent, en 1762 § 15 fairs construire un défide destiné à la vente et à l'eurrepoi de sa blies et afraines. Cel délifie de forme circulaire, commencé en 1763, fut l'erminé en 1772, sur les dessins et sous la direction de N. Le Camus de Méxières (1).

Le diametre totat de ce plan a, bors d'oraxes, 65 mètres 19 centimètres; cetaj de la cour est de 18 mètres la centimètres.

La face exterieure de cet étiliée à le caractère solide qui conxient aux édites destines à l'utilité publique : clie est percès de Barcales au revolucitussée, et d'antant de fenétres qui échairent l'étage supérieur. On monte à cet étage par deux escaliers placés à une égade distauce l'un de l'autre et qui, différents par leur forme, sont également enrieux par lour apparell, et renurquables on ce que la double rampe dont chacun est composé permet aux personnes de monte saus éter-encourtées par celles qui descendent. Chaque étage est couvert de voûtes à plein cintre, composées en pierre de taille et en briques.

On south hientôt l'insuffisance de cet édifie. La cour circulaire offrait un resource; ou résolut de la couvrir d'une charpeute en forme de couple, de la convertir en une rotonde, et de la faire servir d'abri aux différents grains Sur les parois des nurs de l'intérieur de cette rotonde, un plaça des médalliens représentant les portraits de Louis XVI, du licitemant de poite Levouir et de Philibert Debotrue, inventeur du provéele dout XVI. Legrand et Molinos, architectes, firent usage dans la charpent de la couple.

La compée de la tialle aux blés, en 1802, éprouva un accident. In plombier laisse sur la charpent un fonorma de feu qui, dans Fesques de deux fruires. l'enflamma et la détruisit entièrement. On s'occupa à reparer ce désastire; et sur les dessins de M. Brunct, habite rousstruéteur, on retabilt cette coupede avec des fermes de fer coulé, et on la couvrit de lammes de cuivre. Cet ouvrage, commencé vu juillet 1811, fut terminé en juillet 1812. Cette nouvelte coupoles nes dimensions de la première. Aussi, Fédifice de la falla eux blés, entièrement coustruit en pierres, en briques, en fer et en cuivre, est desormais à l'abri des dauces de l'increadie.

GOLONS DE CATURINE DE MÉDICES, MINÉR DE VERTICES DE MÉDICES DE CELLERIES DE MÉDICES. LE CORDINA DE MÉDICES, DE CORDINA DE MÉDICES, DE CORDINA DE MÉDICES, DEL DE DES DE LES DE L

Cette colonne appartient à l'ordre toscan et à l'ordre durique, et présente dis-huit cannelures. Dans ces cannelures on voyait des couronnes, des fleurs de lis, des cernes d'abondance, des miroirs brisés, des lacs d'amour décitirés et des C et des Il entrelacés, lettres initiales des nons de Catherine et de lleuri II, son époux. Ces symboles du veuyage de cette reine out disparu.

Les chefs du bureau de la ville, après avoir acquis et réparé ce monument décidérent qu'il serait établi à sa partie supérieure, un cadran solaire, et dans la partie inférienre une fontaine. M. Pingré, savant astronome, membre de l'Académie des sciences, fut chargé du cadran.

ACARÉMIR DE CHIPTELE Elle tenuit ses s'euroes dans la grande salle du Gollege de Chirurgie, s'ituer ne des Orneléers, anjourd'hui de l'École de Médecine, et dans l'emplacement qu'occupe l'École gratuite de bessin. Gette cardinie, fondée en 1631, et confirmée par lettres pateutes de 1718, etait composée de sixante academiciens et d'un certain nombre d'associes, tant français qu'étrangers. Ou y distribuist plusieurs prix. Quatorze professeurs y enseignaisent toutes les parties de la sécucie chururgicale. — Cette cardemie inte trasuito ses séances dans le mouvean bátiment des Écoles de Chirurgie, et s'y est maintenue pasqu'an temps de la rivolution.

EGILS, GALTUTA, DE DASAN, rue de l'Évole de-Medecies, dans l'emplacement qu'auti occupe l'Academie de Ultimrigie. Cette évole, dont le sient Pachelier, peintre, sollicita l'établissement, et dont il fut le directeur, fut ouverte en septembre 1766. On admet dans cette évole tous les enfants qui se présentent : des mattres leur enseignent graditiement l'architecture et l'ornement, Cetax des rièves qui remportaient des prix obtenaient autrefois la maîtrise de la profession on méter auquel lisse destinance.

récurse ne notor, stuties sur la place du l'authème. La plus ancienne focie de Brut se trouvait nue Saint-lean-de Reavais. Elle fut établie, dit-ou, en 1334, par Gilbert et Philippe Pouse, dans la unison de cette rue où, depuis, a logie le celèbre imprimeur Robert-Estienne: con n'enseignant dans cette cived que le druit canon ou cercléssatique. Le druit civil était prohibit à brairs. Le parlement, en 1361 et en 1588, autorisa tempornirement quotipues légistes à professer le droit civil dans cette vielle; mais cette autorisation cosas en 1572, et l'article 63 de l'undomance de Bluis de 1376 porte : - Défendons à ceux de l'U-niversité de Paris de lire ou graduer en droit civil. - Louis MV, par un édit duns d'avril 637, ordonna le rétablissement de le chaire du droit romain.

sons le règne de Losis XV, le băliment de la rue Saint-Jean-de-Benuvais, où se lemit éctée code, devit insolifant. On s'occarque de proucure à cette école un loral plus convenable. Os choisis l'emplacement qu'occape anjourd'hui l'édice de ces écoles, purce qu'il deviat contribuer à la décontain de la place projetée derant la nouvelle églée de Sainte-Leneviève. Cet édifice fut commencée ni 1771 sur les dessins de Soufflet. Le 23 novembre 1784, les travaux étant leminés, les professeurs de la familié de froit viureur sistemellement en prou dre possession. Le 3 décembre suivant, l'Université lit l'imanguration de cre nouvelles codes; et, pour apouter à la pompe de cette cerimonie, on y jognit celle de la reception d'un nouveau docture un droit; réception assaisource de praiques allégoriques qui sentaient le vieux temps.

Avant la révolution, la faculté de droit se composait de six professeurs en droit civil et ranon, d'un professeur en droit français et de douze agrégés. Tantes les facultés de droit, en France, languissaient alors dans l'étal le plos déplorable. L'enseignement était nul, les examens, les théses n'olléraient qu'une vance cerémone, le doven de celle faculté vendui a party tixe les diplômes

# BUSTOIBE DE PARIS

524 par cat eir mi de tra lat sit jii: qu pe ėli nυ de 13 a f qu pa pr c đ T d

v;

- Frank Links



# E COLE MILITALBE.



de lécencies, et chaque sapirant venait en acheter. Il ne fallain in theorie, in pratique; mais i fallai de Targent. L'Auvierstié de Paus étail, il flut Tivouren, plus régulière que celle de Troyes, de Bourges, de Yalence et de Iteinus : elle vendait as marchandise un peu plus cher; mais elle observait des formes : on y faisait des cours; de plus, on y subissait des examens, on y soutenait des theses, dont on avait d'avance communiqué les questions an candidat, qui d'aifleurs était soullé par un professeur qu'il payait.

Pendant la révolution, les écoles de droit furent suspendues. Crependant deux écoles particulères évéablient, furue me de Vendône, l'autre dans les bâtiments du collège d'Harcourt, rue de la Harpe; la première portait le titre d'Acuténie de L'égialaton; la seconde, celui d'L'uicersité de Larispruduec. Un dévret du 22 ventôse an xu (13 mars 180); reorganisa l'Evole de droit. Le dévret du 22 ventôse an xu (13 mars 180); reorganisa l'Evole de droit. Le dévret du 26 ventôse par su se se les degres, et c. Des-lors tout change de face : les éleves furuet aisreins a suivre les cours pendant trois années, à subir quatre examens, et à soutenir un acte public.

Adjourd'hai l'École de droit se divise en cinq cours, où l'on cosseigne le droit romain, le droit civil français, la procédure et le droit erimitet, le droit commercial. En 1820, conformement au vour expinie par le déverd du 22 ventiuse au XII, ou y a rémin le droit notarel des goes, et le droit positif et administract f. Enfin, en 1835, ou a crée une chaire d'Hobies en Armén de la français. En cette même année, l'edificé des évoles étant devenu insullisant, une seconde section fot établie dans l'église de la Sorbonne, pois au collège du Plessis; enfin, en 1849, on a point à l'École un vaste amphithelètre.

téQUE ROYALE MULTIANE, entre les avenues de Lowendal, de la Bourdounie, de Suffren et le Clamped- Rars, qui s'écend devant la façade occidentale du bâtiment. Un édit de janvier 1731, enregistre le 22 de ce mois, porte quis Loui-XV établit l'Bolet de l'Écule vogale Militaire a faver de ciun cents jeunes gentifabonmes, pour y être entrelemas et deveis dans fontes les secueses convemables et necessires à un offliere. Ontre ces ciun peuts jeunes gentifabonmes, gratuitement logès, mourris, enseignés, on admit dans cette école un certain mombre de pensionaires étrangers on nationat papart 2,000 l'overs, à ces conditions qu'ils seraient catholiques, et foraient preuve de quatre degrés de noblesse.

En 1752, on commença la construction de ce vaste édifice sur les dessins da sieur Gabriel, architecte du roi, Plus de dix amices farcut employées à ces travaux. La première pierre de la chapelle ne fut posée que le 3 juillet 1769. La façade principale de cet édifice, fernée par une grille plaévée en 1787, laissait ori deux cours entourées de divers latifiancis; la seconde de ces cours est appelée Cour Roy de, et est carree. Au milieu s'élevail, sur un pirélestal, in stan de cette cour soul décorés de rolounes doriques accouplées d'avant-corps couronnés sur des frontoss.

Je passe sons silence les bâtiments les plus simples destinés aux besoins de cel établissement : bâtiments qui entocrent quinze cours on jardius, et je viens au principal corps de lugis. Iu cóte de la rour, ce corps de logis est dévore par me erdomance dorique, que surmonte un ordre insique; au rentre de sa laçade est un avant-corps, orné de colonnes corinthiennes, dont la hauteur embrasse les deux étages; il supporte un frontou surmonté il un attique. Cet attique est corronne par un dôme quadrangataire. Le vestibule, qui s'ouvre sir
l'avant-corps du reutre de la façade, est orne de quatre rangs de colonnes
d'ordre toscan, et de quatre miches oi fou a place les figures en pied du maréchat de Luxembourg, sculptée par Monchi; du viconite de Turenne, par
Pajou; du prince de Condé, par Le Contre; et du maréchat de Saxx, par d'Ituez.

Au premire étage est la salte du conseil, qurie d'attiributs militaires et de
tableaux représentant les butaitles de Fontenoi, de Lawfett, les siéges de Touruni et de Fritour que thissax, peuits par le paou

En 1788, le ministre de Choisent ordonna l'établissement d'un Observation dans cet édifice. Le savant Lalande, après phisciens obslarées, en fut chargé ; il fit, en 1771. Eubriquer à Londres un grand quart de cercle mural, instrument qui manquati à l'Observatoire du fundourg Saint-Jacques. Cet observatoire fut démoli bienti d'observatoire du fraible que n'Esse, par ordre de ministre de Segur. Il existe encore sur une partie du hâtiment en aite, à ganche de la prenière cour.

Du edié du Champ de Mars, le centre de la façade du latiment principal, présente un avant-corps oraé de cotonnes corinthiemes qui embrassent deux étages, et supportent un fronton oraé de bas-reliefs : derrière et au-dessus est un attique, sur lequet est appuyé le dôme quadrangulaire dont J'ai parlé.

Cet édifiée a éprouvé plusieurs changements, parce qu'il a en plusieurs des tinations. Un arrêt du conseil du 9 octobre prononça la suppression de l'École-Millaire, suppression qui s'effectua au 1σ avril 1788. Les étéves furent alors envoyés et places dans des régiments ou dans divers collèges.

En 1788, cet édifice fut au nombre des quatre qui furent destinés à remplacer l'hápital de l'Hôtel-Bien; et l'en deragrea Tarditécte Brougairad dy faire exécuter les changements nécessaires. — Pendant la révolution, cet édilitée fut transformé en une caserne de cavadèrie. Bomparte en ils on quatre general, et pendant lougtemps on a la sur la firsé de la façade de l'Érode-Militaire, du côté du Champ de Mars, ves mots: ¿Oustire Nopolem. Enfin aujourd'hui c'és une caserne occupie par une partie de la garaison de brais-

Phisieurs avenues, plantées de quatre rangs d'artires, hordent cel édifice, ou y ahontissent. La d'ent-inne qui précéet la grille, du édié de la ville, est nommée place de Funteney; la grande avenue qui y communique, et va couper celle de breteuit, qui fait face au dôme des Invalides, est nommes Arease de Sazz. Dans l'espace qui se trouve entre les blatiments de l'Ecole-Militaire et le cours de la Scine, se frouve le Champ de Mars, qui en est une dépendance et dont je viais parler.

CHAND DE MARS. Il occupe l'espace qui s'étend depuis l'École-Militaire jusqu'à la route qui borde la Seine. Son plan est un parallelogramme régulier (1), borde par des fossés revétos en macounerie et muni de guérites aux

La Jorgnette de ce parallé le 20 citane, prise du pros la tor sile de l'Ecole-Malataire resuntà l'extre-

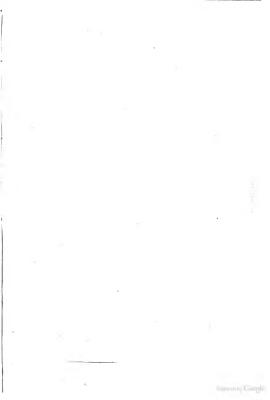





TO SEE BUILD ALKER



cinq entros et aux angles de re-parallelogramme. Chaque entrée est fermée par une grille en fer. Taut le loug des grands côtés du parallélogramme, en declaus et en dehors du fossé, sont des plantations de quatre rangs d'arbres. Ce Chaque de Mars, d'abord destiné aux exercices des élèces de Férole-Villation, sort le douis l'outenieurs aux expensions de cavaleire et d'informéen.

Militaire, sert depuis longtemps aux exercices de cavalerie et d'infanterie; dix mille hommes peuvent aisement y manœuvrer.

Son num et même son sol out éprouvé des changements amenés par les evénements politiques. Il fut nomme Champ de la Félération, après la fête mémorable de la confédération nationale, célébrée pompeusement le 14 juil-let 1790.

norm. Ints auxxarias, stioé quai Conti, nº 11. Il est présumable que sons la première nee des France, il est certain que sous la seconde, on hatiai monunie à Paris; dans l'édit donné à l'iste par Charles-le-Chanve, en l'aunè 801, capitule 12, baris se trouve au nombre des villes où était étables flabrication des monuales. Le bâtiment conservé à cette fabrication de vai étre dans le palais de la Gité. Charlemagne dans son capitulaire er 2, de l'an 80a, avait ordonné, à causse du grand nombre de flasses monuales mises en circulation, que la monnaie serait fabriquée dans son palais ou dans sa cour.

Dans la suite, lorsque le faubourg sententrional fut protégé par une enceinte, on dut y transferer cette fabrication. Dans ce quartier est une rue appelée de la Vicille-Monnaie, où se trouvait une maison nommée dans un acte de 1227. Monetaria et de reteri moneta, Ainsi, en cette rue se fabriquait très-anciencement la monnaie de France; il paralt que, vers le commencement du treizième siècle, époque où la rue dont je viens de parler portait le nom de Vieille-Monnuie, on avait placé ailleurs le lieu de cette fabrication. Elle pouvait bien, lorsque l'enceinte de Philippe-Auguste fut terminée, avoir éle transferée sur l'emplacement où s'établirent depuis les religieux de Sainte-Croix de la Bretonnerie. En fondant le couvent de ces religieux, saint Louis leur donna une maison appelée de la Monnaie. A la fin du treiziente siècle, on au commencement du quatorzième, un hôtel de la Monnaie était établi dans la rue qui porte aujourd'hui ce nom; rue qui, du côté du nord, sert de prolongation à la ligne du Pont-Neuf. Sur l'emplacement de cet hôtel on a ouvert, en 1778, deux rues appelées Boucher et Etienne, noms de deux échevins en place à cette époque.

Lorsque, au conseil du roi, il fat question de faire construire un nouvel holte des Montaises, ou arrêta qu'il serait établis sur la place Louis XV: mais, en 1767, après des réflexious tardives on renonça à l'emplacement choisi, et on his préféra celui de l'holte de Couit, dout, en 1768, on commença de démolition. Autorisée par le ministre Laverdy, cette construction fat élevée sur les dessins de Jacques-Dems Autoine. Le 30 mai 1771, l'abble Terrai, au nom du roi, en poss la première pierre.

mité exferiente du fosse, est de 1900 metres. Sa la zeur, ¶une extremate interieure du fosse a l'antre, est de 500 mètres,

the battiment presentes a principale façade sur le quai de Conti. Au centre est mavant-curps south l'Estge inférieur, perce de ciuq araudes, sert d'entrée et devient le soubassement d'une ordonnance ionique composée de six colonnes. Cette ordonnance supporte un establement à coussele et un attique orné de festous et de six tatures placées à Taplomb des colonnes : ces statures représentent la Paix, le Commerce, la Prudence, la Loi, la Force et l'Abondance, ouvrage des sieurs Le Conte, Figalle et Monchi. Insus le vestibule, qui se présente ensuite, sout viagt-quafre colonnes shoriques canuclées. A droîte est un magnifique secalier enrichi de sière colonnes doriques.

Le plan de cet cédifice se compasse de hoit cours entourées de bătiments dont chaema e as destination particulière. La cour où fon arrive après avoir traversé le vestibute est hordie par une galerie couverle. Le péristyle, orné de quatre colonnes horiques qu'on voit en face, annoue la porte de la salle des balanciers. Bans cette salle, dont la voôte surfaissée est souteure par des cohomes-d'ornès tossen, on remarque la statue de la Fortune, sculple par Monchi.— An-dessus de cette salle est celle des ajusteurs : elle est de parielle ciendue, et conficial cert places.— En monatant par le grand escalier, on arrive au cubiert de micrologie. Ce calonet, fondé par le sieur Sage, et où re savant a longérieup salt ses cours, est déverre font autour de vingt colonnes corintiemes de grande proportion, en star, condeur de jaune autique. Ces colonnes supporteut une vaste tribune.

La façade en retour sur la rue Gineirganul, moins riche que la façade qui se présente sur le quai, n'en est pas moins belle. Le pavillon central faisant avant-corps est orné de quatre statues, celles des Éténents, dont le nombre était encere horné à quatre à l'époque de celle construction. Ces statues sont fouvrage de Callieri et de Dupré. Par la porte du re 8, qui se trouve aussi sur cette façade et au pavillon le plus éloigné du quai, on entre dans le cabinet de la mounair des médialles, qui, jains lapée au Louvre, fut transfére dans cet édifice. Il contient la collection compléte de tous les carries et poincous des médialles et jécous fraypes en France depuis Francis ri.

L'Itôtel des Monaise set le siège d'une administration qui surveille l'excition des lois monétaires, les fonctionaires, l'entrétien des hôtels et les ateliers de la fabrication; elle verifie les titres des monaises, redige les fableaux servant d'elermière le titre et le poids d'après lesqueis ets matières d'or et d'argent duivent être échangées. Elle fait procèder à la vérification du titre des monaises étrangères nouvellement fatriquees, afin d'observer les variations que ce titre pourrait oprouver. Elle est de plus chargée de règier la complabilité des sivires steliers de falicieaties.

PLACE LOUIS XV, située entre le jardin des Tuileries et les Champs-Elysées. La plue Louis XV doit sa principale beautie nux dijets qui l'environnent. Les terrasses du jardin des Tuileries, leurs arbres et deux statues équestres en maire la hornent de rôis de l'est. — Au not sont deux vastes edifices pareils, riche ment décerse, dont l'un plus prés des Tuileries, d'abord destine au Garde Mede de shjuaz de le couronae, sert anjourl'inu au unintere de la marine, et l'unre n'a noi det destination publique. Ces deux edifices sont séparés par la rer



Rogotz, qui laisse voir à son extremité opposer l'édifice de la Madeienc. — Au conchant de celle place se présentent deux vastes massifs du verdure formies par les arbres des Champs-Elysées. Au milieu s'ouvre une large route qui sert de prolongation à la grande allée du ajraidu des Tuileries. Cette route, dite Aeranse de Neully, commencée en 1768, est Bornie par les hauteurs de Chaillot, par les différes de la barrière de Neully et par l'are de Triomphe de l'Époite. — Au sud de cette place, ou aperçoit la façade du palais du Corps-Législafft, adjur-d'hui nommé Chambe de déplace, qui se trouve, anisi que le pont qui la pré-cède, en correspondance avec le centre de la place de Louis XV, avec la rue Rovat et la façade du palais du Corps-Législaff.

Cette place doit son nom de Louis XV à la statue equestre de ce roi, laquelle élévaria que centre. Dei Sun 1718, le prévid des marchands de paris avait déterminé ses subordonnés, les echevins de cette ville, à faire élever ce monument à la gloire du roi, et à l'elui offiri au nom des Parissiens. Edme Bouchardon exécuta la statue. Elle fut, le 17 avait 1763, Irastérée à la place qui lui ciati destinée. Pigalle fut charge des ornements du piédestal, lequel était décuré de quatre figures colossales fissant folliée de caratidos et représentant des vertus. Cest à propos de ces dispositions que furent faits ces deux vers satiriques si consus :

## O la belle statue! ò le beau pièdestal! Les vertus sont à pied, le vice est à cheval!

Le 11 août 1792, cette slatue équestre înt renversée, ainsi que tous les autres monuments de cette nature qui existaient à Paris. Un décret de l'assemblée législative, de la veille, en avait ordonné la destruction.

Quelques mois après fut elevée, sur le piédestal, une ligure colossale de la Liberté en plâtre, exécutée par Lemot. Alors la place de Louis XV reçut le nom de place de la Révolution. Cette ligure resta en place depuis la lin de 1792, jusqu'au 20 mars 1800, époque où un arrêté des consuls ordonna que des colonnes triomphales seraient elevées dans tous les départements de la France, et qu'une colonne nationale serait érigée, à Paris, sur la place de la Révolution, au llieu de la figure de la Liberté. Dans les départements, ainsi qu'à Paris, on lit toutes les dispositions nécessaires pour exécuter ce décret. Le 25 messidor au vui, Lucien Buonaparte, ministre de l'intérieur, vint poser en grande cérémonie la première pierre de cette colonne monumentale. Ni la colonne de Paris, ni celle des départements ne furent construites. Lorsqu'on éleva à Paris le simulacre ≂e cette colonne, on changea le nom de la place; elle recut alors celui de place de la Concorde, Dans les premiers jours d'avril 1814, on lui rendit sa première dénomination, celle de place de Louis XV; mais depuis la révolution de 1830, elle a repris son nom de place de la Concorde. Sur cette place, pendant plus de quinze mois qu'a duré le régime de la terreur, un grand nombre de victimes furent décapitées. Le 21 janvier 1793, l'infortuné Louis XVI y éprouva le même sort, etc., etc. Cette place fut commencée en 1763 sur les dessins de Gabriel, achevée en 1772, et décorée de nouveau de 1830 à 1810, sur les dessins de M. Hitterb. Son plan octogone est toujours limité par des fossés revêtus en ma

connerie, bordés de balastrades et terminés par huit pavillons au dessus desqués s'élèvent des statues allégririques représentant les huit principales villes de France 1). Au centre de la place se dresse le célèbre obélisque de Louqoor, présent du pacha d'Egypte. Ce monolithe qui décorait l'entrée d'un palais de Thèles, date du règue de Bhasses V vo Sésostris, pèse deux cent cinquante mille kilogrammes, et a été érige le 25 décembre 1836, On a construit deux fontaires monuncutales, l'une au midi, l'autre au mord de l'obélissus

GARDE-MEUBLE DE LA COURONNE, situé sur la place Louis XV, dans un des deux édifices qui décorent la partie septentrionale de cette place, et où sont autourd'hui les bureaux du ministère de la mariur

Il existait près du Louvre un dépot des meubles et bijoux de la couronne. En 1760, Insequ'on enterpri la construction des deux édifices évées an uord de la place de Louis XV, on destina le plus voisin du jardin des Tulièreis à recevoir ces objets précieux. Cet édifie puésente un corpa principal, termino à ses extrémités par deux pavillons formant avant-corps. Un soubassement en bossages, percè de portes aux avant-corps et, dans le milieu de onze arcades qui cénierur lum galerie, supporte une ordonnance corinhtiemen, composée de douze colomies et d'un entablement couronné par une balustrade. Les deux pavillons des extrémités terminent la pacire du rez-de-chausce et celle du premier étage, et représentent, au-dessus du soubassement, quatre colonnes corinhtiemes, qui supportent des frontins dont les tympans sont ornés de bas-reliefs. Aux deux côtés de chacun de ees frontions s'élèvent des trophècs.

On entrait à ce garde-meuble par l'arcade du milieu de la façade; un escatier, orné de bustes, de l'ermes et de statues autiques, conduisait dans plusieurs salles. La première était consacrèe aux arnunres etrangères et françaises : au milieu de cette salle étaient deux petits canons, montés sur leur affût, damasquinés en argent, offerts, en 1681, à Louis XIV, par les ambassadeurs du roi de Sann. Ces canons ont servi à la prise de la Basfille.

La salle suivante contenait des lapisseries : ringt-deux pièces, que Français \*\* acheta riugt-deux millé ceus des ouvriers flammals, représentaient les batailles de Sérpion, exécutées d'après les dessins de Julrs Bomain; huit pièces, dont les sujets étaient Histoire de Josse, les Amours de Psyche, en ceisix aunes; les Actes des Apôtres, en dix pières, d'après les dessins de Raphaelt, et formant cinquante-trois aunes. Eussuite se trouvaient une grande quantité de taipsiseries que Louis XIV avait fait fabriquer à la maudecture des Gobelins, d'après les dessins de Le Brun, Coypel père et fils, Jouvenct, Oudry et de Troys.

Bans la troisième salle, on voyait une quantité considérable d'objets préeux, lels que vases, hanajs, coupes d'agate, de cristal de roche; des présents envoyès au roi par des princes orientaux; des ustensiles du culte, etc.; le tout contenu dans ouze armoires. Une d'elles offirait la chapelle d'or du cardinal de Redeliteu, dont toutes les pièces claient d'or massif et enrichies de gros dia-

<sup>(1)</sup> Sa longueur du nord au sud est de 125 toises, et de l'est à l'ouest, de 87 toises.

mants. On remarquait, parmi ces précieux obiets, deux chandeliers d'église entièrement en or, émaillés, euriehis de deux mille einq cent-seize diamants, et qu'on a estimés valoir deux cent mille livres. On comptait sur les burettes, pareillement d'or émaillé, douze cent soixante-deux diamants, - Une autre armoire contenait une partie des présents qu'en 1740 fit à Louis XV Said Méhémet, ambassadeur de la Porte. Ces présents consistaient eu un caparacon de dran écarlate, brodé d'or, d'argent et de soie, et enrichi de perles ; en une selle de velours eramoisi, brodée en or et en argent, chargée d'émeraudes, de diamanls et de rubis; en deux sangles d'un tissu d'or, ornées de perles; en un poitrail aecompagné d'une pomme d'or, avec des ornements d'or émaillé de diverses couleurs, et carjehis de diamants. Le reste de ces présents se composait d'étriers, de pistolets, de fusils et de leurs fourreaux, et de plusieurs autres armes d'une richesse extraordinaire. Dans deux autres armoires étaient les présents du dev de Tunis, et cenx faits à Louis XVI par Tipoo-Saib, L'obiet le plus estimé de cette salle était la nef d'or, ouvrage de l'orfèvre Balin, et qu'on servait à la table du roi dans les grandes solennités. Cette nef, portée par quatre sirènes, était ornée de plusieurs diamants, et pesait eent six mares. En 1791 elle fut estimée à trois cent mille livres. A toutes ces euriosités, nous devons joindre les diamants de la couronne, renfermés dans une commode d'une des salles du Garde-Meuble, L'assemblée nationale législative, par son décret du 26 mai 1791, ordonna qu'il serait fait un rapport sur ces diamants et sur tous les objets contenus dans eet édifice, nomma une commission qui en fut chargée et céda à la famille régnante le vaste mobilier de la couronne estimé 15 ou 20 millions (1).

Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1720, il s'effectua un vol considérable dans le Garde-Meuble : presque tous les diamants, au nombre desquels étaient le Sanci et le Riegari, furent enlevés par une trouge nombreuss de voleurs; plusieurs furent pris ou tués sur le coup, les autres furent arrètes eusuite, et on finit par recouver la pitpart des objets volés. Sous Sapolon, le batiment du Garde-Meuble fut destine au ministère de la marine et des colonies. Alors on éleva sur le combie du bâtiment un telégraphe qui correspond à la ville de Brest.

RAY ET PONTAINS IN FARIS. Sous ee rêgue, l'administration des fontaines présenta les vieses el les alus que nous avons signaids pendant les règues precidents. On en construisit plusieurs, même avec luxe: mais elles ressemblaient à des cadavres qui n'avaient que les formes de l'existence. Les Parisiens demandaient de l'eau, et on leur Offarit des pierres arides artistement disposées.

<sup>(1)</sup> Voici un extrait du rapport fail, le 28 septembre suivant, per N. Delatte, depuié, un des membres de cette commission. Suivant un incentaire fail en 1711, le nombre de distantis é éVexis labora à 1,482, ann y comprendre un certain mondre que le rui fil vendre, depuis 1781, pour la somme de 17,560 l'arres; ann y comprendre un métré de cell revendre, qui fat tritér, per autoinsalon du ni, le 13 mars 1786. Cel article, composé d'un nombre indéternicé de diamante et de rubié, fut employ é du me prure peut la reine.

Depuis l'an 1784, le roi, à diverses reprises, fit vendre 1,471 diamants; il en acheta, dans la mémo année, 3,586 pour compétéer la garniture de ses boutons et de son épée; mais les diamants achriés ne valalent pas les diamants vendus. En outre, eette collection se composait de 200 mbis, de 71 loques, de 136 émetrandes, de 134 saphirs, de 3 améthystes orientales, et antres pierros de moindre valeur.

C'est alors cependant qu'on fit bâtir la fontaine de l'Abbaye de Saint-Germaindes-Près, au coin de la rue Childebert, outre celle des Blaces-Banteaux, qui date de 1719 et plusieurs autres moins importantes, c'est alors, dis-je, qu'on a latti à grands frais celle de la rue de Grenetle-Saint-Germain.

Sa facade s'elève sur un plan demi-circulaire : elle a 15 toises d'étendue et 6 toises de hauteur. Elle se compose d'un soubassement à refends, qui, au centre, forme un avant-corps, sur lequel est une figure en marbre, assise et couverte d'une draperie : c'est la représentation de la ville de Paris. - A ses deux côtés sont, à demi couchées, des ligures de rivieres; l'une représente la Seine, et l'autre la Marne. Derrière ce groupe, l'avant-corps est décoré de quatre colonnes ioniques couronnées par un fronton; an centre de ces colonnes est une table de marbre chargee d'une inscription. Aux deux côtés de cet avantcorps se présente une ordonnance de pilastres ioniques, et quatre niches où sont placées les statues allégoriques des Saisons, au-dessons desquelles on voit des bas-reliefs sur des tables renfoncées. Ce monument a été composé et executé en entier par Edme Bouchardon, Cette fontaine ful achevée en 1739. Pendant de longues années elle a mérité la qualification de trouveuse; elle promettait de l'eau qu'elle ne donnait pas : ce n'est que depuis l'établissement des pompes à feu qu'elle s'est animee et a cessé d'être stérile : elle fournit aujourd'hui les eaux de la pompe du Gros-Caillou.

Je dois citer encore la fontaine du Regard-Saint-Jean, bâtie en 1748 au coin de la rue Neuve-Notre-Dame; celle du Diable, établie en 1759, à l'angle des rues Saint-Louis et de l'Échelle, et enfin celle du Marché-Saint-Jean qui date de 1768.

EXPOSITION PUBLIQUE DES TABLEAUX dans le grand salon du Louvre.

Les arts d'imitation tombaient dans la barbarie; les membres de l'Acadenie de peinture et de sculpture le sentirent; et, pour les arrêter dans leur clute, ils imaginèrent d'exciter l'emitation parmi les artistes, en faisant exposer leurs ouvrages, et en les soumertant au jugement du public. Déjà on esta attoriés par l'exemple de queques expositions faites sous Louis XIV.

La première des expositions qui curent lieu dans le salon du Louvre, par ordre dur oi et du sieur Orry, directeur-goeired des baltiments, ne fut pas de lougue durée : elle commença le 18 août 1727, et finit le 1º septembre suivant. On voit dans le livret qui partu en crette année, sous le titre d'Explication des pentaces et suiplares, qu'il n'y avait que deux cent vingt articles. Les seuls membres de l'Académie avaient droit d'y exposer. D'abord, l'exposition fat annuéle; mas, étant peu considérable, ou areta, en 1754, qu'elle n'aurant lieu que tous les deux ans. Cet ordre de choses s'est maintenu jusqu'au temps de la rivolution.



a rétabilir l'exposition animelle. Cette exposition, dans les premières nucles de son établissement, ne duratt que douze jours; sensities a durée nois permières nucles de quince jours, puis à un mois. En 1763, l'exposition durs differences progressives pré és cet depuis prolongée jusqu'à deux mois. Ces différences progressives montrert la necessité, l'excertence de l'institut, et les désavantages résultant duriet de Saint-Luc imits et excertence de l'institut, et les désavantages résultant dant de Saint-Luc imits et excerte les tiles et les est ses louves et les ses louves dant de l'active de l'est de l'est le les des l'est les des des l'est les des dant de Saint-Luc imits et les de l'est l'est les des l'est les des les dant de l'est les des l'est les des l'est les dant de l'est l'est l'est l'est l'est l'est les dant de l'est l'e

omisibile ET LOGES DES FIANCS-MAONS. L'Origine de la franche-mopomerie est inconnue aux maçons les plus instruits. Tomtefois, la conformité qui existe entre les initiations des anciens et celles des modernes me semble suffisamment indiquer que les mystress es sont perpétuies, en s'alternat, à la vérifé, dans les rites maçoniques. Il se forma au moyen àge diverses associations qui eu-rent teurs formules et leurs pratiques servetes. Les individus qui exerquient des professions industrielles se réunirent aussi en sociéé pour se soustrier à la tyrannie de la féodalité, et adoptérent des mystéres qui n'étaient pas étrangers à la retirion.

L'origine de ces associations mécaniques, quoique les pratiques mystérieuses n'en aient été entièrement découvertes que dans des temps voisins du nôtre, n'en est pas moins très-ancienne, parce que plus un usage est répandu, plus la source en est éloignée, Or, l'usage des mystères dans les professions méraniques a existé et existe encore dans une partie de l'Europe. On sait que dans toute l'Allemagne les apprentis , les compagnous de divers métiers ont, pour se reconnattre réciproquement, des signes, des attouchements, des mots consacrés. qui sont propres à leur grade et à leur métier. Un compagnon arrivant dans une ville n'est point admis à y travailler, à y recevoir l'hospitalité, avant que le syndic du corps n'ait obtenu de lui les mots secrets, les signes de reconnaissance; cet usage se pratique même en France, « Depuis un temps innmémorial, dit un · écrivain moderne, les charnentiers, les chapeliers, les tailleurs d'habits, les selliers, les macons constructeurs, et, en général, presque tous ceux qui « exercent des métiers de ce genre sont dans l'usage de se réunir, sous des for-- mes mystérieuses, pour recevoir compagnons les garçons qui ont fini leur « apprentissage. Les membres de ces coteries sont counus sous le nom de com-- pagnons du devoir, etc. Ces compagnons out adopté un mode d'initiation, « dont l'objet est de former entre eux un lien universel, au moyen duquel tous » ceux qui sont reçus deviennent membres adoptifs de la grande famille des « ouvriers. Ils sont secourns par leurs camarades, dans quelques parties du - monde qu'ils soient jetés par le sort ; on leur procure du pain et du travail dans · un pays, lorsqu'ils n'en trouvent pas dans un autre. - On trouve ici tes caractères des mystères antiques, et, de phis, le motif que j'ai assigné à ces associations, celui de se protéger réciproquement.

Les initiations pratiquées par les compagnons de ces professions mécaniques n'ont, à la vérité été découvertes qu'au dix-septième siècle ; mais leur origine remonte à des temps plus anciens. La partie ostersible de ces initiations, les régles des compagnons du devoir, leurs mots secretes el leurs sigues de reconnsissance sont encore en usage dans une grande partie de l'Europe, et nolamment dans les pays allemands; et, comme je l'ai dit, la grande extension d'un usage en prouve l'antiquité. La partie servite de ces initiations doit être aussi ancienne que sa partie obtacishle. B'ailleurs, pour confirmer mes présoniptions à cet egard, l'Offrirai la preuve de l'anciennét des mystères d'une autre profession mécanique, de celle des anomes constructeurs.

L'association mystérieuse des maçons remonte, suivant quelques écrivains de l'Angleterre, jusqu'au troisième siècle ; mais ces écrivains, aveuglés par le désir de donner à ces établissements l'illustration de l'antiquité, n'ont pas assez solidement fundé leur généalogie pour qu'on y croie. Voici ce qui paralt moins douteux. Quelques macons, au commencement du huitième siècle, quittèrent la Gaule, se réfugièrent dans la Grande-Bretagne, y construisirent plusieurs édifices et envoyèrent vers 1150 une colonie en Ecosse, qui s'établit le chef-lieu à York : ce lieu devint célèbre. Là était la loge-mattresse de toutes les loges anglaises. Les membres prenaient le titre de free-maçons, on maçons libres. Vers l'an 1150, l'association des maçons fit des établissements en Écosse. Le plus connu fut celui du village de Kilwinning, Ces maçons construisirent la tour de l'abbaye de ce village, et dans cette contrée plusieurs autres vastes édifices dont on voit encore les ruines. Au treizième siècle florissaient en Allemagne des associations maconniques, Elles se composaient, comme en Augleterre et en Écosse, de véritables constructeurs d'édifice, et se nommaient pareillement macons libres,

On a la certitude que ess associations obtirrent un état stable, une consistance honorable après la na 27x, éponpe do la trommencée la catiledrale magnifique de Straslourg. La société maconnique à laquelle on confia la construction d'uns i vaste édifice devant ésster bien vant l'epoque où if int commente; mais on ne sait rien de certain sur son existence antérieure. Erwin de Stein-bach ful te principal architecte de l'égièse de Strasbourg. La gloire de sa construction rejailli sur les membres de la société maconnique; ils furent invités a devere au Allemagne pulsaieurs édifices semblables. Les diverses sociétés de macons répandues en Allemagne se réunirent entre elles par un réglement daté du 25 avril 1859, et colliminé, en 1388, par l'empercur Maximilien. La société maconnique de Straslourg ent le fitte et la pré-minence de mier-loge et une irridétion sur les autres dons les surfess des de l'Allemagnes et une irridétion sur les autres dons des surfessions de la formation de la consideration de la consideration

pe fontes les associations mystérieuses dont Jai parté, celle des francemaçons a résisté aux atteintes du temps et des gonvernements, s'est maintenue avec consideration jusqu'à nos jours, et a survieu aux persécutions, et cela peut-être en raison de la sujéciforite de l'art du maçon, de l'art architectural, sur les autres professions mécaniques.

La franche-maçonnerie fut introduite en France vers l'an 1725. Lord Dervente Waters, le chevalier Maskeline et quelques autres Anglais établirent une loge d'aris, dans la rue des Boucheries. Ensuite, fut fondée la loge de Goustand, lapidaire anglais. Pans l'auberge portant pour enseigne le Louis d'Argent, située



rue des Boucheries, firt, le T mai 1729, constituée, par un frère nommé Le Breton, une loge qui porta le nom de l'auberge et celui de Saint-Thomas. En 1732, une nouvelle loge s'établit rue de Bussi. Elle porta d'abord le nom de la rue où elle était située, ensuite celui de loge d'Aumont, parce que le due de ce nom s'était fait recevoir.

THÊATRE-FRANÇAIS, siluérue des Fosses-Saint-Germain, cosuite au château des Tulieries. Les comediens français jouérent dans le jeut de paume de l'Étoite, rue des Fossés-Saint-Germain, depuis 1689 jusqu'en 1770, époque oû, leur théâtre menaçant ruine, lis vinrents établir dans la salle des machines du château des Tulieries. Le 9 avril 1782, l'édifice de la nouvelle salle, construite sur l'emplacement de l'hôté de Condé, salle depuis nommée de l'Odéon, étant achevé, les comédies français an literal l'ouvertue l'interal l'ouvertue de l'Autent de l'hôté de Condés, salle depuis nommée de l'Odéon, étant achevé, les comédies français an literal l'ouvertue l'interal l'ouvertue de l'Autent de l'hôté de Condés alle depuis nommée de l'Odéon, étant achevé, les comédies français an literal l'ouvertue l'entre l'entre

Parmi les acteurs renonimés pendant ce règne, on cite les sieurs Bellecour, Armand, Préville, Auger, Brisard, Molé, Le Kain; et, parmi les actrices, les demoiselles Gaussin, Dumesnil, Dangeville et Clairon.

En parlant, dans la période précédente, des thésters de la capitale, j'ai riét quéques exemples d'acteurs ragiques qui so vétirent d'habits apparenant au temps, au pays et à la dignité de ceux qu'ils représentaient sur la scène. Les exemples étaine necre rares; lis évalurent dans la suite plus communs. Le Kain et la demoiselle Clairon ne négligérent rien pour se conformer à l'exactitude du costume, si propre à augmenter l'illason.

opéna ou académie royale de messagement de la compania de la finite de la plaini-Royal. Jui parté dans la période précèdente de l'origine et du lieu de ce spectacle. Le due d'Orléans, régent, voulut tirer un nouveau parti de ce théâtre, et lui procurer le double avantage d'être à lois saile de spectacle et saile de danse. Le premier du de l'Opéra fut donne le 2 jauvier (716. Telle fut forgine de ce shais faneux.

Uddifice, le thétire et ses dépendances éprouvèrent, dans la suite, un accient functe, le 6 avril 1763, de huit heures du main, le feu s'y manifesta. Toute la salle, l'aile de la première cour, et toutes les machines, devinrent la proie du feu. Deux mille hommes furent employée à l'éteindre. Trois jours après, la fundes élevait encore des souterrains de ce thétâtre. En attendant la construction d'une salle nouvelle, les acteurs s'établirent au théâtre des machines des Tuilleries, et y jouèrent jougée ne 1770.

Le roi, par lettres-paicutes du 11 février 1761, donne une décision qui lixa le rélablissement du nouveu thélètre de l'Opéra. Alors counnenderont, d'a-près les dessins du sieur Moreau, architecle, les travaux de cette reconstruction aur le même lieu et sur un plan plus vaste. Ces travaux furent terminies en 1770; et, le 2 janvier de cette année, la nouvelle salhe de l'Opéra du to uverte au public, qui s'y porta avec une affluence extraordinaire. L'Opéra, qui languissi déquis longemps, prit quélque faveur sur ce nouveut théêtre, du brillaient plusieurs taleuts remarquables : ceux de Baubervail, de Le Gros et de Sophie Arnould, écière par la vivacié de son esprit.

En 1719, l'Opéra était encore éclairé par des chandelles; en cette année, par la munificence du fameux Law, on leur substitua des bougies.

NOTEL DES MENUS PLAISLES DU ROL, Situé rue Bergère. Cet hôtel se com-

pose de vastas cours et bătiments destineis au service de l'Opéra. Les bătiments contensient des magasins de machines, de décorations, et un theâtre où se faissient les répetitions des pièces qui devaient être jouies sur celui de l'Opéra. Sous Napoléon, cet hôtel a reçu une autre destination; on y a placé le Conservacire de Musique, adjourat/bui loumin École roque de musique et de écloustrion.

THÂATRE DES ITALIERS, sitúe dans l'ancien hôtel de Bourgogne, ne Manconeil, et sur l'emplacement du marché aux cuirs. Louis XIV avait, en 1697, expués les comédens italiens; en 1716, le due d'Orléans, régent, en rappela d'autres qui s'établièrent dans l'ancien hôtel de Bourgogne. Ce théâtre offrait un mélange de sécnes chautantes et houlfonnes, de langage français et italieu. Parmi les acteurs, ou déstingoait d'abord Antoine Vineutini, célébre sous le monde Thomassin, qui, pendant prés de quarante ans, amuss les Parisiens par ses rôles d'Artequin, où il fiaisait briller des suillies sprituelles et piquaments. Charles Bertinazzi, plus comon sous le nom de Cartin, tali succéda, et montra des tafents pareils. Le célèbre acteur anglais Carrix voulut les constite, et les admin. Carlin mourt en 1728, Parmi les autres acteurs, français d'origine, on distinguait La Ruette, Gaillot, Clairval, qui jousient les moureux et e d'entrier passa de l'Opéra-Comique aux Italiens, Adudint, qui peignait les mœurs de la classe inférieure du peuple, et qui depuis fut directeur d'un thétêtre forsin.

Madame Favari deiti célèbre par ses ialents d'actrice, par son esprit et par ses liaisons avec l'abbé de Voiscono, qui, si Ton en croit la malignité publique, fut l'auteur d'une partie des pièces qu'elle publiait sous son nom ou sous celui des nu mart. Elle fut longtemps l'herorine de la comorde italienne; elle y avait débuté en 1749; elle mourut en 1772. Le théstre des Italiens, qui jouissait des privileges accordés aux comédiens du roi, fut, après de longs délais et de graves discussions, réuni en 1762, à celui de l'Opéra-Conrique. Ces deux troupes reunies attiréent la foute, leur spectacle fut le plus fréquenté de Paris. En 1780, il n'y cut plus d'Italiens dans cette troupe, qui cependant conlinua de poètre le nôm de Comodét Intaliens.

Les comèdiens italiens, en 1783, quittèrent l'ancienne salle de l'hôtel de Bourgogne, pour occuper celle qui fut bâtie sur le boulevard des Italiens, dont je parlerai dans la suite.

opras, comque. Ce n'elati qu'un spectacle forain, établi sur les boulevards du nod et à lo fiore de Sain-Germain. Son origine remonte à l'an 1745. Cette troupe, qui avait éprouve beaucoup de persécutions de la part des théâtres supérieurs, et qui, pour échapper à leur tyannie, oppossi totojours de nouvelles ruses, obtint en cette année le titre d'Opéra-Comique; et l'Académie de Musique lui accorda la permission de jouer de petites pièces en vaudeville, mélées de danses, à condition qu'aucune parole n'y serait profèré qu'en chantant.

Ce spectacle, conforme au goût du temps, offrait des scènes gracieuses, spirituelles on boufonnes, qui ravissient la multitubel, Le Sage, Fuzclier et Borneral, auteurs des plus johes pièces de ce théâtre, firent sa fortune : les comédiens français, jaloux de sa prosperité, se prévalurent de leurs priviléges, et pariment à forte la parole aux acteurs de l'Opera-Comique. Ceux-ci ne purent plus jouer que des pantomimes. Ce genre de spectaele qui attivait beancoup de spectateurs, fut supprimé sur la plainte des comédiens français, en 1718. Il se releva en 1721, se maintint jusqu'en 1745, époque où il fut encore point de ses succès. En 1751, ce spectaele reparut et acquit une grande vogue sous la direction de Jean Monet.

En 1765, Monet publia un recueil de clansons, initiulé Anthologie française; it avait pris pun répigraphe est trois mots latins: Mulert, Moret, Mancel, Mancel, Ces mots Ini parurent si heurenx qu'il en fit la devise de son théatre. Ce spectacle for rain, qui des boulevants passait à la foire Saint-Germain; obtint assez de consistance pour mériter d'être réuni, en 1762, aux comédiens privilègies, dits fot Raliens. Depuis, la comédie parcennent Italienne, qui se jousit à certains jours de la semaine, ne put se soutienir, maigre le talent des artequins Thomassin et Carlin, et perdit insensiblement faveur. Le genre de l'Opéra-Comique prévaluj; et en 1786, il domina seul sur ce théatre, qui fut abandomé par les Italieus.

AMBRIC-COMIQUE, thickire situé boulevard du Temple, nº 74 et 76. Le sieur Audinoit, un des acteurs de la troupe des Baliens, so trouvait sans emploi, Après plusieurs ientalives pour mettre ese fatents à profit, il éleva, au mois de février 1259, un théatre à la foire Saint-Germain, et y attin beaucoup de monde. Il fit construire, sor les boulevards, une petite salle dout l'ouverbare eut lieu le juillet saivant. Ce spectacle, dont les acteurs étaient des mariomettes, fut nommé les cousédiens et bois. Audinot obtint des succès qui le mirent à même de faire bâtir une joile salle de spectacle sur le boulevard du Temple, et, au lieu de mariomettes, on y lit jouer des enfants. Ce spectacle nouveau attirs la foule, au préjuicie des comédiens français, qui eléverrent des plaintes fréquentes contre le théâtre d'Audinot. En 1768, une sentence de police lui ordonna, ainsi qu'aux autres spectacles fornis, de ne jouer que des bouffouneries et des parades.— A Pexemple de Monet, Audinot donna à son thicktre cette devise latine of se trouvait son non s'écet induste audi nos.

Tout Paris courait an Ibeâtre d'Audinot; celui de l'Opéra était désert; les administrateurs de ce denires spectales, jaloux de ces suceès, parvinent à obtenir, à la fin de l'année 1771, un arrêt du conseil qui réduisait l'Ambigue Conique à l'êtat de spectacle de la demirée classes. On lui rietancha la pius grande partie de son orchestre, on lui interdit les dantes, etc., ce qui occessiona une rumeur considérable. Peu de jours aprés, il fut convenu que le théâtre d'Audinot recouvrerait tout ce qu'on lui avait retranché, et qu'il paierait une contribution de 12,000 livres à Diopéra. — Les pautonimes à grand spectacle caractérisèrent particulièrement ce théâtre. Aujourd'hui on y joue quelques vaudevilles et tout ce qu'il y a de plus terrible en fist de môdorame.

THÉATRE DE NICOLET OU DE LA GATTÉ, situé boulevard du Temple ne 6s et 70. Ce théries éviabile, en 1760, dans les foires de Saint Carmain et de Saint-Laurent. On y représentait des danses, des tours de forre et des danses sur la corde. Les gentillesses du singe de Nicolet, et les traits licencieux dont ses pièces éclaient assisionnées, attrièrent une grande afflience à ce spectacle, et excitérent la jalousie des directeurs de l'Opéra, qui, en 1709, firent interdire la parole aux acteurs de Nicolet, et les réduisirent à jouer des

panfomimes; mais cet ordre ne fut pas longtemps en vigueur, et Nicolet continua à donner na public des sciencis dialoguies. Nicolet cut, comme intua à donner na public des sciencis dialoguies. Nicolet cut, comme de la respectation de la re

#### ÉTAT PHYSIQUE DE PARIS,

La construction d'un grand nombre d'édifices, des ouvertures et des éiagissements de rues, l'érection de quelques monuments et l'établissement de quelques places avaient, sous le règne de Louis XIV, rajenni une partie du vieux va Paris; mais il restait encorre beaucoup à faire, et encore plus à dériae, pour assainir cette ville, en rendre les communications plus commodes et lui donner une physionomie moderne.

Paris, sous le régne de Louis XY, s'accrut considérablement. On adjoiguit à cette ville quelques lieux circonvoisins. Le bourg du Roule fut, en 1722, érigé en faubourg de Paris. On commença, après l'an 1720, à construire un quarire nouveau qu'on nomma d'abord ymetier Geillon, à cause du voisinage de la porte dece non, et qui a recu le nom de la Éthusseed'Autin.

QUANTIRA DE LA CHAYSSÉPÉ/NATIS. Sans avoir de limites certaines, ce quartier est confiné à fouest par les quartiers do la Madeleine et du floule, et, à l'est, par la rue du Faubourg-Montmartre. Ce vaste espace était anciennend rempti par des champs en culture, par des marais, des jardius et des maisons de campagne; par le village des Porcherons, le chitecau du Cos, dit aussi chitecau des Porcherons; rue Saint-Luzare, en face de la rue de Clichy, par une freme nommée l'integne Bateliers "1); une petite chappelle dit de Saint-Lusare, une chapelle de Notre-Bame-de-Lorette; une voirie, le cimetière de Saint-Eusta che, et par quelques habitations particulifres.

Le séjour que, dans les premières années de son règne, Louis AV fit à Paris, attire dans cette ville une suite nombreuse de courtisans et de servicuers. La noblesse et la domesicié ue pouvaient trouver à se loger. Les magistrats de la ville obtiment des lettres pateutes, du 3 décembre 1720, par lesquetles le roi les autoriss à faire bâir un quartier nouveau entre cenx de la Ville-l'Évêque et de la Grange-Battelère. Ce plan eut un commencement d'exècriment les propriètes firent a equippes, et des rues furent ouvrettes; ou y constraisit d'abord quedques hôtels et peu de maisons. A la lin de ce règne, principale rue de ce quartier nouveau, qu'on nomma Chaussé-Gattlon, rue de l'Hotel-Deux, entin rue Chaussé-d'hotin, était encore bordes de jardins et de champs en culture. Ce ne fut que pendant et après le règne de Louis NY, qu'elle fut garnie d'habitations nombreuses et contignés. — Les rues Clantereine et du foccher ne futert tracées que vers lan 1731. La rue de Provence ne fut ou-



<sup>(1)</sup> La Grange-Batchière existait au douzième siècle, au milieu de lerres en culture. La partie de la rue de ce nom qui abouti au boulevard, ful ouverte en 1704; l'autre partie qui est en retour avait été construite auparavant.

verte qu'en 1776, sur un égout qu'à rette époque sœllement on venait de couvir. La rue Neuve-des-Mathurins fut ouverte en 1776; celle de Oaubert en 1780; celle de Saint-Nicolas ainsi que celle de Caumartin en 1781. Les autres rues de la Chaussée-d'Aufuis sont encore plus récentes. Cest dans ce quartier, au nord de la resaint-Lazare, qu'ou a construité quartier de la Nouvelle Athènes, Outre les rues du quartier de la Chaussée-d'Aufui, plusieurs autres rues et avennes furerol nouvertes sous le rêcine de Louis XV (f).

bollavaris de mont Sous Louis XIV, on planta les boulevards du nodi; eterm to sous Louis XV. Ce travail dura plusieurs autres, et fut entièrement achevé en 1761. Les avenues qui se trouvent entre le boulevard et l'École-Bilitaire, entre l'Ilôtel des Invalides et Vaugirard, ainsi que celles qui entourent le Champ-de-Nars, furent planties sous ce régne.

Durant la campague de 1768, on commença à construire le Pont de Nevilly, l'ancien pont en bois ayant été ruiné par les glaces de l'hiver précédent. On entreprit aussi les travaux de la magnifique avenue de Neuilly. Cette avenue et ce pont furent terminés en 1772.

PETIT-POXT DE PARIS. Le Petit-Pout (fait bordé de maisons qui rétréssient la route, interceptaient le courant d'air et y maintenaient l'Immidié. Un acvident changea son état; le 27 avril 1718, deux bateaux de foin enflamnués vinrent s'arrêter sous ce pout, et consumèrent la plupart des maisons qui S'y trouvient d'on ordonna des qu'etes pour soulager les habitants de ces maisons incentirées. Ce pont endonmagé fut rétabli; les maisons qui bordaient la route ne furrent pas reconstruitées; des trottoirs les remulacierent.

Une grande quantité d'édifies sjoutérent, sous ce règne, aux embellissements que Louis M'avait commens dans Paris, la parté de l'Fede-Oilliaire, de l'égilis: Sainte-Genevière, de l'Inited des Monuies, des deux vastes baitments qui décorent la place Louis XV, de l'égiles Saint-Philippe-du-Boule, de la Italie aux biès et de quelques autres édifies moins considérables, on peut y joindre la fontaine de Grenelle, l'hôtef d'Armenonwille, reconstruit et réparé pour l'administration des postes; le Palais-Bourbon, commenée en 1722, dovenu depuis le Palais de la chambre des députés. — Vers la fin de 1772, on commença alors anssi à déblayer la cohonnade et la cour du Louve, à les dégager

<sup>(</sup>f) En 173 no pinita I. Acume d'Acuta, qui doll son nom au due d'Anlia, suriniendant des finances et els commence au Cours in Reine, et finit à l'étôte des Champs-Elysées. Les Chomps-Elysées furent enlièrement repinatés en 1730. Doux autres avenues qui aboutissent à cette promensale, celles do Bhirgoy et des Yenves, invent planièes sous le même règne. A la place des marais qui se trouvaient entre de l'acute de l'acute de l'acute de l'acute de l'acute de l'acute d'acute d'acute de l'acute d'acute d'acute de l'acute d'acute d'a

En 1739, en courcit la rue de Malle, fundament de Temple. — Longuéen 1742 du commente, aux reproducement de Dirich de Sosionas, la construction de la Halle ana Mola, aprir une fament courrier a reproducement de Christian and hola, aprir une fament courrier a few de la langua de la complexión de

des gravois, des échafaudages pourris et des échoppes, et l'on adopta le projet de diviser la cour en quatre pièces semées de gazons et protégées par des barrières. Ce projet fut exécuté, en 1776, par les soius de M. d'Angevilliers ordonnateur général des bâtiments.

## ETAT CIVIL DE PARIS.

Ancan changement notable ne s'opèra pendant ce rieme dans les admistrations civiles de Paris. La police fit d'utiles et d'éplorables progrés. Si elle contribua à prévenir beaucoup de crimes, elle en favorisa plusieurs autres. Elle accrut le nombre de ses supplés, curiejimenta des scébrats pour les opposer à d'autres scébrats, diminu par ce moyen le nombre des voleurs et des meurtriers; mais ce hieufait coûta cher aux Parisieus; leur indépendance fut fortement coumpronisé.

PETITE DOSTE. Cette institution, dont la nécessité était depuis longtemps sonie, commença en 1758. Elle est due au bienfaisant Clamousset, dont l'existence deviat pour ectre ville une véritable providence, et fut entièrement consacrée à l'utilité publique. Cet établissement formait une administration particulére; elle a depuis éér évaire à celle de la grande poste.

infyrantina. Les lautermes avaient essidé jusqu'en 176A. A cette époque, le seur Bailly cuttepri d'y subattiure des réverbless. Déjà, an mois d'avril de rette aunée, prés de la moitié des rues étaient éclairées par des réverbères de sa façon, lorsque le bureau de la ville pérféra les modéles du sieur Bourgeois de Chateau-Blane, lesqued, save plus d'économie, rendiaent plus de lumière. Ce dérniée entrepreneur se elurgea de pourvoir la capitale de trois mille cisq cents réverbères alimentant seys mille best de lumière.

TORRE SANT-GERMAIN, située dans l'emplacement qu'occupe aujoun'llui le marché de en onn. Le plan de cette foire offrait plusicurs russ alguées, se coupant entre elles à angle droit. La charpente des édifices était admirice. Dans la muit du la au 17 mars 1762, le feu détruisit toutes les boutiques, loges et sailes qui s'y frouvaient. Il fallut tout reconstruire. Outre les boutiques, les cafés, les loges des marchands, on établit quatre grandes sailes des specieles oij onianient des danaeurs no comedients forains : telles étaient les sailes de Variétés, de l'Ambigu-Comique, des Grands Danaeurs et des Associés, Les acteurs quitaient leur saile des boulevards pour se rendre à celle-ct, et y jouaient pendant la durie de la foire, qui s'ouvrait, le 3 février et se fermait le samedi arant le dimanche des Baneuux l'Cabilissement des galeries du Palais-Itoyal muisis beaucoup à la prospérité de cette foire, qui cessa en l'an 1766. Son emplacement est aujourd'uni occupé par le marché Sain-Germain.

rours SANY-LAERENT, Stude près la rue Saint-Laurent, et dans un emplaement nommé enore cated act foi frei Saint-Laurent, Louisi-Se/Cos avail asconte à la léproserie de Saint-Lazar le droit de foire. Philippe-Auguste, en 1181, acheta esté foire, et la transféra aux halles de Paris, dans le territoire de Champeaux. Dans la saite, la durée de cette deraière foire reçut de l'extension : au lieu d'un jour elle en ent buit et puis quinzo. Les prêtres de la Mission, qui avaient succèdé aux religieux de Saint-Lazare, consacrèrent, en 1661, pour le champ de foire un emplacement de reinj arpents entouré de murs, où ils lirent construire des boutiques, loges et salles, et percer des rucs bordées d'arbres. Cette foire durait trois mois : depais le t' juillet jusqu'au 30 septembre. Néanmoins, soit parce qu'elle était trop eloignée du ceutre de la ville, soit par d'autres causes ignorées, elle fut insensiblement abandonnée, et la vixistair juse en l'aunée 1780.

## TABLEAU MORAL DE PARIS.

J'ai dit que les masques d'hypocrisie qui couvraient les mœurs corrompuse de la cœur tombierent de toutes ylt. Les princes de la cœur tombierent de toutes where les contrisans sembiérent se dédommager de la longue contrainte que ce roi leur avait imposée pendant as vieillesse. On avait été gêné; on passa de l'hypocrisie à la licence la plus effériée. La vie scandaleuse du régent excisi l'Indignation des uns, et devint un afinient pour le mafice des autres. Claicun, suivant ses dispositions, exhalases sentiments; le plus grand nombre fut révolte de l'extrême corruption de ce prince et de sa cour. Les mémoires particuliers, les aligories, les épigrammes, les couplets, s'accordent à témoigner de ses orgies nocturnes et de ses autres incestieux.

Parmi les hommes pervers qui fondaient leur fortune et leur puisance sur la corrupión du régent, et qui cherchaient la Bamistenir ou à l'accrolite, afin de le dégodier des affaires, se distingue l'abbé bubois qui, avec l'effronterie du crime, parvit aux digolisés d'archevèque de Cambrai, de caralinal do saint-siège, de premier ministre de France, et de membre de l'Académie Francise. L'élèvation de ce personange, qui, suivant le dos de l'itcleiue, giait le plus vie indignation; elle n'inspira que des plaisanteries et des couplets. Les scènes scandaleuses de cette cour cessèrent par la mort des principaux acleurs que l'année 1723 vit disparalitre; mais leur exemple avait laissé des traces trop profondes pour être facilement effacées. L'année 1726 vit éclore un nouvel ordre de choses.

Louis XV, agé de seize aus, fut revêtu du caractère de roi, «t son précepteur; peur juit de principa ministre. Celui-ci rigna sous le nou de son reyal élève. Le roi était euvere par. Son ministre, à la gravité de son âge avancé, joi guait des meurs régulères. La scène changea entièrement de face. Les exemples de la règence devenaient odieux, et la débauche semblait pour toujours être bannié de la cour. Louis XV, dans les premières amées de son mariage, fidie à la foi conjugate, déseaperait ses courtissins, ne leur laisant aucuu prise sur ses meurs. Lis prirent alors la résolution de se concréte pour tendre des pièges su juenci roi et plonger dans la corruption : leur première relnative ne fut pas heureuse, mais à la fin lis l'emportèrent. La barrière une fois rompue, Louis XV ur touvas plus d'obstades à la fougue de ses désirs.

A plusièurs maîtresses que prit et quitta Louis XV, succèda, en 1715, Jeanne-Antoinette Poisson, fille d'une femme entretenne. Elle fut bientôt illustrée par les titres de Dame du palais et de marquise de Pompadour, Le cardinal de Fleury était mort depuis deux aus ; ses successeurs n'inspiraient point la même vénération. Louis XV ne pouvait tenir les rênes de l'Étal; sa maîtresse s'en saisil, et, sous le nom de son amant, elle gonverna en souveraine, fut la dispensatrice des grâces et des emplois, l'arbitre de la paix et de la guerre. Elle était douée d'un esprit et de talents peu ordinatres; mais elle ne montra ni le jugement, ni l'énergie, ni la haute prévoyance nécessaires dans le rôle dont elle s'élait imprudemment chargée. Elle n'avait rien de ce qu'on exige dans un homme d'État; mais elle possédait toutes les qualités convenables à la maîtresse d'un roi faible. Elle le consolait dans ses chagrins , cherchait tous les movens propres à éloigner de lui ce grand ennemi des hommes rassasiés, l'ennui, qui, toujours renoussé, revient toujours vers celui qui le repousse. Elle ne contraria jamais les goûts du roi pour ses jouissances nouvelles; elle les favorisait, souvent en était la confidente, et quelquefois la complice. La délicatesse, la constance, la jalousie, étaient des affections étrangères au sentiment qui les unissait. Ni l'un ni l'autre ne pouvaient se détacher, la marquise du pouvoir dont elle avait goûté, et le roi de l'habitude de varier ses jouissances, en changeant fréqueniment l'objet de ses caresses, L'imagination blasée de Louis XV le partait à chercher les jouissances dans le récit des jouissances des autres. On présentait au roi divers rapports , les uns chaque matin , les autres chaque dinauche.

Le serret des lettres était journellement violé à la poste. On decachetait lanbliciment toutes celles dont les adresses faissient soupeonner qu'elles continaient l'exposé de quedques intrigues galantes ou politiques; on en faisait des extraits, et après les avoir reachetées, on les renvoyait. L'intendant des postes venait tous fes dimanches offirir au roi la somme de ces infidélités behlomadires. Ces extraits passaient quedquebois du roi aux ministres, qui, souvent, entrainés par le plaisir de conter des ancedotes seandaleuses, divulguaient le secret des familles. Cen fe du point du reste sous le règne de Louis XV que commença ret usage criminet; il se pratiquait sous Louis XIV, et c'est au ministre Louvis qu'est due l'invention de cette insigne perfidie.

On faisail aussi au roi des rapports sur les meurs des princes et seigneurs. Ces rapports étaient extrêmement nombréux; il en a passé sous mes yeux plus de quinze ceuts. Chaeun d'eux était écrit sur un caliter in-t-y, contenant une douzaine de pages, et portant, pour la plupart, la signature du commissaire de police, Marnis. Ces rapports conteniant des aventures galantes et seannaleures, des anechotes sur les filles entretenues, actrices, danseuses, sur leurs frèquentes inflédités, leur passage raindé de l'onadeuce à la misère.

Le comie du Barry, par ses prodigalités envers les plus fameuses courtisses, cu combatd et richesses les Thévenet, les Bodisc, etc., fit fanusser le prix de leurs charmes. Sans lui la belle et bête Duthé, que les riches libertins de l'Angeleurs es disputaient for à la main, p'aurait pas fait payer au vieux de Clat., un latai deux ou trois mille louis; sans lui le baron d'O... n'aurait pas logé dans un lôtel magnifique la baronue de Burman, ne fui aurait pas douné oune pats d'argent el bour quivize cents frenues de porceluines, etc.:



cette baronne, mattresse de l'acteur Inlien, avait, sous le nom de la priite Lecoq, dans la rue Feydeau, sollicité les passants de monter chez elle.

Quelques nobles se montrèrent plus vits que les matheureuses qu'ils entrenenient. Le comt du Parry, Hr.on dans un des rapports de la police, resarde la Vaubernier comme une terre, l'afferme funtôt au duc de l'itcheine. - Landta du dec d'Un., eille lui rapporte beaucoup. — on lift daus un antre: - La demoiselle Sainte-Poi a mis en goge pour le marquis de bur..., pour plus de six mille livres d'effets; et le a endossè pour lui quatre lettres de - change; elle est même décrétée pour lui do prise de corps; el il a quitte, et. c'est pour prendre la Clermoni. Comment toutes les filles ne s'enten-- dent-elles pas pour couper les vivres à un marquis qui est plus méprisable - ou c'elles. ?

Les excès de la corruption étaient des titres de gloire parmi les personnages de la cour. Accoutumés aux compliments, à l'étiquette, au cérémonial, ils mentaient sans scrupule, ne disaient point ce qu'ils pensaient, et souvent ne pensaient point ce qu'ils disaient, tls semblaient rougir du caractère de leur sexe, et aspirer aux faiblesses du sexe féminin, à sa frivolité, à ses recherches pour la parure, à la futilité de ses goûts. Jugeant de tout sans rien savoir, ils savaient, comme dit Montesquieu, « longtemps parler sans rieu dire. » Tels étaieut les hommes adorés des femmes, qu'elles qualifiaient d'hommes charmants, et que le vulgaire nommait petits-mattres. A leurs veux c'était vivre bourgeoisement que de payer ses dettes. Il était du bon ton d'emprunter avec de basses sollicitations, puis de repousser avec dédain ses créanciers; et sur ce dernier point, il faut le dire, la noblesse française s'est acquis une réputation durable. Ces défauts, ces ridientes, ces vices, embellis par un jargon de coterie, par des manières aimables, ou rehaussès par le ton de l'orgaeit ou l'air de suffisance, étaient en général les habitudes des princes et seigneurs ; mais, je le déclare avec plaisir, il existait sous ce règne des exceptions très-distinguées, plus nombreuses même que sous celui de Louis XtV. Il y eut des individus même de cette classe, qui surent se préserver de la contagion générale. tl y en eut d'autres chez lesquels les habitudes n'avaient pas entièrement éteint les lumières de la raison. Les uns et les antres, frappés du spectacle hideux que présentait la société, en recherchérent les causes, et les trouvèrent dans le gouvernement. De la ces nombreux écrits auxquels les ministres ne répondaient que par des lettres de cachet. De là vint un parti d'opposition qu'on nomma des philosophes; parti qui fut en butte aux persécutions des protecteurs des abus et des vices, et aux clameurs de tous ceux qui se tronvaient intéressés au maintien des vicilles erreurs.

D'autres rapports faits par la police, concervant les mours des évêques et des autres pédits, musaient la curiosité du ro. On a vu que, dejuis fripoque où les évêques furent comblés de richesses et de pouvoir par les harbares qu'ils aidérent à envaiher la Gaule, la corruption s'étabil parmi ces prélats. Bi ojagirent, à queques exceptions près, les vieces de l'opulemes oissive à ceux des courissans et des militaires. Mais dés qu'on eut commencé à estimer les hommes, non d'après leur richesse et leur puissance, mais d'après leurs tai-

lents et leurs actions, les évêques furent meillenrs. Cette amélioration ne commença à se faire apercevoir que sous le règne de Louis XV. Malgré les richesses corruptrices des évêques, leurs mours auraient certainement fair quelques pas de plus vers la perfection, saus le scandale de la cour du régent : tout ce qui en approchaît fût atteint de la contagion.

Lorsque Louis XV, ent pris les renes de l'État, les mêmes désordres continuérent chez les préales français, nais avec moins d'éclet que sous nerégence : lis mirent plus de soin à les cacher. La police, dans ses minutieuses explorations, ne parcenait qu'avec grande peine à découveir leurs dérèglements. Ces érèquis à voitures, dans leurs visites galantes, ne pouvaient être atteints par des espions à pied. Un de ces derniers, en 1760, étant à la poursuite de l'évèque d'Orlians qui courait en voiture au faubourg Montmartre, dit dans son rapport : - Comme ces messieurs ont des voitures, et qu'ils vont trés-vite, il - fauldrait avoir un train pour leur compte; ce qui serait le moyen de faire des observations sitres, e de Créque se nomand de Jar...; il état de notoriéé publique, à Paris, qu'il entretenait une fameuse danseuse de l'Opéra asoelec Guinnes.

In autre rapport parle des relations de débauche des évéques d'Orléans et de Grasse avec la dame Charvase, Quodipus autres évèques et surtout reux qui abandonnaient leurs diocèses pour faire de longs séjours à Paris, n'avaient pas une conduite plus éditiante. Il n'entre point dans le plan de cet ouvrage d'offir le tableau de res désordres. Si y étais obligé, je d'orublierais pas de leur opposer la régularité de plusieurs prélats, digues de leur saint ministère.

Les évêques qui, à cette époque, occupérent le siège de Paris, ne présentent ni ces vices, ni ces vertus. A Charles de Vintimille, ami de la paix et de la table, succéda presque immédiatement, en 1746, Christophe de Beaumont. Charitable envers les pauvres, surtout envers les pauvres de la noblesse, il ne l'était guère envers ceux dont les opinions différaient des siennes. Son manque d'instruction fortifiait son opiniatreté excessive, et l'aveuglait sur le rôle que les jésuites lui faisaient jouer; rôle dout il s'acquittait avec autant d'ardeur que de bonne foi. Il ne s'est jamais douté de l'empire que ces pères exercaient sur lui : il était devenu leur instrument. Il persécutait, autant qu'il pouvait le faire, les jansénistes et les philosophes. Ses mœurs étaient pures; il voutait que celles de tous les prêtres de son diocèse fussent de même; pour cela le roi lui envoyait les doubles des procès verbaux dressés contre les prêtres pris en flagrant délit. Il résulte de ces rapports, que les femmes qui tenaient des lieux de débauche, toutes attachées à la police, étaient obligées de rendre un compte exact de tous ceux qui se présentaient chez elles; et que de plus, lorsqu'un prêtre ou un moine y arrivait, elles devaient en donner aussitôt avis à un officier de police, qui se hâtait de venir tronbler des plaisirs payés d'avance, et faisait subir un interrogatoire à ces malheureux qui, honteux et confus, étaient encore assaillis par la crainte d'être perséentés et privés des bénéfices auxquels ils aspiraient.

Les laignes, dont je vais m'occuper, et qui forment une autre classe des

rapports de la police, étaient presque aussi soigneusement surveillés que les prêtres; mais ils n'étaient pas, comme ces derniers, troubles dans leurs plaisirs. La police, en multipliant ses agents, en n'épargnant ni ruses, ni trabisons, parvenait à connaître toute leur conduite, dans l'unique but d'en amuser le roi. En conséquence, chaque maltresse de maison vouée à la prostitution était tenue de joindre à son infâme métier le métier plus infâme encore de délatrice et d'espionne, de faire chaque jour un rapport contenant les nons de ccux qui s'étaient présentés dans sa maison, cenx des filles, et l'espace de temps passé auprès d'elies. On trouve dans ces rapports des exemples nombreux de la dépravation de cette classe d'individus orgueilleux, tiers de leurs titres et de leur inutilité, qui aspiraient encore à l'infamie des hommes les plus abjects de la société. On y voit des personnes de qualité remplir les emplois d'agents de lieux de débauche, et ce qui pis est, d'agents de la police, et en tirer un salaire. Des milliers de rapports de cette espèce arrivaient tous les matins au lieutenant de police, qui faisait extraire ce qui s'y trouvait de plus saillant. Il ne se passait rien de remarquable dans Paris, dans les lienx de débanche et même dans l'intérieur des ménages, dont le roi ne fût instruit. Les anecdotes les plus scandaleuses étaient les plus recherchées, et celles qu'on offrait de préférence à ce prince.

Dans les autres classes de la société, et aussi dans celle qu'on nommati de rôte, on trouvait la même corruption; de grares magistrats, des présidents, des conseillers ne craignaient pas d'avitir leurs dignités, en les tratanat dans les saletés de la prostitution. Des hourgeois, des artisans ruinaient leur famille et leur santé, en cessyant d'imiter les exemples corrupteurs de la cour. Jo n'ai point parfé de ces excés de libertinage qui outragent la nature, de ces unions stériles, le derruire degré de la dépravation morale. Ces goûts houteux avient, sous le règne de Louis XV, presque autant de partisans que sous la régence, que du temps de Louis XV, et que pendant les siécles de larbraire.

Jamais la prostitution ne fut plus en vigueur, jamais les prostituées ne furent plus nombreuses que sons Louis XV. On complait sous ce règne à peu près trente-deux mille filtes publiques inscrites à la police; aujourd'hui on en compte environ trois mille quatre en cina cents : preuve des progrès de la morale.

Voici quelques traits du tableau que l'auteur de la Poire de Paris déroite trace des Maions de jue dabliés à Paris. « Cest M. de Sartiues, dont le valet de « clambre a eu jusqué à 00 mille livres de reule, qui, le premier, sous le prétexte spécieux de rassembler tous les chevaliers d'industrie qu'il devoit counoître, a fait ouvrir dans la capitale res cavernes séduisantes où la seule loi « foil, eu se demandant la bourse, de ne point s'arractier la vie; et comme l'on re coule jamais si lien que dans la main des femmes, elles lui acheiérent le privilège des tapis verts. On imagine bien de quelle classe étoient celles qui déstinoient leurs misis à des escrose : c'est me latour, ille du laquais « du président d'Aligre, qui l'avoit créée et mise au monde pour les menus plaisirs de son maitre; c'étoit une bémare, qui, s'everate de cataret, avoit » pris de boune heure le goût de tenir table ouverte; c'étoit la Cardonne, blanchisseuse de Versailles, mère à trèze ans ; c'étoit la bufrène, qu'une bou-

69

 quetière de Lyon étala longtemps comme des fleurs... Ces présidentes de - biribi n'avoient que la peine de bercer les victimes, et elles en partageoient - les dépouilles avec teurs bourreaux...

On vit des haronnes, des marquises solliciter le privilège de est tripots; mais, nosant y ligare dels-mêmes, elles trouvient des hommes qui n'avaient pas la même honte. Quinze maisons de jeu furent établies dans diverses rues de Paris; et le chef de ces maisons étail un nommé Gombeau, qui recevait le titre de caissier; général. Four donner une apparence respectable à ces établissements, la police inacțiun de prelever, sur les produits de chaque maison, trois mille livres par noûs Jour les pauvres.

Les maisons de jeu établies par le lieutenant de police de Sartines autoriseren l'établiscement de plusieurs jeux de société, qui se tennient clete des hommes et des feurmes dites de qualité, et même chez l'ambassabeur de Venise, qui à la faveur de son titre et de l'inviolabilité de son hôtel, y tenait un tripot tres-productif, où les gens de tuntes les classes étaient alunis, les ouvriers, les péres de famille de la classe mévanique étaient reçus dans un lieu particuler, fleu qu'à juste titre on noumait l'Enfer, les autres dévorateurs, fermés pendant la revolution, furent rouverts sons la domination de Napoléon, et ont été fermes depuis ou vertu d'une bis séréale.

Les mœurs des femmes de la cour, qui servaient de modéle à celles des femmes des rangs inférieurs, fourniraient une ample matière au tableau que l'esquisse; mais je dois me borner à quelques traits généraux. Pour ces femmes, la galanterie était la principale affaire. Quant aux liens du mariage, elles auraient rougi de les respecter : elles les rompaient sans répugnance comme sans danger; la complaisance des deux époux était réciproque. « Un mari qui » voudroit seul possèder sa femme, dit Montesquieu, seroit regardé comme « un perturbateur de la joie publique, et comme un insensé qui voudroit » jouir de la lumiere du soleil à l'exclusion des autres hommes. lei , un » mari qui aime sa femme est un homme qui n'a pas assez de mérite pour se « fuire aimer d'une antre... Ce n'est pas qu'il n'y ait des dames vertueuses, et on peut dire qu'elles sont distinguées... Mais elles sont si laides qu'il faut « être un saint pour ne pas hair leur vertu. Le duc de... a surpris sa femme « dans les bras du précepteur de son fils, lit-on dans un des rapports de la po-» lice; elle a dit avec impudence : Que n'étiez-vous là, monsieur? Quand je n'ai » pas mon écuyer, je prends le bras de mon laquais. » - On se mariait pour transmettre à un héritier ses biens, ses titres et son nom généalogique. Ce but rempli, les époux vivaient comme s'ils étaient dégagés de leur devoir; se marier pour d'autres motifs, c'était penser et agir en bourgeois.

Après les excès de toute espèce de débauche, les traits les plus saillants de cette période sont le luxe, fempire de la mode et a frivoité. Le luxe offrait une autre source de corruption : il était devenu pour toutes les elasses un besoin qu'acroissaient les rapides changements de la mode. - Une femme qui quitte Paris pour aller passer sis mois à la campagne en revient aussi antique que si elle s'y étoit oubliée trente ans... Quelquefois, les coiffures montent insensiblement, et une révolution les fait descendre tout à coup. Il a été un lemps que leur hauteur mettoit le visage d'une temme au milieu
 d'elle-même. Dans un autre, c'étoient les pieds qui occupoient cette place;
 les talons faisoient un piédestal qui les tenoit en l'air... Les architectes ont

« été souvent obligés de hausser, de baisser et d'élargir leurs portes, selon que

» les parures des femmes exigeoient d'eux ce changement; et les règles de leur

» art ont été asservies à ces principes. On voit quelquefois sur un visage une » quantité prodigieuse de mouches, et elles disparoissent toutes le leudemain. »

Ce lableau, quoiqu'il paroisse outré, au fond est vériable. Il est certain que sous Louis XIV, sous la régence Louis XV, et même sous Louis XIV, est femmes portaient une claussure armée d'un talon ne bois, dont la lauteur était au moins de trois pouces, et leur coiffure s'élevait d'un pied an-dessus de la tête : éles vouliéent, par ces artifices, paraître plus longues. Los femmes tachétaient leur visige, en y appliquant des morceaux de tafétas noir gommé, ordinairement rouds, quelquefois découpée a édoites, ou en croissant, plus ou moins grands; elles les plaçaient souvent sur les tempes, près des yeux, sur la joue, prés des commissures de la bouche, et au front. Une femme de bon ton ne pouvait avoir moins de cinq à six mouches sur le visage; les plus modectes en fre portaient que trois. Elles ne soriaient point sans botte à mouches, dont le couverler était intérieurement muni d'un mirr, afin de pouvoir, cu ess d'accident, réparer la clute d'une mouche. Cet usage avait pour motif de faire ressortir la bluncheur de la peau, et de donne de l'était, le la vivacité à la figure.

Les monches très en usage dès le règne de Louis XIV, n'étaient pas le seul artilice employé par la coquetterie : les femmes se peignaient le visage avec du blanc et du rouge, et quelquefois du bleu. Le rouge était tellement prodigué. qu'il faisait ressembler celles qui en étaient peintes à des bacchantes en fureur. à des personnes ivres ou enflammées par la débauche ou la colére. Une dame de qualité ne pouvait absolument paraître en public sans s'être enduit les joues d'une épaisse couche de vermillou; il eût été indécent de sortir sons son rouge. - Les masques de velours noir, que les dancs de la cour portaient encore du temps de la régence, étaient tombés en désuétude; le rouge et les mouches y suppléerent. - La mode la plus étrange, la plus embarrassante, et celle qui ehoquait le plus te bon goût, était la mode des partiers. L'ensemble d'une femme ressemblait, avec cet habillement, à ces instruments, appelés battoirs, dont se servent les blanchisseuses. Dans la foule, des fenunes ainsi vêtues étaient obligées de tourner, d'un côté en avant, de l'antre côte en arrière, les deux parties saillantes du panier, dont le volume occupait ta place de trois ou quatre personnes. Dans les chaises à porteurs, dans les carrosses, elles étaient forcées de faire sortir par les portières les parties latérales de cet ample et ridicule ajustement. Dans les commencements du règne de Louis XV. les femmes de tous les états, depuis la princesse jusqu'à la derniere ouvrière, portaient cette étrange parure. Une femme sans panier était considérée comme malade. Cette mode, aussi génante qu'elle était de manyais goût, s'est maiutenue encore tongtemps à la cour, sous la protection de l'étiquette. Le mauvais goût s'associait aux mauvaises mœurs. Les hommes mêmes portèrent des panifers i fou dounait en nom aux amples basques de feors libidis. Des baldines, placées dans la plus grande largeur de res basques, les contenaient dans un état d'extension et de roideur. Chique pas que faisait l'homme vétu de ces habilis à panier imprimait aux larges basques un mouvement tel que chaeun des angles de l'avant et de l'arrière derivait au moins un quart de centre.

Tous les hommes, jeunes ou vieux, de la cour et de la ville, portaient encore, sous la rigence, les volumineuses perruques en usage sons Louis XIV, vers la liu de son rigue, elles avaient éprouvé quedques allérations dans leur forme pennière, bigi, en 1623, on ne voyait plus, comme auparavaul, deux parties de lour chevelure descendre de chaque côté du baste : clies étaient bornées à coursir entièrement les épaules et le dos. Les perruques, en subissant divers changements de forme, diminuérent insensiblement de volume. Toute la partie supérile qui couvrait le dos fut divisée en deux. On nonait ces parties en été, on les dénonait en ultver; cellu, elles restérent noncés en toutes saisons. De ces deux parties de la chevelure artificielle, nouées on dénouées, vint l'usage de portre deux queues qui descendaient paralléement de la perruque jusqu'à la ceinture. Cet usage s'est maintenu chez de vieux courtisans jusqu'au règue de Louis XIV. De ces deux queues on n'en lit qu'une. Les millitaires portaient la perruque à la brigadière; elle était ample autour de la tête, et retroussée par derriére. Ils a quitérent eufin, pour laisser rottre leurs cheevax.

Les gens du barreau, toujours fort attachés aux vienx usages, gardérent eneore longtemps les perruques in-folio du règne de Louis XIV; mais il leur fallut enfin céder quelque chose à l'empire de la mode : et ils ne conservèrent, jusnu'au dernier lemos, que la partie de la chevelure pendante sur le dos. Es portèrent des perraques pointues, ou en forme de pyramide renversée. Elles descendaient, bordées de boueles symétriquement placées, le long du dos, en diminuant de volume. Ils eurent des perruques carrées, des perruques à la Sartines, des perruques à trois marteaux, des perruques à la circonstance, etc. Les juges s'ubstinérent à garder leurs perruques chargées d'une infinité de boudius symétriques. Mais de jeunes avocats renoncérent à l'artifice, et lui préférèrent leur elievolure naturelle, qu'ils accommodèrent à neu près comme les perrugues. Cette mode lit des progrès, même chez les jeunes conscillers. - Les bourgeois, les maltres de profession ou de métiers, et même les ouvriers portaient tous la perruque. Un mattre tailleur se serait eru indigne de sa profession et de son grade, s'il eût été coiffé avec ses propres cheveux. Enfin les perruques disparu rent insensiblement, et ou ne vit que des vieillards chauves ou entêtés qui, dedaignant les nouveautés, conservèrent courageusement les chevelures artifieielles, bouelées, pommadées, poudrées. On les nommait par dérision têtes à perrugue. Un médeein ne pouvait visiter ses malades sans avoir la tête all'ublée d'une perruque à trois marteaux, sans avoir sa canne à pomme d'or, le diamant au doigt et les manchettes de dentelles.

On ne faisait aucune visite, on n'aliait dans aucun lieu publie, et même on ne sortait guêre saus être armê d'une épré pendue au chté, comme s'il on marchait au combat, et sans porter le chapeau sous le bras, comme s'il était plus destiné au bras qu'à la tête. Tons, jusqu'aux ouvriers, suivaient eette mode génante.

Cet usage de porter l'épée existait déjà sous la fin du règue de Louis XIV; il s'est maintenu sous celui de Louis XV, et, en s'affaiblissant insensiblement, il a duré jusqu'à la révolution.

La mode des pantins, pendant une partie du règne de Louis XV, occupa les Parisiens et presque tous les Français; on voyait, dans les rues, dans les salons, non-seulement des enfants, mais des hommes avancés en âge, de graves magistrats porter dans leur poehe ou tenir d'une main une figure humaine en earton colorié, et tirer de l'autre main un fil qui faisait monvoir les membres de cette ligure. Vers l'an 1760, toutes les modes étaient à la Ramponneau, nom d'un farceur qui tenait une guinguette aux Porcherons. Il jouait des scènes plaisantes et naïves, qui enchantaient les Parisieus. Les modes devinrent eusuite à la greeque, On était coiffé, chaussé, vêtu à la grecque. On appliquait aussi ces dénominations aux façons de parler. La coiffure des hommes et des femmes portait spécialement ce nom; mais elle ne le garda pas longtemps. L'arrangement symétrique des cheveux des dames était devenu un art difficile; et le sieur Legros, coiffeur, composa un volume, qui fut suivi d'un supplément, où il établit savamment les principes de cet art. Jamais on n'avait vu à Paris un si grand nombre de coiffeurs de dames ; on en comptait jusqu'à douze cents. Les perruquiers, jaloux de ces succès, en 1769, leur intentérent, devant la cour du parlement, un procès qui inspira un très-vif intérêt; les perruquiers le perdirent,

Cos frivolités, ces moyens de corruption avaient amoil les àmes et les corps. Les dames curent des vapeurs. En 1769, une compagnie obbint le privilège exclusif d'établir des lutreaux de parasols aux deux extrémités du Pont-Neur, ain que les personnes jalousses de conserver la blandeur de leur penu pussent franchir ce pont à l'abri des rayons du solcil. Pour sentir l'utilité de cet établissement, il faut savoir que les ablois, raœ dégénérée, que les jeunes et vieux petitismaltres et les nombreux esclaves de la mode n'avaient à oppose aux traits du solcil qu'une chevelure symériquement façonnée, blanchie par la poudre d'amidon, et le petit chapeau appelé cluque, fait pour être placé sous le bras et mon sur la tête.

Les grands événements d'alors, ceux qui piquaient vivement la curiosité des personnes de tous les rangs, qui devenient l'objet principal de toutes les conversations des gens inoccupies, et intéressient la coure et a ville, consistaient dans le surcée ou la chute d'une pièce de théâtre, l'appartition de quelques conplets ou épigrammes; dans l'action d'un homme riebe et puissant, qui quittait une maltresse pour en entrétenir une autre; dans des pertes au jeu; dans l'aparition de quelques livres hardis ou sendaleux, circulant chandestimement; enfin, dans quelques modes nouvelles et quelques aventures de coulisses on d'alotves. Chez ces hommes dégrades, manquer aux lois tyranniques et très génantes de la mode, c'était s'attirer l'infamie du ridicule; et cette espéce d'infamie leur paraissait jier que celle du crime.

Cependant quelques esprits sensés résistaient au torrent de la dépravation. Ainsi plusieurs hommes litrés, des hommes de lettres et de hauts fonctionnaires, imaginéent, en 1724, de se réunir et de former un club politique, nommé Club de l'entresol. L'abbé Mary en fut le créateur. Les membres tenaient leurs séances chez lui; il en clait le président, On y discutait, on y lisait des mêmires sur toutes les parties de l'administration publique. La diplomatie, le droit ecclésiastique de France, les linances, le commerce, l'histoire, etc., ressortissient de ce tribunal nouvean. L'abbé de Saint-Pierre, auteur du Projet de puiz perpletule, y lisait fréquement des mêmoires. Les sociétaires pensient et partaient fibrement. Auem abus, aueme injustice du gouvernement rétainné pargières on ne respectif que la raison et la vérité. Cette société prospérait, le cardinal de Fleury la voyait sans inquiétude, mais dans la suite il en prit ombrage; il vit en elle un part d'opposition, et finit par la dissoudre; cel avait été fondée en 1724; elle cessa d'exister en 1751. Les membres surrécurent, firent germer les vérités qu'ils avaient découverles, et curent sur les ominons du dis-chuitième siècle une grande influence.

Bientol's Séleva la secte des économistes, dont le docteur Quesany, le marquis de Niralean, auture de l'Ami des kommes, l'abbé lemaleua, auteur des fipénasrides de céloura, etc., furent les fondateurs. Les économistes répandirent des lumières nouvelles sur les diverses parties de l'administration. Aux économistes qu'avaient fait nutre les abus administratios, vinrent s'accoler les philosophes, seche nec des abus religieux. Dejà les persécutions exercées par Louis XIV sur les protesants avaient porée phistograt atteintes à la créduité, ébrande quelques colonnes de la foi, et enfanté des incrédutes ou des captits justis ; les persécutions dirigies par les jesuites, sous Louis XV, en augmentérent le nombre.

Sans doute ces novateurs, économistes ou philosophes, s'écartèrent quelquefois des voies de la vérité; sans doute ils contrarièrent sans ménagement les princines du gouvernement et les opinions religieuses généralement admises; toutefois, les uns et les autres n'avaient fait qu'exposer en meilleurs termes et développer plus méthodiquement ce qui était délà publié dans les siècles précédents, - Les économistes reproduisaient avec plus de talents les principes qu'environ deux siècles avant eux avait établis le ministre Sully. Les philosophes, qui n'attaquerent que les abus des ministres de la religion, ne firent que reproduire ce qu'avaient écrit, depuis les premiers temps de l'établissement de l'Église jusqu'au dix-huitième siècle, une infinité d'égrivains, même très-orthodoxes; mais ils en composèrent un tableau plus frappant, qui, par les formes du style, devmt à la portée du public. Ainsi, ce qu'on appelle la philosophie du dix-huitième siècle était la philosophie des siècles précédents, étendue, embellie et requeillie pour un plus grand nombre de lecteurs éclaires. Les antagonistes de cette philosophie ne se bornérent pas à la combattre par des lettres de eachet : ils tancèrent des volumes contre des volumes; une guerre de plume s'engagea. Les deux partis ne combattaient pas avec des armes égales : l'un , fortifié par l'autorité souveraine, avait un grand avantage sur l'antre, qui ne l'était que par les lumières de la raison. De pareilles luttes sont toujours favorables au perfectionnement de la civilisation et des connaissances humaines.

Je dirai aussi que d'Alembert et Diderot, en construisant l'immense édifice de l'Enegelopé-lie, en renfermant dans un même cadre l'universalité des connaissances humaines, ont marqué le degré où elles étaient parvenues de époque; ils nous ont permis de mesurer les progrés qu'elles ont faits depuis; ils ont ouvert une nouvelle carrière aux discussions; ils ont rendu l'instruction plus facile, et l'ont étendue sur une plus vaste surface.

# PARIS SOUS LOUIS XVI.

Le 10 mai 1774, Louis XVI devint le successeur de Louis XV, son aient. Tre année s'était à peine éceutiée depuis que ce roi était noudé sur le trône, que des révoltes, qui avaient pour cause la cherté et le monopole des grains, c'étalérent en mome temps dans presque toutes les parties de la France. A Paris, des hommes armés de bâtous, entrés à la même heure par les diverses portes de la ville, pillerent sans obstacle els boutiques des boulangers, on emprésonna beaucoup de personnes; et deux hommes, qui ne paraissaient goère evapables, firrent penulos à la place de Gévé.

Louis XVI, à son avénement au trône, s'environna de personnes probes et éclairées. Le choix de ses ministres fut assez généralement approuvé. Il rétablit le parlement ; celui de Paris fit sa rentrée le 28 novembre 1774, Il fonda dans cette ville un Mont-de-Piété, supprima les corvées, la servitude personnelle dans ses domaines et la torture préparatoire, il favorisa par de puissants secours l'insurrection des colonies anglaises de l'Amérique : mais cette dernière action lui attira la haine du gouvernement anglais; et cette haine se manifesta par une guerre ouverte, et ensuite par une guerre sourde dont les effets furent bien plus funestes. L'abime de la dette publique, qu'avait creuse la folle ostentation de Louis XtV, n'avait été comblé ni par l'espèce de banqueroute qu'avait faite le régent, ni par les moyens palliatifs du règne de Louis XV, ni par quelques économies, Les emprunts de Louis XVI, en retardant, par artifice, l'époque de l'explosion fatale, contribuaient à rendre cette explosion immanquable et plus terrible. Des ministres qui n'étaient plus ceux qui, au commencement de ce règne, avaient mérité la confiance publique, déclarèrent aux parlements, qui contrariaient leurs projets tyranniques, une guerre intempestive. Le publie y prit une part active; les têtes fermentérent; le gouvernement fut humilié et perdit de sa considération. Dans le même temps, un procès trop fameux, celui du collier, où l'on vit figurer des personnes très-éminentes à la cour, un cardinal, des filles publiques, des dupes et des escroes en communauté d'événements ou d'intérêts, acheva de dissiper le prestige de la royauté.

Ainsi, la haine du gouvernement anglais contre la cour de France, l'extrême désordre des finances, l'impéritie du gouvernement, sa guerre contre les parlements, le procés du collier, furent les principales, mais non pas les seules causes de la révolution qui éclata violemment en 1789.

Les ministres convoquèrent, le 13 janvier 1787, une assemblée des notables : elle s'ouvrit le 22 février avec beaucoup de magnificence : cette assemblée apprit que les emprunts s'étaient élevés à un milliard six cent quarante-six millions, et qu'il existait dans les revenus de l'État un défoit annuel de cent quarante millions, Les notables devaient chercher les moyens de réparer cet énorme déficit; ils découvrirent le mal, laissèrent à d'autres le soin d'y appliquer le reniéde, et demandèrent la convocation des états éméraux.

Une lutte violente s'éleva entre les ministres et le parlement. Plusieurs membres de cette cour furent exilés. M. d'Agoult, dans la nuit du 3 au 4 mai 1788, assiègea le Patais-de-Justice pour y arrêter les conseillers d'Eprèmesnil et Goislard, qui furent conduits prisonniers à Pierre-Encise. Enfin, après plusieurs troubles à Paris et dans les provinces, les ministres convoquérent, en 1788, une seconde assemblée des notables, qui s'ouvrit le 6 novembre. Elle s'occupa du mode de convocation des états généraux, qui entrèrent en session le 5 mai 1789 dans la ville de Versailles. Le tiers-état désirait sa réunion avec les deux ordres du clergé et de la noblesse; le roi l'avait ordonnée. Les deux ordres s'y refusérent. Dans la séance du 17 juin , le tiers état se constitua en Assemblée nationale, Le 20 juin , il ne put se réunir dans la salle des états ; les députés en trouvérent les portes fermées et le local entouré de gardes françaises; ils s'installérent dans un jeu de paume à Versailles, et y prétérent le serment de ne jamais se séparer, jusqu'à ce que la constitution fût achevée. Le 22, ils s'assemblérent dans l'église Saint-Louis; là ils recurent la majorité du clergé. Le 23, il se tint dans la salle des états une seance royale. Le discours du trône ne contenta aucun parti. Le roi ordonnait aux députés des trois ordres de se séparer et de se rendre chacun dans leurs chambres respectives. Le tiers-état resta en scance.

Les ministres formèrent le projet de dissoudre l'assemblée, et d'employer pour cet deft une force armée imposante. Ils appeléent des troupes, et bientôt. Paris et Versailles se trouvévent cernés par une armée de trente mille honnes : les ministres qui varient la confiance publique firrent renvoyés, et remplacés par des hommes odieux : l'indiguation des Inditants fut vive. Les meneurs seertes saisirent ce moment favorable, et dounérent un nouveau degré d'activité à la fermentation. Le dinanche 12 joillet, les symptômes d'une insurrection prochaine apparaissent; le le Houlemain hundi, une garde nationale improvisée s'organise; le 14 joillet, on trouve des armes à l'Hôtel des Invalides, on assiège et on prend la Bastille. La révolution commence.

Le dois dire que des brigands étrangers, couverts de haillons, qui s'étaient signalès, la veille de la première assemblée des états généraux, par le pillage de la maison de Réveillon, située au faubourg Saint-Antoine, brigands appelés et soldés on ne suit par qui, se conodirient avec le Parisiens. Tandis que ceux- el se distinguaient par leur z'éle et leur dévouement, ces étrangers s'occupaient à piller , à égorger, à couper des têtes, à pendre à un fed lanterne les personnes qui leur citent indiquées. Quelques jours aprês la prise de La Bastille, le vendredi 17 juillet, le roi vint à Paris, et trouva les labitants rangés depuis la barrière de la Conférence jusqu'à Tillotel de-Ville. Sa voiture marcia entre deux haise d'Hommes armés à la bâte. Ingénieusement harangué par le maire Bailty, le roi ne fla acoune réponse positive; il pril a Cocade tricloror qu'on lui présenta, et la plaça à sou chapeuo. Cette visit fut genéralement considérée comme un sesstiment aux évennents des lous provéedests.

Des projets de contre-révolution inconsidérés, une guerre sourde, des tentutives partielles, le projet de conduire le roi à Mez, la cescorle nationale insultée à Versailles, produisirent les journées des 3 et 6 octobre 1789; toute la garde parisienne et une multitude efferieré de peuple se portent à Versailles, et ramienne à Paris le roi, qui despue sette époque labital e châtreu des Tritieries L'Assemblée nationale, inséparable du roi, le suivit dans cette ville, et tint d'abord ses seames à l'Archevéché, où elle décrèt que les biens du clerge etaient propriétés nationales. Puis elle occupa l'emplocement du manège, conteu à la terrasse du iardin des Tulicries aunéle terrasse des Feuillants.

Je me tais sur divers évenements sans importance, et je passe à la felderation du 15 juillet 1790, fête mémorable, majesteunes, oid er nij jura librement de maintenir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale. Je passe encore sous silence phasieurs évenement, pinsieurs travaux de l'Assemblée, pour mentionner le départ du roi. Dans la noit du 90 au 21 juin 1791, Lonis XVI quitta Paris, et y) aissas ume déclaration dans laquéel le protete contre tous les autes de nature de la produnt su capiteirlé. C'est ainsi qu'il qualifie son séjour au châtenu des Tuiteirles.

Malheurensement cette tentative, comme toutes celles qui avaient précédé, incut print les aucès désirés. Le peuple de Paris, instruit, vers les buil beures du matin, de cette évasion du roi, fut agité, et dans son indignation brisa les armotiries toyales qui se voyaient sur prinsiense édities publics. Les mercredi, 22 juin 1791, l'Assemblée nationale fut informee de l'arreslation du roi à Varennes. Il fut reconduit à Paris, et varriva le 3 juin à sept heures du soir.

Dans Paris, des orateurs de groupes, des auteurs de parphilets, des troupes armées, sont severément organisses et payés pour driger l'opinion publique en faveur de la royanté. Des journaux, le Chant du cop. le Journal à deux librals, le Journal de la cour, l'exit du rei forment un parti d'oposition. Le gouvernement parait voutoir sonrelement dértuire un ontre de choses que cependant li promet publiquement de maintein:

Le 3 septembre 1791, la constitution fut terminée, Le 13 du même mois, etle tip présentée au roi, qui cérvit à Assendèle nationale qu'il l'acceptait. Le lendemain, 13 septembre, Louis XVI vint solennellement juver dans l'Assemblée d'être falèle à la nation, il employer fout le pouvoir qui lo ciati délègné à mainteuir la constitution et à faire exceuter les lous. Le dimanche 18 septembre, une fête aux Champs-Elysèes, de magnifiques illuminations, célebrérent cette acceptation et ce serment.

Gependant l'emigration redoubtait. Les familles nobles se portaient en foule au-delà des frontières, persanders que, réunies avec l'étranger, elles subjugueraient sans peine mue maion audarieuse qu'ils croasient sans moyens et sans courage. Paris fut alors le rende-zvons genéral des emigrants; ils y tronvaient des secons néematières, tenarient ensaite nour Gobients.

Le 1<sup>er</sup> octobre 1791, l'Assemblée nationale constituante ayant, le jour précédent, fermé sa session, fut remplacée par l'*Assemblée législature*.

Pendant le mois d'octobre 1791, le nombre des émigres s'accroit; tous passent par Paris pour sortir de France. Le 14 de ce mois proclamation du roi tendant à tempérer la manie de l'émigration et à la désavouer. Les deux partis qui divisaient alors la France, les aristocrales et les patrioles, interprétèrent diversement cette proclamation. Cependant le roi publia encore plusicurs lettres qui ne produisirent aucun résultat.

Le n'abstieus de meutionner un grand nombre d'événeneuts résultant de la guerre souvent sanglante que se fusiaient, sur presque tous les points de la France, le parti qui avait conquis la filerté, et le parti qui, par cette conquête, perdait ses priviléges. Le passe sous siènce l'établissement d'une société des Feuillants qui cut liéu en juillet 1791, société ministérielle et rivale de celle des Jarobins, et bientôt après dissoute.

Les 14 (3) janvier 1792, la France entière dait dans l'état le plus violent de perturbation. A Paris, tout état dans le désonère; des assessins devaient rempir les tribunes de l'Assemblée nationale; et des eartes fabriquées exprès devaient l'avoriser leur entrée aux portes. D'attres assessins étatent chargés devaient leur service de curve de l'assemblée en désonère les surpresses partiers de l'insulter les membres-du Comité de surveillance lorsqu'ils s'introduiraient dans la salle, et de répondre aux plaintes de crux-ci par des coups de poignard. Aux eris des deputés frappès, quelques assassins postés dans les tribunes devaient dessendre dans la salle et y égorger les diquités tes plus reronnemés par leur patriotisme. Des potences devaient être dressées dans Paris pour pendre les pariritées les plus energiques. Ce complot, dont le Comité de surveillance recueillai chaque jour de nouvelles preuves, fut divulgué peu de jours avant son exécution. Les agents de ce projet changérent leur pain d'attaque.

Dans la mit du 20 au 21 jarvier 1792, le feu fut mis à la prison de la Forre: on arrêlu les progrés de l'incentic. Le 22, il se forma des groupes menagants au faubourg. Saint-Marcrel: ils furcut dissipés par la municipalité. Le 23 du mème mois, des attroupements séditieux se muntrièrent sur plusieurs points de Paris, dans les rues du cimetière de Saint-Nicolas-des-Clamps, des Lombards, de Saint-Penis, de Beaubourg, Chapon et au Marais. Les hommes qui composaieut ces attroupements se portaient sur les magasins à surre places dans ces rues, et demandaient que cette marchandise leur füt distribuée à rais nde 22 sous la livre. On voyal des instigateurs de ces mouvements exciter le peuple à résister à la garde nationale, etc. Le peuple ne répondait que moltement à ces sugestions perfides. Cependant quelques pierres lurrett laurées contre la garde. On parvint, saus beaucoup de pcine, à dissiper ces attroupements. Le tendemain ils se renouvelerent avec aussi peu de succès.

L'émigration continual. Des orateurs payés tentaient de douner à l'opinion uphique une direction favorable à ne cour. Les parissans de la liberte publique se plaiguaient alors de ce que les armées françaises étaient dans un grand dément; de ce qu'on corronquis les journalistes partoices, les membres les plus influents de la soriété des Jacobins, et ceux même de l'Assemblée Végidate. On répandat des pamphiets et des placards, on mit secrément en jeu une armée de perturbateurs, d'applaudisseurs, de chanteurs, de distributeurs, d'orateurs de grumpes, etc., etc. l'existence de ces nebuleux établissements et les sommes considérables qu'ils coldaient à la liste civile sont attestées par des étémoismanes irricussaules.



En fevrier 1792, l'Assemblée législative rend un decre qui ordonne le séquestre des hieros des émigrés. — Le 14 février 1792, les formes de funtuourg Saint-Marcel furent excilées à so soulever et à piller un magasin de sucre, situé rue des Gobelins. Le lendemain, nouveau rassemblement de femmes que la force amée eut bientôt dissipé. Les mêmes Jours, les villes de Monthéry, de Noyon, de Dunkerque, de Metz, d'Arras, etc., furent agitées par des séditions semblables.

Par deeret du 5 avril 1792, toutes les congrégations séculières ecclésisations, etles que les prêtes de l'Oratoire, de la Doctrine chrétiene, de Saint-Joseph, de Saint-Sulpice, de Saint-Lazere, de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, du Saint-Saprit, des Missions-Erangères, de Saint-Laurent, du Saint-Sacrement, des sociétés de Sorbonne et de Avavarre, des frères des Ecoles chrétiennes, des crimites du Mont-Valérien, de Senart, des frères tailleurs et cordonnières; enfin toutes les réunions d'hommes et de femmes farent supprimiers.

Le 11 mai 1792, on vià à Paris le premier exemple d'un prêtre catholique se mariant, et venant solennellement avouer cet acte conforme aux lois de la primitive Égitise. Le vicaire de Sainte-Marguerite se présenta ce jour à la barre de l'Assemblée légistative avec son épouse et son beau-père, et y reçut des applaudissements i il ent beaucoup d'imitateurs.

En avril 1792, les premiers arbres de la liberté furent plantés à Lille, à Auxerre et ailleurs. Paris ne tarda pas à avoir les siens, que Bonaparte a fait abattre. A la même époque, la guerre fut déclarée à la Hongrie. En même temps la discorde éclatait entre les membres les plus influents du gouvernement. Robespierre, sorti de l'Assemblée constituante, après avoir séjourné pendant quelques mois dans Arras, sa patrie, revint à Paris. Sa réputation de patriole sévère et incorruptible le fit nommer à la fonction d'accusateur public. Dès qu'il vit la guerre déclarée, il se démit de cette fonction pour se livrer tout entier aux discussions du forum et au nouveau système de conduite qu'il avait adopté. Le 27 avril 1792, il dénonca à la société des Amis de la Constitution tous ceux qui avaient combattu ses opinions dans la discussion sur la guerre offensive et défensive, et les accusa de conspiration et de coalition avec les ennemis de l'État. On lui demanda des preuves; il promit d'en donner dans une séance prochaine. On les attendait avec une impatiente curiosité. Robespierre, au lieu de preuves, lit l'étalage de ses services, l'apologie de sa conduite. Il voulait qu'on le crût sur parole. Dès lors cette société fut divisée; et Robesnierre parvint à en dominer une partie, et, dans la suite, à en chasser l'autre. - A la même époque, Marat reparut sur la scène politique, ainsi que son journal l'Ami du peuple. Cc journal, précurseur ordinaire des troubles de Paris, attaquait, par ses dénonciations et ses calomnies, les plus purs amis de la liberté publique.

Une pareille division se manifesta parmi les membres de la Commune de Paris. Ces divisions furent la source de maux innombrables.

Robespierre, séduit par le parti de l'étranger dont il semble avoir été l'agent, entraîna, par l'applét des emplois lucratifs, des hommes déshonorés qui n'avaient d'espoir que dans le désordre; et, par sa réputation de popularité et ses dénonciations continuelles, des hommes qui étaient de bonne foi, mais qui, dupes de leur tempérament inquiet et emporté, considéraient les exagérations et les moyens violents comme nécessaires; il entraina, par des exemples de terreur, la multitude des faibles, et, ne pouvant dominer les patriotes purs, il les niva de la liberté et de la vie.

Ainsi, sous le musque de la liberté, le parti de l'étrauger, pour avoir droit, d'accujer cette même liberté, commit des crimes commes et multipliés, albuma le fou des dissensions civiles, divisa les patriotes pour les affaiblir et les subjequer, les porta à éentre détruire; excita des séditions dans toutes les parties de la France, et, à baris, phisieurs cincules, notamment celle du 20 juin, et la journée sauglante du 10 août qui renversa, avec le trône, tontes les statues des rois dans la capitale; condinist la famille royale dans la prison du Temple; souleva les journées plus sauglantes encere de septembre, journées de massa cres, oi les prisons de Paris furent inondées du sang françois.

An 21 septembre, la Convention nationale surcéda à l'Assemblée législative. Elle abolit la royauté, décréta le gouvernement républicain, mit Louis XVI en jugement. Ce matheureux prince, condamné à mort, fut exécuté le 21 janvier 1793.

#### ÉTABLISSEMENTS BELIGIEUX ET CIVILS.

CAPPCOS DE LA CHAYSSE-FLANTIN. Église, courvent, hospice, puns collège, sité irus Sinté-Croix, nº 5. Le quartier de la Claussée-d'Antin devenant de jour en jour plus populeux, il fut ordonné en 1779, qu'on y établirait une chapelle. On se décida à y transferre les Cappcins du faubourg Sain-la-eques. Bronquiant fait chargé de fournir les dessins et de diriger la construction de cette cappcinière. Commencée en 1780, elle fut a deservée en 1789.

La façade de cet édifice est simple et dépourvue d'ornements superflus. A ses extrémités figurent deux pavillons, couronnés d'un fronton que summonte un attique. Le elottre de ce couvent est dévoré de colonnes sans bases. L'église, fort simple, est ornée d'une ordonnance et d'un grand morceau de penture à fresque, mintant le bas-relief, peint par Gilbelin.

Ce couvent de capacins fnt supprimé en 1790. Ses bătiments, pendant plusieurus annes, furreut affectés à un hospiec où étaient soignées les maladies véneriennes. En 1892, on y établit un des quatre tycées de Paris, nommé lycée Bonaparte. Ce lyceis, en 1814, reçul la dénomination de collège royal de Bourbon, qu'il a cuerce. Céglés porte le nom de Soint-Louis d'Autin.

CLAPLLE BEALON, Située rue du Bonte, nº 59, Cet diffire a été construir vers l'au 1780, sur les dessins du sieur Girardin, architecte, anx frais de Nicolias Beanjon, recerveur-geirein des finances. Le portail est remarquable par sa simplicité. Deux rungs de colomies isolées sépareul la net de deux galéries alérales dont les nurs présentent des niches évéres sur un stylolate. La lumère descend dans cette net par une lanterne carrée. Cette chapelle est défiée à saint Nicolas, autron de son fondateur.

HOSPICE BEAUJON, situé rue du faubourg du Roule, nº 54. L'opulent fondateur de la chapelle dont je viens de parler fit, quelques années après, en



1784, baitr par le même architecte un hospice destiné à recevoir vingt-quater orphelins des deux sexes. Il donna vingt mille livres de reute pour leur entretien. Dans la suite, ext hospice eut une autre destination, et devint un hojital; il contient cent cinquante lits pour les malades des deux sexes. On a ajoute de nouvelles constructions à et établissement dans ces deruieres américa.

COLLÓGE BOYAL DE PIANCE, SILÚE PE 1, place Cambral. Les réparations de ce collège, commences sous lleuri V, ne farcat reprises qu'à la fin du règue de Louis NY, en 1771; trois ou quatre ans après, cet édifice, restauré sur les dessins du sieur Chalgrun, fut terminé. Il prives tutta une grande con entourée de bâtiments sur trois côtés. Le corps qui se trouvait place en face de la porte d'eutrée, exerui pour les séances publiques. Les bâtiments latéraux conficiement pluseurs salles où se font des cours. On comptait, sous Louis XVI, vingledum cours auxquelé édaient attachés vingle-el- un professeurs (3).

Les batiments du cellège de France out été reconstruits en grande partie, dans ces dernitéres années, sous la direction et d'après Les dessins de M. Letarouity, architecte. L'édifie ouvre sur la place Cambrai par une magnifique grille. Ses divers corps de logs présentent un amphilitérie spécial pour la plupart des ours qui font l'objet de l'enseignement. Ainsi on y a disposé des amphihiciters pour les leçous de physique, de chimie, de géologie; pour les leçous de littérature, de langues étrangères, d'anatomie, etc. Dans les dépendances du cellège de France, se trouveut un juridit de bolanique, un observatoire, une salle du dissection, une ibiliditérique, et diverses collections. Les constructions de B. Letarouity sout tout à la tois simples et élégantes.

ROLE DE CHIAUDIE ET DE MÜDECINE, située que de l'École de-Médecine, pº 14. L'édifice actual consacré aux scénieres médicales dont, le 14 décembre 1774, Jonis XVI posa la première pierre, fut élevé sur les dessins du sicur Condonin, et sur l'emplacement de l'aucteu collège de Bourgogne. La première thèse y fut souteure le 31 août 1776.

La façade sur la rue offre une ordonnance d'ordre ionique, compresée de seize colonnes, ciles décorent les extrémités des deux alics de baliments qui s'avancent Jusque sur la rue, ainsi que la porte d'entrée au centre, et forment, dans tes deux intervalles, un péristyle é quatre raugs, supportant un étage supérieur, et laissant apercevoir une cour entourée de magnifiques bâtiments. Au-dressus de la porte d'entrée est un grand bas-relief, ouvrage de Berruer, dont le sujet offre, sous des figures allégoriques, le fouvremennent, accompagné de la Sagesse et de la Bienfaisance, proiegeant l'art de la chirurgie, et le Geine des Arts déployant le plan de cette école.

Au fond de la cour ou aperçoit un péristyle de six colonnes d'ordre corinthien, couronné par un fronton, formant avant-corps et présentant l'entree

<sup>(3)</sup> II y a najouribus (sing-quite professorie, qui deservent strat-quiter coure, ries sout i est souts d'autremoné de modificantiques e physique genérale et modificantiques, e physique genérale et modificantique, e physique des genérale et modificantique e physique des gené et de philadopat monté, et leure de leure, qui change et de gené et de philadopat en control de leure de leure, qui change et de littéraire changes et des gené endre, de longe et de littéraire changes et des littéraires changes et de littéraires proques, de langue et de littéraires proques, de langue et de littéraires proques, de langue et de littéraires changes et de littéraires proques et destinaires en la langue et de littéraires proques de l'autres produits de l'autres produits de l'autres de la littéraire de littéraire de la littéraire de la littéraire de littéraire de la littéraire de littéraire

de l'amphithétire. Sur le mur du fond de ce péristyle, se voient cinq médaillous offrant les portraits de Jean Pitant, d'Ambriès Paré, de Goorge Marchelat, de François de la l'eyronnie, et de Jean-Louis Petit, célèbres chirurgiess français. Itams le frontien qui couronne cette ordonnaece, est un bas-relief exécuté par Berruer, representant la Théorie et la Praitique se donnaut la main. L'amphithétire, qui peut contenir douze cents éleves, est décordé de trois fresques, exceutes par Gibelin. Les antres corps de latituments condiment des salles de démonstration, d'administration, et une bibliothèque; l'étage situé sur la rue est occupé par un vaste cabinet d'anatonie lumaine et d'anatonie comparée. C'est là que siége la Faculté de médecine. Vingt-six professeurs font des cours sur les diverses parties de s'escuers melicales.

L'Académie royale de médecine fondée en 1820, tient ses séances rue de Potiters, nº 2. Elle se compose de soixante quinze académiciens titulaires, de soixante honoraires, de trente associées libres et de quatre-vingts associés ordinaires. Elle se divise en trois sections, nédécine, chirurgie et pharmacie.

pécola BOYALE DES POSTS-BT-CHAUSSÉES, située d'abord Chaussée-d'Aution, vis-à-vis la rue Sainte-Croix, popuis olle a chaugé plusieurs fois d'emplacement : elle est aujourd'hui située rue Culture-Sainte-Catherine, n° 27. Cette école importante, dont les commencements remontent à l'an 1717, ne reçut de la consistance qu'en 1781, par les soins du sieur Perronnet. Elle fut insituée de nouveau par la loi du 19 janvier 1791, et renferme quatre-vingts élèves, qui sont tous triés de l'École notvéchnique.

L'enseignement de cette école se divise en études de théorie et en études de putigne. La Meirie consiste dans l'application du caleul, de la géométrie descriptive, de la mécanique et de la physique à l'art de l'ingénieur des pontsete chaussères, dans l'architecture civile et la minéralogie. Les études pratiques ont le travail intérieur qui consiste dans l'application des théories et dans le travail extérieur, c'est-à-dire dans l'envoi d'un certain nombre d'élèves auprès des ingénieurs chargés de travaux importants.

gions pas saxus, située d'abord rue de l'Université, nº 61, puis rue d'Ener, n° 31, et enfin rue des SS, Pères. Le cardina de Fleury avait conçu le projet de cette utile institution. Un arret du conseil, du 19 mars 1783, le mit à exécution, etle se compose d'un Conseil des Mans, qui donne des avis aux ministre de l'intérieur sur tout ce qui concerne les mines, usines, sailnes et carrières, et qui a sous sa difection des ingénieurs et des écoles praîques. La curieuse cellection de minéralogie confenue dans les salles de cette école est ouverte au public les lundis et jeudis.

écou, ROVALE DE CUNT, DE DÉZLAMITON ET DE DANSE, sítuée rue Bergère, nº 2. Elle fuf fuede per lettres du 3 janvier 1815, à l'instigation du baron de Bretuil-Cet établissement a pour olițet de perfectionner les dispositions qu'annoncent les geunes gens des deux sexes pour le théâtre lytique. Lour éducation y est solgnée; on leur enseigne le chant, la musique instrumentale, l'Imaronie et la composition musienels, la danse et la déclamation, Cetté évole éprouva des vicisitudes pendant la révolution. Napoléon tai precura une consistance nouvelle, et lui impose à en una de Conserveinte de musique. ECOLE DE KATATION, située à la pointe do l'Île Saint-Louis, fondée en juin 1785 par le sieur Turquin, le même qui avait établi les Bains Chinois. En 1786, le prévôt et les échevins de Paris prirent cet établissement sous leur protection. Dans la suile, d'autres écoles plus considérables et plus commodes ont été établis sur Seine.

Il fut aussi établi, pendant ce règne, une école de flature pour les enfants avengles, située rue de la Mortellerie; une école de boulongerie, située rue de la Grande Truanderie, que présidaient les sieurs Parmentier et Cadet de Vaux; et des écoles de charrité dans presque toutes les paroisses de Paris.

ÉCOLE OU INSTITUTION DES SOURDS-ET-MUETS, située que du Faubourg-Saint-Jacques, nºs 254, 256, 258. On avait déjà essayé plusicurs systèmes pour suppléer au défaut de la parole, lorsque l'abbé de l'Épée mit sa méthode en usage. Cet ecclésiastique humble et bienfaisant établit dans sa maison une école où il enseignait aux jeunes personnes sourdes et muettes à lire, à écrire, à comprendre toutes les difficultés de la grammaire, à saisir et à rendre par écrit les idées les plus abstraites de la métaphysique. Persécuté, comme janséniste, par l'archevêque de Paris; inconnu des Parisiens, encore plus du gouvernement, malgré ses vertus, son zèle et son admirable méthode, ce vénérable abbé vivait dans une noble obscurité, lorsqu'en 1777 l'empereur Joseph II, séjournant dans cette ville, vint visiter cette école et admirer les moyens ingénicux qu'employait l'instituteur pour rendre en quelque sorte la parole aux muets. Étonné que le gouvernement laissat cette institution sans encouragement, il en parla à la reine de France, qui voulut voir l'école de l'abbé de l'Épée. Dés lors, la tourbe des imitateurs suivit cet exemple. On s'y porta en foule , et. le 21 novembre 1778, un arrêt du conscil autorisa cette école, mais le gouvernement ne s'en occupa que sept ans plus tard; en 1785, l'école de l'abbé de l'Épée fut transférée dans le bâtiment des Célestins. L'abbé de l'Épée mourut à Paris en 1790. - Il fut remplacé par l'abbé Sicard, son élève, qui perfectionna la méthode de son maître. - Cette institution fut, pendant la révolution, transférée du bâtiment des Célestins dans celui de Saint-Magloire. Les bâtiments actuels ont été bâtis par M. Peyre en 1823 (1).

ECOLE OU INSTITUTION DES JEENSI AVEGUES, siluée rue Masseran. Le sieur laboy fit, pour les aveugles de naissance, par le sens du toucher, ce que l'abbé de l'Épée avait fait pour les sourds et muets par le sens de la vue. Il s'ord rite en 1784 à la société Phinathropique pour enseigner gratulement les aveugles-nés dont cette société prenait soin. Son procédé n'était pas nouveau; mais il fut le premier qui le mit en cuerve à Paris, et qu'il pe préfectionan. Ces aveugles enfants apprenaient la lecture, l'écriture, le calcul, la musique, la géographie, l'art de composer à la casse et d'imprimer.

Dans un exercice public, qui eut lieu te 26 juillet 1814, les jeunes aveugles travailierent à la casse, et, avec des caractères en relief composèrent les plurases qu'on leur diclait, explinjuérent plusieurs passages de Virgile, et résolurent

<sup>(1)</sup> On y compte cents quatre-vingt élèves, dont cent-dix garçons et soixante-dix filles. Dutre la lecture, le caicul, etc., chaque classe apprend un des métiers suivants : cordonnier, tailleur, menui-sier, tourneur, relieur.

plusieurs problèmes algébriques. On y vit, pour la première fois, un sourd-etmuet communiquer avec un aveugle. Une plurase composée par le premier, fut récitée à haute voix par le second : celui-ci, à son tour, dicta par signes au sourd et muet une plurase que ce sourd et muet écrivit.

En 1790, cet clablissement était sitúe rue Notre-Dauc-des-Victoires; en 1801, il fut reiun à l'Ibospice des Guinze-Vingts; en 1815, il fut fixé rue Saint-Victor, dans les batiments de l'ancien collège des Bons-Enfants, enfin on vient de le transferre dans de vastes batiments, rue Museran, construits sur les des sins de M. Philippon. La fraçade principale qui regand le bomberand des Invalides, est décorée d'un fronton et d'un bas-relief exécutés, avec un rare talent, ex M. Jouffron.

BERRAU ACADEMIQUE D'ECRITURE, silué rue Coquillère. Un établissement de cette nature existait (digà; il était composé d'une communauté d'érrivains-jurés, experts, vérilieadeurs; sous Louis XVI, on lui donna une nouvelle consistance. Ce bureau est aujourd'hui représenté par la Société académique d'écriture.

IMALIS ET MARCIÉS. Plusieurs halles et marchés furent institués sous le règne de Louis XVI, et cierai d'abord le marché deuvers, me du flaudourg Saint-Antoine, construit en 4779 par l'architecte Lenoir le Romain; le marché Boudaris; le marché Boudaris; pur du Base, établi sur l'emphaement de la halle din peilt Pré-ans-Coderine (1838); la halle aux eutre, neu Mauconseil n° 31, à la place de l'hôtel de Bourgoque; la halle aux eutre, neu Bauconseil n° 31, à la place de l'hôtel de Bourgoque; la halle aux eutre, neu Bauconseil n° 31, à la place de l'hôtel de Bourgoque; la halle aux eutre, neu Bourgoule; la limit de la Petite Friege, laktie en 1788 sur les dessins de Legrand et Nulmot, et enfin le marché de Lousceuts, situé sur l'ancien cimetière de Innocents. Il s'étend Copuis la rue Saint-Denis jusqu'au marché aux Poirées et à la rue de la Lingerie. On commença les travaux en 1786, Le sof fut renouvelé, et pavé, Au centre de la place s'éleva une fontaine dont j'ai parté déjà. Vers l'an 1813, on a construit autour de ce march des galacires en boss, oi les marchands sont abrités.

KAUN DE PARIS. Les concessions étaient toujours renouvelées; les machines hydrauliques ne donnaient que de faibles produits; les fontaines publiques restaient sériles. Cette pérunier réveilla l'attention des maglisrats de la ville. Les sients Petrier, eu 1778, formérent une compagnie de capitaistes; ils connencérent les travaux d'un établissement, dont voie la description.

POMPE A FET DE CHAILART, située sur le quai de Billy, nº 4, Un hatiment soile du tenustriul (1781) sur ce quai. Un canal, pratiqué sous le chemin de Versailles, receif l'eau du milieu de la Seine, el la conduit, sous cette maison, dans un puisant; cette eau Sévieu de puisard par deux pompes à vapure, aspirante et foulante, destinées à se supplier au besoin. Une de ces pompes élève l'eau à la hatuert ne éern dit pieles, et la verse dans quatre riservoirs placés sur le coteau de Chaillot, réservoirs où l'eau se clarifie, et dont claceun contient men ille muids. Des camux et des toyaxs distribuent ées eaux jusqu'aux extrimités du faubourg Saint-Autoine. — Une des deux pompes élève, dans l'espace de vingt-quatre leures, 15,768 muids.

POUPE A FEC DE GROS-CAILLOC, située sur le quai des Invalides, au bout de la rue de la Pompe. Les sieurs Perrier firent établir cette seconde pompe à feu pour alimenter les funtaines de la partie méridionale de la ville. La première



pierre en fut posée le 23 juillet 1786. Comme le sol du côté du Gros-Caillou ne présentait point d'éminence pour placer les réservoirs, on fut obligé, dans la construction du bâtiment, d'ajouter une tour carrée, haute de prés de 70 piedes, pour y placer le réservoir des eaux élevées par cette machine. Cette poupe produit en vinça-vanter heures solo muids.

#### SOCIETES ET AUTRES INSTITUTIONS.

SOCIÉTÉ D'AGRIFLETTRE, dont les séances se tiennent dans une des sates de l'Hôtel-de-Ville. Elle fut autorisée par un arrêt du conseil du 1º mars 1761. Cette société s'occupe de tout ce qui peut produire le perfectionnement de l'agriculture, et distribue tous les aus des prix et des médialles.

MOSÉE DE PILATRE DES ROSEIRS, nommé aujourd'hit Albénée, situér que de Valois, mº 2, Ce musée int su première séance le 1t décember 1581, dans une maison de la rue Sainte-Vorie. L'objet de cette société était le perfectionmement des études et des atrs relatifs an commerce. On faissit des cours aur diverses parties des sciences. U s'y trouvait un cabinet de physique. A la mort de Pilâtre des Rosiers, en 1785, les membres de ce musée réorganisérent la société, lui domièrent le tilre de Legée, titre qu'êt a conservé jusqu'en 1804, époque où ce nom ayant été domé aux collèges, elle prit celui d'Albénée, qu'êtle porte conver. Les savants les plus distinguées de la Trance y out professe four à tour. C'est pour cet établissement que La Barpe fit son Cours de litterature, Cinqueni son Histoire titreraire de l'Holté, y Courreys sus Suprime des connaissances chisques, et c'est encour à l'Albénée que Cavier a fait ses helles levons d'histoire naturelle et d'antomic comparée.

LE CLUE FOLTTIQUE, citalif en avril 1782, par le sieur Boyer, rue Saint-Nicaise, le Club des Auchterionis, en 1783, il Secrici duppulper, le Club des Aucustes, et le Club des étrangers, qui sieçault au Frantière, non Wanxall de la rue de Clarres, et qui, le 20 mars 1791, et firansière dans la rue du Mail, re 19, oii Fon enseignant la géographic politique, les langues modernes, etc., et où se donnient des Rets, furrent tous supprimes au mois d'about 1787; on excepta le Lycre; la Société olympique, qui ne s'occupait que de franche-maconnerie, fut autorisée à continuer ses relumines.

SOCIÉTÉ DES ANIS DE LA CONSTITUTIOS, sesuite dans le convent des Jacobians de la rue Saint Homoré. Au mois d'abut 1789, lusquieurs comités particuliers se formérent à Versiittes, pendant que l'assemblée des états egenéraux s'y tenait orence, Parmi ces comités es distinguait celui des députés patriotes de la province de Bretague, Bientolt un grand nombre do députés d'antres provinces, de la province de Bretague, Bientolt un grand nombre do députés d'antres provinces, et comment des personnes qui n'éciate piont membres de l'Assemblée, ne écuirrent à ex comité, dans lequel fut faite la proposition de constituer les états genéraux en Assemblée nationale s'écant, en necloire 1789, transféré à Paris, leconidis breton y continua ses séaueus.— Au mois de novembre, une société éta-milé breton y continua ses séaueus.— Au mois de novembre, une société éta-blié à Londres sous le non de Clab de la révolution de France, ayant adressé à l'assemblée nationale une lettre quoir la féliète de ses travaux, les rembres.

du comité breton concurrent l'idée de former à l'aris une sectivé à l'instat de relle de Londres. En consequeren, ils mouvern la salte de la bibliothèque du convent des Jarobins de la rue Saint-Homové, et nommèrent d'abord beur rèunious Societé de la recelution. Mais au mois de Cévire 1270, ils lui doundrent le nom de Société de Janie de le constitution. Son objet principal, outre celui de diriger (opunion publique et de discuter d'avance les questions qui devaient tre portées à l'Assemblée nationale, consistat à sessurer des nominations à faire dans l'assemblée, en opérant dans la société des servatins préparatoires, ain de determiner la majorité des votes.— Cette société, pendant la durée de l'Assemblée constituante, jouit d'une grande consideration; elle compaint parni ses membres des ambassadeurs étrangeres, des princes et ce, equi l'honorait davantage, elle comptait aussi des hommes illustres par leurs talents, celèbres daus la litérature, et des svants us un ont houre leur siches.

Bientol les pussions, altunées par l'intrigue et l'esprit de parti, se manifesérent dans cette societé. Elle se divisa, et les membres dissidents fornévent une nouvelle reunion nommee *Utab de 90*, 1.a societé repara cette perte, et it des règlements nouveaux. Elle clait passible, Jorsque Robespierre vint y semer des germes de discorde. A la fin de 1779, les peus de blen é en oblejabrent ou en furent exclus; et le particharge de rendre la révolution odieuse, de la soulitre de crimes, y domin de-psoliquement.

Le nombre des membres s'élevait alors à plus de treixe cents. Plus de trois cents sociétés, établies dans les départements, étinent affiliées à celle des Anis de la constitution de Paris, et coursepondaient avec elle. Vers les premiers mois de la session conventionnelle, Robespierres émpara de celte vaste machine politique, et la fit servir à son ambition. Le lieu des s'acuecs a donné à cette société le nom de Jacobins : le 23 juillet 1793, elle fut fermée par le député Legendre.

Il se forma, vers les amiées 1790 et 1791, plusieurs autres sociétés politiques : le club monarchique, rue de Chartres, et de l'église Saint-Louis, le club des Fenillants 1790, le cercle social, ou cirque du Palais-Royal,

torrais. Il y cui à Paris, des le quinzième siècle, des loteries, sons le nom de lénague et de toutrae. Louis NY mil des loteries à la mode, en grafifiant ses courtisms de divers lois précieux qui ne contaient aucune mise de leur part. Les loteries de toutes espèces furent nombreuses sons ce rigen. La equidité, la galanterie, la dévolton en usérent de plusieurs manières. Sons Louis XV, torsque des couvents on des églases manquaient d'argent pour leurs besoins, te gouvernement les autorissit à établir une loterie. — Louis XVI, par son édit du 30 jain 1776, supprima toutes les loteries, excepté celles des Espirats traves, de la Parie, et la Loterie rapide de France. Le Honcembre 1794, la Convention ferma les loteries comme immorales, sons le gouvernement du Directoire. En septembre 1797, la loterie de transe fut rétablie. Elle reveul une extension considérable sous le régure de Bonaparie. Les bitiments du trage de la loterie on dé abattus et la loterie alotte en 1837.

MAISONS DE JEEX. Henri IV et Louis XIV avaient donné l'exemple du jeu : Jeurs successeurs les imitérent. Le lieutenant de police, de Sarlines, autorisa, en 1775, les maisons de jeux, et leur donna une consistance qu'elles n'avaient jamais eue. Pour dintinuer l'odieux de cet établissement et de son autorisation, le sieur de Sartines ordonna que les produits qui en résulteraient seraient employés à des œuvres de bienfaisance, à la fondation de quelques hôpitanx.

Douze maisons de jeux privilegiées restérent ouvertes jusqu'à l'époque de la révolution. Elles furent alors supprincées. Des établissements du même geure furent fondes depuis, avec l'autorisation du gouvernement : Il existait à l'aris, en 1818, neuf maisons de jeux ; une loi spéciale ordonna leur elôture à partir du 1º janvier 1818.

sours-ne-nérit, situé rue des Blance-Mantieaux, ne 18, et me de Paralis, ner, reganisée en 1772 fainstar des nonts-de-piété d'Italie, Le but de cé établissement est le prêt sur gage. On donne à l'emprunteur les deux tières de l'estination des objets qu'il met en gage, et pour les matières d'ore d'apeut les quatres du quiemes de la valeur de leur poils. I. hôté du Mont-de-Piété est très-vaste. En 1784, on commença à construire une très-grande partie du bâtiment. En 1786, ces travax furent termines. En cette année, ou y comptait plus de quarante mille montres, et tous les autres gages en proportion. Quiuze millious euviron y étaleut en circutation.

#### SPECTAGLES

THÉATRE DE L'ORDON. Pendant que les comédiens de ce théâtre jouaient provisirement dans la salle des machines, au châteu des Tuilreise, on faissi plusieurs projets pour leur construire une salle nonvelle. Après plusieurs hésiations, et surtout après benucoup d'utirigues, en 1772, on jeta les fondations du nouveau théâtre sur l'emplacement de l'Indei de Condé, que le roi venait de retirer de la ville pour le donner à Manieur. Les travaux de ce bidiment furent terminés en 1782 par les seivurs de Wally et Perça Talle. Ce théâtre fu convert au publie en cette année, et prit le titre de Théâtre-Franç is. La salle présentati 1913 places.

Il existait parmi les acteurs des dissensions occasionnies par la différence des opinions politiques: elles écalièrent, Oudquès conséliens trend emprisonnés. En 1793, de nouvelles querelles s'étant élevies entre les acteurs, l'autorité ill fermer la saile. Les comédiens etraient de fleidere en lhéàtre; Talma, Caradiméniel et Dugazon s'installérent au Palais teluja une le trêter des Variétés. Les acteurs qui restèrent au faubourg Saint-Germain prieret le titre de l'Acteur de l'Aradiment de l'Aradi

Sous fempire de Napoléon, ce théalre joignit au titre d'Odéon celui de Théatre de l'Impératrice. On y donnait des comédies et des opéra-buffa. Picard, auteur dramatique distingué, en était le directeur, et y jona l'ses propres pièces. Le théatre de l'Odéon devint le second Théatre François. Il fut occupé par une troupe d'acteurs qui jouaient des comédies, des tragédies anciennes et ouvelles. Le vendredi 20 mars 1818, un incendie très-violent le détruisit pour la seconde fois. Le 20 août suivant, sous la direction du sieur Baraguay, on commence la restauration de ce théâtre, qui, le 1<sup>et</sup> octobre 1819, entièrement répair, fut ouvert un publié. Il a conservé son titré de second Tédité-Français.

THÉATRE DE LA COMÉDIA-FRANÇAISE, situir rue de Richelieu, re 6, altenan a bătiment du Palais-Royal, I-Chilic de ce thietre, commencé en 1737 par l'architecte Louis, fut ouvert au public le 13 mai 1700. Il était destiné aux concidena des Lavridés ounes state, un ju jouirvent jusqu'ne 1790. Il était destiné aux concidena des Lavridés ounes state, un ju jouirvent jusqu'ne 1790. Il était destiné aux ce ne chet ce année à la salle de l'Utéon otiligea les comédiens français à joure sur le thêttre des Variétés. Les principaux acteurs, Jalma, madame Vestris, Grandmesuil et autures, se transportérent sur ce theitre. Ce établissement régiméré, reçui le nom de Theitre de la Pepublique, qu'il quitta plus tard pour reprendre reclui de Comédie-Française. La façade principale de ce thétâtre est sur la rue de Richelieu; elle est dévorré de douze colonnes doriques, au-dessus de cetto entance en est une autre composé d'autant de plustres cervilièmes. Tout antour de cet étifiée, pestauré par JML Perrier et Foutaine, est une galèrie converte et uno interrompue. Le vestibillule est dévor de la Satue de Voltaire par Bondon, et de celle de Talma par Pavid. Le foyer, reuferme une belle collection des Justes sus des sustes des autures français, tragiques et comiques.

route, Sant-James. — orêna, Le 8 avril 1781, le thêtre de l'Opéra, contigu an Palais-Royal, devial, pour la seconde fois, la proie des flammes. Ou s'occupa aussitôt de la construction d'un nouveau théâtre; le sieur Le Noir, architecte, en fut clurgé, ûn choisit un emplacement près de la porte Sant-Martin, où s'elevait autrefois le magasin de la ville. Le 5 octobre suivant, après soixante-quirace jours, le theâtre fut construit et entièrement dévant — l'is noilassement à réenais, omé de hait caratides, supporte une ordonnance de huit colounes doriques, entre lesquelles sont les bates de Quinault, Luifi, Janeauqt. Cluck; au-dessaces et un vaste baseriele réceute par Boquet. Les acteurs de l'Opéra jouèrent sur ce théâtre jusqu'en 1793, époque où lis aférent établir leur spectace dans une nonvelle seil edevée dans la rue de Bichéticu, vis-à-vis la Biliotitéque royale. Jous la salle dité de la Porte-Saint-Martin, ou joue, depuis fors, des drames, des vandeellies et des pantonimes.

IHÉAIRE FAVARD, DES TRAILES OU DE L'OPÉRA-COMIQUE. Il fut, pendiant le règue de Louis MV, situé à dout sui l'emplacement de l'îbit de Bourgogne, rue Manconseil, emplacement occupé aujourd'hui par la halle aux cuirs. Les acteurs de ce l'idétire étant mécontests de leur saile, il fut arrêté qu'un non-vont théâtre serait construit sor l'emplacement de l'Idéte de Choiseut, situé sur les boulevard. Les travaux commencés en 1781, sur les dessins de lleurifer, turent terminés en 1781. Par amour-propre, les comédiens pour n'être point saimilés aux acteurs des boulevards, en consentant à ce que leur théâtre fût placé sur cette promenade, exigérent, fil-on, que quedques bâtiments les en séparassent, et que la facule fût fourmée du cédé de la ville, état façade, offre six colomies d'adret joinque d'une grande proportion, faisant avant corps. Les acteurs indiens y puivrent lusqu'en 1787, epope on des réparations néces-

saires les obligèrent à l'abandonner pour aller occuper le théâtre de la ruc Feydeau, qu'ils ont aussi été forcés d'abandonner. La salle Favard, brûlèc en 1838, a été reconstruite et occupée par les artistes de l'Opéra-Comique.

THÉATRE DE MOSSIEUR, ON THÉATRE FEIDEAT, OU YAIRWILLE, SIUÉ 'UB ÉPÉdean, ut' 9.1 HI CONSTRUIT O. 1789 et 1790 par Legrand et Noinos. Il ciail destiné à une troupe venue d'Italie, qui débutta, en 1789, dans la salle de specalee du chitacu des Tuileries. Cette troupe avait l'espérance de jouir pendant treute ans de son privilège. En 1789, Louis XVI cleant venu occuper les Tuisries, exe bouffons furent forés de dienénager; ils s'établièrent à loire Saint-Germain, dans la salle de Nicolet, en attendant la construction du théatre qu'on leur destineit et où ils débutérend en 1794. Cette salle n'exèste plus.

THÉATRE INS VALUETÉS AMESANTES, sitté sur le boulevard du Temple, au ciné de la rue de Boudi. Le s'aut l'Échies, fameux sur les thétires forains, fit construire, en 1778, un thétire sur le houlevard du Temple, à côté du Wauxhall de Torré. Cet acteur voulait faire revivre le genze populaire et les seènes de Vade ; il jouait parfaitement les rôles de paisantes. Ce thétire fut ouvert en 1779; et gravée à la protection du ficutemant de police Le Noir, il dévenit bien-tôt le thétire à la mode. C'est sur ce thétire que Volange étala ses talents dans se rôles des Jounnes et des Posities, etc. Le spectacle des Variétés précedant à la dignité de second Thétire-Français, vint s'établir au Paliai-Broyal, où en 1789, on lui fils bâtir une salle provisoire en attendant Tachévennent dure salle plus solide et plus convenable. La construction de cette dérnière salle fut achevée en 1790, et prit le titre de Phétire-Français de la rue de Richélire. La troupe des Variétés y resta jusqu'en 1799, époque où, comme je l'ai dit, les comédiens français vient focumer.

THÉATHE DE BEATOLAIS, SIIIÓ d'abord aO Palais-Boyal, puis sur le bondevard de Xénil-Bontant. Ce théàtre fut, le 21 octobre 1781, ouvert un public pour la première fois. Les acteurs qui liguraient sur ce théàtre étaient de bois; des mains invisibles les fiasient mouvoir, taufis que des acteurs vivants, cachés dans la coulisse, parlaient pour eux. En 1790, le theirte de Reugliss fut évide à la demoiselle de Montaniser, directrice du théàtre de Versailles, et les directeurs de Beaudisis vinrent en étailer un autre sur le bondevard.

THÉATIRE DE MONTASSIER OU INFEALMS-HOYAL, Situé au Palais-Hoyal, à l'extremité septentionale de la galerie qui avoisine la rue de Montpensier, La demoiselle de Montansier, directrice du Théatre de Versailles, lorsque Louis XVI viul, en octobre (1786, Inabiter les Toileries, déclara qu'à l'instar de l'Assemblée autionale celle état inséparable de Se Majorée; en conséquence elle viul établir son titheitre à Paris, prit des arrangements avec les directeurs du théâtre de Beujolais, leur lit un procés qu'elle gagua, et coequa leur théatre qu'elle fit réparer et agrandir. On y jouait avec succès l'opéra-comique et la comédie (1). Aujourd'hui on y joue des vaudevilles.

## ETAT PRIVSIQUE DE PARIS.

Cotte ville, pendant le règne de Louis XII, continua à se déponiller de sa vieille physionomie et vit nattre plusierns établissements nouveaux. Paris fut entoure il une enceinte prolitable au ministère, oppressive pour les habitants. — Le jardin du Palis-Hoyal, ses galeries, ses tripots, devinrent le principal renlez-vous des érrangers, un fost de commerce et de corruption. — Il y eut des quartiers qui s'étendirent d'une telle sorte, que des faubourgs devinrent des parties de la ville, et que de nonvyaux fanbourgs cuvatirent la campagne et les villages voisins. — Plusieurs mes furent onvertes et prolongées. — On commença à démolir les maisons élevées sur les pouts; enfin un pont nouveau fut jeté sur la Selm

EXCENTE DE PAUIS. Cette entreprise était toute fiscale, Les fermiers généraux, pour arrêter les progrès de la contrebande, et assujettir aux droits d'entrée un plus grand nombre de consommateurs, obtinrent, en 1781, du ministre Calonne, l'autorisation de renfermer Paris dans une vaste muraille. Les travaux commencérent au mois de mai de cette année. Malgré les oppositions de nucleues personnes paissantes dont les intérêts étaient lésés, on continna l'exécution de ce projet, et l'on enserra les boulevards neufs. - Les portes et barrières d'entrée furent élevées sur les dessins de l'architecte Ledoux. - Les dénenses s'élévérent bientôt à plus de vingt-eing millions. En arrêt du conseil, du 7 septembre 1787, ordonna la suspension des travaux de cette enceinte-Le 8 novembre suivant, de Brienne, archevêque de Toulouse et ministre, vint visiter cette maraille. Dans les premiers mouvements de sa colère, il voulut la faire démolir et en vendre les matériaux; mais les travanx en parurent trop avancés. Il n'était plus temps de réparer le mal; et la presune totalité de l'enceinte se trouvait achévée, lorsque le gouvernement s'apercul de son existence. Le nouveau ministre se borna, par un nouvel arrêt du conseil du 25 novembre de la même année, à suspendre les travanx et à nommer d'autres architectes et d'autres juspecteurs. - Le 1er mai 1791, les droits d'entrée étant abolis, les barrières et les murailles devinrent inntiles. Sous le Directoire, vers l'an y, il fut établi une légère perception à l'entrée de Paris; on répara alors les barrières. Cette perception, dont le produit était destiné aux hôpitaux, se nommait octroi de bienfaisance. Sous le règne de Bonaparte, on acheva les murailles de Paris, et ou perfectionna considérablement la percention des barrières.

GALEBIE ET JABBES DE PALAIS-BONAL. C'est la foire perpicuelle, le reudezous de tous les étrangers, le ceutre de beaucoup d'affaires. L'ancien jardin, plus vaste que celui d'injourd'hui, comprenai, ontre le jardin actuel, tout l'emplacement qu'occupeut les rues de Vabis, de Montpensier et de Beaujolais, et l'emplacement des corges de laitements qui entourent les trois côtes du jardin actuel. Son plus bet ornement était une large allée de maronniers, vieux, fouffis toujours neutrée d'obisis, de nouvillisées de courlisains.

le même boulevard, el culin le Théaire-Français Comique et Lyrique, boulevard Saint-Martin; il not aussi le llire de Théaire des tennes artistes.





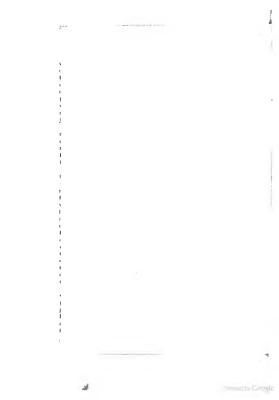

AND DO DALAIS RUSS.

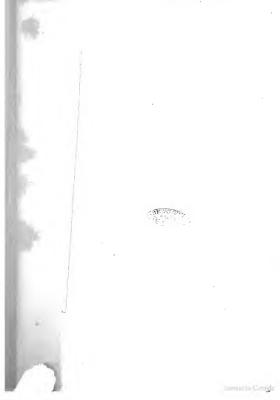

An 14 août 1781, ou commença à porter la coguée sur les arbres antiques de cette promenaile. Les libelles, les épigramnes se renouvelaient alors chaque jour eontre le duc de Chartres. En janvier 1782, les fondations des bâtiments nonveaux forent jetées; et, malgré les clameurs publiques, les trois faces des bâtiments, percés de cent quatre-vingts arcades qui environnent le jardin, furent achevées sur les dessins du sieur Louis. La quatrième face du côté du palais, qui devait être la plus magnilique, resta longtemps à construire; et c'est la qu'on avait établi les roustructions provisoires nommées burgques, Le jardin du Palais-Royal éprouva, en 1787, d'antres changements; le duc de Chartres, devenu due d'Orléans, le bonleversa presque entiérement pour faire construire au centre un vaste eirque, et s'attira de nouveau les sarcasmes du public. Ce jardin a été planté et replanté souvent. Son plus bel ornement est aujourd'hui un bassin circulaire de soixante et un pieds de diamètre, d'où s'élève, par plusieurs tuyaux rapprochés, une gerbe d'ean qui produit on bel effet. - On a disposé dans les parterres quelques statues en marbre, executées par des urtistes coutemporains; les statues en bronze sont copiées sur l'antique. Dans le voisinage, la translation de l'établissement des Quioze-Vingts, laissa un emplacement vide, où s'établit un quartier nouveau. Cette translation fut exécutée en 1780; et sur le terrain des Quinze-Vingts, on ouvrit, en 1784, les rues de Chartres et de Valois.

LE CINGUE DE PALLAS-ROYAL, commencé en avril 1787, et terminé à la fin de Tan 1788, official dans son plan un partilélogramme très-allouge. Une partie de sa construction était souterraine, et présentait une arème éclairée par en land, separée d'une galerie par 72 colonnes doriques canuclées. Cette galerie communiquait à une seconde par des portiques. A l'arème venait aboutir une route en peute dource et tournante, qui paraiti des bâtiments du paisis. Il 87 yest tenu des séances de diverses sociéés; on y a jone la connelle. La partie supérieure, un s'écuri au n-dessand soit dui grafie, plat diversé de 72 colonnes loniques et entièrement prevême de treitlages. Cet édifice fut, le 13 décembre 1798, entièrement pine aru miscuelle.

## RUES, PLACES ET PONTS.

On balti un très-grand nombre de rues, et l'on conçut le projet d'en prever plusieurs autres, sous le règne de Louis XVI. C'est ainsi qu'en 1781 on proposa il établir le long du jardin des Tulleries une rue qui, du Carronsel, insit aboutir à la place Louis XV. Ce projet a été exécuté, et cette rue porte le nom de Rome En même temps fui proposèse une autre rue qui, lu jardin des Tulleries, serait perpendiculaire à la première, traverserait la place Yeudôme, et irait aboutir au boulevard. Cette rue fut terminée en 1807, sous tes noms de rues Napotéon et de Castiglione. La partie de cette rue qui portiait le nom de Napotéon reçui, après 1814, celui de la Pair. En 1780, on proposa la prolongation de la rue de Courron jusqu'à la rue de Seine. Cette prolongation yès et féculeire en 1812.

Plusieurs places furent étendues on créées. En 1774, la place située devant

le Palais-Royal fut agrandie; on créa des places devant le Palais-de-Justice, devant l'Odéon, devant le théâtre Italien.

Le pont de Notre-Dame et le pont au Change Iurent débarrassés, en 1788, des maisons qui bordaient leur route. Les parapets du pout de Notre-Dame furent terminés au mois d'août de cette aunée. Yu édit du roi, de septembe 1786, ordonna la démolition des bâtiments situés sur les autres ponts. En 1787, les maisons qui se trouvaient sur le Pont-Marie furent abattues, et e une ful qu'en 1808 que cettes dont le pont Saint-Nichri était borde éprouverent le même sort. In démolit aussi cettes qui, sur les quius àboutissant à ce pont, formaient, du côté de l'Université, la rue de Hurrpoier, et, du côte du Palais, celle de Saist-Louis.

rost touts XV 00 DE LX CONCOUNTS, sind en face de la place Louis XV et dans la direction de l'axe de cette place. L'étid la mois de septembre 1787, ordonnant nu emprout de trente millions, dont une partie devait être consiréet à ses frais la somme de douze cent mille livres. On commerça le 10 juin 1787, à battre les pieux des plotés de ce pont dont les travaux ont été achevés à la fin de la campaçane de 1790. L'ingénieur Perronnet en fournit les dessins : on employa, dans la maçonmerie, une partie des pierres provenant de la démotition de la Resille. Sur les piéclésaux de la batterale de ce pont, et à l'aplonds des piles, devaient être placées les statues colosseles en marbre de douze hommes cécheres dans l'Itatiorie de France. Ces statues ont, en effet, pendant quelque temps figure sur le pont de la Concorde, et depois effes ont et transportées dans la cour d'homour du château de Versailles.

## ETAT CIVIL DE PARIS.

Depuis le commencement de ca règne jusqu'à l'époque de la révolution, il ne s'opera, dans les cours de justice, dans les administrations parisiennes, dans l'état des citypens, aucun changement notable. Cependant on adoucit la rigueur de quelques lois anciennes, et la féodalité perdit du terrain.

prisons, bepuis longtemps on s'indignait de l'insalubrité des prisons, et du sort des prisoniures, Le ministre Necker cupaçae. Lonis XVI à supprimer les prisons du For-Frècique et du Petil Chiefett, et une ordonnance du roi, du a out. 1790, porte que les prisonniers seront transférés dans l'hôtel de la Force près de la rue Soint-Autoine, dont le vaste emplacement promettait plus de salubrité aux détenus, et facilitait les moyens d'établir entre eux des séparations nécessiers. Alors seudement on renoue aux eacheis du Grand-Chiefet, et mille, en 1783, on supprima la prison sénichartin, conserée spécialement aux filles publiques; et l'ou transfera les prisonnières à l'hútel de la Force, dans une partie de cet hôtet séparée de la prison des hommes, et qu'on nomme la petite-Forc.

ÉTAT GIVIL DES PROTESTANTS. Depuis le règne de François ter jusqu'à celui de Louis XVI, si l'on en excepte le règne de Henri IV, les protestants n'ont



éprouvé, de la part des différents rois, que des persécutions. Sons Louis XV on espéra un moment que tes lois rigoureuses qui atteignaient les protestants seraient rapportées; mais la majorité des évêques opposa toujours avec succès sa cruelle résistance. Ce full Assemblée constituante qui fil justice, et restitua aux réprimés les droits dont les tojs de Louis XIV les avaient déconitiés.

CLERGÉ DE PARIS. J'ai parlé des movens employés par les ecclésiastiques pour accroître leurs richesses et leur domination. Ces faits, qu'il est inutile de rappeler, une infinité d'antres que je passe sons silence, joints aux besoins de l'État, déterminérent l'Assemblée constituante à imiter l'exemple des rois, qui, dans la disette de leurs linances, et, avec l'autorisation du pape, s'appropriaient une partie des biens du clergé. Le 2 novembre 1789, pendant que cette Assemblée siègeait au palais archiépiscopal de Paris, les ordres monastiques furent supprimés, et tous les biens du clergé furent declarés proprieté nationale et aliénable. A cette époque, il se trouvait à Paris cinquante paroisses, dix églises qui avaient le même droit, vingt chapitres, quatre-vingts églises ou chapelles non paroisses, trois abbayes d'hommes, huit de litles, cinquante-trois couvents et communantés d'hommes, et cent quarante-six couvents et communantés de filles. Le revenu annuel total de ces établissements et du clergé séculier de Paris s'élevait alors à la somme de 3, 214, 739 livres. On n'a point le tableau de tous les chapitres et églises collégiales, ni celui des quatre-vingts autres églises ou chapelles, dont les revenus devaient former une somme considérable.

MUNICALITÉ DE PARIS. LE prévid des marchands, les quatre échevinse et se single-six ousseilers de ville cessérent teurs fucilions après la prise de la Rastille. Les électeurs de Paris les remplacévent, et exercivent les fonctions municipates jusqu'au 30 quillet [1780, 1 in devre de l'Assemblée nationale, du 27 juin 1790, organisa une nouvelle municipailité, composse d'un maire, de seize administrateurs, de 32 membres du conseil, de 96 notables, d'un procureur de la commune, de deux subsituts, et. Tous esse membres évient éthas par les halitants de Paris, divisée en quarante-huit sections. Cette municipailité comprenait, en outre, un conseil général de la comman, qui se composait du maire, des 96 notables et des 32 membres du conseil. Cette municipailité ainsi ordones, se maintin jusqu'au dix aout 1793; elle éponvar d'uves changements pendant les orages de la révolution. Par la loi du 11 octobre 1795, la ville de Paris fut distribuée en douce municipailité, et les encore.

DUSSION DE PARIS EN DISTRICTS. LOFSQU'II ful question de procéder à la nomination des électures qui devalent nommer des députés sux états genéraux, la vitte de Paris fut divisée en soixante districts à chaque district on assigna un cellife public pour la reinnio des habitants. On ascorda à chacun de ces districts que vingt quatre heures pour se réunir, étire les membres du bureau, et nommer des réacteurs de calières ou déclarence, et des étecteurs.

Co fut le 20 avril 1780 qu'eurent lieu ces brusques et nouvelles réunions, dont plusieurs, ne voulant point recomattre les presidents que le bureau de la ville leur avait envoyés, en nommérent un de leur chox. Le 12 juillet suivant, les labitants de Paris, sentant le besoin de se protéger eux-mêmes, se rappelérent les lieux où, deux mois auparvant, ils avaient dé réunis en districs, s'y raxsembléent spontarément, et conservèrent les officiers qui en compossaient le bureau. Depuis le 13 juillet 1789 jusqu'un 25 juillet 1710, ces soixante districts ont administre Paris, et out offert le tableau d'une pure démocraite. Lorsque la majorité des districts exprimait un veu, ce vœu était porté à la manirépatifié, qui se chargeat de l'exécution. Jamais Paras à été plus tranquillet et plus libre. Un décret de l'Assemblée constituante, sanctionné le 27 juin 1790, change acette division de Paras : aus soixante districts succéderent quarante-buit sections: charune d'etles reçut un nom de localité. Toute la partie néridonale en onze sections. Ces retuinos étaient consodéres comme des sections de la connume; celles qui portaient des noms un peu monarchiques en changérent pendant la république; elles se maniturent lusque en 1795.

POPULATION. Nous manquous encore de notions suffisantes pour donner sur cette matière des résultats aussi précis qu'il serait désirable. Le nombre des habitants de Paris sous le règne de Louis XVI, a varié, en terme moyen, de six cent cinquante millé à six cent mille.

CONSOMMATION DE PARIS. En 1791, Lavoisier remit au comité d'imposition de l'Assemblée constituante un tableau des objets consommés ou entrés à l'aris, chaque année antérieurement à la révolution. Voici les objets les plus intéressants mentionnés dans ce travail :

|                                      | 200,000,000 | Livres de pruneaux                   | 476,000    |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| Livres de réz                        | 3,500,000   | Livres de savon                      | 1,900,000  |
| Muids de rin ordinure                | 250,000     | Livres de sucre et enssoquele        | 6,500,600  |
| Muids de vin de liqueur              | 1,000       | Livres de potasse, soude et cendres  |            |
| Muids d'eau-de-vie                   | 8,000       | gravelées                            | 2,386,000  |
| Muids de cidre                       | 2,000       | Aurres de toile,                     | 6,000,000  |
| Muids de bière                       | 20,000      | Livres de cuivre                     | 450, 808   |
| Mulds do vinnigre                    | 4,000       | Livres d'auter                       | 2,500,000  |
| Burufs du poids de 100 livres,       | 70,000      | Livres de fer                        | 8,000,000  |
| Fuches du poids de 360 livres        | 18,000      | Livres de plomb                      | 3,200,000  |
| Fenux du poids de 72 livres          | 129,000     | Livres d'étain.                      | 350,000    |
| Montons du polds de 50 livres        | 350,000     | Livres de vif-argent,                | 18,000     |
| Porcs du poids de 700 livres         | 35,1900     | Livres de cuies et penux             | 3,700,000  |
| Finnde en livres                     | 1,286,000   | Livres de pelleteries                | 530,000    |
| Livres de poisson de mer, frais, sec |             | Bottes de paille                     | 11,090,000 |
| et salé                              | 10,000,000  | Bottes de foin                       | 6,388,000  |
| Noughre de carpes                    | 800,000     | Muids d'avoine,                      | 21,000     |
| * Nombre de brochets                 | 30,000      | Muids de resce et grenailles         | 1,400      |
| Nombre d'anguilles                   | 56,000      | Musds d'orge                         | 8,500      |
| Nombre de tanches                    | 30,000      | Pieds cubes de bois carré propre à   |            |
| Nombre de perches                    | 6,000       | hatir.                               | 1,600,600  |
| Nombre d'écrevisses                  | 75,990      | Pards cubes de pierres de taille du- |            |
| Cordes de bors                       | 417,000     | res                                  | 620,000    |
| Voies de churbon de bots             | 691,000     | Pieus cubes de pierres de toutle de  |            |
| Voles de charbon de terre            | 10,000      | Saint-Leu.                           | 930,000    |
| Nonthre d'œufs                       | 78,000,000  | Toises cubes de moellons de meu-     |            |
| Livres de beurre frais               | 1,150,000   | lière et autres                      | 64,000     |
| Livres de beurre sulé et fondu       | 2,700,000   | Muids de plâtre contenant chacun     |            |
| Nombre de fromages frais             | 424,000     | frente-six sacs                      | 120,000    |
| Livres de fromages sees              | 2,800,000   | Muids de chaux                       | 8,000      |
| Livres de cire et bougie             | 538,800     | Nombre d'ardoises furtes             | 3,717,000  |
|                                      |             |                                      |            |



| Nombre d'ardoises fines           | 132,000   | Livres d'huile de tor | ile e | spè | ce, |  | 6,000,000 |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|-------|-----|-----|--|-----------|
| Numbre de tuiles, grand moule     | 3,498,000 | Livres de café        |       |     |     |  | 2,500,000 |
| Nombre de tuiles, petit moule     |           | Livres de cacao       |       |     |     |  | 250,000   |
| Nombre de briques                 | 913,000   | Livres de girofle.    |       |     |     |  | 9,000     |
| Pavés, sans compter ceux qui sont |           | Livres de poiere      |       |     |     |  | 75,000    |
| destinés un navane de Paris       | 1.309.000 |                       |       |     |     |  |           |

A ce tableau Lavoisir en joint un autre qui offre l'évaluation en argeut de toutes est denrées et marchandies; a'foi li réadte que la consommation an nuclie de Paris s'élevait à environ 260 millions, Eussuite, estimant par approximantion les bieffices et économies de la partie industrieus des habitants doit avoir par à foi millions, ce savant en conclut que l'ensemble des habitants doit avoir erceun 200 millions, sur lequel e lise returint environ un ciuntième;

CONTRIBUTIONS. Le ministre Neeker parle ainsi des contributions imposées aux inditants de Paris : Les droits perque à l'entrée de la capitale, soit pour le compte du roi, soit au profit de la vilte et des highaux, s'élèven algourd'hui à plus de 36 millions. Les impôts à la charge de cette grande vilte s'élèvent de 77 à 78 millions. Les lor file plus de revenus de sa capitale que les trois royaumes ensemble de Sardaigne, de Saède et de Danemark, no paient de ciributs à leur souvenin.

#### TABLEAU MORAL DE PARIS.

Je renonce iei à ma méthode accoulumee : je garde le sitence sur les personnes les plus éminentes de la cour, sur ces modéles en matière de noralité, et je ne parle que de ceux qui n'ont eu sur les mœurs qu'une inflence secondaire. On sent les motifs de ma retenue.

Les hommes du règne de Louis XV vivaient sous Louis XVI; le mai etuit invéré; et, quoique molifie par le visitiation. il se maintenait et faissi des ravages. La superstition insultait encore à la raison, et la féodalité à la justice. Charge des funcises résultats de l'organie, de la dévoito peu étairée, et des profusions immenses de Louis XVI; ehargé des résultats des meurs rorronques et des désordres de la cour de Louis XVI; e char du gouvernement enotinus donc à rouler dans ses vieilles ornières. Les abus du gouvernement, quoique moins grands que eeux des rignes précédents, étaient beauconp mieux aperçus. De plus, des événements imprèveu jetérent la déconsidération sur les personnes de la cour : Caffaire du Cottler fit évanouir le prestige du pouvoir. Les linauers citaent depuis longteraps épuisees et les empreunts teur donnaient un faux air de prospérité. Des qu'elles furent conilères au dissipateur Calonne, le mal s'actuat de prospérité. Des qu'elles furent conilères au dissipateur Calonne, le mal s'actuat puis quant la maladic était incurable. Voils, je crois, quelque-sunes des causes de la rouine de ce gouvernement, mais it y en eut d'autres.

La rèquarité des meurs de Louis XVI, et les soins qu'il apportait à réprimer les désordres de sa cour, n'en exelurent pas la débauelle; les infamies des jeunes courtissans de llenri III et de Louis XV se continuèrent jusque sous son régne. En 1784, Louis XVI, pour ne pas donner trop d'éctal à leurs goûts houleux, et pour méager l'houneur des personnes d'un rang mêment, se vit forcé de renoncer aux châtiments juridiques, et de se borner à exiter quelques seigneurs.

Le règne de Louis XVI fut signalé par plusieurs découvertes dans les sciences et dans les arts. Franklin, ambassadeur des Élats-Unis de l'Amérique à Paris, fit adopter les paratonnerres. Cette invention trouva, dans la vieille ignorance, des oppositions dont elle a aujourd'hui pleinement triomphé. - Un docteur allemand, appelé Mesmer, vint en France, et publia, en 1780, un ouvrage où il établissait l'existence du magnétisme animal. Il trouva, parmi les médeeins, beaucoup de contradicteurs et peu de partisans. Mesmer ouvrit une souscription, pril l'engagement de communiquer le secret de sa découverte à ceux qui déposeraient cent louis. La curiosité lit des dupes : de ce nombre fut le savant Bertholet, qui, moyennant cette somme, cut l'honneur d'être admis aux séances du magnétisme. Méconteut de cette doctrine, il publia, en mai 1784, un avis très-défavorable à l'empirique. Celui-ci n'en fut point déconcerté; il forma une société, appelée de l'Harmonie, où il établit ses baquets ou réservoirs du magnétisme. Le roi, le 12 mars 1784, avait chargé des commissaires de faire un rapport sur cette découverte. Ce rapport, attendu avec impatience, parut le 11 août suivant. Il porte que l'imagination est le grand moteur du magnétisme; que, sans elle, son prétendu fluide ne peut agir; que le magnétisme est inutile, et même dangereux, à cause de l'imitation dont la nature nous a fait une loi-La Faculté et la Société de médecine, longtemps divisées, furent d'accord sur ces principes, et v souscrivirent, En 1785, le magnétisme produisit le somnambulisme; et c'est au sieur de Puységar qu'on doit ce perfectionnement. Il parvenait à endormir ceux ou celles qui se soumettaient à l'opération, leur faisait des questions auxquelles les dormenrs inspirés répondaient par des paroles qui étaient recues comme des oracles ou des prophéties.

Un autre empirique, être prélemdu surnaturel, qui posséalit des secrets merveilleux et correspondait à ced ac equits, \$\langle \text{sub} fabianon, finames, sous le nom de Cogliotro, était à Strashourg, et y attendait, pour venir à Paris commence orn robe, que Mesmer ed fini le sien et qu'il fût descendul des est reticeux. Cet homme, qui avait parcouru toutes les cours de l'Europe, riait, dit-on, âgé de deux cents aus, et guérissit tontes les maladies. Après avoir sectoit que'ques princes, en todammenut le cardinal de toltam, il viut à Paris, où il fil beaucoup d'antres dupes. Il y fonda des loges maçonniques, du rit égyptien, d'adoption; il s'aumoquit comme possédant les sevret de rajeunir les vieillands, et de régérérer le moral. Compromis dans l'affaire du collier, Cagliostro fut mis à la Basille, se plaignit d'avoir été déponible de ses bijous par le gouverieur de cette forteresse; puis, s'élant retiré à Loudres, il y publis une L-tire au peuple Insapuis, dans laquelle on trouve cette prophétic, inspirée par la commissance qu'il avait acquise à Paris de l'état de l'opinion publique : la Bastille \*\rangle adetratie, et extendar un litte de promenute.

Une découverte moins mystérieuse est celle des aérostats ou ballons. Jacques-Étieune Montgollier les inventa en 1783. Les sieurs Charles et Robert perfectionnérent cette déconverte. Le 27 août 1783, ils lirent élever, au Champ de Mars, un ballon de tallélas gommé, qui alla tomber du côte de Gonesse, où 900 apr parition causa une grande surprise aux labitants. Les essais aérostatiques bientòl se multiplièrent. Le gaz dont Montgolller enflait et animait son ballom provensit de l'air ardélie par la calleur que produssit la paille monoillère et celui dont le sieur Charles remplissait le sien c'ait du gaz hydrogène. Montgollière et plusieurs partissans, notamment Platte des Bosiers. Charles eut aussi les sieus, et entre autres les sieurs Robert et Blanchard, ses collaborators. Le 21 novembre 1783, le marquis d'Arlandset e Platte des Rosiers s'élevèrent, du pare de la Muette, dans une espèce de galerie qui peudait au ballon de la montgollière. C'était le premier vorsge aérien qui iméritait d'être noté: le voyageurs i réprouvérent auton accident. Le ré décembre suivant une nouvelle ascension, opérée par Charles et Robert dans le parterre du jardin des Tulieries prouva la supériorité des procéciés de ces aéronautes.

EXAGES. Les usages étaient à peu près les mêmes sons Louis XVI que sous le règne précédent. Les gens de la cour s'occupièrent beaucoup, pendant les années 1776 et suivantes, da courses de chevaux. On essaya, pendant l'hiver de 1777, de se faire voiturer en traineux richement ornés. Cette mode n'était qu'une fautisée de cour, qui reut pas de suite.

Les modes elanquesient tonjours de formes. Les coffures des femmes s'élevaient à une lanteur coorditaute; elles interceptaient la vue des specialeurs dans les théâtres, ce qui caussii de fréquentes querelles. En 1780, les cheveux de la reline étant tombés par suite d'une couche, cette princèse porta une coffure bases, appelée couffure à Tenfont, Toutes les femmes de la cour répadireit à ce signai; et la hunteur des coffures, réduite à Versailles, le fut biendit à Paris, puis en province. — En codiner 1784, les dames parient des chapeaux à la caisse d'secouple, chapeaux sans fond, comme cette caises. — Les dames avaient encore leurs vastes et enharrassants painérs; elles les abantonnéent ensaite, ou du moins elles en dinimérent le volume, et les remplarérent par de petits juniers, appelés petex, qui une domaient des lanteles énormes. Entin elles s'affotbérent d'une autre espèce de pauiers, appelés cats, qui les faisist resembler à la Venus hottentels.

Quant aux hommes, voyez-les courant cleuz leurs protecteurs, l'êje à au obié, le chapean sous le bras, vêuts de l'habit français galomie ou hrodie jeurs cheveux sur leur dox, sont réunis dans un sac de taffetas noir qu'on appelait bourse, leur tête est enfaireic de pondre; leur toupte c'éve est accompagné, de chaque c'ôté, de trois un quatre boudins symétriques ou en alies de pigron. Ils sont chaussés de miners souliers converté d'une varse louote; deux chaines de nontre terminées par une infutié de breloques, s'agitant avec bruit, descendent for thas sur l'une et l'autite cuièse. Dans les roux, dans les jardius publies, ces hommes, ainsi équipés, out l'air ller, grave, occupé; mais tout change dans l'ardichambre; leur dos déveint d'une souplesse mervétileuse; et sur leurs lèvres séveres succède le souris de la complaisance; leurs discours deviennent ceux de l'adulation et de la bassesses.

Lors de la révolution, il s'upéra dans les vêtements, les modes et les usages, un changement presque subit. Tous ces ridicules s'évanonirent, l'étiquette et le cérémonial perdirent beaucom de leur ascendant sur les actions des homunes. En 1791, ou voit les baufiers préfere la redinigate à l'abbat au les sourises préfere la redinigate à l'abbat au les voit porter la redinigate à l'abbat au les voit porter la tête et et au nou sous le bras, renoucer à la poulle, e au suppliée d'une belle coilfure, se sous nou sous le bras, renoucer à la poulle, e au suppliée d'une belle coilfure, de seus contenter de les prefere develure naturelle, et ne porter l'épés que pour les des les la poulles de les les pass. Les femmes prient des chapeaux et current le les on esprit de sous lariar à la géne de leurs tauts. Le roughe dont elles s'enties altas. Le roughe dont elles s'enties librat de la pater de la vieillesse.

A Paris, on dinait à deux heures, le spectacle commençait à cinq, et se terminait à neuf. Cet ordre de choses fut dérangé par un changement introduit dans les administrations. Les employès travaillaient dans leures bureaux depuis mel Pureur suisqu'à midd, y centraine it à trois heures pour y rester jusqu'à undid, rentraine it à trois heures pour y rester jusqu'à undid, en contraine à trois heures pour y rester jusqu'à undid, et et ni câbilt une autre leures est des chec, depuis neuf heures du main jusqu'à mattre heures après midi. Ce changement en amens d'autres auxques la généralité de la population se conforma biontôt, ou dina à quarte heures, à cinq et même à six cheures. Les spectacles commencèrent à sept, et finirent à onze heures un de heures. Les spectacles commencèrent à sept, et finirent à onze heures ou de minuit. Le déqueue se fit à l'Ehrente d diner, et le diner à l'hure de souper (1).

# PARIS SOUS LA CONVENTION.

Le 21 soptembre 1729, s'ouvrit la sessiou de l'Assemblée couventionmelle. Es fetinos qui, dans les prenieris jours de ce mis, avaient sussiti les masseres des prisonuires, attaquéent à diverses reprises et par tous les moyens insaginables, la majorité de cette Assemblée. A force de renouveler leurs coups, ces factions réunies parvinrent, dans la journée du 2 juin 1793, à faire arrelève tes membres les plus influents de cette majorité, à les faire dévelère d'accusation et traduire au tribuair révolutionaire. Puls, lo 3 cottoire suivant, d'après le rapport d'Amar, elle dévréta parellement quarante-quatre autres diguttes, et codomna l'arrestation de soivante-ouze, obligen plusieurs à se refrirer, à se ca-cher. Ainsi cile diminua la majorité de plus de cert cinquante de ses membres, la minorité devint la majorité. Alors un des ches de ces attent. As, flothespierre, espérant en retirer tous les fruits, et ne trouvant plus d'obstacles à ses projets militéres, de viout déclateur de fais, counit tout à se volonte, e trequa par la ter-militéres, de viout déclateur de fais, counit tout à se volonte, e trequa par la ter-



<sup>(</sup>i) Du temps de François  $\mathbf{P}'$ , on dinait à neuf heures du matin et l'on sonpait à cinq heures du soir, suivant cette rime i

Lever à ciuq, diner à neuf, - Souper à cinq, coucher à neuf, - Fait vivre d'ans nonante et neuf.

Sour Loub XII, on disubl à buil heures du untir, muts, pour plaire à a ghernière femune, ce né changou am régime et dina à midi e, et a mie a de condre à ni heures du soit, il es conduit sour part à minimit. Ce régime mutreum ne fil pas fortune à lu ceur de Fiamer on continua, après la most de cep, di dunc d'actro du vide burres du unitir, et shouper à criqui exis leurs a nois, rous le feuil 1 is la ceur dinait à oure heures du matin; a sour par la criqui exis leurs a nois, rous le feuil 1 is la fisure à la punt de na utilità a freche ; il no dine à l'inere de source. Ainst aujourn'il mi ent deyune à l'altere à la punt de na utilità a freche, è il no dine à l'inere de source.

reur. Pendant quatorze mois, il opprima cruellement les habitauts de la France, et en fit périr un très-grand nombre. A Paris seulement on abattait par jour trente, quarante ou soixante (Ves. Enfin la journée du 9 thermidor an II (27 juillet 1791) vit lomber ce tyron et ses complices.

A la desolation générale, aux souffrances, aux alarmes succèda la joie la plus vive : les nombreuses prisons couvirent; l'instrument de mort Sarréla. La Couvention, libre et tranquille, fut bientôt troublée par les nanocurres des factions étrangères. Elle sortit victorieuse des journées du 12 germânal, des 2 et 3 prinifale et du 13 vendémiaire; elle donna une constitution à la France; et le 23 brumaire au ny, ou le 26 octobre 1755, elle termina a session.

L'Assemblée conventionnelle, en guerre contre lous les Étals de l'Europe, en querre contre les Français de quelques provinces de l'ouest, an milieu de la lourmente dont une grande portic de ses membres et frop de Français furent victimes, ne laissa pas d'encourager les sciences, les arts utiles, les arts d'agrément, et de fonder des établissements publics d'une haute importance (1). Au premier rang des actes utiles de cette assemblée, ou doit placer l'amélioration des hôsitaux de Paris.

 Le rapport fait, en l'an m, par le savont Fourcroy, au nom du comité de solut publie, sur les arts qui ont servi à la défense de la république, me fournit les possages suivants;

arte qui on servi de la diffense de la répubblique, un fourtail les pousques suivants ;
Lé frant fonds, donc millions de l'irest de subjetir remplicare la manachis de la république.
Lé frant fonds, donc millions de l'irest de subjetir remplicare la manachis de la république.
Joint de sen noi. — Il n'y avait dans toute la tripublique qu'une exule Jodrégue d'armet MonJoint de sen noi. — Il n'y avait dans toute la tripublique qu'une exule Jodrégue d'armet MonJoint de l'armet MonJoint de l'armet MonJoint d'Armet MonJoint de l'armet MonJoint d'Armet MonJoint d'Armet MonJoint de l'armet MonJoint d'Armet Mon
Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet Mon

Joint d'Armet M

» La norchiae ariestatique est devenue un instrument de guerre. — La telégropie, nouveau converte rei violationimier. — Les insurées acémontiques et l'art de fabriquer et faire fass accupent auxai le comité de salut public, — La France timit à gronds frois alu nord de l'Europe les éout, les coloures et les gondress. A Faire d'une nouvelle industrie, on soi offre presque toutes les resurées nécessirés à ce geure de travaux.
Controit des mines aurantés. — Exhibitisement à Mendon. — Aux movers de multilative le salie.

« Il to possare per l'Instinction des brêves, en signiture cett de se procure de la soule. — Palicialies de compart de travoir. — El brichesi de compart de mont de ploude. — L'El-ce certarie, du les rehyterlanges. — Erois nermaire, — Trais Eccler de Soutt — L'O Commission d'agiculture. — Les poist et entrares. — L'acid des chousaures de louis estérojes de la republique, en mey consultat de descriptions de la republique de la

le a ajouteral an recit du savant Foureroy que quelques nouveaux falts :

L'uniformité des poids et mesures. Plusieurs capitules et ordonnances des rois avaient present cette uniformité, sons pouvoir l'exécuter. L'Assemblée conventionneile, par un décret du 1" août 1759, ordonna cette conformité, et, por son décret du 18 germinol na 11 c avril 1759, fixa l'époque où cile deviendrait doilgotoire. C'est au savant Prieur ( de la Eble-d'Or ) qu'est dû cet immense tras

### HOPITAUX ET HOSPICES.

En l'année 1787, époque où le misérable état de ces asites de la misére paru intolérable, on proposa de remplacer Phide-l'hou par quatre hojiatux, qui seraient établis debres de l'aris, mais le projet n'ent pas de suite, La Convention, par son décret du 16 juillet 1793, ordoune à l'administration du département de Paris de faire transfèrer sans débit, dans les maisons autionates qu'elf-jugera le plus convenables, une partie des malades places dans les hospiess de Paris, Par décret du 15 novembre 1703, elle réunit à l'Indée-l'hou le plais archiepiscopal de Paris, et, en attendant forganisation générale des hôpitaux chie autoris la muniépalité à disposer provisoirement des latiments de ce palais, afin que chaque malade fût seul dans un lit, et que les lis fussent séparès fun de l'antre par la distance de trois piels. Un autre décret, du 21 septembre 1791, attribur à seize membres de la Convention la surveillance de lo hópitaux el hospiese. On améliora dans la suite l'établissement, on en fonda plusieurs, et on les soumit à une administration générale dent je vais parter.

L'ADMINISTRATIOS GÉSÉALE DES HOPTAY ET HOSPICES CIVILS, Silvée parvisé de Notre bune, en face de l'Hibet-bien, fut installée an mois de février 1801, sur un vaste plan concu par M. Chaptal, ministre de l'intérieur. Elle fut composée d'un conseil genéral de d'une commission administrative. Tous les hospines et hipitairs civils furent dans ses attributions, et on y émuit diverses institutions qui s'y rapportent. Cette administration a la surveillance des archives de uns les hipituas de Puris. Elle a sons sa dépendance le burone cetture d'unbuission le plus, elle dirige les reouve à douncile, qui se composent de secours dounes à des indigents et à divers établissements de charrié; les maisons de secours. distribuées dans les doure arrondissements de Paris; les évoles de charrié, un édablissement de fluture en faceur des indigents; le burrau de la direction des nouvreces à la pharmaie centrale et la buolungaire générale.

vali. — La Convenion créa les écoles patmaires, secondaires et centrales, l'école des mines relle agrandit, entichit le Jardin des Plantes, le Musérun d'Ebioire naturelle, les bibliotifeques, les musées et les jardins botaniques des départements.

An militor des désoules de l'amerites, son comité d'instruction publique ne médica rice paur converte l'actifgion acres des sciences et de sité, et souveui il di visience au gouverneme) part en olteire de plus protectives. En membre de ce comité, N., Grégoire, aucone céopu de Blois, jointeen de dévandations et doutretions, per l'agentance on la névierante évrociseit dans le départements. Il production de la commance de la la commance de commance de la commance de la

La Louvention, par son décret du 9 messidor an in (13 juillet 1795), institus , à l'Observatoire, le bureun des longitudes. — Par sa loi du 5 brusaire au v (26 octobre 1795), la Convention organisa l'instruction publique, et fonds l'Institut de France.

La Convention supprisses, para devicts du 3x vendeminie ann (19-eschier 1939), buste les herries, except deute de route, para devict du 3x vendeminie ann (10-eschier 1939), totte les herries cerept deute de route para de vendeminie au consente l'experient son mariant de jou, situit que le situit de planet maisment et reries, pour avendre l'experient les mariant de jou, situit que le situit de planet maisment et reries, pour avendre l'experient du print du stanction de financier noise. Une les devients l'experient de l'experient de l'experient de print de production propriété turcelle. Dans les devients l'experient des ses activaires, esté content l'experient de plusieurs propriété turcelle de l'experient de l' Les établissements qui m'occupent se divisent en plusieurs classes: : - les dupturaz consacrés au traitement des malades curables : on les distingue ou hôpitaux généraux, au nombre de luit, el en hôpitaux spéciaux, au nombre de six; dans chacun d'eux il y a un service de méderine et de chirurgie; 2º les hopiecs, asiles ouverts à l'indigence et à la vieillesse, ou à des malades on ourables, on en comple huit; 2º les maionas de retuirs, qui ont la même destination, mais où les pensionnaires ne sont reçus qu'en payant : il y en tris seulement, Vous allons assert en reure ces d'orres etablissements.

HOTEL-DER CE ANNER, s'flué au parvis Notre-Dame. Son origine, son arcroissement, son état passé et présent ont été dévrits. Nous dirons seutement que, daus ces dernières années, on a fait subir de grandes amétiorations aux batiments de l'Indel-Dieu. Les constructions do potat-au-fouble ont été étambles, personge par to-étoublement du corps de logis Saint-Claustes; une nouvelle maison parallèle a été batie rue du Fonarre. Ces travaux out diminné le nombre des list qui se trouvert résults à 810. Alors on a établi une anner à l'Illott-Dieu, rue de Charenton, 19, et on y a disposé 300 fits, En 1853, on a cu à l'Illott-Dieu, So. 573 Bjournés de maislace, et l'amprez, 163,300 fits, pour de cu à l'Illott-Dieu, y de Charenton, 19, et on y a disposé 300 fits, En 1853, on a cu à l'Illott-Dieu, y 35,738 Journés de maislace, et l'amprez, 163,300 fits.

mopptat. De 1. a prité, situé rue Copeau, nº 1, au coin de la ruc du Jardindes-Plantes. Ji déjà parté de cette maison que pendant la révolution on nomma les Elères de la Patrie. En jauvier 1800, les orphelins de la Pitié furent transférés dans l'établissement du faultoure Saint-Antoine, et leur maison di destinée à servir d'annexe à l'Hôtéct-Dieu. On y compte 620 lits; en 1815, il a cu 264,007 journées de malades.

mortal, na La Charife, rue des Saints-Péres. J'ai parté, sous le règne de llenrii V, de cinq frères de la Charif qui vincra établir près de la Charife qui vincra établir près qui control près de la Charife qui vincra de la chapeil de Saint-Pirre, dite Saint-Pirre, Marie de Médicis leur fil construire, près de vélopie de l'Attivité, il a repris de qui setta, la pendant la révolution, porta le titre d'Anopie de l'Itulie; il a repris, dequis 1813, la démonimation d'Aptitul de la Charife, La façade de cet hospier, qui a subi de grandes restaurations dans cet enfentes enpus, donne sur la rou kanob e la démorde d'une manière convenable. Les religieux de cette maison en occupaient une grande partie, et le nombre des lis destinés aux malades serait reste au même état qu'il était lors de la fondation, si la pièré de quedques particuliers n'était venue les augmenter. Deux professeurs de la Faculté de médecine y font des cours, l'une de chiaque chierne. Pautre de clinique externe. Le nombre des lis est de 192; on a compré, 20.342 journes de malantes en 1855.

HOPTLI, SAINT-ANTONE, rue du faubourg de ce nom, établi dans les bâtiments de l'ancienne abbaye de femmes, de Saint-Anton-des-Champs. Cette abbaye, fut, en janvier 1795, convertie en hôpital. Le nombre des salles étant insuifsant, on commença, en 1799, la construction d'une aile de bâtiment. Il a 320 lits, et a eu 16.019 journées de malades en 1840.

ROPITAL NECKER, Ci-devant COUVENT DES BÉNÉDICTINES DE NOTRE-DAME-DE-LIESSE, rue de Sevres, en face du nº 112. Le couvent des Bénédictines était supprimé en 1779, los que madame Necher en lona l'empleacent et 3 fonda un bopital, Luis SM (concourat à ce' de dabissement influe qui porta d'ubbrard le nom d'Houpe et Noire Normal de l'accident le des des la disse de la la la compara de la

nonTAL COCIUS, rie du Fambourg-Soint-Jacques, près de l'Observatoire. Il pott d'abnot le nom d'Hospie de Saint-Jacques-du-Huul-Pas; a construction fut commencée en 1780, et terminée en 1782. Sa fondation est due à la bienfaisance de 3l. Cochin, ancien curé de Soint-Jacques-du-Huut-Pas. Le couseil des hospieses a domné a éet clubifissement le nom de son fondateur, dout il a fait placer le buste en marbre dans la salle principale. Celte maison comient 130 lits, et a. ne. ne. 1833. 50; 255 iournées.

HOPITAL DE BEAUMS. Nous avons dit ce qu'il importait de savoir sur la foudation de celle maisou. Avec les fonds donnés par M. Trabuchi, on a báti un nouveau corps de logis. Il y a, à Beaujon, \$19 lits, et il y a en, en 1855, 173,706 journées de malades.

mortru, sanyt-norts, simé rue des liévollets, nº 2. Fai parté de forigine de cel bôpital fondi pour recevoir les personnes atteints de maladies contagienses. L'architecte a établi une double enceinte de murailles, tesquelles sont nourvés de doubles cours qui interreplent toute communication avec la ville. Cet hôpital était le plus bean de Paris. Il ne renfermait cependant pas un nombre de matades en proportion avec son étendue et ses ressources. Il n'était ordinairement peuplé que de six à sept cents individus : en 1787, on n'y compatig 200 lits; deux malades et quelquefosis trois partagesient la même courbe. Pendant quelques années de la révolution, il fui nommé Hopire du Nord. Dans les aunées 1801, 1802 et suivantes, on a executé des améliciations considérables. On peut y proudre deux cents lains par jour; on y a ansai établi des douches. Cet bipital est destiné aux matadées chroniques, à la teigne, à la gale, aux dartres, etc., et renferme 800 lits; il a compté, en 1815, 326,670 journées de malades.

morrat. DE MIDI , rue et ancienum maison des Capucins, quartier de l'Observatoire. Sous Louis XIV, on crovopit à ficier les mandacs vénériens. Ils couchtainet jusqu'à hoit dans le même lit; ou plutôt les uns reatient étendos par terre, depuis hoit heures du soir jusqu'à une heure du matin, et faisaisent alors lever eeux qui occupaient le III, pour les remplacer. Yingt on vingt-éron les servaient ordinairement à deux certs personnes, dont les alors tiers mouraient. Ce n'est pas fout : les malades devaient être, d'après les arretés de l'administration, ethicis et finetjes évant et après leur tratiement, de l'inorthè état de choses subsistiat au dix huitième siècle, et M. Culterio ette une défibération de l'au 1700, uni renouvelle expressément l'torite de finsière res analardes.

En 1784, on destina l'ancien couvent des Capucins du faubourg Saint-Jacques à servir il hópital pour les vénériens. La maison fut réparée suivant les besoins ouvelle destination. En 1782, on y transferra dabord les vivierieus de listure de cette, puis les neignes de cette, puis les neignes de la cette de

HOPITAL DE LOURCINE, rue de Lourcine, nº 95, a été fondé en 1836, par l'adnimistration actuelle, sur l'emplacement du couvent des Cordeires. Il est destiné à recevoir les femmes atteintes de maladies honteuses. On y compte 300 lits. En 1815, le nombre des journees de malades a été de 105.324.

noptral des Events Malades, situé rue de Sèvres, nº 119, au dei àn boulevard. Le sieur languel, cui de Saint-Sulpice, pour procure de l'éducation à un petit nombre de filles nobles et indigentes de sa paroisse, fonda, nr 1735, cette maison qui, dans la suite, fut convertie en hopire d'ophetius. An mois de juin 1802, le couesii géneral des hospiers destina cette maison à des cojants malades, Diabord on ne put y recevoir que cest qui étaient alligée en malades aigues, et trois cents lis furent établis pour cux. Le nombre des liss, depuis 1801, s'acerut tonjours; et, de trois cents, il s'étera successivement jusqu'à six cents. Les enfonts attaqués de maladies qui paraissent contagieuses sont placés dans des bâtiments soles. Cet hôpital est muni de 600 lits, et a en, en 1815, 202,283 courres de malades.

HOPTAL DE L'ACCOCCIMENT, Stúd adjoind'Init rue de la Bourbe, poetait, avec cedui de l'Alliatiement, le nom d'inspecte de LA MATERATE, écs deux établissements occupaient, dès l'an 1801, deux maissus séparées; gelle de l'Institution de l'Oratoire, rue d'Enter, et celle de l'Alliady de l'Derl'Asoya, rue de la Bourbe, Dans la maissun de la Materatie, rue d'Enter, étaient les étives de l'écocle d'accouchement, et dans la maissun de la Materatie, rue d'Enter, étaient les étives de l'écocle d'accouchement, et dans la maissun de la Materatie, rue d'Enterit, rue de la Bourbe, logoient les femmes près il accoucher, ainsi que les cufants nouveau-nès, on y placa aussi, dans la suite, des enfants trouvés colorirée de choese est totalement changé depuis 1814; ces deux maissons sont indépendantes l'une de l'autre. Les femmes anceitnes, les femmes en coucles, et les élives suges-élemmes, aont réunies dans la maison de l'Albaya de l'Ort-Royal, et les enfants trouvés ont été transférés dans la maison de l'Ortoloire, ne d'Enfafe.

Toutes les femmes concintes sout, qu'ies leur huitième mois de grossesse, admises dans l'hépital de l'acconchement; réammois on admet plutôt celles qui sont dans la misière. Les fommes y sout occupies aux travaux qu'elles peutent faire, et on leur en paie le prix. On leur fournit du linge, et même des vê-t-ments, si elles en manquent, fluit jours après leur acconclement, elles sortent de l'hôpital, à moins que le méderin n'orlonne un plus long séjour. Le mombre des list est de 515; il y e. u.ç. n. 1833. 1902. 17 journées.

KOLE D'ACCOCCIDENTE, siluée dans l'hospice d'Acconciement. Les préfets doivent chaque année y envoyer une ou plusieurs ééves, suivant les fonds dont ils peuvent disposer. Les élèves peuvent être reçues sans une nomination prétabale, et à l'enrs frais. Chaque élève reçoit eu arrivant une somme suffisante pur acheter des livres indisposables, et, de plus, trois francs par mois pour son blanchissage; elles sont logées, nourries, éclairées, chauffecs, fournies de linge de lit et de table, etc. A la fin de l'année, les élèves subissent un examen devant un jury de médecins et de chirurgiens. Ce jury décerne des prix. Il y a environ goafre-vinuts élèves.

MAISON DOYALE DE SANTÉ, rue du Faubourg-Saint-Denis, ur 112. Elle fut des hie, en 1802, dans l'aucienne maison des sours grièses, par le chirurgien Dubois, en faveur des personnes malades qui, sons être démnées de ressources, ne sont pas assez ricites pour se faire traiter et soigner chez elles. Les malades paient 2 f. 50 e. par jour dans les sallées, 3 d. dans les chambres à deux ou trois fits et 6 f. dans les chambres particulières, on y peut recevoir 150 pensionnaires à la fois. Le nombre des journées, en 1815, a été de \$8.098.

HOSPICE DE LA VIELLESSE (HOMNES) OU RICETER, SIUCÉ A COUTIÉT, à une demineure qui donnieur de vastes campagnes. Cette situation sembluit assurer à licetre une salubrité constante; mais le grand nombre de pauvres qu'on y entassait, et le placement de l'infirmerie a milieu des chambres ordinaires, infectaient l'air et propagazient les maladies. En 1891, licètre contenult des vallées, des avengles, des paralytiques, des répliciptiques, des galeux, des vénérieus, des scrobluers, des incurables, des fons et des enfants. Les sexes, les âges, les infirmités y étaient confondus. Il y avait alors 1506 fils on les malades conclueint seuls; 262 oû ils concluient deux; 111 à double choison qui séparaient les pauvres couchés entendie; 172 list à seul, sevelles dans les murs; pour les fons; 126 list appeirs ouges, pour les galeux, et 33 lits de sangles placés au braoin dans les dorsoits. Ou venait de supprime les lits à quetés re qui occasionnaient entre les coucheurs de violentes querelles qui se terminaient souvent par des blessa-res.

Ibequis la révolution, et notamment depuis 1803, de nombreux et nities chan generals out éle opérés dans l'Nospice de ce vaste chalissement. Pusicurs constructions, agrandissements, plantations d'arbres, y ont été exècutés. Plusicurs labituris de cette misson sont occupés à divers travaux. Il ny a que la cadacié l'Infirmité qui soint toisfé. Les ouvrages sont payés par l'administration.

En 1812, I administration des hospices a fait construire, dans l'enceinte de Biedvere d'ans la partie la plus recuivé ex cet hospice, un haitment destiné aux fous, qui auparavant étaient placés dans des loges humides. Chaque degré d'atiénation a ses cours parficulières, ses loges ou ses dortoirs. Juna ces demitiers amieres la prison établie à Bietre a été remplacép ar celle de la Roquette, et les bâtiments où étaient les détenus ont été disposés pour recevoir des malades. La population de véiliardas et d'alièmes, à niètere, cet de 2,000 individent.

HOSPICE RE LA VIRILLESS(FEMES) on LA SALFÉTRIÈUL: comm a upparavant some le nom d'Hoplita péréné, sittée re Poiveau. HIAI, comme il a céé di, rèabli en 1856. Cet hôpital contenait, avant la révolution, sept à huit mille femmes indigentes, et autant de décumes à titre de correction ou de sirecté; des femmes et des filles conceintes, des nourriess avec leurs nouvrissons, des grançous depuis l'àge de sept à huit mois jusqu'à celui de quatre à rinq auss, de jemnes filles de louje sorte d'àge; de veilles leumes et de viens hommes maries; des folles furieuses, des imbéciles, des épileptiques, des paralytiques, des aveugles, des estropières, des teigneuses, des incurables de toute espèce, des enfants seronileux, etc., etc. Au ceutre de l'hôplisi il existait une maison de force qui comprenait quatre prisons différentes, savoir : le consums, lieu destiné aux Illués les 
plus dissolues; la correction, conteant les illies qui domnient des espérances 
de repentir; la prison, réservée aux personnes détenues par ordre du roi; et 
la grande force aux femmes flécties par la justice; par la justice; par la justice; par la justice; par la justice;

D'après ce qu'on vient d'exposer, on doit juger de l'étendue des lattiments; elle est immense; et un grand nombre de villes ne contiennent point chacune une population aussi nombreuse. C'est le plus vaste qui existe en Europe. Il se compose de quarante-chia granuls corps de bâtiments qui couvreat une saperficie de plus de vingt-neuf mille mebres carrès. Livré, en 1892, aux soins de l'administration des hospices, ce vaste établissement a, depuis cette époque, éprouvé des changements heureux et des améliorations considérables. Lo service y est administré en ciniq grandes divisions, savoir: 1º les repountes, on ferumes qui ont vieilli dans le service; 2º els indipantes valides, agées de soixante-dix ans au moins, ou atteintes d'infirmités incurables, aveugles, paralytiques, infirmes et ortogicamiers; 3º — l'Digranter, composée de quatre cents lis, dont le bâtiment est séparé des autres; - 4º les aliénées et les épitellues. La Schetrière renferme, 4,969 indigentes ou aliénées.

nosvice, nes Inculanies-noxvirs, me du Faubourg-Sahit-Martin, ne 150. Autrefois il recistati à Paris qu'une scule maison d'incurables, établie en 1637 rue de Sèvres. L'hospice fondé par saint Vincent de Paul, en faveur de quarante vieillards des deux sexes, et une maison voisine, ancien couvent de recotes, qu'en 1753 on avait adjointe à cel hospice, deviruent l'emplacement of fut établi, en 1802, l'hospice des incurables-Hommes. Il renferme 495 lits : le nombre des fourries, en 1815, s' y est étéré à 167, 006.

unspice des INCERAURES-PEMMES, situé rue de Sèvres, nº 25, dans l'ancien de ciablissement des incurables. Jai parté dejà de sa fondation. — Les principales salles de cet hospice out cent pieds de long sur vingt-quatre pieds de long, etc. et se discission et un forme de croix, et aboutissent du ne centre communications et la surveillance faciles. Deux corps de latiment, unis entre cus par une cjtiss, citacient destinés, l'un aux femmes, l'autre aux hommes. Les femmes, aujoural'hui, occupent seules ces deux corps de logis. On y compte 689 libis: il y a cu, en 1815, 192,009 lournées.]

MOSPICE DES ENTANTS TROUTÉS ET ORPHILLAS, SIUÉ PILE D'ÉTRIFE, PT-71. LES enfants trouvés, dont l'hôpid le dis jidis sur le paris Kort-Bune, furent transférés, en 1838, dans la maison de la rue d'Eufer. En recevant les nouveauss, on les lave, puis on les péese; il e poist du lud eces enfants est de moins de six fivres, on a peut d'espérance de le conserver. Les enfants sont soignés par des berceuses, sou les ordres d'une surveillante en letté; deux tiers de ces berceuses servent le jour, et un tiers la nuit. — Plusieurs salles, qu'on nomme réchet, sont gamines de berceus s'éparès les une des autres. On reçoit dans cette maison : le les enfants touvés ; 2º les enfants abandonnés; 3º les oriphes ins navives. Les cufants sont envoie à la cannagen, et leur nombre est

evalué, pour 1847, au chilire de 21,429. — L'établissement les garde sous sa tutelle jusqu'à leur majorité. L'hospice peut contenir 599 enfants.

HOSPICE SAINT-MICHEL, à Saint-Mandé, Fondé en 1825, par M. Boulard, il assure une retraite à douze pauvres honteux, àgés d'au moins 70 ans. Il y a eu en 1815, 6,570 journées.

HOSPICE DE LA BECONNAISSANCE, à Garches (Scincet-Oise), ouvert en 1823 et fonde par M. Brizin, pour des ouvriers pauvres, âgés d'au moins 60 ans, et ayant exercé une profession où l'on travaille les mélaux. Cet hospice compte 300 lits et, en 1815, a eu 110, 165 journées.

nospice nevillas, que du Regard, nº 28, ouvert en 1839. C'est une fondation faite par M. Devillas, en 1832, pour des indigents ayant au moins 70 ans. Un cinquième des pensionnaires est au choix des deux consistoires d'Eggls, est formèc. Cet hospice reuferme 33 tits : le nombre des journées a été de 18,658.

HOSPICE RES MÉNAGES, rue de la Chaise. Nous avons fait, déjà connaître cet établissement : nous ajouterons qu'il renferme 720 lits, et que le nombre des journées, pour 1845, a été de 272,306.

urostres in Exnounts of Carte, stude an Petit-Montrouge, à quelque distance de la laritrice d'Infere, Commerce en 1781, il fin chevèc en 1733, il on norma d'abord cet c'italissement Moison Royale de Norde, et ou la destina à des militaires et des recleissistiques pasurves et malades. Pombant la révolution, elle fut réservée aux madades de Bourge-la-Reime et des villages rosins, et reçuit le non althouje mation. In 1795, rette mission fut affecte aux indigants de frun et de l'autre sexe, attaqués d'infirmi es incuraldes. En 1802, elle fut convertie en masière pour les personnes qui, mangunat de nou essulfisants à leur existience, pouvaient expendant payer une peusona manche de 200 francs. Cette peusoin Traurs pour les exaugémaires, et elle est augmentée jusqu'à 350 francs, si, de phis, ils out des infirmités qui écquient des soins, on y sent encer étre admis en domant une sonnne une fois payee, qui se règle suivant l'âge et les infirmités, un y comple et al list à 19, eu que 1813, 63, 755 ponrairées de maiades.

INSTITUTION DE SAINT-PEUEN, siluée rue de Chaillat, 99 bis. Cette maison ciait celle d'un moiem moust-éer on s'etalhieure, que 1559, des chanutinesses de l'abbaye Notre-Imme de-la Paix, qui furent supprimées ru 1790. En 1891, of destina cette maison à un hospice pour les viciliards des deux sexes, d'après le plau de M. Chamous-set, mais cet établissement treint qu'une spécualition particulière. Un dévert du 17 janvier 1806 soumit cet hospice à la surreillamere du gouvernement. L'unuée suivante, l'administration des jinos-jes fut chargée de régir l'institution de Sainte-Frière. Adjourch unio ne skip que les pensionnaires un soient reçus qu'à l'âge de soixante aux, et que ceux que se présente pour être admis gratuitement fournissent la preuve de leur impassibilité de payer la pension, qui est de 600 francs. Le nombre des litts est de 182 : il y ac u. qu 1815, 1879 journées.

WAISONS DE SECOURS. Un assez grand nombre de ces maisons existent à Pàris, et sont distriburées dans les douze arrondissements de cette vitle. Chacune est placée sons la surveillance des bureaux de bienfaisance; tontes renferment

une marmite à la Bumfort, un fourmeau pour les soupes, une plarmacie, une école desluice aux filles; et toules sont desservies par plusieurs seurs de la Charité ou de Sainte-Marthe, Quelquies-mues out des écoles de filles et de garçons; quelquies autres out des lêts of conchent des femmes vieilles et infirmes; est dans cres petits hospiese qu'elles attendent le moment d'être admises dans les grands. Telles sont les maisons situées rue Notre-Dame-des-Victoires, une for crucifix-Saint-Laeques, rue du Coltre-Saint-Ferri, rue des Folièrins, etc.; il en est où sont établis des ateliers de contare; telle est la maison de secours située rue Saint-Autoine, passage Saint-Pierre, et celle du cul-de-sac Férou. En 1845, on a secouru à domicile 81,000 indigents, et on a dépensé pour eux une sonne un is emote à 1,411,509 francs.

PHAIMACIE CENTIALE, dans l'emplacement de l'ancienne communanté des Miramiones, rue et quai de la Tournelle, nº 5. Là se préparent et se distribuent tous les médicaments dont les maisons hospitalières ont besoin.

ECOLE NORMALE, établie en vertu de la loi du 30 novembre 1795, dans l'amphithéâtre du Jardin des Plantes. L'objet de la Convention nationale, dans cette institution, était de former des professeurs et d'apprendre l'art d'enseigner, Les savants Lagrange, Laplace, Monge, Hafiy, Daubenton, Berthollet, Thouin, Buache, Mentelle, Volney, Bernardin de Saint-Pierre, Sicard, Garat, La Barpe, y out professé les sciences qui teur étaient le plus familières; teurs conrs n'étaient point écrits; ils les prononçaient de vive voix; mais des sténographes les recueillaient, puis on les faisait imprimer et publier. On en usait de même dans des discussions qui s'établissaient entre les professeurs et les élèves. Cette institution eut des commencements illustres et brillants; mais, après une existence de plusieurs mois, elle fut supprimée. En 1808, quand Napoléon fonda une Université pour loute la France, il fut créé une École normale des travaux publics, destinée à un nombre déterminé de jeunes gens qui étaient entretenus pendant trois ans et instruits dans l'art d'enseigner les autres. Cet établissement, situé d'abord rue des Postes, nº 26, puis au collège du Plessis, va être transféré dans un vaste édifice que l'on achève rue d'Ulm.

ECOLE POLITECIANQUE, située run de la Montague-Sainte-Generière, nº 53, dans les hâtiments de l'ancien college de Navarre. In décret de la Convention nationale, du 11 mars 1791, crèa i l'École Centrale : c'est le nom qui fut d'abord donné à cette école. In décret du la ve septembre 1793 attribus à cette école le nom de Polytechnique, et règle ce qui est relatif à l'admission et à l'examen des évers. Les lecrons y ont commencé le 21 décembre 1794. D'après le rapport du représentant Prieur, de la Côle-d'Or, 18 juin 1795, la Convention nationale décreta que la commission des travaux publies serait entiferement chargée de maintenir l'organisation et d'artherier le service de cette école. Ellé etait, dés son origine, destinée à former des élèves pour rempir les places d'officiers du genie, d'ingénirurs des pontset-chaussees, di lorgienieurs gongries, s'im-génieurs des mines et d'ingénieurs constructeurs pour les vaisseaux. La loi ut 22 octobre 1795 mit cette école sons l'antorité du ministre de l'intérieur, et lival et de l'intérieur, et lival et de crèce les sons l'antorité du ministre de l'intérieur, et lival et de crèce les sons l'antorité du ministre de l'intérieur, et lival et de crèce les sons l'antorité du ministre de l'intérieur, et lival et de crèce les sons l'antorité du ministre de l'intérieur, et lival et de crèce les sons la notires et aluss et de reverse clauss et directe close. Les places dans les directes clauss et directe quie furvait

données au concours, et l'on ne pouvait five admis dans aucune de ces classes qu'après avoir pasé à l'École Polyterlmique. Tels furent l'origine et l'état de cette évede sous les gouvernements conventionnel et directorial. Sous le gouvernement impérial, l'École Polytechnique subit quéques atériations: le nombre des cièves fur réduit à deux cent quatre-vingt-éx, et le temps des études à deux aus. En 1816, d'autres modifications ont été apportées à cet établissement, qui, depuis 1830, cet dans les attributions du misiètre de la guerre.

Dans ces dernières années on a ajouté divers corps de hátiments à l'aucien établissement, et l'on a élevé, rue Descartes, un pavillon décoré de sculptures et destiné à loger divers employés.

ARCHIVES NATIONALES, depuis ARCHIVES DE L'EMPIRE, cufin ARCHIVES IN ROYALME, situées successivement dans les bâtiments des Capucins, dans ceux des Tuileries, au Palais-Bourbon, et enfin à l'hôtel de Soubise (1809).

Quoique ces archives cussent été établies sons l'Assemblée constituante, en 1790, je place cependant cet établissement sons la Convention, parce que c'est de cette Assemblée qu'il reçut une consistance qu'il n'arist pas encore obtenue. A la tête des archives fut place le seivée et avant L'emas. La Convention rendit plusieurs lois pour l'organisation des archives nationales, et notamment cetle du 2 novembre 1793, qui met sous la surveillance immediale de Tarchiviste de la République deux sections sonmies, l'une archives judiciaries, et l'outre archives domaniales. Les archives judiciaries furent déposses dans trois lonques alles situées auchesons de la voête de la grande salle du Palais de Justice, où elles existent aujourd'hui. Les archives domaniales édiant a Louvre en 1731 et c'hôpf oft dans las subt c'enti aux archives du royaume.

Les archives, proprement difes, se composent de l'aucien. Trioor des Charles, d'environ quatre-vingts volumes in-folio manuscrits, contenant les actes de différents règnes, depuis Philippe-Auguste; i'une infinité de pières provenant de diverses archives des villes et des monastères; du deput lougeraphique, els archives domoits, pulicaires, admissitataires et desjistatices. Ces archives furent consid-rablement accrues de celles des puissances vaincues per Bonaparle; trèsor qu'il fallut restiture forsque la vietoire cessa de nous être favorable. Toutes les archives du royaume sont sous la dépendance de celles de Paris.

INSTITT DE PRANTS, s'thé duns les băliments du c-id-evant cultige Mazaria, quai de la Monnelle. Le lieu de ses s'acures est l'ameieme gliste de ce collège. Les sociciés savantes ou littéraires, établics sons les règnes de Louis XIV étaient dissoutes ou désertées. La Convention s'occupa de les colabir sur un meilleur plan. En 1793, elle fixa l'organisation de l'Institut; il fut alors divisé en trois classes : la première, sciences physiques et multivarigues; la seconde, elciences mortaet et politiques; la troisieme, littératers et leux-arts. En 1803, Bonaparte apporta quolques changements à cet ordre de choses; il divisa l'Institut en quatre classes: — la première classe comptif les sciences physiques et mathématiques, et fut composée de soixante-trois membres; — la seconde, qui en pour objet la langue et la littérature l'incraiges, se composa de quarante membres; — la troisième, celle de l'historie et de la littéra en accience, qui composée de quarante membres; — la troisième, celle de l'historie et de la littéra en accience, qui composée de quarante membres; — la troisième, celle de l'historie et de la littéra en accience, qui composée de quarante membres; — la troisième, celle de l'historie et de la littéra en accience, qui composée de quarante membres; —

soixanie correspondants. La quatrième classe, celle relative aux baux aix, contenit vingt membres, buit associés étraugers et soixante correspondants. Tons les gouvernements ont voulu introduire leurs innovalois dans cette société de savants, d'artistes et de littérateurs. En 1813, on lui conserva soi not lutistitir; mais on donna aux quarier elasses leurs vieilles déconsinations: la première classe fut nommée Académie des Sciences, la seconde Académie Français, la troisème Académie des Incerplans et l'elles Lettres, et la quatrième Académie des Incerplans et l'elles Lettres, et la quatrième Académie de Peinture et de Scalpture. Dequis 1830, l'Academie des Sciences mortes et notificiale « dier Science ( l'Institut, l

RURAU DES LOXITURES, Établi à l'Observatoire. Il fut crivé, sur le rapport du représentant du peulle, Grégoire, par la loi du 25 junn 1935, qui met dans les attributions dece hureur l'Observatoire de Paris et celui de l'Eclosibiliaire, et le charge de rédiger la Connaissance des temps, de faire chaque aonée un cours d'astronomie, de perfectionne les talles de cette selence, et de publier des observations astronomiques et méteorologiques. Le hureau était autoris à nommer quatre astronomes adjoints pour travailler, sous sa direction, aux observations et aux calcules à nommer aux places vacantes et à faire un réglement qui, de plus, oblige les membres à faire tous les aux un Annoire extrait de la Comnissance des temps, etc.

sursia una tableaux de la Galazia de Locyue. Cette galerie, longemps restév imparialite, contenial, sons les règnes de louis XIV, els plans en relief de diverses places fortes du royaume. En l'an 1773, il nut question de disposer, dans la galerie da Louizve, des lableaux, des statues et des objets d'art entassès dans la salle des autiques. On se borna, en 1781, il ratusfèrer les plans en relief à l'Ilbêd des lumiques. On se borna, en 1781, il ratusfèrer les plans en relief à l'Ilbêd des lumiqués. La Occumion, par son décret du 27 juillet 1772, ordonna l'Eublissement d'un Musé national. On y reunit 37 tableaux des plus grands mattres de diverses écoles, plusieurs brouzes, justies, vases, tables de marbre et porcelaines. Le 21 juin 1791, la Convention établis un concorte set un jury pout la restauration des tableaux, statues, etc. En l'aux un y joignit un grand nombre de tubleaux couquis dans les diverses cortrès de l'Euroruties d

On aduire le principal escalier de ce musée, escalier très piltoresque, excués ur les dessins de M. Fondaine, composé de quatre rangues ornées de vingt-deux colonnes de marire, el condicisant d'un côté au salon d'expatition, et de l'autre à la guierie d'Apallon. Arrivé au salon d'exposition, salon vaste, carré, échaire par le comblé, ou trouve à guarde une porte qui Souvre sur la gulerie d'Apallon, et à droite une autre porte par laquelle on entre dans la longue galerie des tobleuxs.

La galerie de peinture se compose d'une seule pièce en droite ligne, lonque d'environ 322 mètres. Elle se divise en neu franties, et cette division est el unarquée par des portiques décorés de colonues de divers marbres précieux, a curire tespuelles sont plareix e las bastes des peintres les plus cièlètres des écoles anciennes et de l'école moderne. Cette galerie renferme une des plus riches et des plus précieuses collections de lableaux un saient au monde et des plus précieuses collections de lableaux un saient au monde

MUSEE DES RESSINS: GALERIE D'APOLLON. Cette galerie porta les noms de pe-

tite galerie du Louvre, de galerie des Peintres et de galerie d'Apollon : elle fut bâtie sous le régne de Henri IV. Le 6 février 1661, au moment où on y préparait un théâtre sur lequel Louis XtV devait danser avec toute sa cour, un incendie en détraisit une grande partie. Ce roi la fit réparer; et le plafond fut peint d'après les dessins du célèbre Lebron, qui n'eut pas le temps d'achever cet ouvrage. On donne à celte galerie le nom d'Apollon à cause des sujets de peinture qu'offrait son plafond. - Sous le Directoire elle fot destinée à contenir des dessins originaux, esquisses, gouaches, pastels, émaux, miniatures, vases étrusques et curiosités. - Le nombre de ces dessins s'élevail à environ onze mille. En 1797, on exposa, pour la première fois, une partie de ces dessins et plusieurs autres objets de curiosité. Dans la suite cette collection fut enrichie de plusieurs cartons de Jules Romain et du Dominiquin, d'une infinité de bronzes antiques, etc.; dans le salon situé à l'extrémité de cette galerie, on voit un grand nombre d'objets rares, précieux, et de euriosité. Ce musée, en 1815, a été en partie dépouillé comme le précédent. Toutefois, la collection des dessins des mattres s'est enrichie depuis, et est déposée dans la partie du Louvre cousacrée autrefois au Conseil d'État. Quant aux antiquités, bronzes, vases, ustensiles, ils forment ce qu'on appelait le Musée de Charles X, dans l'aile nord ou le vieux Louvre.

MUSÉE D'ARTILLERDE, situé dans l'ancien bâtiment des Jacobins de la rue Saint-Dominique. Ce musee, qui est composé d'une grande partie des armes conservées tant au garde-meuble de la couronne que dans le cabinet des armures du château de Chantilly et dans d'antres dépôts, renferme une immense quantité d'armes de toute espèce, de tous les temps et de tous les pays; ou y voit plusieurs armures des rois et des principaux personnages de France, Cette eurieuse et riche collection, outre des milliers de fusils, sabres, épèes, poignards, masses d'armes on assommoirs, etc., offre en outre divers objets rares et singuliers, des canons de toutes les époques, et la fameuse chaîne qui fermait le Danube. — Ce musée, en 1815, a éprouvé un désastre qui l'a presque entièrement anéanti. En partie encaissé et transporte, en 1814, au delà de la Loire, il fut rétabli pendant les Cent-Jours : et bientôt après il devint la proje des Prussiens, nos alliés, qui en ont emporté près de cinq cent quatre-vingts caisses. Si un ministre n'avait pris des mesures promptes et adroites pour soustraire les pièces les plus précieuses de cette collection à l'avidité des alliés, il n'en resterait presque rien. Malgre les pertes qu'il a éprouvées encore en 1830, ce musée est très-riche et offre un puissant intérêt.

MUSEL DES MONUMENTS FRANÇAIS, claid idans les bătiments du couvent des Petitis-Augustin, me des Petits Augustin, me 16. Lorsq'ine (1702 Nasemblee constituante eut déclaré les biens du clergé proprietes nationales, on s'occupa de la conservation des monuments contenus dans les édifices religieux. Une commission des monuments, composée de savantes d'artistées, fut spécialement clurgée de ce soin. Les bâtiments des Petits-Augustins furent choisis pour reveroir les talbeux, les châsses, les tombeux et les monuments de scripture. M. Alexandre Lenoir, le 3 janvier 1791, en fut nomme conservateur. Cet artisles s'occupa de ranger les monuments par orde d'âge, Phisciagns d'ordes les s'occupa de ranger les monuments par orde d'âge, Phisciagns d'ordes de la Convention nationale contribuèrent à donner à cet établissement une consistance et une organisation qu'il n'avait pu obteuir encore. Parmi est dévents, il fant eliter celui du 23 octobre 1738, qui défend de detruire, de mutier et d'altèrer les monuments des arts, sous prétexte d'en faire disparaître les signes de la féchalié. Tout étant dispose par les sonis de M. Lenoir, le 1\* septembre 1795, cette précieuse réunion des monuments nationaux fut offèret aux yenx du public. On y vit un eusemble très-varié des productions de l'antiquinié, du moyen age et des temps modernes, classées par siécles. Jusqu'en 1815, cette vaste collection s'est continuellement enrichie d'objets intéressants. Toutes les parties des bâtiments des Auguslins, l'églies, le cheur, le cétire, la cour et le jardin, nommé Etysée, à cause des tombeaux qu'on y avait placés, en furent remails et décorés.

Ce musée, perdit quelques monuments lorsque, en 1802, on réorganis le cutte catholique. Pulsavurs églisses réclamèrent des oblejes qu'elles avaient possédés. Ces pertes étaient peu sensibles, mais, en 1815, la suppression de ce musée fut décidée. Leu grande partie des réhesses qu'il contenual fut cuteivée un musée fut décidée. Leu grande partie des réhesses qu'il contenual fut cuteivée de dispersée. Toutes celtes qui étaient retatives aux princes et princesses des familles royales furent transferée dans l'equiée de Saint-Deuris hiverses et puiséeurs familles sollicitéent quelques parties de cette préciseus cellection, qui pertit des lors la qualification de musée, et reput celle de le Dépit de monument d'art. Enfin, en vertu d'une ordonnance du 21 avril 1816, il a ché établi dans son embasement une Ecde remotte de hourset de le partie de le partie de la celle de la cell

CONSENTATORE DES AITS ET MÉTIERS, SIUÉ ÎNE SAÎUL-ÎNE SAÎUL-ÎNE DE 208 et 210, dans les bătiments de l'ancienne ablaye Saîul-Aarlin, M. Grégoire, ancien évêque de Blois, à qui les arts et les institutions seleutiliques doivent tant de reconnaissance, provoqua le premier, au comité d'instruction publique de la Convention nationale, la création du Conservaloire des arts et métiers; il fut chargé d'en faire un rapport, d'après lequel cette assemblée, le 10 octobre 1794, en orlonne l'établissement. Cinq nas après, e musée était installé.

Trois déplès de machines furent le noyau du Conservatoire des arts et miers. Au Louvre etaient celles que le sieur Pajot d'Orzembura varid domices à l'Académie des sciences. — Un autre dépèt, situé rue de Charonne, hôtel Mortagne, se composait de plus de cinq cents machines fégures, cu 1782, au gouvernement par le célèbre Vaunense. — Le troisieme déple visitait ne de l'Université, et se faisait remarquer par un grand noubre de machines relatives aux travaux arricoles de diverses contréés.

En 1819, on fonda daus cet établissement une evole gratuite dont l'obite et de former des jeunes gens à devenir des artisées lubiles et instruis, et des professeurs distingués. On y enseigne le dessin de la ligure, de l'ornement, le l'architecture et des machines; on y enseigne de plus l'arithmetique, l'algèlure, la géometrie, la géographie descriptive, et l'application de ces diverses brauches des mathiematiques aux tracés de charpente, à la coupe des pierres et au calcul d'as machines.— En 1819, on y crêt trois chaires, l'ane d'économie industrielle, et les deux autres de chimie et de mécanique appliquées aux arts. Si des artistes out fait quelques inventions utiles et qu'ils namquent de moyens pour les faire valoir, le conseil les met en rapport avec des capitaites qui s'entendent avec eux pour les lieur fournir. — Par la loi du 8 octobre 1798, ceux qui out obtenut des brevets d'inventions sont tenus de déposer au Conservatoire des arts et métiers les originants de ces brevets, les descriptions, plans, dessins, modèles qui y sont relatifs; et ce Conservatoire est autoris à l'aire imprimer ces descriptions, graver ces dessins, et à les publier. — Il serait difficile de trouvre en Durope une collection plus complète, plus utile aux arts et à l'industrie, mieux distribuée, plus riche en modèles et plus honorable pour ceux qui en ou enour l'établissement et qui font amélioré.

ABBIAISTRATION DES TELEGRAPHES, rue de Greuelle Saint-Germain, nº 7. Le sieur Chappe, neveu du savant alhié Chappe d'Auterorle, découvrit un procéde pour communiquer prompement, à de grandes distances, au moyen de signust, le 1" avril (1703, le sieur Chappe proposa sa dévouverte à la toneution nationale, qui eu ordonna l'essai. Il en fut fait un rapport favorable, et, le 21 juillet suivant, cette assemblée admit les télégraphes, et accorda à l'insenteur le litte d'Agnieure télégraphes, avec les appointements de licetaunt du génie. On compte à Paris plusieurs télégraphes :- 19 Le télégraphe central d'abit sur les latiments de l'administration du ministère de l'intérieur; -2 º Lu télégraphe parés sur le comblé de l'éditée du ministère de l'intérieur; -2 º Lu télégraphe parés sur le comblé de l'éditée du ministère de l'amenie : il sert à la lique télégraphique de l'étres; -2 ° Le télégraphe de l'égilse des Pétils-Péres, mi sert à la ligne télégraphique de Lille; -4 ° -4 ° 5 Poux télégraphes sur les deux tours de l'égilse Saint-Subjec : celui de la tour d'on nont communique à strasoure, et cettud de la tour de sud communique à tour de un ont communique à strasoure, et cettud de la tour de sud communique à tour de un ont communique à trou et en faite (t).

## THÉ VIRES.

Les privileges de s comédiens français et de ceux de l'Opéra étant amounts par l'effet de la licoloution, il s'établit à Paris plusieurs thé-itres qui prirent la confour de l'opinion dominante. Parmi ces nouveaux établissements figural le théchte de Mardat, sitte me de l'Estrapade. Il s'en tronvait un, construit en hois, sur la place Lonis NY, le plus considérable était le théchte de Molére. Le DIRATHE DE MARGER, SIÈU EN SANCIAES, SIÈU EN SANCIAES SIÈU EN SANCIAE

THÉATRE DU VICDEVILLE, situé entre les rues de Chartres-Saint-Honoré et Saint-Thomas du-Louvre, et maintenant place de la Bourse. Il fut fondé, eu 1792, par Piis et Barré. Ce théâtre a un genre particulier qui l'a préservé de

<sup>(1)</sup> On regult à Paris, point central, des nouvelles en 3 minutes de Calais, par le moyen d'une ligne composée de 27 l'elégraphes; en 2 minutes, de Lide, par 22 l'elegraphes; en 6 minutes et deune, de Sirasbourg, par 46 l'elegraphes; en 8 minutes, de Lyon, par 50 telegraphes; et en 8 minutes, de Urest, par 80 telegrapher.

la proscription prononcée par Bonaparte. De petites pièces, mélées de complets sur des airs comms, ont fait la fortune de ce spectaclé, qui s'est sonteun avec distinction, quoiqu'il ait éprouvé tour a tour la vogue et l'indifference des Parisiens. La salle de la rue de Chartres a été consumee par un incendic en 1838.

THEATRE DE LOUVOS, situé rue Louvois, n° 8. Il fut construit, en 1791, sor sel desians de l'architecte brongaint, et ouver en 1793. Après avoir éte ferme pendant quelque temps, il fut dirigé par Picard. L'incendie de l'Obleon avait forcé cet artiste d'y transporter ses acteurs et ses talents. On y a jone jusqu'en 1808. Depais, le Théatre-talient y fut établé. Après l'évéement falt d'oir est résulté, en 1820, l'interdiction de l'édifice de l'Opéra, les acteurs de ce derriet théatre out douné queduous enriésentalions sor le théatre de Louvois.

OPÉRA OU ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE, situé rue de Richefieu, nº 73, et aujourd'hui rue Lepelletier, sur l'emplacement de l'hôtel de Choiseut. La demoiselle de Montansier, déjà directrice d'un theâtre à Paris, avait fait construire, en 1793, dans la rue de Richétieu, sur les dessins de l'architecte Louis, un vaste théâtre qui fut intitulé Théâtre National, puis Théâtre des Arts. Elle y lit jouer des pièces nouvelles, dont le succès éveilla, dit-nn, la jalousie de quelques autres théâtres. Cette directrice, accusée d'avoir fait bâtir cet édilice en face de la Bibliothèque nationale, exprés pour incendier ce précieux dépôt, fot emprisonnée. Deveune libre, elle réclama longtemps des indemnités et son théâtre, où les acteurs de l'Opéra s'étaient installés. En décret de 1795 porte que la nation française devient propriétaire de ce théâtre, moyennant la somme de liuit millions en assignats. Cette vaste salle a continué à servir aux représentations de l'Opéra, jusqu'au 13 février 1820, époque d'un évenement affreux. Ce jour, à onze heures du soir, le duc de Berri, sortant de ce spectacle et conduisant la duchesse à sa voiture, fut assassiné par Louvel. Transporté dans une des salles de ce théâtre, ce prince expira le lendemain à six heures du matin. L'édifice de l'Opéra fut fermé et ensuite démoli. En son lieu et place devait être érigé un momment expiatoire; mais dans ces derniéres années, on y a élevé une belle fontaine.

Le spectacle de l'opéra fut transféré au théâtre Louvois, puis au fhéâtre Favart; et on s'occupa aussitôt de la construction d'une salle provéoire. On choisit l'emplacement des jardins de l'hôlet Choisent, situe une Grange-Batchieve et rue Lepelletier; et les travaux, commencés au mois d'août 1820, sur les dessins et sous la conduite de M. Debret, oft des achevés le 5 août 1821.

COUR BATAUE, située rue Saint-Benis, nº 123, et communiquant au passage de Venise. On dounce en om à une con endured de blâtimest élevés sur l'emplacement de Péquise du Saint Sépulcre. Une compagnie de Hollandais on de Batave archet, en 1731, le terrain et les hâtiments de cette église; quelques aumées après, elle y fit Lâre les constructions que fou voit aujourd'hui, et qui requernt le nom de Cour Butare. Cet édifiere a été bâti sur les dessins des sieurs Soire et Happe. La principale cour ces entource de portiques et d'une galerie converte, hordée de boutiques, et communique avec deux autres cours, circonscrites par des latiments régulers.

Lindiquerai, mais je ne decrirai pas quelques monuments éleves par l'esprit

de parti et qui n'eurent qu'une existence éphémère; tels sont l'espèce de sacettum dédié à Marat, sur la place du Carrousel, et ce monument en plâtre qu'on ciabilit sur l'esplanade des invalides, oi fon voyait le parti de la Montagne, sous la forme d'Ilerente, frappant à coups de massue les crapauds du marais, c'est à-dire les ennemis du rivine de la Tercur.

FIGURE DE LA LIBERTÉ, élevées sur le piédestal de la statue de Louis XV, au centre de la place de la Conorde. Elle fut érigee pour la cvéremonie de l'acceptation de la constitution de 1793. La Liberté, dans des proportions très-volus-sales, était représentée assise, colifié du bounet phrygien, s'appuyant d'une main sur une haste, et tennat de Tautre le globe terrestre. Cette figure, couvrage le Lemot, est restée en place jusqu'en 1800, epoque où un arrêté de Bonaparte ordonns as démolition, pour y substituer une prétendue colonne départementale dout on n'a vou que l'image en charpente recoverére de toile peinte.

## PARIS SOUS LE DIRECTOIRE ET LES DEUX CONSEILS.

Après la journée du 9 thermidor, la Convention, affranchie du joug de Robespierre, travaille à réparer les maux de la Terreur et s'occupe à donner une constitution à la France. Le parti étranger est alarmé, il renoue ses intrigues, sême le trouble dans plusieurs lieux, soulève les habitants, affame Paris, produit les mouvements du 1er et du 12 germinal au m (21 mars et 1er avril 1795), et l'émeute plus déplorable encore des trois premiers jours de prairial suivant (20, 21 et 22 mai 1795). Pendant qu'une partie des Parisjens faisaient entendre ençore les chants de reconnaissance dont la Convention, libératrice des Français, était l'objet, une autre partie, séduite ou aveuglée, s'armait contre cette assemblée gouvernante. Le général Danican, chef de cette expédition, souleva la plupart des sections de Paris rassemblées pour les élections, et arma quarante mille hommes qui furent dirigés contre le gouvernement. La Convention, prise an dépourvu, trahie par quelques-uns de ses membres, n'avait qu'environ quatre mille hommes de troupes réglées et du canon à opposer à ces forces. Alors Barras, en qualité de général, fot chargé de sa défense. Il nomma pour son second un officier qui depuis a rempli l'univers de sa renommée. Cet officier était Bonaparte, et les événements de vendémiaire an 19 commencèrent sa fortune. La Convention, vivement attaquée, fut défendue de même : elle triompha, et usa de sa victoire avec beaucoup de modération. Vingt-deux jours après ce combat, le 6 brumaire an 1v (28 octobre 1795), la constitution fut mise en activité, et le gouvernement du Directoire et des deux Conseils commenca. Ce gouvernement, que Bonaparte avait puissamment contribué à établir, fut, quatre ans après, renversé par ce même général, dans la séance tenue à Saint Cloud le 19 brumaire an vin (10 novembre 1799),

Le gouvernement directorial, occupé de guerres contre une grande partie de Europe, occupé à réprimer des trabisons de tonte espèce, à se débattre contre un gouvernement occulte organisé dans l'intérieur de la France, en butte à

qu Ak sor cie sa tri ap mi mi bti ter

de /un éta



14 SANCERS ORS DEPUTES.



une infinité de manceuvres sourdes et d'attaques à force ouverte, n'a pu, pende quarte amiées d'une existence fort troublée, faire dans Paris des établissements importants. Il a organisé toutes les administrations de France, et procuré à ses labiliants un calme dont ils n'avaient pas jout depuis plusienrs amiées. Il a, sans secusse, fait disparatire de la circulation les assignats, et leur a substitué le numéraire métallique. — Voici la notice des établissements faits sous ex ouvernement de couré durée.

PALAIS DE CONSILI, DES CING-CENTS, puis du CORPS LÉGISLATIF, enfin de la GLABMER DES INDEPETS. LA CONSILIATION IL PARÈ ALL'EL PARÈ CELLE DIRECTOIR CENTRE DE L'AUTRE des Anciess. Le Directoire exécutif et deux conseils, l'un nommé des Cinq-Cents, l'autre des Anciess. Le Directoire exécutif fut logé dans l'holet du petit Luxembourg, le conseil des Anciess dans la salle du château des Tuileries, et le conseil des Cinq-Cents dans la salle duit du Manèye, près la terrasse des Feuillants. Cette salle était incommode et sans dignité. On s'occupan des l'an 1 vet donner au conseil des Cinq-Cents un lieu plus convenable. Le Palais-Bourbou fut elviois.

Pendant les aunées 1735 et 1796, l'architecte Giors fit exécuter dans ces difficients les travaux nécessires à leur nouvelle destination. Le milieu de la façaite du clôt du cours de la Scine correspond avec l'axe du pout Royal, de la Dapace de la Concorde et de la Madeleine. Des vues économiques dirigérent l'architecte dans la composition de cette façaite; il conserva quédiques parties de l'architecte dans la composition de cette façaite; il conserva quédiques parties conjus décoré de six colonnes. En 1738, le conseil des Cinq-Cents vint prendre un avant-conjus décoré de six colonnes. En 1738, le conseil des Cinq-Cents vint prendre no possession de sa nouvelle salle. Son plau denticiroulaire était, comme il est aujourd'uni, disposé en amplitileètre. Le l'auteuit et le bureau du président, précieux par leur forme et leur maitire, furent placés au centre et na face des hanquettes en gradins. En avant de ce bureau était la tribune, ornée d'un bas-relicit, de Lemo, représentant l'Intitaire.

En 1807, un autre gouvernement moins économe fit construire à eette saile une façade plus convenuble, sor les dessins de 1904. Andervant de cette façade s'étend un vaste perron contenant un escalier. Au bas, et sur des piédes-taux, sont les statues colossales de la listifice et de la Prudence; on voit aussi cau avant les ligures assiese, également colossales, de Sully, de Colhert, de L'Hôpital et de d'Aguesseau. Ces ligures sont en pierre converte d'un endult, And-dessus de cet escalier, la façade priseute sur la méue ligue douze colonues corinthiennes, de grande proportion, qui supportent un entablement et un fronton. On y út modeler par M. Fragonard un has relief représentant la Loi sur un char. Ce bas-relief vient d'être remplacé par une sculpture de M. Ortof.

Dans la cour d'Houseur on rennarquait deux statues représentant la Sagesse et la Force : la precuière était l'ouvrage de Bridan, la seconde edui de d'Espercieux. Ces embellissements furent exécutés sous Najodéon, qui nomma cet édifice Palais du Carjas-Epiglattif; il donna aux dejeutés un costume brillant de broderies en or, et leur où ac même temps la faculti de parler. En 1814, cet édifice reçut le nom de Palais de la Chhonbre den Dépatts, et le conserve corce. Depois quitre ann on y a fait de grands farvanax d'embellissement. EXPOSITION PURIODE DAS PRODUCTS DE L'ADMISTRIE FINACASE. É COI SONS es gonvernement qu'on vit la prêto êve exposition publique des produits des un-aufortures et de L'undustrie formerine, Elle cut fieu au Ciampis de Mars, à la fête de la fondation de la république, en 1798; elle dura dix jours. Le 18 avril 1801, le ministre Chaptal erveivi aux préets des départements, pour qu'ils determinassent les manufacturiers et fabricants à porter à l'exposition les produits de leur ministre. Cette exposition out lieu, poudant les jours complémentaires, dans le Louvre. Les gouvernements qui sont venus sensite out adopté cette institution. Ces expositions se sont reproduites successivement sur l'explanade des Invalides et dans les hâtiments de L'admistration des pontie-te-chaussées, au petit hôtel fourbon et dans la cour du Louvre. Depuis 1870, eye expositions out lieu tous les cium pan, et se sont faites jusqu'à présent lans le grand carrei des Champse Esposes.

octrui de diversals vece. Le Directoire exéculi sentit la nécessité de pourour aux besoins des hightaux de Paris, dont les biens étaient en grande partie ventus comme propriées nationales; il demanda donc une contribution pour l'entréule des hispères et pour les depueses communales. Le Corpetigisalif anterias cette curtibution indirecte, Les barrières de Paris fureut rèpaires, et le 25 corbete (788), a pervenjou commence. Elle était faible et peu ouvreuse; elle devint, sous Bonaparte, aussi forte, aussi génante qu'elle l'était sous l'autreur de crémine.

LES THEOPHILANTHHOPES. En 1796 on vit éclore une seete nouvelle, secte plus morale que religieuse. Dans ses réunions, toujours publiques, on préchait les devoirs des hommes envers leurs semblables, les devoirs des enfants envers lours parents, des pères envers leurs enfants : les devoirs réciproques des époux ; el on faisait entendre des témoignages de reconnaissance pour l'Être des êtres. La première seauce des théophilauthropes, on amis de Dieu et des hommes, se tint, le 15 jauvier 1791, dans une maison de la rue Saint-Benis, an coin de celle des Lombards. La salle consacrée à ces réunions offrait sur ses murs, et dans des tableaux écrits en gros caractères, des maximes relatives aux vertus sociales, à la bienfaisance, à la justice. Un antel, sur lequel était une corbeille de fleurs ou de fruits, symbole de la création et du développement végétal, était, avec ces maximes, les miques objets offerts à la contemplation des assistants. Un orațenr, dans un costume simple, mais dont la forme s'écartait des vêtements communs, développait les avantages d'une vie régulière, et des actions bienfaisantes, Après le disconrs, on chantait des hymnes auxquels les assistants mélaient leurs voix.

Les théophilaulthropes faisoient de nombreux proséytos. Leur premier local ne not centenir la foule qui s'y portait. Its sofficitièrent la permission de tenir leurs seunces dans que'dques églases de Paris. Its s'élablirent successairement dans les églases de Saint Jacques-du-Hauf du-Pas, de Saint-Sulpirée, de Saint-Thomas-d'Aquint, de Saint-Elemen-de-Mont, de Saint-Garla, de Saint-Basadre, de Saint-Germain-l'Auxerrois, etc. La theophilaulthropie, en faveur à Paris, s'étendit dans les départements, y ill des progrès, et franchi même les limites de France. Bonaparte, eu s'emparant de l'autorité, y'il avec inquiriduel une rémiton

d'hommes qui, par son influeuce, ponvait contrarier ses projets ambitieux. Il critira d'abont qui vaux récipitalmitropes des faibles secones que leur accordait le gouvernement; pris, di route, et leux où ils s'assemblaient, des agents charges d'y excite qui troube, et d'y tourner en drésion les choses et les paroles. Enfin, par son arrêté di 1 octobre 1801, il mit fin à leur existence, en désentation aux théophitantiropes de se réur les parties les édifices nationaux, et en refusant cussific de leur donner acte de leur d'edraration, lorsqu'ils louèrent un local particulier pour y terir leur assemblés.

Le gouvernement directorial, comme à l'ordinaire, fut blanc, insulté et me prisé par celui qui le renversa. Cependant il avait soutenu avec surcépt s'effort des puissances étrangéres, fuit jouir les Français d'une liberté qui ne fut limité que par les lois, et organisé toutes les administrations. — Sous le birectoire, le palais du Luxembourg fut ragréé; on y construisit une alle de baltiment, situce à l'ouest, dans l'alignement de la façade du jardin, alle quil fut abattue sous Bonnaparte; et on commença les travaux de la grande aveune de ce jardin. Le Musérum d'histoire naturelle reçut un accroissement considérable; enfit puisseurs quais furent réclabits ().

# PARIS SOUS NAPOLÉON BONAPARTE.

D'aboyd général et membre de l'Institut, Napoléon, revenu d'Égypte à Paris. avant renversé, dans la journée du 19 brumaire au (viti 10 novembre 1799), le gouvernement existant, devint troisième consul provisoire de la république fraucaise. En vertu de la constitution du 22 frimaire suivant, il fut élevé au rang de premier consul. Selon cette constitution, le consulat ue devait durer que dix ans. Bonaparte, le 14 juillet 1802, lui porta la première atteinte, en se faisant proclamer consul à vie. Enfin, le 18 mai 1801, il se fit déclarer empereur. Je n'entreprendrai pas de décrire, avec détail, les fêtes dont Paris fut le théâtre à l'occasion du couronnement de Napoléon, par le pape Pie VII, dans la basilique de Notre-Dame, le 2 décembre 1804. Elles eurent le cachet de magnificence que ce grand homme a su imprimer à toutes les solennités qui ont cu lieu sous son règue. - Après la paix de Tilsitt, en novembre 1807, les soldats de la garde impériale furent réunis, aux Champs-Elysées, dans un immense banquet, offert par la municipatité parisienne. Toute la population applandit à cet honneur rendu à la bravoure et à la gloire de ce célèbre corps d'élite. - D'autres fêtes, d'un autre genre, furent célébrées à Paris, à l'occasion du mariage de l'empereur avec

<sup>(</sup>i) Trois litéràtres furent fondés à celte époque; i" le théâtre de la Cité, où Françoit a douisé ées représentations équatires, et qui a été transferire en salle de la Ja, aplouriffuit le Predie; 2" l'Été-tre-Olympique, rue de la Victoire, u" 30, maintenant consacré à des bains; 3" le théâtre des Pictoires. Nationales, rue du Bag, supprimé en 1408.

l'archiduchesse Marie-Louise, le 2 avril 1810. La cérémonie se fit à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, en présence de toutes les illustrations de l'empire. In an arés, Aspoléon avait mi life, et les halitants de brais, qui se pressionel en foule comparte dans le jardin des Tuileries, salnaient l'enfant, roi de Bome, comme l'espoir de la France. A cette occasion, il y ent des rejonissances publiques, et des Stews magnifiques, qui furent domiées par le corps municipal.

Le seul fait important que je trouve à signalor pour l'histoire spéciale de paris, est la conspiration du général Mallet. Eléctro pour compol politique, il sévand de prison le 23 celotire 1812, rassembla quelque s troupes qui lui étaient déconées, lit sortir de la Force les généraux Guidal et Latiore, décums pour la arême cause que fui, et sorna le brait de la mort de l'empereur. Pais, aide par les projuistes et muni de fausses lettres et de faux décrets, il se rendit maitre des principaux postes de la vidie, sempara de la personne de Savary et de Pasquier, chefs de la polies, et les destitua. Le succès semblait assuré à cette audéciesse entreprise. Mais arrêté à l'état-mipor de la place, commandé par le général Hullin, Mallet trouva une vive résistance et fut arrêté. Le lendemain, il fut traduit desant une commission mélitaire qui le condamna à mort, fui et treize de ses complies. Telle fut l'issue rapide et sauglante de cette conspiration uni fit arand brait dans Paris.

On commit les desastres de la fatale campagne de Moscou, et le résultat de la cadition des ammés étrangres pour renverse Appelona. Le 30 mars 1814. Marmont et Mortier livrérent sous les murs de Pares une bataille qui ceulla plus de 18,000 hommes aux emmeirs, unis qui riempleta pas, puro Napoléon, la perte de la capitale de son Empire. Les armées étrangéres lirent leur estrée dans la ville, et pednalt leur septour y ganifereu lum discipline homorable pour les vaimpeurs comme pour les vaimpeurs étrangères lirent leur estrée sire, mombe per les seainteurs, pronouça la déchânce de Napoleon, le 11 du même mois, Napoléon envoya my poissoures condisces son acte d'abblication; enfin quédques jours après d'quitils la France, et partati pour l'île d'Elbe.

Cependant les membres de la famille de Bourlon avaient été rappelès, et Louis XVIII remontait sur le Iròne de ses nucêtres. Le 20 mai, ce roi signa la concention de Paris qui réglait les finities et les droits internationaux de la France; enfin le 4 juin, il cetroyait aux Franceis, une charle constitutionelle qui devait serrir de base au noiveau gouvernement.

Le règne de Napoléon fut une ére de prospérité pour la France. Alors les administrations forent réorganisés, et les institutions publiques assisses sur l'es bases nouvelles et stables. Les écoles et les thèutres furent l'objet de phissiems déverts qui devaiuent les faire eutre dans une voie continuellement prograssive. Un voit briller dans toutes les branches des arts, des helles-lettres et des seiences, une foule d'hommes d'un talent eminent. 303. de Châtevanbriand, de Fontanes, Bazur, Damou, Lebrury, Le de Maistre, Andrieux, Ray noural, Defiller, Michault, Picard, Milleuvye, Parny et madame de Stad publient des livres on dérivent pour le théôtre des courses qui ont un grant réentissement. Les travaux de Larépèle, Carrier, Geoffici Saint-Hilbire, Hory de Saint-Vincent, J. Thomm, et Bronginir étendent l'é dominir des sciences naturelles. Il soffit de nommer

10 10. 4



Laplace, Bertholfet, Delambre, Lugrange, Vauquefin, Chaptal et Riot pour rappiere les progès immenses que les malhematiques, L'astronomie, la physique et la claimé oud accomplis pendant la pério le impériale. La médecine et la chirargie s'honoreul des travaux de l'hubois, de Deyre, de Eurre, ge de Desgre, de Corrisort, de Charasjer, et les des hommes que leura étules sur la législation et la prisépandeme out rendus célébres, il faut placer les Portalis, les Teilhurt, les Merlin, les Tronchet, les Henrion de Pausey, etc.

Notre école du peinture historique, aminice par les lauts, faits des aruse françaises, brillait d'un viferelat. Pendant que Bavid, Grox, Gerard, Guérin, Grodet exceutatient des fableaux qui out finangarie une ére monvelle dans histoire de la peinture en France, Pruti Bon, Carles Vivenet, Vandad et Isaber, dans des perinture en France, Pruti Bon, Carles Vivenet, Vandad et Isaber, dans des perintures divers, premient rang partoi les artistes les plus distingais. Chaudet, Lemet, Bosto, Canova tiraient, du marbre on du brouze, des statues et des basrelicis qui sout forn d'êrre indigues de Faduntation de norte temps. Le baron Besuoyere IB-evich faissient paratite leurs excellentes gravures; MM, Gallouax, Andrieux, Thiolife, Galle et Desaures el, leurs garvares en unicalites. Les architectes, quoispiréarichies par un amour evelusif pour l'art romain, out laissé des tavaux recommandales. Challegin, Bornairist, Lepère, Fontaine, Petti Indel, Percer et Lectand out fourni les dessins de la plupart des mouments élevès un commencement de notre siècle, La musique elle-mème prit un essor brilant en admirera toigians avec raisun les gauvres de l'ave, Nicolo, Paesiello, Berton, Lessuer, c'hernibini, etc.

Ou voit que l'époque impétale ue sera pas mémorable sedement pour ses bauls faits d'armes, et qu'elle peut offirir au respect des généralists folures, a d'autres nours que ceux des genéraux qui, en si grand nombre, on bélle sur tant de elemps de labalife dans presque fortes les contrès de l'Europe. Aueum genre d'illustration ne bit aura manqué, et elle rempina toujours une des neges les nots générales d'armes de l'armes de

Napoléon, du reste, fit beancaup pour Paris : pur ses soins, cette ville fut réparce et embellie : it y fit exécuter un grand nombre de travaux et y fonda une fonte d'etablissements publies.

DALLES, MARCHÉS, ENTREPOTS, GRENIERS DE RÉSCRAIE (1).

LE MARCHE SAINT-GERMAIN, situé sur l'emplacement de l'ancienne foire de ce nom, entre les nouvelles rues de Félibien, Mahillon, Lubineau et Glémencé. La

A sort Napolon, planteurs markes forcut fields a line présentent in de monumental d'un processimente, Nan eléments de mortine de Eriza, qua l'Ord 1880, perio de Mort finalisses periodes de la companio del companio de la companio del la compani

construction en fut commencée en 1811 et achevée en 1820. Ce marchée est le plus vaste, le plus seau, le mieux construit de tous exeu de Paris. Le plan de plus vaste, le plus beau, le mieux construit de tous exeu de Paris. Le plan de cette halle, fourni par M. Blondel, offre un parallélogramme régulier de 29 can mières de longueur sur 75 nétres de largent. Les faces des deux grands c'étés ont chacune vint-deux arraddes cutricés, les deux faces des deux petits c'étés en ont duis sept. L'inférieur presente quater nels, cettre éparqueix est une cour en out sits sept. L'inférieur presente quater nels, cettre éparqueix est une cour spacieux. Au ceutre on a placé, en 1825, la fontaine monumentale qu'on avait étievée sur la noise de Saint-Smirie.

Le hâtiment destiné aux honcheries, situé au sud de la Italle, n'en est sépare que par la rue Lobineau. Il a les mêmes formes que ce principal édifice. En face de l'entrée principale, on voit une fontaine adossée au mur et décorsé par une ligare all'égorique de l'Abondance. Sous cette loucherie sont pratiqués ées caves, divisées en cent cinquante cases ferniées et séparées par des grilles, qui forment autant de serves, dans lesquelles les marchands peuvent déposer les deurées non rendues, et s'admirée rols des rigueurs de l'hiver.

GARNIAS DE RESINVE, Sitté sur le boulevard Bondon, et sur l'emplacement du jardin de l'Ascenal. La première pierre du posée et 1807 ; dans les années suivantes, l'édifice s'éleva sous la conduite de Delannoy. Ce édifice devait avoir six élages, et n'en a que deux en la fait une totiver protisoire avec le bois qui avait servi aux échândus de l'are de l'Etoile. Cet édifice, unisi terminé en 1817, est d'une élevalue considérable; il a près de 350 mètres de longuer; il est diviés par cinq avanti-corps ou pavilions, et par cinq arrière-corps. Les salles de l'intérieur sont d'une étendue qui frappe d'admiration celui qui y pénêtre pour la première fois. Ce bâtiment peut recorr 43,000 sacs de farince, ce qui soilli pour la consommation de la ville pendant un mois.

ENTREPOT ET HALLES AUX VINS ET EAUX-DE VIE, SITHÉS QUAI Saint-Bernard. En 1656, les sieurs Chamarande et de Baur obtinrent du roi l'autorisation d'établir une balle aux vins. Ce projet rencontra des oppositions de la part des administrateurs de l'Hôpital général, qui, en 1662, consentirent à son établissement, à condition qu'ils recevraient la moitié des bénéfices. Cette halle fut bâtie en 1662, et on y joignit une chanelle de Saint-Ambroise, Depuis longcemps l'insuffisance de ce local était sentie. Un décret impérial du 30 mars 1808 ordonna la construction d'une nouvelle Italie sur un plan beaucoup olos vaste. Les travaux furent commencés sur les dessins et sous la direction de M. Gancher, architecte; et le 15 août 1811, on posa la première pierre de l'édifice. Cet établissement qui occupe l'emplacement de l'abbaye de Saint-Victor, de la terre d'Alez, etc., se compose de cinq grandes masses de constructions, et de deux bâtiments destinés à l'administration, sans y comprendre les petits celliers élablis dans la partie irrégulière que laisse la rue de Seine, Des cinq masses de constructions, deux, placées au centre de l'établissement, servent au marché des vins. Des trois autres masses, placées du côté des rues de Seine, de Saint Bernard et de Saint-Victor, deux contiennent chacome vingt et un celliers, et la broisième en contient quarante-neuf. Sur chacunc de ces cinq masses sont élevés des magasins; et les magasins de celle du mil'eu, du coté de la rue Saint-Victor, soul destinés aux eaux-de-vie. Ces constructions n'ont été achevées qu'en 1818.

Depuis cette époque, on s'est occupié de la fondation de la masse de constructions, situé du côté de la me Saint-Victor, on y compte vingt-trois celliers, un magasin supérieur, et un magasin destiné aux caux-de-vie. Cet ciablissement, qui couvre une superficié de 131,000 mètres, peut éculiers 200,000 pièces de vin. — Il y a plus de 17,000 pièces d'eau-de-vie dans les macasins.

ABATOURS, OU Băliments destinés aux tueries des bestiaux. Avant ces établissements, les bouchers conduisant les heuris, qu'ils avairun tedreis dans les marchés de Sceaux ou de l'oissy, à travers les rues de Paris, et exposaient les habitants à plusieurs dangers. On soubailait depuis longtemps que les bestiaux rientrassent plus dans cette ville, et que les tueries fussent portes lorse de sea nurs. Un dévret de Napoléon (1810) porte qu'il sera fondé à Paris cinq abattois, savoir; trois sur la rive droite de la Seine, et deux sur la rive ganche.

L'Abattoir du Roule, situé dans la plaine de Monceaux, au bout de la rue de Miroménil, fut construit, en 1810, sur les dessins et sons la conduite de Petit-Radel. Cet édifice se compose de quatorze corps de bâtiments et de plusieurs cours. L'espace qu'il occupe a 1202 mêtres de longueur sur 118 de largeur. L'Abaltoir de Montmartre est situé entre les rues Rochechouart, de la Tour d'Auvergne et des Martyrs, et les murs de Paris. Cet établissement fut bâti sur les dessins de Poitevin, L'emplacement qu'il occupe a 350 mètres de longueur sur 127 mètres de largeur. Il contient quatre bergeries, quatre bouveries. et autres corps de bâtiments, L'Abattoir de Popincourt est situé entre l'avenue Parmentier, et les rues des Amandiers MM, Happe et Vantier, architectes, out contribué à la construction de cet immense édiliec, qui a sept bergeries, sept bouveries, etc. L'Abattoir d'Ivry, situé près de la barrière d'Italie, a été bâti sur les dessins de Leloir. Il occupe un espace considérable, quoiqu'il se compose de bàtiments moins étendus que les abattoirs dont je viens de parler. L'Abattoir de Vangirard, situé entre l'avenue de Saxe, la p'ace et l'avenue de Bretcuil, a été construit sur les dessins de Gisors. Ces cinq ahattoirs out été terminés en 1818, ils couvrent une superlicie de 156,500 mêtres carrés, et ont coûté cent yingt millions. A partir de cette époque, les bestiaux ne purent plus être conduits, dans l'intérieur de Paris, aux étables et abattoirs particuliers.

### PONTS ET QUAIN.

Tue toi du 13 mars 1801 onlonne la construction de trois ponts à Paris. Le pout d'Austrétie 30 nh Jardin des Plontes communique aux quais Morland et de la Ràpice, aux quais de l'Hópital et de Saint-Bernard. Ce pont, commeré en 1802, út, en 1860, ouvert aux pétons, et, en 1807, aux voltures ; en it reçuit e nom d'Austrétiz, en mémoire de la célébre batalite gagnée, en 1803, par les Français. Il a déc construit sous la direction de M. Lamandié, d'aptrès les dessins de M. Berquey-Beaupré, nux frais d'une compagnie qui doit, pendant et dessins de M. Berquey-Beaupré, nux frais d'une compagnie qui doit, pendant et for aux j'entretient et percevoir un prègac. Les cutièes et les piles du pont sont toudées sur pilotus. Ginq arches en fer fondu présentent chaerne une portion de certie; leur ulimension movemme est de vinet-ciud métres. Le pout de la Cité, commencé en 1801 et terminé en 1814, fut entrepris par une compagnie qui y percoit un péage, Ses deux entées et son unique pile sont en maconnerie et fondées sur pilotis; ses deux arches en charpente de chène, doublées en cuivre et gandramées, portaient un plancher destiné aux cabriolets et aux gas de pied.

Le part des 11st cemmunique du fauvre au palais de l'Institut. Son nom tin vient du Louvre, qui portait le fitte de petais de Arts. Ce pont, qui ne sert qu'unx pictons, fut commencé en 1802 et terminé en 1803. Ses cutées et ses piles, en pierres de taille, sout fondées sur pilotis. Il a neuf arches en fer fondu supportant le plancher qui sert de route. Ce pont est, à Paris, le premier dant les arches formet constraités en fer.

Le post d'Eun, sliné en face de l'édificé de l'École Militaire et du Champ de Mars. Ce post, Jout construit en pierres de faille, fut commencé en 1801 et achevée en 1813, sous la direction de MV. Lamandé et Dillon, il se compose de cinq arches à plein ceintre, dont le diamètre moyen est de vingt-buit mêtres. A chaque extrêmité des parapets sont des pièdestaux destinés à porter des staturs. Au-dessus de chaque pile, et dans l'intervalle des arches, claient scalplés des aigles entrelavés de corromaes. La dénomination d'Eun fut douné à ce post en memoire de la hatalité de ce nom. Lussqu'en 1814 l'armé praissienne vità l' paris, son cher Voulta faire santier ce pout. Quelques tentaitives fierrut faites sans sarcés. On négocia avec lui, et il fut convenu que le pout serait conservé, mais qu'il portentit le mon de part des la tridies.

Quai d'Orsai, situé entre le Pont-Royal et le pont de la Concorde, Il portait auciennement le nom de la Grenouitlère. Il doit son nom au prévôt des marchands, Boucher d'Orsai, qui, en 1708, en lit commencer une partie. Il fut, sous Bonaparte, dans les années 1808 et 1809, entièrement reconstruit; il porta d'abord le nom de quai Ronaparte; en 1814, on lui redonna son ancien nom de quai d'Ors à, Le quai des Invalides est à la suite du quai d'Orsai, et commence au delà du pont Lonis XVI. La première pierre de ce quai fut posée le 2 juillet 1802. - Quai de Billy, situe au bas de Chaillot, sur la rive droite de la Seine. Ce quai portait indistinclement les noms de la Conference, de Chaillot et des Bons-Hommes. Par décret du 10 janvier 1807, il recoit le nom du général de Billy, tué à la bataille d'Iéna. - Le quai de la Conférence longe les Champs-Élysées et le Cours-la-Reine. Son mur de terrasse, entrepris sons le gouvernement du Directoire, fut confinue sous le régue de Banaparte et est termine maintenant. - Le quai du Louvre, qui s'étend depuis le Pont-Royal jusqu'an pont des Arts, fut considérablement réparé sons ce règne. Le mur de terrasse, ses parapets, ses trottoirs, furent construits en 1803. Sur le bord de la Seine, au bas de ce quai, au port Soi t-Aicolas, on établit un bus port très-solide et très-commode au commerce. - Quoi Desaix, situé entre le pont Notre-Dame et le pont an Change, sur la rive gauche de la Seine. Il occupe l'ancien emplacement de la rue de la Pelleterie. Il est bordé, du coté de la Cité, par le Marche mux l'Icurs. Ce quai fut complétement achevé en 1812.—Le quai de la Cité commence au nout de la Cité et se termine au nord Nulre-Dame. La arrêt du gouvernement. 22 octobre 1803, ordonne l'ouverture de ce musi et la construction de son

mur de terrasse. Les travaiex furent acheves en 1813, Sur l'emplacement de ce quai étaient autrefois des maisons hideuses, et les rues étroites, dites Buscades-Ursins et d'Enfer, qui menaient à la rivière. - Quoi Catinat. Il commence an pont de la Cité et à la rue Bossuet, et finit au pont au Boulde et à la rue de l'Evéché. Ce quai, ordonué par decret du 29 mars 1809, fut términe en 1813, Il contourne l'ancien jardin de l'archeveché, et occupe une partie du lieu appelé le Terrain on la Motte aux Papelards, et une parlie des jardins des chanoines et de l'archeveché. - Le quai Montchello, on Bignon, anjourd'hui quai Saint-Michel, commence au pont Saint-Michel et finit au Petit-Pout. Biguon, prevot des marchands, avait, en 1772, projeté sa construction, mais alors il y avait loin du projet à l'exécution. Il fut commeuce en 1811 et achevé en 1813. - Le quai Morland s'étend le long du petit bras de la Seine qui le sépare de l'île Louvier. Il occupe l'emplacement d'un aucien Muil, auquel succèda un chemiu bordé de cabarets. On lui donna, en 1806, le nom qu'il porte eu memoire de Morland, eommandant des chasseurs à cheval de la garde, tue le 2 décembre 1805, à la bataille d'Austerlitz, - Quai nouceau de la Tournelle, Il s'étend depuis le pont au Double jusqu'au port aux fruits. Il fut terminé en 1819. - Les quais qui bordeut la Seine au nord du cours de cette rivière ont éprouvé, dans les années 1830 et suivantes, de notaldes améliorations. Les uns reconstruits, élargis aux dépens du lit de la Seine ; d'autres alignés, nivelés ; tous, rendus plus commodes, offrent, au lieu de ces étroits passages où les pictons se pressaient, se heurtaient, où les voitures s'embarrassaient, offrent, dis-je, anjourd'hui de magnifiques abords, des promenades, des places spacienses et des communications faciles et dignes d'une grande cité.

### PALK DE PAIOS.

LE CAMA DE LOTINO, Un décret du 19 mai 1802, porte - qu'il serio ouvert un canal de déviation de la rivère de l'Ourer, qui amèrere eute rivère dans « un bassin près de la Villette. » l'u autre devret assigne les fonds qui sont nécessaires sur les produis des octrois établis aux entrées de Paris, et charge le préféd du département de la sebie de l'administration genérale de ces travaux. La prise d'eau dans l'Ourer fut fivée au bief supérieur du Moulin de Mareuil, distant de la barrière de Poutin de 24 l'inessi.

Ce cand a plasieurs objets d'utilité : le premier consisté à ameure dans le bassan de la Villette assez d'eun pour suffice aux besoins de Paris, le second à établir une communisation navigable cutre la rivière d'Ource, et Paris, le teroisème à former ou cand de la Stine à la Seine, composé de deux branches navigables, afimentiées par le bassin de la Villette : l'une dirigée de Saintleuris à ce bassin, et l'autre de ce même bassin aux fossès de Prasenai, et le quatrième; à disposer du superflu des caux puir former des usines dans paris, et principalement au res deux rives du cand de la Seine à la Seine.

LE BASSIN DE LA VILLETTE, commencé en 1806 et terminé en 1809. Il présente un parallélogramme dont la plus grande dimension est de 800 mètres, laire. Deux renommées gravent sur des écussons, l'une Thèbes et les Pyramides, l'antre Kehl et Marcago.

Fontaine du Lion-Soint-More, située sur l'Esplanade des Invalides. Elle était composée d'un grand piédestal, surmonté d'un socle sur lequel était le lion aité qui décorait la place Saint-Mare à Venise. Ce lion, en brouze, était un momment de nos victoires; il a été rendu à ses anciens propriétaires. Cette fontaine, reconstruite deupis, présente un buste du général Lafayette.

Foatame de l'École de Médecine, située sur la place de ce nom, et adossée à l'ancien latitune du convent des Condeliers. Elle fut construit sur les dessisis de M. Gondonia. Elle présentait quatre rolomes doriques cannelées, supportant un vaste entaldement. A cavers ces colonnes, ou voyait un enfoncement dont le plan demi-circulaire offrait une forme de niche, au lass de laquelle étail ut vaste lassin, Cette fontaine ext emplacée aujourd'hui par une porte ouvrant sur l'Indjula de la Clinique; sous le pérystile on voit une copie, d'après l'antique, d'une s'atou l'Évendare.

Fostaine du Paduére, située au centre de la place du Châtelel. Elle fut construite en 1807. Au milieu d'un bassin circulaire de vintg iteles de diamètre, est un pièdestal qui porte une colonne de 22 puels de lauteur, son fût a la forme d'un palmère et son chapiteau en offre les rameax. Sur le pictéstal sont quatre statues symboliques par M. Ioissot; elles représentent la Lai, les Furce, la Praduce, la Vigitace. Elles forment un cercle autour de la base de la colonne, dont le fiot divisé par des anneux de bronze duré, sur lesquels sont inscribtes noms de plusieurs victoires reuiportées par les Français. Aux quatre angles al picheixal sont placées quatre cornes d'abondance dont les parties inférieures so ferminent par des têtes de poissons marins qui lancent de l'eau. Audessus du chapitean de la colonne ou voit une portion sphérique en bronze deré, d'où s'élance une figure de même métal; e'est celle de la Vietoire, aux ailes déployées, élevant et tenant de chaque main une couronne.

Fontaine de l'Imagire militaire du fines Cuillou, situier une Saint-bominique. Elle est siolée, of offre une construction carrée, ornée de huit plataires et d'un entablement dorique. Sur une de ses faces est un bas-retire l'aprèce donnant un breuvage à un guerrier épuisée, dans les entre-plasfres sont des vas ess dont chaeur ne s'entoire par le serpent, symbole du dieu de la méderine. Cette fontaine ne consiste point en un monument isolé, aux côtes du perron de la freçade du palais on a construit deux bassins, qui sont remplis par quatre les d'eux perions de la freçade du palais on a construit deux bassins, qui sont remplis par quatre les d'eux, sorties genueles de quatre lines. Perdante de la rue de Vaugirend ou de Léta, située à l'angle de la rue de ce nom et de celle du Regard. On y remarque un wate has retife en pierce, qui représente Léta caresaul Jupiter métanorphosé en eygue. C'est du bec en métal de ce eygue que sort l'unique jet de cette fontaine.

Fondaine de la rue Coasier, siluée au coin de celle rue el de la rue Monffeard. În y remarque la figure, à mi-corps, d'un Salyre qui presse une outre, d'où au lieu de vin, sort de l'eau. — Fondaine de Tantale, adossée aux maisons qui forment la pointe Suint-Eastrehe. Dans une niche est un vase qui recit l'eau 76. sortie d'une coquitte au dessas de laquelle est une 10te couronnée de fuits, qui, la honche ouverte, semble s'efforcer, mais sainement, de se désaftéer avec l'aun dont cette coquitte est pleine. — Fantaine on Chétemed Eau du hontread Saint-Ilartin. Elle fut terminer cut 1810. Sa construction et le jeu de ses caux présentent une forme pyramidate. Une gerhe volumineuse jaillit d'un cuvelle supérieure, y retombe, pais ses caux se versent dans une seconde cuvelte, d'on clets soul versées dans une troiséine, et entité dans le bassin. Quatre socles divisent le bassin circulaire; sur chaeun de ces socles sont posés des tions en fer fonda, qui de leur gueuel knorch tuit jets d'eau.

## EGOLTS DE PARIS.

La Seine et la Rièvre, dans la partie méridionale de Paris, la Seine et le misson de Mesulimutant, dans la partie septentionale de cette vitig, recevaient l'écoulement des caux puivales. Lorsqu'on ent creusé des fossés autour des murailles de Paris, ces fossés servirent d'epouts. Quelques parties, aujourd'uni voitièes, conserve alerore la direction des fossés : telle est notamment la partie de l'épout qui, de la rue de l'Érode de Médeine, se jette dans la Seine, audressus de l'Institut ou du Collège Mazzin.

Hagues Aubriol, prévôt de Paris vers l'an 1370, fut le premier qui fit couvrir de maconnerie une partie de la rigole qui se jetait dans le ruisseau de Mesnilmontant, Avant 1412, il existait un égout convert sous la rue Saint-Antoine. qui versait ses eaux dans les fossés de la Bastille. On le détourna en cette année, et on le dirigea à travers la culture Sainte-Catherine, par la rue des Égonts et celle de Saint-Louis, à l'extrémité de Jaquelle on le retourna à l'ouest parallé lement aux murs de l'enclos du Temple, Arrivé à la porte de ce nom, il recevait un autre égout qui venait de la rue Saint-Denis, et suivait la rue du Ponceau et celle du Verthois. Ces deux égouts étaient à decouvert ; on établissait de petits ponts aux endroits où le passage public l'exigeait, et la rue du Ponceau doit son nom à un de ces pouts. - Les eaux du quartier des halles se rendaient au ruisseau de Mesnilmontant, en suivant la rue actuelle du Cadran, L'égout voûlé de la rue Montmartre se versait dans le ruisseau de Mesnilmontant, nommé alors le grand égaut de la ville. Les choses restérent en cet état jusqu'en 1605 : à cette époque, François Miron, prévôt de l'aris, lit. à ses dépens, voûter l'égout du Ponceau, depuis la rue Saint-Denis jusqu'à la rue Saint-Martin, Sous te règne de Louis Xttl, la longueur totale des égouts voûtés était de 2,354 mêtres, et celle des égouls déconverts de 7,876 mêtres.

Dans l'intervalle de 1663 à 1671, on s'occupa plus sérieusement que jamais de la salohrié de Paris; on fil voûter quelques égouts. On construisit l'égoal de l'Hôtel des Invalides, qui traverse l'esplanade et se jetle dans la Seine. En 1713 on repara l'égout de la Veille rue du l'emple; en 1718, on reconstruisit celui de la rue Sainl-Louis. On orionna, en 1723, le cruesoment d'un grand égout entre le Calvaire et le Ponceau de Chaillot; mais es ne fit que dans les anuese 1737 et 1730 que les travaux du grand égout feurte connences est achevie.

En 1734, on avait vouté la partie inferieure de l'égaut Montmartre; en 1754.



on exécuta celui de l'École-Militaire, à travers le Champ de Mars, et ceux de la rue saint Florentin et de la place Louis XV. Ceux qui entourent le Palais-Royal datent du temps où fut construit ect édifire; ils se jettent dans l'égout de la place du Carrousel, reste des fossès de l'enceinte de Charles VI.

Le grand égout commence Vicilte rue du Temple; depuis ce point il entoure une grande portion de la partie septentrionale de larie, et se prolonge, et suivant l'extrémité des Champs-Élysées, jusqu'au quai de Billy, an bas de Chaillot, oii il se jette dans la seine. Dans son cours, il reçoit un grand nombre d'égouts moins considerables, dont je ne parteral pas. Depois le commencement de re siècle, on a bâti, sous le soil de Paris, un grand nombre d'égouts voûtés; leur développement tolal est actuellement de 119,715 mètres.

### PARIS SOUTEBRAIN.

CATACOMBS, don't la principale entrée est dans la cour du pavillon onest de la barrière d'Enfer ou d'Orfensa. Les pierres des anciens edifices de Paris Gurent anciennement tirées des carrières ouvertes sur les bords de la rivière de lièrer, au fabourg s'ânt-larceja (Parlamement des Clariteres) et du Mont-Parnasse. Il parait qu'au commencement duquatorzièmes siècle, ou entreprit d'exploiter les bances calcaires des carrières situées sous le faubourg Saint-larques et sur les territoires de Mont-Souris et de Gentilly. Ces exploitations, pendant plusieur siècle, se firent sans surveillance et au gré des cutrepreneurs, qui fouillérent fort avant sous la vitle. L'Observatoire, le Luxembourg, l'Obfous, le Val-de Grâce, le Pauthéon, l'églies saint-solippe, les russ siud-facques, de la latrape, de Tour-nou, de Vaugirard, etc., fondés sur le vide de ces carrières immenses, sont, pour ainsi dire, suspendoss aur des albimes.

A la fin de 1776, le gouvernement ordonna me visite générale, et la levée des plans de toutes les excavations. Cette visite procurs la certitude, dit M. Hericart de Thury, que les temples, les pulsis, et la plupart des voies publiques - des quartiers méridionaux de Paris étaient près de s'allimer dans des gouillires immenses; que le péril était d'autant plus redoubles, qu'il se préviatuit sur lous les points. - En 1777, fot créée une compagnie d'ingénieurs, spécialement chargée de consolider toutes les excavations, ainsi qu'une adaisitation genérale des carrières. — Depuis cette époque, on n'a point suspendu les travaux souterrains qui continuent encore. C'est dans une partie de ces souterrains qu'à l'excappe des villes de floure, de Auples, etc., on a c'abili des Carlocombes on ossaires composés de tous les ossements du cinetière des lunoceuts et d'autres cinetières de Paris. Voie les causes de cet établissement ;

Le eimetière de l'église des Innocents servait à plus de vingt paroisses de Paris; depuis près de mille ans, les générations venaient successivement a'y engloutir. Le voisinage en était infecté. A la suite de longues et vives réclamaleors le conseil d'Élat ordonna, en 1785, que l'emplacement de ce cimetière changerait de destination et serait converti en marché public

Les inscriptions des Catacombes attestent que la première translation se fit à partir du mois de décembre 1785, jusqu'en janvier 1788. Dans la suite, pendant et après les orages révolutionnaires, les corps des personnes tuées dans les troubles, et les ossements des cimetières des autres paroisses et maisons religieuses de Paris, y furent successivement déposés.

On descend aux Catacombes par plusieurs portes; la plus généralement fréquentée est située dans la cour du pavillon onest de la barrière d'Enfer, Après avoir descendu 90 marches, on se trouve dans une galerie de 19 mètres 11 eentimètres d'élévation; puis on arrive dans une autre galerie de l'ouest qui est à l'aplomb de la rangée occidentale des arbres de la route d'Orléans. Après plusieurs détours ou aperçoit les constructions faites pour empêcher la contrehande sonterraine, et les grands ouvrages commencés, en 1777, pour la consolidation de l'aquedue d'Arcueil. Puis on parcourt des galeries longues et sinuenses, et ou descend, par un escalier, dans une exploitation inférieure. Près de là on voit d'anciennes exploitations, un grand pilier taillé dans la masse calcaire, un autre pilier en pierre séche, enfin, à 80 mètres de ce pilier, on arrive au vestibule des Catacombes. En entraut, est un cabinet particulier qui contient une collection minéralogique; elle offre une série complète de tous les échantillons des banes de terre et de pierre qui constituent le sol des Catacombes. - Dans un ancien carrefour, entre quatre murs, M. ttéricart de Thury a tait etablir aussi un cabinet de pathologie, où sout classées avec méthode toutes les espèces d'ossements déformés par quelques maladies.

L'autel des Obélisaues fut construit en 1810, et sa construction masque des travaux faits nour soutenir le ciel de la carrière, dont les affaissements annoncaient une ruine prochaine. Cet autel et ses obélisques ont des formes imitées de l'antique, et des piédestaux, placés aux deux côtés de l'aulel, sont construits avec des ossements. D'autres travaux de consocidation ont reçu la forme d'un monument sépuleral et sont connus séus le nom de Sarcophage du Locrumatoire on tombeuu de Gilbert. - Le piédestar de la tampe séputerale est encore un de ces obiets qui rompeut la monologie lugubre de ces souterrains et de leurs longues murailles, toutes lapissées de têtes de morts. Ce monument se compose d'une lampe antique et du piédestal qui la supporte; près de là est le pilier du Mementa. - La font-sine de la Samaritaine est un épisade du voyage. Des eaux éparses ont été recueillies dans un bassin que l'on a entouré d'un mur qui sert d'appui à la double rampe de l'escalier : on la nomma d'abord la Source du Lethé ou de l'oubli, on lui a donné ensuite le nom de Samaritaine, à cause d'un verset de l'Évangile qu'on y a gravé. Au delà se voient les ossements des victimes de diverses scènes sanglantes de la Révolution.

On descend aux Catacombes basses par un resulter sous loquel on a construit un aqueduc qui conduit les caux d'une source voisine dans le puits de la Tambe hoire, puis ou voit un pilierde forte dimension, éveré pour souteuir le cide de la carrière, qui, fendu, lézardé en plusieurs endroits, faisait craindre un éboulement. Les inscriptions de ce pilier sont quatre strophes, lirées des Nath Clématities, composées sur la mort du pape Ganganelli : ettle construction a revu le nom de Pilier de Nait Clématitaes, Ou sort ensaite des Gatcombes; on remonte aux galeries supérieures; on parcourt un vestibule, un long corridor; celin on arrive au loss d'un escalier bait, en 1783, sor le bord

and the Coople





SIMETIÈRE DU PÈRE LACHA SE.

- p 1 mm - pm

05

the day Cogyle

lic

du chemin qui conduit du hameau de Mont-Souris au Petit-Montrouge, chemin nommé depuis quelques années rac des Catacombes,

L'Assemblée constituante défendit, en 1790, d'enterrer les morts dans l'intérieur des églises. Par arrêté de la préfecture de la Seine, du 12 mars 1801, il fut décidé que trois cimetières seraient établis hors de la ville de Paris. En 1803, Aanotéen ordonna qu'il en fit établi quatre.

CINETIERE DE MONTAMETRE, d'abord nommé Champ-de-Repos. Il est siué hors du mur d'enceinte près de la barrière blanche et de celle de Clichy. Il fut établi sur l'emplacement d'une ancienne carrière à platre. Son étendue était fort circonscrite : en 1819, il fut agrandi, et sa surface est aujourd'hui de trente arvents. L'inécalité de son sol produit plusieurs points de uve nitoresaues.

CINITIERE DEL'EST, DE MONT-LOUIS OU du Pére-Lochaise, silvé au nord-est et hors de l'encettie de Paris, à quelque distance de la barrière de Amandiers. Fampois de La Childre, j'ésuite, confesseur de Louis NN, oblint de la munifierence de cor oil la propriété de Mont-Louis, et yî fit construire une maison de campagne qu'on voyait encuer avant 1820, époque de sa démoltion. L'encetos de Mont-Louis, et yi des time à être une des cimelières de Paris, înt ouvert aux morts le 21 mai 1801. Son site est heureux et varié; une partie, on plaine, occupent aux morts la latuteur du plateau; l'autre partie dessemi jayair à bas du celeau, et forme plusieurs inévalités pittoresques. La vue dont on y jouit à étend sur une grande partie de Paris et sur les campagnes environmantes. Il 8 a0 prepte d'étendair.

Parmi les nonuments les plus considérables, il faut citer le tombeau d'Itiloise et d'Abseliard, placé à droite en entrant dans le cimeitière. Nativers monmonts sont ornés de colonnes de marbre et ont la forme de chapelles sépaicales. Phisiseurs gourriers ont des monuments dans cette cuencinte. Le ne parlerai que de celui du maréchal Masséna, érigé en 1817. Il offre, sur un piédestal de cimp pieds de bant in ordéisique de vintg piédes Sur une de ses fares est le portrait de ce héros. Les monuments éleves à Molière et à La Fontaine ont une mecinte commune. Ailleurs sont groupés ceux de Delifle, de Chénier, de Bonfliers, de Parny, de Gingo n'i, de Suard, de Vinceat, de Brongniard, architecte. L'urne cineriare consacrée à boufflers port cette inscription: Mes amis, cropte que je dors. — On a construit en 1820 la porte d'entrée de ec cimetière; cile s'ouvre sur le boulevard d'Adulus v.

Le cimetière du Mont-Parnasse, où l'on n'enterrait autrefois que les suppliciés et les cadavres sortis de la morgue, est très-vaste; mais il n'offre rien d'intèressant. Nous n'avons rien à dire du cimetière de l'augrard, non plus que de celui Sainte-Catherine (rue des Cobelius), fermé depuis longtemps.

MESE OU GALBERE DES ANTIQUES, AU LOUVRE. CE MUSÉ DI COMPOSÉ, OU CAURE PER SANTIQUES ANTIQUES POUR DE L'AUTRE PER SANTIQUES POUR DE L'AUTRE DE L

greques, romaines et égyptiennes qu'il y ait en Europe. Il se compose des statnes et has-reliefs qui existaient dans les châteaux royaux, et de nombreuses acquisitions qui ont été faites depuis trente aus.

société BOSALE DIS ANTIQUAIRES DE FIANCE. Lo premier élablissement de cette société portait la dénomination d'Académie Cettique. Cette société publia, en 1807, le premier numero de ses Mémoires. En 1812 et 1813, elle ne tenait plus de seauces. En 1811, elle se réorganisa sous le nom de Société dus Autiquires de France. Elle oblitut duss la même auties en utilibriue de Société Rounde.

LE PALAS DE LA BOCRAS, SIMÉ TUR VIVENDE. LA BOURSE de Paris était établie dans une partie de l'ancien pulais Mazarin, et dans l'édifice anciennement decupie par le Trésor Hoyal; pendant la Revolution, elle fut transfère aux Petits-Pères, ensuite au Pulais-Hoyal, dans la galerie de Virginie. Il convenait que la Bourse ect un chifice spécial, digne de la equitale d'un grand Elat. Benogniart fut chargé de fournir les dessins d'un nouvel édifice de la Bourse. La première pierre fut posée le 21 mars 1808; les travaux, commencés alors, ne furent suspentules qu'en 1811; jis out de repris depuis cette leopue et terminés en 1826.

Cet édifice, destiné aux assemblées des négoeiants, et au tribunal de commerce, est élevé sur l'emplacement du eouvent des Filles-Saint-Thomas. Voici ses dimensions : son plan offre un parallélogramme dont la longueur est de 69 mètres et la largeur de 41 mètres. Son élévation présente un péristyle parfait, et à ses quatre faces une ordonnance de colonnes cornthienues élevées sur un souhassement. Ces colonnes sont au nombre de 66 et out un mêtre de diamètre et dix de hauteur. Ce péristyle supporte un entablement et un attique, et forme autour de l'édilice une galerie converte, à laquelle on arrive par un perron qui occupe la largeur de la face occidentale. Des bas-reliefs ornent eette galerie, et leurs sujets sont relatifs aux opérations du commerce. -Un grand vestibule communique à droite aux salles des agents et courtiers de change, et à gauche au tribunal de commerce situé au premier étage.- La salle de la Bourse est au rez-de-chaussée et au centre de l'éditice; sa longueur est de 38 mètres, sa largeur de 25 mètres; elle peut contenir deux mille personnes, et la lumière dont cette vaste pièce est éclairée descend du comble. Elle est ornée de grisailles, exécutées par MM. Mevuier et Abel de Pujol.

THÉATRES. — HOmparte, par son décret du 8 août 1807, réduisit le nouther des théchtres de Paris, les quiter grands théchtres furent maintenus; parmi les théatres inférieurs, le théchtre de la Guité, céul i de l'Aubigne-Consigne, le théchtre de Varietés, boulevard Montmarte, et le Vandeckte, furent, parcillement conservés, II fut ordouné que tous les autres seraient fermés au 15 août suivant. Je duis indiquer extore: le Grippe-Olgopique, qui, d'alond stite rue Mont-Thaber et ne Saint-Homoré, n° 335, essuite dans la rue de Faubourgiel-Templé, et actuellement sur le boulevard de ce nom, existiait du temps du brectoire c'est un théchte d'exercée d'équation, de pautonimines et de médodrames.

Bonaparte erea, par un decret impérial du 3 mars 1810, hait prisons illégales, qu'il qualita, comme dans l'aucien regime, de prisons d'Etat, lansi la prison du Temple succèda à la Bastille, et celle de Vincennes eut son ancienne des nation. Quant aux prisons légales, il n'y fut operé aucun changement notable.

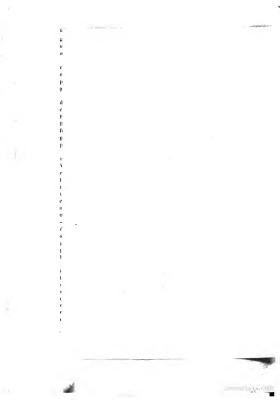



89 00 848.

J'ai déjà parfé de la Conciergerie, je n'y reviendrai pas. Les prisons de la Force, rue du Roi-de-Sicile, vont être remplacées par une nouvelle prison, pouvant contenir 1500 individus, et établie dans le quartier de l'Hoidal général.

PRISOY DE L'ABRAYE, Située rue Sainte-Marguerite. Elle offre un batiment très-soile et a todoi; elle appartenait à la Justice du seigneur abbé de Saint-Germain; elle est depuis longtemps destinée aux militaires. Mais, pendant la Révolution, on y enferma des provenus et des condauntes politiques. Les caebots de cette prison momerale sont horribles; un prisonnier s'y tient à peine de bout, et n'y pent tivre longtemps; ces acadots ne servent plus.

PRISON DE SAINT-LAZARE, située me du Faubourg Saint-Denis, nº 117. Cette ancienne léproserie est aujoind'hui uniquement destinée à renfermer les femmes en prévention ou condamnées, et les filles publiques détennes par me sure de police.

PRISON DIS MADELONSETTES, autre prison de femmes, située rue des Fonlaines, entre les nº 14 et 16. Jil parlé de ce couvent de religieuses poitaetes, qui a été converti en prison. On y enferme des femmes prévenues de quedques delts : elles attendent 1 lè le jugement qui doit les rendre à la blorte, ou les envoyer à la Coneiergerie, Cette maison sert anssi à la réclusion des femmes condamnées par le tribinal correctionnel. Dans des baltiments s'aprires sont détenues des femmes arrêtées pour dettes, On a établi dans cette maison des ateliers oû les orisonnères sont sasteties au travait.

santra-réa. Aux, située quartier du Jarnin des Phantes, rue de la Clef, n° ±1. Ja parié de Origine de cette maisur, qui fin bientió convertie en prison destinée aux femmes de mauvaise vie, et où les pères faisaient enfermer leurs filles, et les époux leurs femmes dont la conduite était dérèglée. Aujourd'hnielle contient des prisonniers condamnes par la justice criminelle, des jeunes gens détenns par l'autorité paternelle, et des prevenus pour délits politiques. En 1829, une ordonnames de police assigna un quartier séparé aux condamnes politiques, jusqu'alors confoudius avec les autres prisonniers, Cette maison serruit aussi de lieu de détention pour les débiteurs insolvables; on les défient aujourd'hui dans un prison spéciale, construite, dans la rue de Clichy, en 1835, MASSON DE CHARATON SAUX FAMICE. L'éstiliée aux aliènes, foudle en 1641.

PRISON DE RÉPOT DE LA PRÉPETTIVE DE POLLE, Située daus les bidiments de préfettre de police. Cette prison se divise en deux parties principales : la première, composée de chambres particulières, porte le nom de Salte Suint-Mer l'a: elle est destinée aux personnes qui pervent fournir aux frisi de leur logement et de leur nouriture; la seconde partie consiste en un ancien batiment à trois étages, dont chacun se compose d'une pièce longue, étroite et obscure, de sombres cabintes pour les prisonners mis au secret, et de quédèue carbots. Au permièr étage sont logées les filles publiques, an second des prévenus, et au troisième ceux qui parsissent les noins compables. Toutes les personnes arrêtées par mandats du préért de police on par ordre des connisssires sont conduites à ce dépot. L'à elles attendent la librer do une autre prison.

PALAIS DE LA LÉGION-D'HONNECH, situé ruc de Lille, n° 70. Il fut bâti, en 1786, sur les dessius du sieur Roussean, architecte, pour le prince de Salm, et porta le nom d'hótel du prince de Salm. Par la loi du 19 mai 1803, la Légioued Honneur fut créée, et son inauguration célébrée le 13 juillet suivant, on choisit l'hôtel de Salm pour y placer l'administration de celte nonvelle institution : cet hôtel est magnifiquement décoré.

COLONNE DE LA PLACE VENDOME, érigée à la gloire de la Grande armée. Elle fut fondée en 1806, et terminée en 1810, sur les dessins de Lepère et Gondouin.

Le piédestal de la colonne est enfouré par un pavé en très-beau granit. Ce pièdestal, le fût de la colonne, son chapiteau et son amortissement, bâtis en pierres de taille, sont extérieurement revêtus de fortes lames de brouze chargées de bas-reliefs. Ce bronze provient des douze cents pièces de canon priscs sur les armées russes et antrichiennes, pendant la gloriense campagne de 1805. Les quatre l'aces du piédestal présentent, en bas-relief, des trophées d'armes, composés de cauous, mortiers, obusiers, boulets, carabines, cimbales, drapeaux, easques, et de vétements militaires. Au-dessus du piedestal, et sur une espèce d'attique, se dessinent des festons de chène, soutenns aux quatre angles par autant d'aigles en brouze. A l'imitation de la fameuse colonne d'Antonin, le fût de celle-ci est convert d'une suite de tableaux en bas-relief disposés en spirale, et dont les sujets représentent, par ordre chronologique, les principaux exploits qui signalérent la campagne de 1805, depuis le départ des troupes du camp de Bontogne jusqu'à la conclusion de la paix, après la bataille d'Austerlitz, Les handes de bronze sur lesquelles sont ces tableaux ont trois pieds huit pouces de hant, et sont séparèrs entre elles par un cordon sur lequel est inscrite l'action représentée dans le tableau placé au-dessus.

Dans l'inférieur de cette coloune, on a pratiqué un escalier à vis composé de 176 marches et conduisant à une galorie placéeun-dessus du chapitean de la colonne. Au-dessus de ce chapiteau s'élève une forme circulaire, ou espèce de calotte. Cest sur cette calotte qu'on a replacée le 29 juillet 1833 une statue en fronze de Aupoléou Bonaparle, ouvrage de M. Sentin.

PLACE DE CABOUSSE. Celle place ful, sous ce règue, embellie et fort agrandide. In évenuent ferrible continua beaucoup à cet agrandissement. Le 34 décembre 1802, à huit heurs et demie du soir, et peudant que Bompartes e roàdait en voiture à folyers, une nouchite inferente, enchée sur une clairerle, dans
la rue Saint-Nicaise, lit une explosion épouvantable : elle blessa, frappa de mot
plusieurs personnes, brisa les glaces de toviture du promier crossal qui, grâce
à la vitesse de ses beavaux, parvint à réchapper à Tatientat dont it dein Tobjet.
Cette explosion déranta tellement les maisons de la rue saint-Nicaise qu'ells fireret abandomes et combannes à la démolition. Celte rue dispartu prosque
entièrement, et la place du Carrousel, très-inégale, acquit de l'étendue et de la
régularité. Bomparte ajouta à la dévontion de cette place, en établissant et
faisant latir la grille du château des Yulieries, et surfoul les travaux de la noclette guérie du Lourer. Les Extavaux furent commencées en (1808); mais, en 1814,

<sup>(1)</sup> Detrebauteur est de 13 métres, y compris le profestal ; son diamètre est de 1 mêtres, Sa fondation a 9 a 10 mètres de profondeur; elle a éte assue, sur le pdotis établi pour la statue équestre de Louis MY, qu'êle ramplace. Le bronze jese 264, 365 kiba;



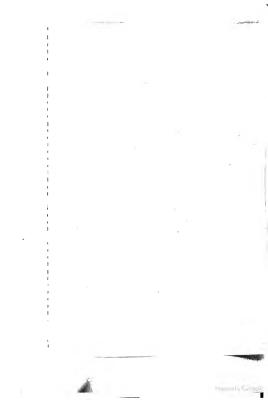







THOUGHT AE LA PLACE VERIGUE.



par l'effet des événements politiques, la construction de cette galerie qui devait joindre le Louvre aux Tuileries fut suspendue.

ARC DE TRIOMPHE DE LA PLACE DU CARROUSEL. Ce monnment, placé à la principale entrée de la cour des Tuiteries, fut fondé en 1806 et construit sur les dessins de MM. Percier et Fontaine. Cet arc de triomphe, élevé à la gloire des armées françaises, a 14 mètres 60 contimètres de bauteur : sa largeur est de 17 mêtres 60 centimètres, et son épaisseur de 10 mêtres. Il présente de face trois arcades. Les flancs de cette construction sont percès, chacun, par une autre arcade dont la direction se correspond de l'un à l'autre. Chaeune des deux faces est ornée de huit colonnes corinthiennes de marbre rouge de Languedoc, dont les bases et chapiteaux, sont en bronze. A l'automb de ces colonnes et au-devaut de l'attique, sont placées autant de statues de militaires français, de diverses armes. L'attique est surmonté par un double socle, sur legnel s'élevait un quadrige, en plomb doré et de forme antique, ouvrage de Lemot. A ee char étaient attelés les quatre chevaux de bronze, iadis dorés, conquis à Venise. Ce char vide attendait la statue de Napoléon; les événements n'ont pas permis de l'y placer. Six bas-reliefs en marbre ornent les faces de cet arc triomphal, dont les suiels sont relatifs à la campagne de 1805. On le dépouilla des quatre chevanx antiques en 1815; mais en 1836 on a replacé sur ce monument un autre quadrige, ouvrage en bronze du sculpteur Bosio.

ARG DE TRIOUPRE DE L'ETQLIES, situé hors de la barrière de Neuility et au centre de la vasse place circulaire appelés l'Était. Le sieur Chaligri, architecto, a fourni les dessins primitifs de ce (délificatoris, coûté des travaux et des somes immenses. La promère pierre qu'et la 3 dout 1800, Quelques-unes de ses parties s'élevaient à peine au des 3 ut sol, torsque, le 1" avril 1810, abraic-Louise, fille de l'emperceur d'Autriche, fils on entrée solemelle à Paris. Pour recevoir digmement cette princesse et lui donner une grande idée de la capitale de l'empier français, on in fil entre par la route de Neuilly, L'art triomplal parut alors, au moyen de charpentes et de toiles peintes, avec toute la magnificence qu'il devait avoir tors de son entre achèrement.

Les fondations de ce monument exigérent des travaux considérables. Les conches catelaires dus on indification point de solidité. On fut obligé, après avoir creusé à 24 pieds de profondeur, de former un sol factice qui pot supporter sans adapper l'horme poids de cette construction; es os flectice fut composé de plusieurs assiges en pierre de taille de grante dimension; chacune de ces assises c'ait disposés de manière que les joints des pierres de l'une ne correspondaient point avec ceux des assises qui lui clatent inférieures et superposés. Les pierres de ces assises présentaient des formes irrégulières, et les angles saillants des s'élères l'are triomphat, un des plus co'ossaux que l'on ait jamais bâti dans aucun pays.

Napoléon Bonaparte opéra, dans les administrations de Paris et de la France, plusieurs changements qu'il jugea nécessaires à ses desseins. Il fit revivre les vieilles habitudes des cours, l'étiquette, le céremonial, les présences, et cetirres d'allesse, de granden, d'excellence, qui ne rendent ni plus grands ni meilleurs ceux qui les portent, et il créa une poblesse héréditaire, institution qui avait été la cause principale de la révolution française.



# PARIS SOUS LA RESTAURATION.

LES CENTS - JOURS, LA RÉVOLUTION DE JUILLET.

Le système de réaction organisé par le gouvernement de Louis XVIII contre les institutions de la Révolution et de l'Empire, l'avénement au pouvoir des serviteurs de l'émigration, les envaluissements du clergé firent s'évanouir les espérances que la France avait fondées sur le retour des Bourbons.

Au milieu de ces circonstances, Napoléon jugea que l'état des esprits en France pouvait lui être (a corable; il résolut de tenter la fortune.

II quitte l'île d'Elbe, à la tête d'un millier de soldats, debarque à Cannes le l' mars 1813, i raverse les provinces du Midi au millieu des acclamations des habitants, reçoit partout la soumission des troupes et marche triomphalement sur Paris. Louis SVIII n'étail pas en mesure de résister à ectel invision; la famille des tourbons quitta tristement les Tuileries le 19 mars, et se retir à Cand. La leudemini, Napoléon entrait dans Paris éto cuepait de nouveau le palais des Tuileries. Bientol la guerre avec les puissances étrangères était engagée, et la baitail de Waterloa menait une second tois la déchence de l'empereur. On sait le départ de Napoléon pour Bochefort, et sa fin dans l'île Sainte-Hébre.

Napoléon II avait dé reconnu par la chambre des représentants; mais ce n'était pas la cque voulaient les puisances alliess. Les Anglo Prussiens ne tardicent pas à arriver sous les murs de Paris : l'armée française, commande par la voulait de la commande de part lavous, était asez chet pour tenir telé e cette invasion étrangères, mais la trahison l'emporta sur le courage. Davoust signa une capitulation; l'armée impériale se retira derrière la Loire. Les ennemis entrèrent dans la capitale le 5 juillet 181s, la trailevant en ville conquise, et rapplefrent Louis XVIII, qui arriva aux Tuileries le 8 du même mois. Les sorte de terreus embla organisée dans Paris et les départements, pendant les premiers lemps de la seconde festauration; plusieurs généraux payèrent de leur vie le concurs dévoué qu'ils avaient prête à Xapoléon, et pusieurs conveniennels furent obligés d'aller expier en exil, hors de leur patrie, la part qu'ils avaient prête à gouleurs de le tranquilité en durent récellement réablies qu'en 1817, après que les armées étrangères eurent évacué le terrijoir français.

La ville de Paris commençait à recueillir les bienfaits de la paix; le commerce et l'industrie entraient dans une ère de prospérité qui allait toujours grandissant, quand, le 13 février 1820, le duc de Berry, au moment où il sortait de l'Orêra, fut assassiné par Louvel. Le gouvernement, dès fors, entre dans un système rétrograde qui devait le conduire à sa perte. La loi des elections fut modifiée; une insurrection éclaid alans Paris et lut comprimée avec vigueur. Mais c'en était fait, la lutte était engagée entre les royalistes et les libéraux, lutte qui, dix ans plus tard, devait avoir un sanglant dénoûment. — Louis XVIII étant mort le 16 septembre 1824, le contte d'Artois, sons le nom de Charles X, monta sur le trone, et, avec lui arrivérent au pouvoir, tous les ennemis des conquêtes morales que la France devait à la fiveloution.

En 1827, la garde nationale fut passée en revue par Charles X; plusieurs légions lirent entendre les cris : A bas les jésuites! à bas les ministres!! et la garde nationale fut licenciée. - En 1829 les chambres furent dissoutes; de nouvelles élections se firent. A Paris les libéraux l'emportèrent; la ville s'illumina, et la rue Saint-Denis fut le théâtre d'une émeute qui dura plusieurs jours, mais qui, cependant, fut facilement apaisée. Le ministère Martignac, appelé à remplacer le ministère Villèle, fit quelques concessions à l'esprit public. Mais l'abolition de la censure et l'expulsion des jésuites no firont que retarder la lutte décisive qui paraissait inévitable entre les royalistes et les libéraux. - Le 29 août 1829 M. de Poliguae est placé à la tête d'un nouveau ministère : la chambre des députés est convoquée, et la majorité se prononce contre le cabinet. Les chambres sont encore dissoutes : la même majorité est renvoyée par les électeurs, Pendant ces débats et ces luttes parlementaires, l'armée française prouvait, sur les côtes d'Afrique, qu'elle n'avait pas perdu les traditions de courage et de dévouement à la chose publique. Le 9 juillet, le ministère Polignae faisait annoncer la prise d'Alger. Soutenu par l'appui moral que lui prétait ce glorieux événement, il se résolut à un coup d'État dès longtemps médité. Le 26 juillet parurent des ordonnances qui abolissaient la liberté de la presse et réformaient la loi électorale. Cette publication jeta d'abord la population parisienne dans l'étonnement et dans une sorte de terreur. Mais le lendemain, 27 juillet, les ateliers se ferment, des rassemblements se forment aux cris de vive la Charle! Un coup de fusil parti des fenetres d'un hôtel, rue Saint-Honoré, est comme le signal de l'insurrection. On chercha des armes partout et l'on pilla dans ce but les boutiques d'armurier. Ouelques barricades furent élevées sur plusieurs points comme par enchantement. Les troupes appartenant à la ligne et à la garde royale stationnaient sur les boulevards et sur les places où la foule devenait de plus en plus menacante, et tâchaient d'arrêter les premiers élans de l'insurrection, Paris fut mis en état de siège, et le due de Raguse chargé de défendre la royauté. Le 28 juillet, le drapeau tricolore était déployé : les gardes nationales revétaient leur uniforme proscrit; les imprimeurs, les étudiants, les ouvriers s'assemblaient en armes dans les rues et leur premier exploit était la prise du noste et de la mairie des Petits-Pères. D'autres barricades s'élèvent dans les rues les plus populeuses : le tocsin sonne dans les églises, les tambours des troupes et de la garde nationale battent au champ; sur une foule de points la fusillade s'engage. Il y eut, de part et d'autre, du côté des soldats royalistes et du côté des jusurgés, des traits d'héroïsme et de dévouement. Le soir les troupes quittérent leurs postes et se réunirent aux environs des Tuileries. On peut dire que, dans cette journée, l'avantage resta aux insurgés. La unit se passa à faire d'autres barricades et à se préparer à la lutte du londemain. Le 29 juillet la bataille s'engagea plus vivement que la veille enrore, au Palais-Royal, au Louvre, aux Tuileries et dans les rues adjacentes.

Cependant Thôtel Lafitté était devenu le centre des réunions de lous les bomme induents de l'opposition on y diseutait les mésures qu'il importait de prendre dans cette eirconstance critique. Lafaçette fut nomme commandant de la garde nationale, et arriva en triomphé à l'Ilôtel-de-Ville. Eafin une commission municipale, cloise cher M. Laffle, et à la têce la juquel es trovasient les généraux Gérard, Lobeau et M. Casimir Perrier, réorganiss l'administration de la ville.

Des négociations furent ouvertes entre le roi et la commission municipale, mais clies n'amenèrent aueun resultat favorable à la enuse de Charles X. Le roi, retiré à Saint-Cloud, avec sa famille, y avait été réjoint par les débris des régiments qui avaient combattu pour lui. Le 30, lous les députés présents à Paris s'éclient réunis au palais Bourdon, et avaient nommé le dué Offéans lieutenant général du royaume. Celui-ci entrait le soir à Paris, et se rendait au Palais-Royal. Le 31, une proclamation appril aux Parisiens Faceeptation faite par le due d'Oriéans du poste éminent qui lui avait été offert par les députés ; le même Jour, le prince se rendait à l'Hôtel-de-Ville, à travers les barricades, et au milleu d'un immense conocurs de jecuple.

Pendant la nuit, Charles X et sa familie avaient quité Saint-Cloud, s'étiaent rendus à Trianne, et de là l'Atmobillet, ave les troupes qui leur étaient restées lideles. Le 2 août, le général Latour-Foissae porta au due d'Oriens l'acte d'abdication de Charles X et du Dauphin en faveur du due de Bordeux. Le leneman, le rappe battid dans Paris, et les cris, à femboultet : rentaissaient dans toutes les rues; une expédition s'organiss, sous les ordres du général Pajol, our forcer la familie déchue à quitter la France. A la nouvelle de l'approche de cette armée improvisée, Charles X consentit à partir pour l'exil et à se signere des troupes qui l'avaient suivi accompagné des commissaires du nouveau gouvernement, li se d'iriges au réhendours, où il s'enbarque pour l'Angelterre.

Le 7 août, la chambre des députés revise la Charte, et appelle le duc d'Oriéans au trône de France. Le surlendemain, le lieutenant général, en présence des deputés et des pairs, réunis au palais Bourbon, prête serment à la nouvelle Charte et est reconnu roi des Français, sous le nom de Louis-Philippe l'.

## ÉTAT DES SCIENCES, DES LETTRES LT DES ARTS SOUS LA RESTAURATION.

A la fixeur de la paix, qui fat à peine troublée un moment par l'expédition d'Espagne, le commerce et l'industrie prirent un develuprement considérable sous la restauration, et attinrent au degré de prospérité le plus élevé que nous présente l'histoire de l'rance. Magrée les précecupations potitiques, si busiltes au gouvernement de la Restauration; malgré les centaines de millions payés, pour frisé de guerre, aux puisances alliées; malgré, enfin l'indémnité d'un milliard accordée aux émigrés, la fortune publique s'accrut rapidement et l'aismes es répandit pue à pec dans toutes les classes de la sociéte.

Le mouvement intellectuel fut également très remarquable sons la Reslaursion; l'esprit de lutte, qui aimint les hommes politiques, s'échentit dans le domaine de la littérature et de la philosophie. U'un côté la métaphysique spiritualiste s'escrimeit avec courage courbe les doctriues sensailstes mises en homeur par les idéclogues du XVIII siècle. D'un autre côté, les admiratures exclusiés de l'antiquité planeme, premant pour most de ralliement les poétiques d'Ariatole, d'Horace et de Boileau, s'abritant derrière les chefs-civers littéraires de l'antiquité greupe et remaine, et s'apquyant sur les écrits immo-tels du siècle de Louis XIV, soulemaiert l'assaut courte des nova-teurs qui hálissaient un nouveau Parinsse, au sommet duquel lis plaçient s'abskespeare, lord liyon et cécle. Le cette petite guerre littéraire, entre les c'assiques et les romanujques, comme s'appelaient les deux partis, in 'rest sorti, if lant le dire, aucun ouvrage durable. Cependaut, magir les fastieronnades de leur style et les excentricités de leurs inventions littéraires, quelques hommes nut arrivés à une célèbric à laquelle il me manque que la sanction du temps.

La plupart des écrivains qui s'étaient distingués sous l'Empire continuèrent leurs travaux sons la Restauration : MM. de Chatcauhriand , Andrieux , Tissot, de Lacretelle, Ballanche, Benjamin Constant et Mine de Staël, étaient à l'apogée de leur talent. Quelques poétes, MM. de Lamartine, Casimir Delavigne, Victor Hugo, Alf. de Vigny, s'ouvrant des voies nouvelles dans le champ de l'imagination, virent leurs premiers essais accueillis avec une faveur marquée. MM. Barthélemy et Méry assojettissaient aux formes de l'alexandrin, des pamphlets vivement admirés par les libéraux. Les chansons de MM. Désaugiers, Piis et surtont celles de Béranger, prouvaient que l'esprit français n'avait rien perdu de sa verve railleuse ni de sa galté philosop!nque, MM. Alexandre Duval et Étienne voyaient leurs comédies se jouer au milieu des applaudissements. Les Vepres Siciliennes et Marino-Fatiero, par Casimir Delavigne, en raison des circonstances politiques, étaient accucillis avec enlhousiasme. Sur la fin de la Restauration, M. Victor Hugo faisait représenter, sur le Théâtre-Français, ses drames d'Hernani et Marion Delorme, et M. Alexandre Dumas, son drame de Henri III, deux pièces qui furent regardées comme le manifeste de la poétique de l'école nouvelle. Ces pièces firent une terrible concurrence aux mélodrames comme les concevaient, avec très-peu de prétentions littéraires, MM. Pixerécourt et Victor Ducange; quant aux poétes tragiques de l'epoque innériale, ils se



tronvéreut réduits au sileuce. Mais dans l'irresse de leur succis, les nouveaux vainqueurs essayèrent de sacriller à leur vanité la gloire de Corneille, de Bacine, de Molière et de Voltaire, et ce ne sera pas le côté le moins ridicule de leur històire. En parlant du théatre, on ne doit pas oublier M. Sernbe, qui transporta la comédie dans le vandeville, et fil. joure sur le thérité du Gymnase, appelé Théatre de Madame, un grand nombre de petitea pièces d'un esprit élégent et file.

Sous la Restauration, la critique litéraries avait des interprêtes habiles et meme éraults; je citeral MM. Févée, de Feletz, toffmaun, Riémen, etc. Les autres branches des heiles-lettres n'étaient pas cultivées avec moins d'éclat. Cartets Nodies publistif ess petits romais et ess Novrelles qui aeront toigians iles modèles d'étégance et de bon goût. Le Cing Mars de M. de Vigny inauques chez nous la forme du roman historique, comme le comprenais sir Walter-Sout dont chaque ouvrage était lu avec avidité aussi bien en France qu'en Angie-terre. M. Vatel, avec son fivre sur la Ligue, annonçait tout à la fois un évrain étigeant et lingénieux et un érudit auquel les sources de Histoire nationale étaient déjà familières. Le Thédire de Clara Gasut et la Chrosique de Lorales IX par M. Prosper Nérimée, attriante un leur auteur Tattention de tous les hommes de goût et d'esprit. Les Sairées de Neuilly, par MN. Cavé et Ditturer, fissionit justement senation. Les jamphels de fund-ious Courrier étaient et seront longtemps des modèles de style. La judication de clueum des se érits était considérés comme mouvement toitique on litération de chieum des se érits était considérés comme mouvement toitique on litération.

Les questions qui se rattachent à la religion étaient traitées avec une grande supériorité par MM, de Pradt, Lamennais, de Bonald et de Frayssinous, La philosophie était professée avec éclat par MM. Royer-Collard et Cousin. MM. de Gérando et de la Romiguières, dans des tivres consciencieux, MM. Jouffroy, Dubois, Pierre Leroux, Lherminier et Damiron, dans le journal Le Globe, exposaient l'histoire des idées, et abordaient les difficultés les plus ardues de la métaphysique. A la Sorbonne la chaire d'histoire moderne, où professait M. Guizot, et la chaire de littérature occupée par M. Villemain, assemblaient une jeunesse studieuse, avide de recueilfir la parole éloquente de ces professeurs. M. Andrieux, au collège de France, était écouté aussi avec une grande faveur. Les travaux sur l'Itistoire de France, de MM. Daunou, Dom Brial, de Sismondi, Guizot, de Barante, Michaud, Augustin Thierry, pouvaient être placés avec honneur à côté des plus excellents ouvrages des Bénédictins. A la même époque parurent successivement les Histoires de la Révolution, de MM. Thiers et Mignet ; l'Histoire du roi Subresky, de M. de Salvandy; la Campagne de 1812, de M. de Segur; le Memorial de Sainte-Hélene, de M. de Las Cazes, livres qui produisirent une grande sensation lors de leur publication, et dont le succès, depuis, ne s'est point ralenti-Les études sur les hommes et les événements de la Révolution et de l'Empire, étaient puissamment aidées par les nombreux documents que publia M. Berville. Il parut aussi une foule de mémoires sur le même sujet; ils excitèrent d'abord la curiosité du public, mais leur peu d'authencité les lit bientôt oublier.

Les études scientifiques, que nons avons vues si brillanles sous l'Empire, ne déchirent pas sous la Restauration. MM. Cuvier, Geoffroy St ttilaire, de Clainville, Brongmart, dans les sciences naturelles; Arago, de Promy, Durect, Wirlet, Gay-Lusse, Bouvard, Cordier, Biot, Théarnd, dans l'astronomie, la physique et la chimie; MM. Dupuytren, Dulois, Broussis, Roux, Lisfranc, Chonnel, Beign, Overla, de Récamier, dans la médeine et la chirurgie, se distinguised par leurs investigations incessantes et leurs utiles découvertes. Enfin, MN. Silvestre de Seey, Abel Rémaust, Hasse, NAStraffin, Quatremére de Quiney, Letronne, Fauriel, etc., faisaient fructifiér le domaine de la phiologie et de l'Érudition.

En même temps que la littérature sortait de la voie académique que lui avaient ouverte les fastes de l'Empire, les beaux arts tentaient aussi de se dégager des traditions classiques qu'avait fondées l'école de David. On vit se produire alors à côté de Gros et Gérard, de Blondel, Meynier, Abel de Pujol, des hommes d'un grand talent et qui avaient complètement délaissé la manière de leurs maltres. Je citerai en première ligne Géricault, que la mort a surpris dans la force du talent, et MM. Paul Delaroche, Horace Vernet, Eug. Delacroix, Ary Scheffer, Leop. Robert, Léon Coignet et Charlet. Les sculpteurs furent moins hardis que les peintres; toutefois on compte encore parmi eux plusieurs hommes de talent. Outre Bosio, je eiterai MM. Pradier, Cortot, Lemaire, Ramey. Les architectes ne firent aucun effort pour ouvrir à l'art une voie nouvelle et n'ont laisse aueun monument vraiment remarquable; on peut regarder comme les plus habiles MM. Alavoine, Huyot, Chatillon, Blouet, Percier, Fontaine, etc. Dans la gravure d'histoire, la Restauration vit se produire des artistes fort distingués, MM. Henriquel Dupont, Forster, Calamatta, Je ne dois pas oublier cependant MM. Massart, Reveil et Richomme, Enfin, je terminerai ee tableau de l'état des lettres et des arts, en rappelant que ce fut sous la Restauration que Rossini a écrit presque toutes ses admirables partitions , que M. Caraffa fit jouer son Masaniello, M. Auber, sa Muette de Portici, et Boïeldieu, plusieurs de ses opéras comiques.

## MONUMENTS ET INSTITUTIONS.

La Restauration a fondé peu de monuments importants à Paris, et fit de vains efforts pour nedever les édifices commenés sons l'Empire. Cependant la capilale s'est beaucoup embellie par ses constructions privées, et par tous les travaux dont la voirie fut l'objet, sous la sage administration de M. de Chabrol, prété de la Seite.

NOTRI-DAME DE LORIGYE, Égliso paroissile, située rue Olivier et à l'extrémité septentrionale de la rue Laffitte, autrefois rue d'Artois (1). La façade principale présente, au milieu, un avant-corps de même largeur que la graude nef, et formant un portique orné de quatre colonnes d'ordre corinihien. Tout cet avant-crops soutient un frouto dout les trois attages sout décords de trois satuses.

<sup>(1)</sup> Cette église, commencée en 1823, a été inaugurée en 1838. Elle a été bâtic sur les dessins de M. Ilip. Lebas. Su largeur est de 32 mètres, et su longueur de 70 mètres. Elle peut contenir 3,000 personnes. Les colonnes du porche en 12 mètres de hunteur.

représentant la Foi, l'Espérance et la Charité, par MM. Foyatier, Lemaire et Laitic. Le tympan du fronton est orné d'un bas relief, ouvrage de M. Nanteuil, qui représente des Anges en adoration devant la l'ierae et l'Enfant Jesus, Sous le portique est la porte principale, et sur les arrière-corps, à droite et à gauche, sont deux portes latérales. L'intérieur de l'église se compose d'un porche d'entrée, d'une grande nef; de deux nefs latérales, ou bas eôtés, et de six chapelles particulières, indépendamment de quatre autres chapelles consacrées au Baptême, à l'Eucharistie, aux mariages et aux morts, qui occupent les angles des bas-côtés, et sont ornées de peintures dues à MM. Roger, Perrin, Orsel et Blondel. Quatre rangs de colonnes d'ordre ionique forment les divisions des trois nefs et des chapelles. La nef principale se termine par un chœur où sout les stalles, et par un hémieyele où est placé le maltre-autel, surmonté d'un baldaquin supporté par quatre eolonnes égyptiennes de granit oriental, avec bases et chapiteaux en bronze doré, et un couronnement de sculpture, onvrage de M. Elschoëcht. Enfin, deux sacristies sont à droite et à gauche du chœur et à l'extrémité des bas-côtés; elles sont éclairées chacune par une grande eroisée en arcade, garnie d'un vitrail.

Les peintures qui décorent les chapelles représentent des sujets tirés de la vie des saintes ou des saints auxquels elles sont consacrées. Ces peintures sont dues au talent de MM. Hesse, Coutan, Alfred Johannot, Langlois, Caminade, Decaisnes Dejuinnes, E. Deveria, Schnetz, Etex, Champmartin, Couder, Goyet et de Mar-Vareolier et Deberain. Les trumeaux qui séparent les eroisées de la nef principale sont ornés de tableaux représentant l'histoire de la Vierge, par MM, Monyoisin, Vinehon, Langlois, Dubois, Coutan, Hesse, Granger, Dejuinnes, Cette dernière série est complétée par deux grands tableaux qui couvrent les parois des murs du chœur et qui sont l'œuvre de MM. Heim et Drolling, De plus, M. Schnetz a représenté quatre prophètes dans les tympans des grandes areades, au-dessus des orgues et à l'entrée du chœur. M. Delorme, outre la grande peinture qui orne la coupole, a exécuté quatre figures d'Évangélistes dans les pendentifs qui supportent ectte coupole, Eufin M. Picot a décoré d'une peinture, sur fond d'or, le cul-de four de l'hémieycle. On remarque aussi, dans l'église de Notre-Damede-Lorette, les Anges adorateurs du maître-autel, par M. Nanteuil; le Christ en marbre, de M. Desbœufs; la statue de la Vierge, par M. Dumont; les deux Sémphins de la chaire, par M. Elschoëelit; le groupe de la Pitié du maltre-antel, par M. Cortot; la statue de saint Jean, des Fonts baptismaux, par M. Duret.

faluse SAINT-VINCENT DEPAIL. Cette égilse, située rue et place Lafagetti, commenées en 1821, aété consecté au culte en 1824. Le plan extérieur présente un carré loug avec des synthéeres aux terré loug avec des synthéeres aux écret services de l'entre principale, placée sons un portique à trois rangs de colonnes d'orter louique surmonté d'un fronton traisgulaire, seulpté par N. Anteniul. De chaque cété du portique s'étère une grande tour carrée. Unitérieur offre l'aspect architectural des basiliques antiques La de l'action de l'entre des considerants de l'entre des l'entre de l'entre de

Autour de l'église sonthuit chapetles latérales, décorées de vitraux peints, dont réséretion est due au talent de M. Maréchat, de Mètr. Le chour est orné de stalles en hois, élégamment semplées par MM. Millet et Derre. Quant au mattre-autel, c'est un ouvrage de M. Bosio neven. Sur les portes de bronze qui ferment l'entrée principale du monument, M. Farochun aliguré l'esta-Christ, les Apôtres et les Vertus Theologales. Sous le péristyle, on vient de placer une vaste periture exècutée sur lave par MM. Jollivet et llachette. Cette composition re-présente les trois Personnes de la sainte Trinité, ayant à leur droite le groupe de quarter Prophétes, Jérémie, Exchiel, Isase et Daniel; à leur gauche, les quatre Evangélistes. La construction de cette église a été dirigée par MM. Le-père et l'ilitoré.

EGLIBE SANTY-BASIS-DE-SANT-SACREMENT, rue Saint-Louis, au Marais. Celle eglise, commencée en 1886 et lanugarie en 1815, est construite sur l'emplacement de la chapelle des Filles de Saint-Sacrement. La façade est décorée de colonnes. L'intérieur se partage en trois nest. L'audet est placé sous use voite. La coupole est ornée d'une peinture et d'une grisaille de N. Abel de Pújol. Dans les chapelles on voit lin mort d'Emanua, par M. Picco i ; san interès de la Fiege, par M. Court; le Christ et les enfants, par M. Decaisne, et enfin une Pitla, par M. Eugene Delacroix.

66.1.5E NOTHE-BAME-DE-BONNE-SOUVELLE, rue Beuuregard. Ce monument relatit par M. Golde, en 1823, i offer rein de remarquable; le portuil dorique est divoré de pilastres et de deux colonnes. L'intérieur est divisé en trois nefs séparées par des colonnes d'ordre ionique, L'albside est omise d'une grissille de M. Alet de Poijo, et la chapelle de la Vierge, de peintures par M. A. Hesse. Le mentionuerai pour mémoire les églises de Saint-Pierre-du-Gras-Calillou, en partie relatife, en 1822, par M. Golde, et l'eglise Saint-Elhoubeth, rue du Temperation de la Califonne de l'acceptance de

Je mentionnerai pour mémoire les églises de Sain-Pierre da-Gros-Gaillou, en partie rebâtie, en 1822, par M. Godde, et l'église Sainte-Élisabeth, rue du Temple, n° 107, dont l'intérieur a été refait en 1829. On y voit des peintures de MM. Pérignon et Bézard.

CHAPELLE EXPLATOIRE, située au coin de la rue d'Anjou-Saint-Honoré et de la rue de l'Arcade. Ce monument, construit sur les dessins de MM. Percier et Fontaine, a été élevé pour consacrer le lieu où furent déposées, en 1793, les dépouilles mortelles de Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, II a été achevé en 1825. Une porte en bronze, ornée de deux cippes funéraires, donne entrée dans un vestibule qui conduit à une espèce de parvis, le long duquel s'étendent, des deux côtés, des plantations d'ifs et de cyprès. A droite et à gauche du parvis règnent deux portiques, composés l'un et l'autre de neuf areades voûtées ; au fond de chacune de ces arcades s'élève un cippe portant le nom des personnes infrumées dans ce lieu; à l'extrémité de ce parvis, se trouve une chapelle dont l'entrée présente un porche orné de quatre colonnes doriques qui supportent un fronton. An-dessus de la chapelle s'élève une coupole ; une lanterne, pratiquée au centre, éclaire l'édifiec. Les pendentifs de cette coupole sont ornés de bas-reliefs, qui figurent les mystères de la Trinité et de l'Eucharistie. Un autre bas relief, représentant la translation des dépouilles mortelles de Louis XVI et de Marie-Antoinette dans la chapelle de Saint-Denis, est placé au-dessus du porche intérieur. A droite et à gauche de l'autel en marbre blanc, incrusté de

brouze doré, on voil deux groupes en marbre : le premier, sculpté par Bosio, représente l'applicées du roi Louis XVI je second, execute par M. Gortot, représente la reine Marie-Autoinette implorant les secours de la religion. Au-dessous de la chapelle on a disposé une crypte voûtée dans laquelle un autel, en forme de tombeu, indiunte l'endroit méme do int reosé les restes du roi.

CHAPELE DU CLIMETÈRE DU PÉRE LACHAISE. Elle est située sur la partie la plus élevée de ce cimetière. Sa forme est un parallélogramme. Aux quatre antes est construire de l'édifice sont les pilastres dorques qui soutiement un entablement aécoré de modifions et de triglyphes. Sur les deux façades antérieures et postérieures de la chapelle, cet entablement est surmonté d'un fronton. Le jour pénètre par une ouverture pratiquée au milieu de la voite. Ge monument, destiné à la célébration de l'office des morts, a été construit sur les dessins de M. Codde, et inauguré au mois de novembre 180.

#### ETABLISSEMENTS CIVILS.

s'auxane de saint-scipite, situé sur la placeet auprès de l'églies Saint-Suipice, entre les rues Férou et du Doicl-Fer. La première pierre de cet diffice fut posée en 1830. L'architecture de ce batiment n'a rien de remarquable. Les constructions forment un paralièlogramme au centre duquel se trouve une vaste cour carrér, entourée d'une galerie couverte et en arcades. La façade qui celle se compose d'un corps principal avec un porche au milieu et de deux pavillons en saillie de chaque écôt. L'architecture des façades qui donnent sur la cour et des façades latérales extérieures est la même que celle de la façade orincipale. On vient d'y bâtir une chapelle.

LE FONT DES INVALIDES communique du quai de la Conférence au quai d'Orsai, au Gros-Caillou. Ce pout élégant, construit en 1825, sous la direction de MM. Vergez et Bayard, consiste en trois travées suspendues par des chalues de fer. Sa longueur est de 361 pieds. et sa largeur de 26.

LE PONT DE L'ARCHEVÈCHÈ, sur le bras gauche de la Seine, vis à vis la rue des Bernardins, communique du quai de l'Archevèché au quai de la Tournelle. Ce pont, formé de trois arches en pierres, a été achevé en novembre 1827, aux frais d'une compagnie qui y perçoit un droit de péage.

LE PONT D'ARCOLE, nomme avant 1830 pont de la Greve, est construit sur le bras droit de la Seine; il communique du quai Napoléon à la place de Greve. Il repose sur un pilier placé au milieu de la rivière; son plancher, presque horizontal, est supporté par des barres de ler. Ce pont ne sert qu'aux piétons.

MAISON DE FRANÇOIS I" AUX CHAMPS-ÉLYSÉES. Cél édifice, dont la construction date de 1572, offre un assex remarquable spécieme de l'architecture de la Renaissance. Il est situé aux Champs-Elysées, sur le Cours-la-Reine. Il était autrefois à Moret, dans la forêt de Fontainebleau, où il servait de rendes-vous de classey; mais il n'existait pas alors let qu'on le voit aujourd'huit; la partie qui forme la façade actuelle décorait l'intérieur d'une cour. En 1886, le gouvernement vendt cette maison à un amatteur, qui en fit transporter à



Paris les matériaux, et qui chargea M. Bret, architecte, de la reconstruire sur nouveau plan. Elle a deux diages. Aux quate nagles sont de petits pliastres couronnés de chapiteaux délitatement seulplés. Le rez-de-chaussée oftre des arcades, au-dessus desquelles règne une frise relanssée d'ornements et de médaillons qui représentent Marguerite, Anne de Bretagne, Diane de Toitiers, et les rois Louis XII, Henri II et François II. L'attique est orné de bas-reliefs qui figurent des génies portant des écissons aux armes de Franço, enlacés dans des guirlandes de Beurs et de fruits. On a attribué à Jean Goujon les sculptures qui décreur le gracieux monument.

mosricas. Sous la Restauration, il fut fondé quedques établissements de Bienfisience. La duchesse de Bourbon citabilé en 1849; rue de Babylone, nº 12, l'Hospie d'Emphén, crufermant 60 lits pour les hommes, et 60 lits pour les fernnes; M. Lepfrice dota un petit hospie qui porte son nom, rue saint-beminique, nº 4, et qui est destiné à 30 vicillaris, 18º Clâticautriant, l'Infranccie de Marie-Térère, nº d'Enfer, nº 86, pour des porters infirmes. Enfin on fonda en 1820, rue de l'Oursine, nº 25, au moyen de souscriptions, me Moison de Refiger de l'armoir pour l'extinction de la mendicité. L'Asité de la Procédime, rue du Cherche-Midi, date de 1821, Il fut destiné à recevoir des personnes d'un âge avancé.

THÉATRES. - Plusieurs théâtres furent bâtis sous les règnes de Louis XVIII et de Charles X. La salle actuelle de l'Académie Rouale de Musique a été élévée sur l'emplacement de l'hôtel Choiseul, rue Lepelletier, après l'assassinat du duc de Berry. Les travaux de cette salle provisoire, ouverte en 1820, ont été dirigés par M. Debret. - Le théâtre du Gumnase-Dramatique, ou Theâtre de Madame, boulevard Bonne-Nouvelle, nº 8, date de 1820; il a été fait sur les dessins de MM. Guerchy et Rougevin. La facade est décorée de six colonnes engagées. - Le théatre des Nouveautes, aujourd'hui du Vaudeville, place de la Bourse, occupe l'emplacement de l'ancien passage Feydeau, La troupe d'opéra comique y a joué de 1832 à 1810. - Le théâtre du Panorama-Dramatique, près du Petit-Lazary, s'est soutenu peu de temps et a été remplacé par une maison particulière. - Le théâtre Ventadour, qui est occupé aujourd'hui par la troupe italienne, a été construit sur les dessins de MM. Huvé et Guerchy; c'est un édifice isolé de tontes parts, orné de pilastres et surmonté d'un attique. Cette salle a porté, depuis 1830, les titres de théâtre Nautique et de théâtre de la Renaissance. -L'Ambiqu-Comique, bâti par MM. Stouff et Lecointe, houlevard Saint-Martin, a élé ouvert en 1828; la façade est assez élégante. - Le Cirque-Olympique, boulevard du Temple, où l'on joue des vaudevilles, des mélodrames et des pantomimes équestres, date de 1827. - Le théâtre du Luxembourg, rue de Madaine, était une petite salle où un paillasse, du nom de Bobineau, faisait la parade et où l'on donnait des pantomimes. - Enfin le Theâtre Comte, passage Choiseul, a été fondé en 1826 par l'habile prestidigitateur dont il porte le nom. Les pièces y sont jouées par des enfants et pour des enfants,

MAICHÉS. — Les marchés établis sous la Restauration n'ont rien de remarquible. Je citerai le *Marché au beurre* (1822), dans les dépendances de la Halle des Innocents; la *Halle aux paissons* (1822, qui occupe l'emplacement de l'aurien pilori, emplacement appelé Carreau de la Halle; et le Warché des Carnes (1818), place Maubert.

PASSAGES. — Sous la Restauration on a chiffé les plus beaux passages, ou rues couvertes, que l'ou trunve à Paris. Dipl, en 1790, on avait bût les passages du Caire et en 1808 la galerie Belorme. Le passage des Panorames est aussi l'un des plus anciens. — Les Galeries de l'Opério datent de 1821/10 Golerie Virénue et le passage l'orto-Podat, qui porte le nom de deux chareutiers qui l'ont fait elever, ont été baiss en 1823; le Passage Harri IV '1823), et la Galerie Liffitte (RESS sont mol construits et mal décorées. Parmi les plus beaux il faut citer, la Galerie Colbert (1828), et le Passage Choiseut (1827). — La Galerie Vendome remonte aussi à 1828,

# PARIS SOUS LOUIS-PHILIPPE I".

Les premières amées qui suivireul l'avénement de Louis-Philippe au trône, uvent marquées par des émeutes et des insurrections, qui jetérent la perturbation dans les affaires, et coûtérent la vie à un grand nombre de citoyens. — Un des premièrs actes du nouveau gouvernement fut la réorganisation de la garde nationale de Paris, licencie par le ministère de Villele, Le 9 août, le roi, accompagné du général Lafayette et d'un brillant état-major, passa en revue, au Champ de Mars, les fégions de la milite citoyeune et leur fit distribuer des drapeaux, au milite d'un enthousisme général.

Quatre ministres de Charles N, MM. de Poligiare, de Peyronned, de Chandelanze de Goeron-Insmitie, avaient dei arrelés et enfermies dans le donjon de Vincennes. Pendant que leur procès s'instruisait, le bruit se repandit que la Cour des pairs était disposée à les traiter avec indulgeure et qu'ils ne paieraient pas de leur tels es desairses de la révolution de Juliel, d'esastres dont toute la responsabilité leur appartenait. Des baudes d'hommes du peuple parcournrent les rues, demandat la mort des ministers : les rassemblements, repossés de la place du Palais-Hoyal, se portérent à Vincennes; ià, le commandant du fort, le général Daumesnil, siguifia courageusement à la foule que, si elle tentait de passer outre, il ferialt sauter le doujon. Les émeutiers reculèrent devant une déclaration si vigoureuse, regagiérent Paris, envairient de nouveau la place du Palais-Royal, où lis furent disperses par la garde nationales.

Les cs-ministres avaient été transferes, le 10 décembre, à la prison du Petil-Laxemboug, Le gouvernement, redouant quedques mouvements populaires, publia un ordre du jour, pour enjoindre aux gardes nationaux de ne point quitter leur uniforme à partir du 11 décembre. Le 13, le procès des ministres s'ouvrit à la cour des briars. Tant que durérent les édobst, if) eut, autour du palais un grand déploiement de force armée. Le 21 décembre, le procès se terminait, et l'on recondussint furièment les ex-ministres au cleitena de Vincemes. A cette nouvelle, des rassemblements tumultuen xe montrent sur tous les points de la capitale; et la foule se précipile dans la cour du Laxembourg





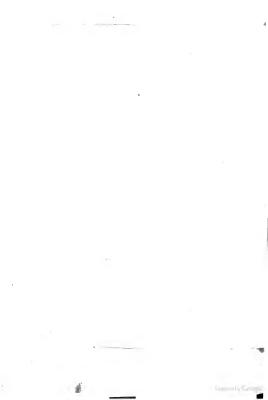







FELLICE LE LA MADELEINE.

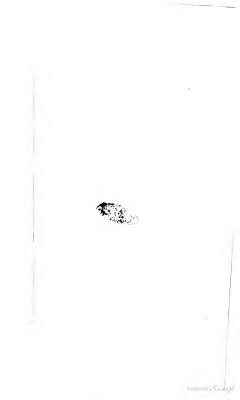

en criant; Mort aux Ministre; l'Opendant les troupes et la garde nationale tinrent lété à l'émeute et parviurent à la comprimer. Le soir de ce même jour, le jugement qui condamnaît les ministres à la prison perpétuelle fint rendu. La nuit, des feux furent allumés dans les rucs et sur les places publiques; des postes nombreux maintiriente l'Ordre. Le fendemain, il y eut encore des démonstrations populaires et des protestations contre l'arrêt, trouvé trop etément, de la Cour des Pairs; mais le gouvernement avait pris des mesures; et l'insurrection, qu'on avait vue près d'évelater, fui contenue rigornressement.

Le 1 skévriert Sti cliait l'amiversaire de la mort du due de Berry : les l'ajtimistes résolureut de faire céclèrer un servier enigieure commémoratif. La cévimonie eut lieu à Saint-Germain. On sut bientôt dans le public que les partisans de la monarchie decline avaient saisi evtle oceasion pour faire des démonstrations politiques en faveur du due de Bordeaux. Le peuple se porta en fouci à Saint-Germain-l'Auxerrois, puis mit au pillage l'église et le prestytère. Le lendemain les mêmes dévastateurs se rendierne là l'Archevéche ét de démoltrent presque de fond en conduct; les meultes furent bries, les objets d'art détruits et les ibrres de la bibliothèque jetés, à la Seine, Quedques détachements de gardes nationoux s'étaient reunis à Notre-Dame; mais ils furent impuissants à arrêter le désordre. En même temps on effeça les fleurs de lis sur tous les monuments et on abatil les erois sur toutes les rejliess de la expilale.

Presque chaque mois était marqué par quelque émeute. Le 16 avril, à l'oceasion de la distribution de la revita de Julièr, un foulde furieus evait cevadri la place Vendome, d'où elle fut chassée par le général Lobau nu moyen de oponges à inendie. Le 14 julièr, les républicains essayèrent de plante un arbre de la liberté sur la place de la fastimac, il ifaltut l'intervention des soldats pour empécher la misé à exécución de la displace de la fastimac, il ifaltut l'intervention des soldats pour empécher la misé à exécución de la displace de la fastimac, il intervention des soldats pur empécher la misé à carecturión de la fastimac de la fastimac de la displace de la visit de surprise mençants; le lendemain on essaya d'élever dels barriendes et l'on pilla des magasins d'armuriers; mais cette émeute n'eut pas de suites désastreuses.

En 1822 la tranquilité publique fut compromise eucore plus gravement que rannée précédente. Le 4 janvier, vers les einq heures du soir, on entendit tout à coup sommer beourdond el a cathédrale; éctait un appet d'insurrection; les individus qui venaient de faire ce sinistre appet furent arréée sur-le-champ; en même temps les gardes sumiéripaux éciganient un incendie qui, s'il et du pus developper, allait détruire un des monuments les plus vénérés et les plus remarqualles de la reaintle.

mo, en de fausses, clefs qu'ils s'étaient procurrées, et d'enlever la famille royale, à la faveur du tunuille que ferrait nattre leur présence. Les ches svoués du complot, à la tête desquels se trouvait un ouvrier du nom de Poncelet, se réunirent popole, à la tête desquels se trouvait un ouvrier du nom de Poncelet, se réunirent ce journémen, pour se concetter, che cur un restaurateur de la ruede Prouvaires. Ce st là qu'its furent arrêès, il s'était formé quelques rassemblements qui furent tactiennent discorrésés.

Sur la lin du mois de mars, il éclata à Paris un fléau non moins terrible que la guerre civile. Un cas de cholera-morbus fut constaté sur un individu qui habitait la rue Mazarine, L'épidemie se developpa, avec une rapidité et une force extraordinaires, dans les quartiers Saint-Antoine, Saint-Jacques et Saint-Honoré, et bientôt envahit la ville entière. Toute la population était frappée de terreur. La municipalité s'occupa d'assainir les quartiers populeux , refit le pavage des rues, et multiplia les borges-fontaines. Les victimes du fléau augmentant continuellement, on établit des ambulances et des bureaux de secours auxquels étaient attachés des médecins et des pharmaciens. Les gens riches, les députés et les pairs de France avaient quitté Paris : la famille royale resta au palais, et donna l'exemple du courage. On fit courir le bruit que le choléra avait pour cause des empoisonnements publics : les gens du peuple, dans leur grossière et brutale ignorance, massacrèrent plusieurs personnes qu'ils soupçonnaient, sur les apparences les plus futiles, d'être les auteurs de ces prétendus empoisonnements. Le cholèra sevit pendant 189 jours, et le chiffre des décès s'élèva quelquefois jusqu'à 1,100 par jour. Les documents officiels portent à 18,000 le nombre des victimes de cet épouvantable fléau.

Les funérailles du général Lamarque, un des représentants les plus éloquents du parti démocratique à la chambre des Députés, furent l'occasion de l'insurrection la plus terrible et la plus sanglante qu'ait eu à combattre la royauté de Juillet. Le 5 juin était le jour où l'on devait rendre les derniers honneurs à l'illustre général. Tous les membres des sociétés secrètes et les écoles s'étaient réunis pour cette solennité. Une foule immense encombrait la rue Saint-Honoré où ctait située la maison mortuaire. Des jeunes gens s'attelèrent au char funèbre ; le cortége traversa la longue ligue des boulevards au milieu des cris et du tumulte, et s'arrêta non loin du pont d'Austerlitz. On avait préparé dans ce lieu une estrade d'où furent prononcés plusieurs discours. Bientôt une lutte entre les troupes et les insurgès s'engagea sur le boulevard Bourdon et se propagea ranidement sur tous les points de la capitale. Les républicains élevèrent en hâte des barricades et s'emparèrent des postes principaux. La rue Saint-Martin devint le centre de leurs opérations; le soir ils regardaient déjà le succès comme presque certain. Mais le gouvernement lit venir des régiments de Saint-Denis et de Courbevoie, et appela à son aide la garde nationale de la banlieue; pendant la nuit la plupart des postes occupés par les insurgés furent repris. Les affaires les plus meutrières eurent lieu vers le passage du Saumon et près du l'etit-Pout de l'Hôtel-Dieu. Le lendemain, 6 juin, les lanciers dégagérent la Porte Saint-Martin, et bientôt la circulation fut libre sur les boulevards, depuis la Madeleine jusqu'à la Bastille. Soixante insurgés postés au cloître Saint-Méry et défendus par d'émisses barricades, soutinrent avec un courage désespéré, pendant



une grande partie de la journée, l'assout de la garde nationale et de la troupe de ligac. Vers les quatre beures, le gouvernement flit ataquer les barrieades les de la course de la course de canon, et ne tarda pas à être maître du fiver de l'insurrection. Lo leudemain tut le leudemain tut de s'ait retrié dans l'ardre, le ministère mit Paris en état de siège; mais l'Hiégalité de cette mesure fut solemellement recomme dans un arrêt mémorable rendu par la Cour de cassation.

Le 19 novembre 1833, le roi serendait à cheval au Palais-Bourhon, pour ouvrir la session des deux chambres. Au moment où il arrivait à l'entré du Pont-Royal, on entendit la détonation d'une arme à feu; on venait d'attenter à la vie du roi; le coup n'atteignit personne, et, à la faveur du tumulle, l'assassin échappa à la vindicte publique.

Pendant l'année 1834, la tranquilité publique de la capitale fut encore truublée par des buttes sanglantes, engagées entre le parti démorcique et le gouvernement. Une loi vensit d'être promutguée contre les associations joilitques. Les républicains, forcès dans leur dernier retranchement, résolurent de tenter encore la fortune. Les chefs de la Société des droits de l'Houme organisèrent une insurrection qui cétala le 13 avril au soir. Les rues citraites du quariter saint-Martin devirrent encore le théatre de la querre civile. Phoisseris barricades avaient été élevies; mais la force armée s'en empara assez facilement. Le lendamin les insurgés furrent complétement dispersés; je plus terrible épisade de cette tutte se passa dans la maison portant le 10-12, rue l'ranstonain. Presque tons les habitants de cette maion furent massacrés par les solidats.

L'anniversaire des Journées de Juillet est tristement célèbre par un des plus alfreux attentats dont l'Histoire de Paris fasse mention. Le 28 juillet 1835, le roi passait la revuo générale de la garde nationale et des troupes de la garnison. rangée en deux haies le long des boulevards. Le roi accompagné des princes et d'un nombreux état-major, était arrivé à la hauteur du Jardin Turc ; tout à coup une détonation semblable à un feu de peloton se fait entendre, et le maréchal Mortier, le général Lachasse de Vérigny, le capitaine de Vilatte, le colonel Raffé, M. Rieussec, et d'autres personnes tombent baignés dans leur sang ; le roi n'avait pas été atteint ; il conserva ce sang-froid qui caractérise les âmes fortement trempées, et put continuer sa marche vers la Bastille. Le coup était parti d'une fenètre de la maison portant le nº 50, sur le boulevard du Temple; les agents de police pénètrèrent dans cette maison et y trouvèrent la machine, composée de 25 canons de fusil, qui venait de répandre la mort dans le cortége du roi. Bientôt l'auteur de ce crime, Fieschi, fut arrêté. Jugé plus tard par la cour des Pairs, il fut, avec deux de ses complices, Pepin et Morey, condamné à mort, Le 15 février 1836, tous les trois furent exécutés près la barrière Saint-Jacques, Le 5 août on avait cétébre, à l'église Saint-Paul, des funérailles pompenses en l'honneur des victimes de l'attentat, qui furent inhumés dans la chapelle des Invalides.

Les années suivantes furent marquées par des événements moins importants Je mentionnerai seulement l'attentat d'Ailbaud qui, le 25 juin 1836, au moment où la voiture de Louis-Philippe tournait le guichet du Pont-Royal, tira sur le roi avec un fusil-canne: heureusement le coup n'atteignit personne. L'assassin fut arrêté, condamné par la cour des Pairs, le 9 juillet, et exécuté le 11 du même mois.

Le 14 juin de l'année suivante la princesse Hélène de Mecklembourg-Sekwerin, mariée au du d'Ordènea, faisai son entrée à Paris, A cette occasion 19 yeut, sur tous les points de la ville, des réjouissances publiques. Ces fêtes se terminrent par un d'éprotable accident. Une foute immense se pressait au Champ de Mars pour assister à une représentation de la prise de la cidatelle d'Auvers par l'armée française : après les pecketels, fai multiude é-catasax vers les issues trop étroites de la place, et, dans la mélée, plusieurs personnes périrent, étouffées ou éranées.

Le 1er avril 1839 il v eut dans Paris des rassemblements qui furent promptement dissipés par quelques charges de cavalerie. Mais dans le mois de mai suivant, éclata une lentative d'insurrection dont les suites furent beauconp plus graves. Les républicains les plus dévoués à leurs opinions avaient formé, en 1836, une société secrète, dite des Saisons. Au nombre de mille environ, ils attendaient une occasion favorable pour soulever Paris et essayer de renverser le gouvernement. L'anarchie qui régnait, au mois de mai 1839, dans le camp ministériel, leur parut devoir venir en aide à teurs projets. Le 12 mai fut le jour choisi par les principaux chefs de la Société des Suisons, Barbès, Blanqui et Martin Bernard, pour engager la lutte. Ce jour-là, à trois heures et demie, les sectionnaires étaient rassemblés dans la rue Bourg-l'Abbé; des armes et des munitions leur avaient été distribuées. Barbès, à la tête d'une colonne, passe les ponts, enlève le poste du Palais de Justice, de là se dirige sur l'Hôtel-de-Ville, et s'empare du poste de la place Saint-Jean. Bientôt les insurgés, gagnant le quartier Saint-Martin, élèvent trois barricades dans la rue Grenétat, Trop peu nombreux pour pouvoir opposer une longue résistance à la force armée, plusieurs des sectionnaires furent tués, d'autres furent faits prisonniers. Telle a été la dernière tentative à main armée que le parti démocratique ait faite pour le triomphe de ses doetrines; c'est aussi le dernier événement important que nous présente l'Histoire de Paris, depuis l'avénement au trône du due d'Orléans.

ÉTAT DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS SOUS LE RÉGNE DE LOUIS-PHILAPPE.

Bien que la tranquilité publique ait cété souvent (troublée par des émeutes et des insurrections, on ue peut se roisser à reconnaître que la ville de Paris n'ait continué à s'avancer dans la voie de prospérité que fui avait ouverte la Restauration. Pendant la période de quince ans que nous venons de parcourir, que foule d'Itommes distinguées ont cultivé les sciences, les lettres et les arts, avec autant d'étant qu'à aucune autre époque de l'histoire, le "n'entreprondrait pas de faire connaître tous les ouvrages éminents qui ontété publiés dans ces derniers temps n'el producte les noms de tous les érévraits qu'ont été en possession de la faveur publique : sur de telles matières, les contemporains ne sont jamais considérès comme des juges en d'entier ressort. Je me borrent à dire que la plujart des hommes, dont les dévolts avaient eu du retentissement sous la Restauration, aurent contribied à libistre le réque de Louis-Philipine. Des syants d'un offre elevé, comme MJ. de Blainville, J. Gooffroy Saint-Ilhiaire, Élie de Beaumonit Dumas, Pelouze, Benapult, Leverirer, Lionville el Brongniart marchent dignement sur les traces des Cuvier, des Gay-Lussae et des Yauquelin. A côté de MJL de Lamartine, Casimir de Lavigne et Vicior Hugo, nous avons vu se developper le Latent poétique de MJ. Alfred de Musset, A. Barbier et Sainte-Bedeve-Les romans de MJL de Balzac, G. Sand, Soulié, Alex. Dumas, J. Janin et Eug. Sue, ont cité souvent accueillis par le pubble avee une faveur marquet.

Les travaux historiques de MM. Augustin et Amédée Thierry, de MM. Michelet, Mignet, II. Martin, Vitet, Beugnot, se font remarquer à la fois par des idées larges et une érudition patiente et ingénieuse. - L'histoire contemporaine a été abordée avec un grand bonheur et un succès mérité par MM. Thiers, dans son Histoire du Consulat et de l'Empire, dans les divers ouvrages de M. de Lacretelle, dans l'Histoire des Deux Restaurations, de M. Vaulabelle, et l'Histoire de Dix Ans. de M. Louis Blanc, Le pamphlet politique auguel P.-L. Courrier avait donné tant d'éclat sous la Restauration, est resté une arme redoutable entre les mains de M. de Cormenin qui s'était, du reste, fait connaître déjà par de sérieux traités sur le droit administratif, MM, Burnouf, Stanislas Julien, Etienne de Quatremère, Raynaud, Bazin, etc., ont fait faire de nouveaux progrès aux études philologiques. Grace aux travaux de MM. Champollion, Ch. Lenormant, Littré, Letronne, Ch. Magnin, de Saulcy, etc., la science archéologique, complément nécessaire des belles et fécondes recherches dont l'Histoire des civilisations antiques a été l'objet, a pris de nouveaux développements et donné des résultats pleins d'intérêt. La philosophie a produit des œuvres remarquables, parmi lesquelles on peut citer les livres les plus récents de MM. Cousin, de Rémusat, Jouffroy, de La Mennais, Ravaisson, Pierre Leroux, etc. A côté des Écoles, dites Socialistes, dont il est inutile d'essayer ici une appréciation, les sciences morales et politiques out trouvé de dignes interprêtes, tels que MM. Dunoyer, Passy, Rossi, Blanqui, C. Reybaud, Faucher, Proudhon, etc.

Les artistes ont mainteuu la France au rang élevé qu'elle occupait en Europe depuis deux siccles. Aux noms que nous avons signales et qui citatent déje connus aous la Itestauration, nous pouvons ajouter ceux de plusieurs peintres distingés : ainsi, outer Mu. Belroche, L. Coniet, Egg. Delacroix, H. Vernet, Ary Scieller, on peut citer MM. Flandrin, Buochot, Couler, Champmartiu, Grégor, Alaux, etc., pour la peinture d'histoire. MM. Afferd et Tony Johannot, Decamps, Charlet, Diaz, Bellanger, Baffel, C. Roqueplan, Eug. Lamy, Robert Tleury, Meissonnier, Leleux, pour la peinture de geare; MM. Isabey et Codin pour les marines; MM. Marilhat, 1. hupré et Cabal pour les esqu'aux et de la pour les marines; MM. Amilhat, 1. hupré et Cabal pour les esqu'aux et peut de la pour les seulpuire, exécutés dans ces derniers temps, sont dus au ciseau de MM. Pradier, Baryc, Lemaire, Jouffroy, Marcchetti, Ant. Moine, Rude, etc. Notre Ecole de gravure se glorifie avec raison des productions de MM. Desnoyers, II. Dupont, Foster, Mercuri, Calamatta, Richomme, Cousin, etc.

Enfin les compositeurs de musique qui ont obtenu en France des succès du-

rables, ne sont pas nombreux; nous ne pouvons guéres mentionner que MM. Auber, Halevy, Meyerbeer, Hérold et Ad. Adam.

Notre époque, on le voil, o'aura rien à envier aux siècles précèdents; Jamais les diverses harnées des connisionnes luminones non été cultivées avec une plus louable ardeur par une foule d'hommes éminents. Depuis longtemps Paris est regardé, avec mison, comme le ceutre de la civilisation moderne, et comme le foyer intelleute doi es sent élaborrées les découvertes les plus importantes pour le progrès des sciences et de l'industrie. C'est là ce qui a fait la gloire de cette-ville; et ette gloire, nous en somme sûr, peu la manquera pas dans l'avenir.

### INSTITUTIONS ET MONUMENTS.

L'administration municipale, depuis quinze ans, a plus fait pour l'assainissement et les embellissements de Paris, que toutes les administrations qui l'ont précédée. Le pavage des rues en chaussées bombées, l'établissement de larges trottoirs sur les deux côtés de presque toutes les voies publiques , la construction de nombreux égouts souterrains, les plantations d'arbres faites le long des quais et sur plusieurs places ; l'aménagement d'un énorme volume d'eau distribué dans tous les quartiers, au moyen des hornes-fontaines, l'éclairage au gaz devenu à peu près général, ont pour ainsi dire change la physionomie de Paris. A nucime évoque on n'a vir bâtir sur tous les points de la ville un aussi grand nombre de maisons solides et clégantes. Pendant que des quartiers nouveaux s'elevaient dans la partie sententrionale de Paris, les quais, depuis le Louvre jusqu'à la place Mazas, ont été élargis, nivelés et refaits de fond en comble; le quai Saint-Bernard a également été rebâti, ainsi que le quai des Grands-Degrés. La place de la Concorde, véritable cloaque pendant les saisons pluvieuses, a été décorée avec luxe, et les Champs Élysees éclairés au gaz, munis de trottoirs, ornés de jolies constructions, sont devenus une des promenades les plus belles et les plus suivies de la capitale. Le Pont-Neuf, le pont de la Tournelle, le pont de la Cité et le pont Royal, ont subi d'importantes restaurations. D'autres voics utiles de communication ont été ouvertes sur les deux rives de la Scine, au moyen de plusieurs ponts nouveaux, ceux du Carrousel, de Louis-Philippe, de Constantine et de Bercy. Tous les monuments commencés sous l'Empire et la Restauration out été acheves ; tels sout l'Arc de l'Étoile, la Madeleine, le palais du quai d'Orsay, le palais des Beaux-Arts, les églises Notre-Dame-de-Lorrette, Saint-Louis-au-Marais, Bonne-Nouvelle, Saint-Vincent-de-Paul ; la plupart des autres églises ont été restaurées et enrichies de peintures ; enfin il n'y a peut-être pas un édifice public qui n'ait été l'objet de travaux importants. Nous avons dejà indiqué ce qu'on a fait ou ce que l'on fait pour l'Hôtel-de-Ville, le Palais de Justice, le Palais du Luxembourg, l'Observatoire, l'Hôtel-Dicu, la Chambre des Députés, le l'anthéon, le Palais Royal, le Louvre, etc. Quant aux constructions nouvelles, qui datent du règne de Louis-Philippe, ie vais leur consacrer une notice speciale.

ÉGLISE DE LA MADELEINE. On sait que les travaux de cette église, commen-

eès en 1764, sur les plans de Constant d'Ivri, modifiés en 1777 par Tarchitecte Cuturre, et abandones peniant la révolutin, net met reprisen 1863, aux term; se d'un décret de Xapoléon, daté du camp Impérial de Posen. L'empereur, à la suite d'un concours, auquel prirent part quatre vingt douze architectes, churges Pierre Vignon de transformer le monument, depuis si longtemps commencé, en un Tempte de la Gloire, décilé aux soldaits de la grande armée. La Restauration trouva le temple insachevé et décidir, qu'il serait rendu à sa destination primitive. Ceptendant il est juste de dire que les travaux les plus considérables ont été occetés depuis la révolution de guillet. L'église de la Madécieu, gout la coastruction fut si souvent interrompue par les événements politiques, a été estrevés sous la direction de M. Iuve; et enfin inaugreé et 94 iuflet 1852.

Ge moument présente à l'extérieur le caractère et les formes architecturrès d'un temple antique. Cest un vaste parallèlogramme entouré de colones d'ordre corinthien (1). Les colonnes des péristyles sont ornées de enunelures et couronnées de chapiteux seulpés avec une certaine élégance. Les entire-colonnéments laissent voir 30 grandes statues de saints placées dans des nieltes pratiquées dans les murs de la cella, sans les portiques. Autour de l'édifice règne une frise ornée d'anges, de médalilons et de guirandes d'une exécution commune. Le portique du nord est surmonté d'un fronton encore sans seulpture. San le franton antérieur, on renarque une grande composition due au talent de M. Lemaire. L'artiste a représenté le Clirist debout, ayant à ses pieds Madieire repentante. Al adroite et à la guende de ce groupe principal soul figurés sous une forme allégarique, d'un côté les Vices repoussès par un ange vengeur, de l'autre, les Vertus amentées par l'ange de la Résurrection. Les portes d'entrée sont en bronze fondu eiséé. Sur leurs compartiments, M. Triquetti à setable er celle d'is suites realités aux commandements de Dieu.

L'intérieur de l'égise, divisé en trois travées, reçoit la lumière par troi soupoles surbissèes qu'on ne peut aprecevoir du dehors. Les pendentifs de escoupoles sont relauseis de bas reliefs représentant les douze Apôtres, exécutés par MJ. Roman, Forquier et Pratiier. La volte en hereau du vestibule offre en bas retief la Fúi, l'Espérance et la Chertié, par MJ. Guersant, Lequin et le ra. Le long des nurs, revêtus de placeges de marbre, MJ. Guersant, Lequin et les long des nurs, revêtus de placeges de marbre, sont placeés de peties chapelles ornées de columnes d'ordre ionique. Les autiets de ces chapelles sont surmoniés de niches dans lesquelles on a place des statues de MJ. Barrye, Braser, Scurre, Duret et Raggit. Laboide, dout la voite en cul de forne est décorée d'une belle picinture de N. Zégiger, représentant l'Histoire du Christianisme, est ornée aussi de colonnes ioniques, et de figures de saints petites par M. Baverat. Six grands tableaux, ouvrages de MJA. Abel de Pujol, Couder, Signal, Léon Cogniet, Schnetz et Bametol, contribuent à l'aroment inférieur de l'édifice. Les deux bénitiers, de M. Antonin Moine, sont d'une enmposition très-éégante. Dans la chapelle du mariage à d'orlice en entrant, on voit un crouve en marbre du

<sup>(</sup>i) Lédiffe et diveloppe du sud un nord sur une honqueur de 10 mètres 20 centimètres au largeur et de 21 mètres 40 centimètres, et a hanteur, menoré sons les coupées est de 30 mètres 40 centimètres. On compte hait colonnes aux charenc des faces antérienres et postérieures , et dixhilt sur chacenc des côtes; etles on 10 mètres de la sut.

Mariage de la Vierge, par M. Pradier; dans la chapelle du Baptême, à gauche en entrant, on a placé le Baptême du Christ, par M. Rude; enfin, le maltre-autel offre un vaste groupe en marbre, sculpté par M. Marochetti, et représentant la Ravissement de la Madeleine.

L'église dont je parle, avec ses décorations de dorures, de marbres, de peintures et de statues, et son buffet d'orgues, est un des monuments, sinon les plus beaux, du moins les plus somptueux de la capitale.

MUSÉES DU LOUVES. Aux riches collections de tableaux et de statues antiques qui existaient déjà depuis longtemps au Louvre, on a réuni successivement plusieurs musées nouveaux, qui offrent un vif intérêt pour l'histoire de l'art.

Nous ne reviendrous pas sur la description dejà finite de l'ancienne gaterie dat latheux et du solan carré qui la précidie. Le grand escalier, par lequel on sarrive d'un côté à co salon carré, de l'autre, à la galerie l'Apolion, a été décoré de peintures et de sculptures, qui sont l'euvere de plusieurs artistes. Les placification stit été peints par MM. Aled le Pujol et Meynier. Des deux côtées du grand escalier, se trouvent des bas-reliefs en marbre, exécutés par MM. Guersant, Laitié, Guillois et Calilloset.

Entre la galerie d'Apollon et les nouveaux musées s'ouvent trois grandes asaller : la première est connue sous le nond esette rendez por y appeé un beau vase, quelques statues antiques, et les bustes de plusieurs artistes modernes; la seconde, dile saite des antières et objets précieux, offre une foule d'ouvragée de bronce, d'or, d'argent, de luque, de pièrres dures; coupes, livres, ébasses, boltes, coffreis, ostessoirs, miroirs du moyen âge ou de la Renalssance, remarquables par leur provenance, leur antiquié bu oleur mérite sous le rapport de l'art. On voit encore dans cette saite la statue en argent d'Henri V enfancée par le baron Rosio. Enfin, dans la saité als espet chemistes, on a disposé les copies des fresques les plus celèbres exécutées au Vatican par l'aphact. La coupole de la première saile et le plafond de la secondo ont éée points par MM. Blondel, Couder et Mauzaises, qui y ont reproduit divers sujets allégories: les quatres éfikancts, les arres, les seriences, le commerce et la garres, etc.

Muste de Peintres fraequi. On arrive à ce musée par la salle dile des espetidasutéest, dont ous venons de parlet. Il occupe neuf grandes adles, dans l'aile méridionale du Louvre, et contilent les Year des Pests de France, de J. Vernet, Histoire de seinte Bruno, par Lesueur, et les tableaux de plusieurs peintres des xvine et xix: siècle. La salle du milieu renferme divers objets d'art i des meubles curieux, tels que chalses, stalles, armoires, coffrets, bahuts, des vases, des émaux, etc. Ces neufs salles sont décorcés de plafonds et de voussures, sur lesquets sont peints divers sujets relatifs, pour la plupart, à l'histoire de l'arte n'France. Ainsi, dans la première salle, M. Ataux a représentile le Poussin requ par Louls XIII; dans la troisème salle, M. Eugène Deveria a figuré, sur le plafond, le Pujet présentant à Louis XIV le groupe do Ailion de Crotone, et il a rappelé, dans les cadres des voussures, les principaux monuments élevés sous lo règne du grand rol. La ciquigitime et la sixième seile sont crorés de peintures scéculées par MM. Héim et l'ragoard, et retraçent les faits remarquables de la vie de Francière r'anisi que les proprès de sar taus sucisième siècle. Le platood de la septième salle, peint par M. Schnetz, représente Charlemagne recevant, des maiss dus sexunt Aleuin, des livres manuscrist. Dans la dernière salle, des peintures, dues au pinceau de M. Léon Cogniel, consacrent le souvenir de l'expétition d'Egypte, dirigée par Bonaparte; et entil, sur deux autres plafonds, MM. Steuben et Drolling ont représenté, le premier, la bataile d'Ivry, et le second. Louis XII sassistant aux états enferaux de Tours.

Musée des outiquités égyptiennes, grecquez et rounaires. Il comprend neuf sailles parallèles à celles dont je viens de parler, et placées dans l'aile méridionale du Louvre, du côté de la cour intérieure. Ces neuf sailles, comme les précédenles, sont décorée de pénfures. On y voit deux pladout peints par le baron Gros et représentant des sujets allégoriques; on y remarque anssi des compositions exécutées par Mu. Horace Vernet, Abel de Pujol, Pioct, Vinchon, Gosse, Meynicr, Ileim et Fragonard, lans la première salle se trouve une des œuvres les plus estimées de M. Ingres, I purdèces et Homère.

Le musée égyptien occupe les cinq demières salles; il renferme une magnique collection d'objets curieva, djings se lo totle l'attention des savants, et pleins d'intérêt pour lous ceux qui voulent se faire une tière de la vielle civilisation égyptienne. On y trouve reunies les images des nombreuses ditinités de l'Egypte, classées suivant le rang qu'elles occupient dans la hiérarchie théogonique : les amulettes, les objets qui ont servi au eulte publie et au culte privé, les scrabées portant des images ou des légendes, les bijoux, les parrexs, les objets d'habillement et de toilette, les productions de l'art et celles de l'industrie. D'autres parties du musée confinent tous les objets relatifs à l'embaumement des corps; d'autres enfin présentent un assez grand nombre de mauserils, sur paptress, en caractères hémoglyphiques ou en caractères grees.

Les salles, précédant le musée égyptien, renferment des antiquités grecques et romaines. Dans ecte riche collection figurent beaucoup d'objets provenant des fouilles de Pompét et d'Herculanum, et une grande quantité de vasse circusque, d'un travail admirable. Enfin deux de ces salles offrent d'admirables spécimens de l'art Céramique, à l'époque de la Renaissance, et des émaux magnifiques.

Silles historiques du Louver. Ces salles, que Louis-Philippe vient de faire restaurer, et qui ont été habitées prabiseurs de nos rois, sont situées dans l'aile orientale du Louver, derrière la Colomnéa. Elles séparent le Musée égoptien du Musée espopado, La pièce de llentil les décorée dans le goid de la Remissance; sur les frises et les panneaux de bois ciséel se retrouvent le chiffre du roi, le roissant, la devise, l'image de la duchesse de Valentinois sous les traits de Biane. Les portes en chène sont ornées de bas-relies rehaussés d'or ; des armes, des trophèses, rehaussent la voule, et sur des écassons on il le millésime de 15:9s. La salle qui suit est entourée de boiseries dorées, comme dans la salle de 15:ni l. Ceta la chambré à coucher de l'elent j', l'elle porte sur des panneaux dorés la date de sa construction, 16:03. Dans le platout règne une frèse autour de laquelle sont seulytés en bas-créif des genies, des victoires et des groupes de soldats vaincus. Au-dessus s'élère une leigère compole, où, dans les ornents, on retameure les emblémes de la rouvaite et les fleurs de les de la Mission de Bourbon entourées de branches de lauriers, C'est sous l'aleove de cette chambre, dont le dais est orné d'arabesques, que fut déposé: Henri IV, mort sous le couteau de Ravaille. Dans une autre des salles du Louvre ent été transportées les boiseries, les plafonds et les panneaux qui décoraient la chambre du château de Vincennes, Irabilée par Anne d'Aufriche; dans les eaissons du plafond on remarque des pentures exéculées par Vouet.

Music des tubleaux de l'Ecole supagnole. Ce musée occupe environ la molité de la galerie orientale du Louvre, dile gulerie de la colonande. Il se compose de 103 tableaux de l'Ecole espagnole, et de 51 tableaux de plusieurs maltres étrangres à l'Espagne. Parmi les premiers, ou compte cenviron 23 ouvrages de Ribeira; d'Il Espagnolet, 3 de Velsaque de Silva et 12 de son Ecole, 8 de Zubaran et 10 de Murillo, parmi lesquels se trouve un Christ offert au roi des Français par le chapitre de séville.

Muser navul. — Il se compose de douze salles situées au second étage dans l'alis espetatrionale du Louvre. Les principans objets qu'on remarque dans cute curieuse collection sont de nombreux modéles de constructions maritimes de toule grandeur et de tout genre, et en particulier des grands navires le Répaire, le Sphiner, (Droin, le Rieurly des modéles anciens et nouveaux de l'artillerie de marine, des plans en reilef des ports de Brest, de Cherbourg, de Toulon, de Lorivat et de Rochefort; enli nun grande quantité d'instruments nautiques. En entrant dans la première salle, on remarque une espèce d'obelisque formé de debris de navires. Ces debris, retrouves dans Il fele d'arni-form proviennent des deux frégates que commandait Lapeyrouse, Jors de sa malheureuse expédition. On a réuni dans cette même salle des vétements et des armes, produits industries des peuplades qui habitent la octe d'Afrique, l'Islande, le Grotoland, le nord de l'Amérique. Les lles de la mer de Sud et celles des mers de l'Inde. Plusieurs des salles de ce Nusée sont décorées de dessins de marine, quyerse de l'êrre Coannes, ancien ingénieur.

Music des dessins des grands malites, situé dans une partie de l'aile septenrionale du Louvre, et dans les salles destinées autrefois au Conseit d'Etal. Il renferme 1,298 dessins, dont 794 appartiennent à l'Ecole d'Italie, 222 aux Écoles allemande, flamande et hollandaise, et 372 à l'Ecole française. On y voit aussi des meubles précieux et plusieurs ouvrages de seulpture.

Musée de seulpture moderne ou Musée et Augouléane, situé au res de-chaussée de l'alie occidentale du Louves. On a réuni dans plusiours salles les plus excellents ouvrages de sculpture moderne que posséela la France, les Peux Etédeex, de Miéet-Auge, la Diane, de Jean-Coujon, les Frois Gréese, de Germain Pilon, le Milon de Crolous, du Puget, les modèles en plâtre de deux tombeaux espagnôts du temps de la Renaissance, etc.

Matie des Phitres, On a disposé dans une des salles du rez-de-chaussée de l'aile occidentale, au Louivre, des épreuves en platre, moulées sur les originaux, de énées-d'œuvres de sculpture antique, qui ont été exécutés par les artistes grees et romains et qui sont conservés dans les Musées de Florence, de Rome, de Londres et de Munich.

Musée Standish. Les tableaux et la bibliothèque dont se compose eette col-

BATEL FLUNG

HISTOIRE DE PARIS

630 d k te la 41 g di et pε Γŧ Çι to le m L Er de de

tic. im lar l'h cet

trirer les au

de len ves Piliber

l'ai de





lection ont été légués au roi, en 1838, par un riche Anglais, M. de Standish. On y compte environ deux cents tableaux, dont plusieurs sont signés du nom des artistes les plus estimés de la Grande-Bretagne.

Le terminerai cette notice sur les ouvrages d'art rassemblés dans le Louvre, en indiquant la reproduction en plâtre de la helle cheminée de Bruges. Elle occupe une salle du rez-de chaussée de l'alie méridionale. Enfui, on prépare des salles pour recevoir les bas-reliefs découverts récemment par M. Botta sur l'emplacement de Ninive.

MUSÉE DES THEUMES ET DE L'HOTEL DE CLUNY, situé rue des Mathurins-Saint-Jacques. - Il se compose en grande partie de la précieuse collection que M. du Sommerard avait travaillé pendant trente ans à former et qu'il transporta, en 1833, dans son habitation de l'hôtel de Cluny, bâti en 1505 par le cardinal d'Amboise. Acquise par le gouvernement en 1842, époque de la mort du savant archéologue, cette collection est devenue un intéressant musée d'antiquités nationales. On y trouve une fonle d'objets eurieux qui penvent servir à l'étude des arts du moven âge et de la Renaissance; on y remarque, entr'autres richesses, de magnifiques armes, des travaux remarquables de serrurerie et de menuiserie, de belles faïences de Flandre et d'Italie, d'élégantes poteries, œuvres de Bernard de Palissy, et des émaux d'une admirable conservation, D'autres obiets se rattachent à des souvenirs historiques, en même temps qu'ils offrent un grand intérêt, sous le rapport de l'art : nous eiterons par exemple les étriers que portait François I<sup>er</sup> à la bataille de Pavie, et l'échiquier en cristal, dit du roi saint Louis. - Ce beau musée archéologique occupe aujourd'hui la chapelle et huit ou dix salles de cet hôtel de Cluny ilont l'architecture offre un si heureux modèle du style de transition en honneur au commencement du xyr siècle. Pour donner plus d'extension à l'établissement nouveau, la ville de Paris a cédé gratuitement à l'État le palais des Thermes, curieux débris destanciennes constructions que Constance Chlore avait fait édifier au 15° siècle, Ces deux monuments contigus l'un à l'antre, l'hôtel de Cluny et le palais des Thermes, seront réunis par une galerie intermédiaire et formeront par cux-mêmes une des parlies les plus intéressantes peut-être du musee d'antiquités nationales.

MASE DUPLYTHEN, Il est situé rue de l'Ecole-de-Médecine, dans l'ancien récloric du couvent des Gordeliers, ainsi que son mon l'indique, il doit as fondation à l'illustre et savant Dupuytren qui, à cet effet, a l'égué une somme de deux cent mille frances à la l'aculté de Médecine de l'aris. Ce musée a été debit dans le but de présenter, reunis dans one vaste collection, tous les objets qui peuvent favoriser l'étude de l'anatomie pathologique. Il a été insuguré par Broussais, le 2 overwhre 1835.

MESEUR D'HISTORE NATURELE ET JAINEN DE DOI. — J'ai dôjà parté de l'origine de cet établissement, fondé sous le titre de Jardin Royal des Hertes Midistates, et destiné à favoriser les progrès de la botanique et de la chinic. Cet établissement s'acerul au delà de toute espérance, sous la direction successive de plusieurs illustres naturalistes, tels que Fagon, Tournefort, Schastien Vaillant, Bernard de Jussieu, Du Fay, et entin Bullon, autour duquel se groupaient Deschnaines, Daubenton, Macquer, Fourcrox's, Brongulart, Petil,

Portal, Vicq d'Azir, qui vinrent, chaeun à des degrés divers, apporter au Jantis da Roi de nouvelles richesses, et agrandir, par de remarquables travaux, l'utile fondation de Louis XIII. Depuis Buffon, une nouvelle génération de savants a continué cette œuvre, et le nom de Cavier est venu s'ajouter aux noms glorieux qui ont déjà jeté faut d'écits ure les sécinces naturelle.

Le Jardin du Roi, qui occupe une superlicie de 84 arpents, se divise en trois grandes parties désignées sous le nom de Jardin haut, Jardin bas et Vallée suisse. Le jardin has s'étend des bords de la Seine jusqu'aux galeries du Muséum; il est consacré à l'étude des végétaux et à leur culture. On y trouve : l'École de botanique où les plantes sont rangées par familles; l'École des arbres fruitiers et l'École de culture, destinées à offrir le modèle des diverses pratiques qu'on peut employer pour l'éducation et la multiplication des végétaux. Plus loin, quatre carrés sont réservés à la culture de plantes médicinales dont on fait aux pauvres une distribution gratuite. Pais vient l'Ecole des planles : usuelles, où sont rangées par ordre de propriétés, les plantes qui contribuent à la nourriture de l'homme; celles qui servent de fourrages, puis celles qui sont employées, par l'industrie, comme matière première. A la suite de l'Ecole des plantes usuelles, on voit des pépinières et des bosquets d'arbres de toute espèce; enfin, plus loin encore, dans des carrés creusés à dix pieds de profondeur, le Jardin des semis, destiné à conserver et à multiplier les productions végétales rénnies dans le Muséum et le Jardin de naturalisation, où l'on dépose, pendant l'été, les arbres et les arbustes qui ont passe l'hiver dans la serre tempérée.

Le Jardia host présente un terrain accidenté et n'est autre chose qu'un lieu de promenuela pittor-sque. Nes allées d'arbres verts, disposées en labyrin-the, condusient au sommet d'une cotline à peutes rapides, d'où le regard peut s'étendres sur une grande partice de Paris, et découvrir le donjon de Vincennes, le cours de la Seine et de la Marne et la plaine d'Ivry. En dessen dant sur l'une des peutes, un voit le fameux et magnitique cêtre du Liban, spunyorté par Bernard de Jussieu, et plus bas, une colonne de granit, monent funéraire eléver à la memoire du savant naturaiste laubenton.

Entre le jardin haut el le jardin bas se trouvent les serres rhaudes, élégantes constructions en fer, destinées à préserver des variations de la température, les végétaux dutropique. On y entretient en hiver une chaleur de douze degres. Les serres impéries, taltés depuis quarante ans, occupent une superficié environ 67 mètres de longueur sur 8 de largeur; la construction a 9 mètres de haut 0n ne la chauffe que forsque la température a fait descendre le thernomètre au-desous de zéro. Elle sert d'abri aux plantes et aux arbres provenant le Phinisphére bordai, de la terre de Diémen, de la Nouvelle Zélande.

La Valle usiase forme, dans le Jardin du Roi, la troisième des grandes divsions que nous avons indiquées plus haut. Cest la qu'on a transporté, en 1794, l'ancienne ménagerie, réunie dans le pare de Versailles par Louis XIV et ses et deux saccessours. Les fabriques qui servent de lognement aux animans présentent un aspect pittoresque et varié. Au centre de ces fabriques est une rotonde à mont avricon habitée art les caronas animans: l'échebnal. La girafie, les buf-







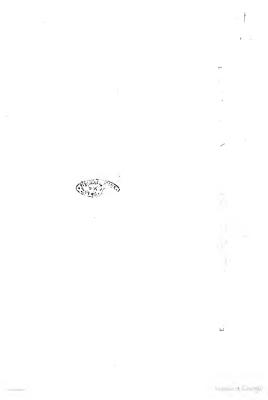

fles, etc. Lino grande quantité de petits parcs, separès par de légers treillages, contiennent d'autres espèces d'animaux, rangés par eatégories. Les singes occupent une grande construction en fer d'une élégante architecture; enfin la volière, la faisanderie, les loges des animaux carnassiers, ont aussi teurs habitants d'espèces et de mours diverses.

L'ensemble du Jardin du Roi est complété par les vastes édifices où sont réunies les collections qui peuvont servir à l'étude des sécienes naturelles, tes galeries nouvelles de botanique et de mineralogie s'éleudent sur un déveoppement de 180 mètres. Elles contiennent d'immensés richesses mineralogiques, classées avec le pais grand orfac. On y trover aussi les herbiers, contenant les plantes de toutes les latitudes ; enfin on peut remarquer dans les salles du rezde-chaussée une coltection de végétaxo. Sosiles.

Le cabinet d'analomie comparre renferme tout ce qui peut servir aux progrès de la science annomine, le saquettets de tous les animaux comuns et evax des diverses races d'hommes qui peuplent te globe. L'ancien cabinet d'Histoire naturelle, qui siète è à tervientié des grandes alièce, en face de l'entrée principale du jardin, est, depuis 1831, consaeré entièrement aux cottections zoologiques. La prodigieuse quantité d'objets qui y sont reunis, rend aujourd'hni insuffisant ci diffice qui s'étent sur une façade d'environ 100 mêtres. On y trouve tous ce qui est relatif aux diverses branches de la zoologie, à l'histoire des mannifères, des oiseaux, des poissons, des reptiles, de tous les animaux enlin, dans teurs variées infinies et leurs elasses distinctes. Bayis les dépendances de cet chabissement on a formé une bibliothèque de 15,600, volumes realifs aux sciences naturelles; on y conserve une collection de dessins formant plus de 200 volumes in foit, et eronnus sous le mon de l'étin du museum.

L'ai parlé ailleurs du musée du Luxembourg, où sont déposés des tableaux exécutés par des artistes français vivants ; du musée d'Artillerie, si riche en armures et armes de toutes les époques, du musée des Antiques, à la Bibliothèque-Royale, ainsi que du musée du Conservatoire des arts et métiers.

ÉCOLE NOVALE DES BEALVANTS, siluée rue des Petits-Augustins. La destination de ce beau monument consacré aux arts et les elecfs-d'œuvre qu'il renferme, le classent naturellement au nombre de nos Musées. L'École des Beaux-Arts fut commencée en 1819, sur l'emplacement des Petits-Augustins, par N. Debret; mais les travaux tes plus considérables ont été exécutés sous la direction de M. Duban. Spécialement destinée à l'enseignement de la peinture, de la sentpture et de l'architecture, l'école offre la réunion des modèles les plus précieux et les plus propres à favoriser les travaux des jeunes artistes.

La première cour de cel ctablissement est décorée par la façade principale du château d'Aute que l'enti II II (civer, en 1548, par l-bilispe béorume pour bianc de Poitiers, Cette façade sert de frontispies à l'ancienne église des Poities Augustins, transformée en Musée. On y voit les modéles ar plâtre, mondés air les originaux, des principaux ouvrages de Michel-Auge, des portes du hoptis-tère de Dicence, etc., et la copie, par Sigolon, de la célébre fresque du jugement derrier, par Michel-Auge.

Dans le corps de hâtiment comprenant la division des classes journalières

sont deux amphithéatres pour les etudes d'après nature et d'après l'antique, précédés par une vaste salle d'attenle; des galeries latérales conduisent aux salles des modèles et à celles des machines destinées aux divers enseignements de l'architécture.

La cour d'entrée est séparée de la cour principale par un admirable fragment du château de Gaillon, érigé en 1500, sous le règne de Louis XII, par le cardinal Georges d'Amboise. La secnnde cour, dans laquelle le fragment de Gaillon donne entrée, est décorée d'une cuve circulaire d'un grand diamètre, qui provient d'un ancien réfectaire de l'abbaye de Saint-Denis. Les murs à droite et à gauche de l'arc Gaillon se développent en quart de cercle, et sont ornès de divers fragments dont le plus grand nombre provient du même château de Gaillon , d'autres du château d'Écouen , le reste de divers monuments détruits. Cette cour est décorée par la façade principale du Musée des Études. Cette façade est ornée de colonnes, de médaillons en marbre et en bronze, et de fragments antiques en marbre ; les noms des plus célébres artistes de toutes les Ecoles sont inscrits sur une Trise au-dessous de l'ordre corinthien de cette façade. - Les portraits en relief de Philibert Delarme et de Jean Goujon sont placés de chaque côté de la porte dans des médaillons de bronze à fond d'or. Plus haut on voit ceux de Poussin et de Lesueur. Enlin les parties latérales de cette cour sont limitées par des balustrades à jour d'un style élégant, qui proviennent également du château de Gaillon.

Au centre da Musée des Études est une cour rectangulaire, autour de laquelle étendent les quatre corps de bâtiment de ce Musée. Des volonnes adossées aux murs, supportant des bustes, ornent le pourtour de cette cour. Les grandes portes situées au milieu des deux principaux corps de haltment sont décorées de magnifiques colonnes en marber rouge. Les portraits de Périclés Afuguste, de Léon X et de François Pr., symbales des quatre grandes époques de l'histoire des arts, annt places, deux par deux, de chaque colé de ces portes.

Des galeries du premier étage, celles de druite sont assignées spécialement aux expositions et au jugement des concours de la section de peinture et de sculpture; celles de gauche sont destinées à la section d'architecture.

La galerie de face du polais contient trois expositions permanentes: 1º des tableaux qui on mérité à leurs autorus les grands prix de Rome; 2º d'une précieuse collection des empreintes des seeaux du royanne depuis Pharamond jusqu'à nos jours; 3º d'une nonbreuse et curieuse suite de modèles en tale et en liège, de monuments antiques egyptieus, grecs, romains, syriens, mexicains, àssidques, etc. Parmi les ouvrages de peinture importants que renferme ce bătiment, je dois signaler Thémieyele de l'amphithéàtre principal, peint par M. Paul Delaroche.

 Des cours relatifs à tout ce qui concerne la peinture, la sculpture, l'architecture et gravure, sont établis au palais des beaux-aris. Tous les ans, les élères de cette école concourent entre eux, et celui qui, dans chaque spécialité, obtient le premier grand prix, est entretenu à llome, pendant cinq ans, aux frais de l'Etat.

ARC DE TRIOMPHE DE L'ÉTOILE, situé hors Paris, à l'extremité ouest des

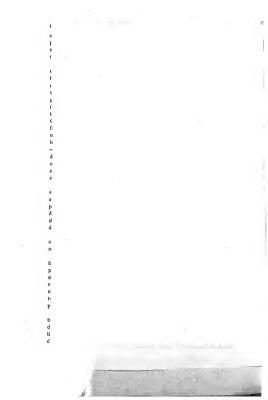





Champs Élysées, et auprès de la barrière de Neuilly. Un décret impérial, du 18 février 1806, ordonna la construction de cet arc de triomphe, consacré à nerpétuer le souvenir des victoires des armées françaises. Napoléon voulnt que ce monument fût gigantesque comme les faits d'armes qu'il devait rappeler à la postérité : aussi les proportions colossales de cet édifice surpassent-elles de beaucoup celles de tous les arcs connus (1). La première pierre fut posée le 15 auût 1806. Dès le mois de mai, on avait commencé les fouilles et les foudations. M. Chalgrin, qui avait fourni le plan du monument, dirigea les fravaux de construction jusqu'au-dessus de la corniche du piédestal. Au mois de janvier 1811, époque de la mort de cet artiste, M. Goust suivit l'exécution du projet jusqu'à la hauteur de l'imposte du grand arc. Les travaux furent interrompus en 1814, mais, après la guerre d'Espagne de 1823, ils furent repris eu exécution de l'ordonnance royale du 9 octobre de la même année, qui décida que l'arc de triomphe de l'Étoile consacrerait la mémoire de cette expédition. M. Goust fut chargé encore de la direction des travaux. L'arc de triomphe fut élevé alors jusqu'à la première assise de l'architrave de l'entablement. En 1828, M. Huyot remplaca M. Goust, et fit exécuter le grand entablement, la voûte ogive destinée à supporter le dallage supérieur, et la sculpture d'ornement de la grande voûte. Après la révolution de juillet, l'are de triomphe a été rendu à sa destination première (2).

Le 31 juillet 1832, M. Blouct fut appelé à terminer ce monument : c'est depais cette époque qu'ont été exécutés 18 tatique, la grande salle voitée, le dallage de de la plate forme, la balustrade supérieure, el l'acrotère qui surmonte le monument, le pasage sous l'are principal et les acres lutéraux, et le système d'étaitrage et d'illumination par le gaz. L'est aussi sous la direction de M. Blouct qu'ont été faits les travaux de sculpture. L'ace de l'Eloite a été inauguré le 29 juillet 1836, amivresaire de noter révolution. On a dépensé, pour le construire et le décorer, la somme de 9,651,115 fr. 62 cent, Voici maintenant quelques détails sur les sentitures et les ormements qui d'écorent.

Décoration extérieure. Les deux grandes faces, traversées par la route, regardent, l'une les Tuileries, et l'autre le pont de Neuilly; les deux petites faces regardent, l'une, à droite en venant de Paris), la campagne de Clichy; et l'autre, à gauche, le village de Passy.

Channe des grandes fores présente, dans sa partie inférieure, deux groupes de sculpture de grandes proportions. l'un à droite, l'autre à gaache de la grande voite. Chaque groupe a 11 métres 70 centim, de haut, et les figures 3 métres 85 centim. Sur la face du côté des Tuileries, le groupe de droite, composé et exécuté par M. Rude, représente le Péprat (1792). Le génie de la guerre, le

<sup>(1)</sup> Sa hauteur est de 49 mètres 483 millimètres; sa largeur, de 44 mètres 820 millimètres, et son épalaseur, de 22 mètres 210 millimètres.

Le strand are qui s'étre sur l'axe de la route de Neuilly a 20 mètres 129 millimètres de hauteur, sur 14 mètres 620 millimètres de largeur. Les petits ares latéraux con 18 mètres 680 millimètres de profondeur audéssour du sol, sur 51 mètres 500 millimètres de braçeur. et 37 mètres 280 millimètres de profondeur audéssour du sol, sur 51 mètres 500 millimètres de braçeur, et 37 mètres 280 millimètres de l'acquir.

<sup>(2)</sup> Nous empruntons la plupart de ces détails à l'interessante Notice historique sur l'Arc de Triomphe de l'Etode, put-liée par MM. Thierry et Coulou, inspecteurs du mounment.

glaive à la main, pousse le cri d'alarme. Un chef agite son easque pour appeler à lui les guerriers eiloyens. Un jeune homme, plein d'enthousiasme, se serre contre lui; à droite, un autre personnage se dispose à marcher contre l'ennemi; il se débarrasse de son manteau et a déjà tiré l'épée. Derrière cet bomme, un vieillard semble adresser des conseils au chef de l'expédition. A gauche, un guerrier, assis, tend son arc, tandis que derrière lui un guerrier, revêtu d'une cotte de mailles, sonne de la trompette. Derrière encore, mais plus au centre du groupe, on apercoit la tête d'un jeune cavalier domptant un cheval. Eufin, au-dessus de ces personnages flotte le drapeau national. Le groupe de gauche, sur la même face, composé et exécuté par M. Corlot, membre de l'Institut, représente le Triomphe (1810). L'Empereur est eouronné par la Victoire; la Renommée publie ses hauts faits, tandis que l'Instoire les écrit. Les villes vaiucues viennent faire leur soumission au vainqueur, et des trophées d'armes, prises à l'ennemi, sout suspendus à un palmier ; plus loin, on voit un prisonnier chargé de fers. - Le groupe de droite, sur la face du côté du pont de Neuilly, par M. Etex, représente la Résistance (1814). Eufin, le groupe de gauche, sur la même face, exécuté également par M. Etex, représente lu Paix (1815).

Entre l'imposte du grand arc et l'entablement sout placés deux bas-reiles surchacume des grands stres, et un seal las-reiles sur l'acume des faces latérales. — Le bas-reiler de droite, sur la face du côté des Tulièries, représente les funciralités du gérénét Marceau. Cet ouvrage est de M. Lennaire. — Le basreiler de gauche, scrupte par M. Seurre aine, représente la batalité Aboukir, — Le bas-reiler de droite, sur la face du côté du pont de Neuilly, représente le passage du pont d'Aroet. Il est de M. Feuchler. — Celui de gauche, sur la même face, par Chaponnière, représente la prise d'Alexandric. Le bas-reiler de la face lateriale de droite, par M. Géchetr, represente la batalité d'Auséritiz, gaguie le A décembre 1805. — Celui de la face latérate de gauche, par M. Marochetti, représente la batalité de Jemmages (à novembre 1928).

Les Renommées placées dans les quatre tympans des deux grands arcs ont été composées et exécutées par M. Pradier.

Dans la frisc du grand entablement, et tout à l'entour du monument, régne ou has-reileir (représentant, sur la face du poid de Paris, et en retour sur la moitié des deux faces latérales, le Départ des armées; et sur la face du côté de Neuilly, et en retour sur l'autre moitié des deux faces latérales, le Retour des armées. Cette frise a été executée par six artistes; MM. Brun, Latité, Jacquol, Calillouette, Seurre ainé et Rude. Enfin on a inserit sur 30 bouchers, placés dans la hanteur de l'attique, le mon de trente de fons plus échatantes videoires.

Décoration intérieure. Les lympans des petits arcs, sous la grande voûte, représentent l'Artillerie et la Marine. Le premier de ces deux sujets a été exécuté par M. Debay; le second, 'par M. Seurre jeune.

Intercipions. Ces inscriptions, qui occupent les emplacements que la sculpture avait laisses libres sous la grande voûte, sont destinées à perpétuer le souvenir des hauts faits de nos armées, et ont été classées, autant qu'il était possible, par ordre étronologique. On a divisé la nomenclature des noms en quatre parties , correspondantes aux librêtres de la guerre du nonf, de l'est, du soit de le fouest.







TY COTOURT DE PAITTEL.

The state of the great and appropriate states and the second states of t

\_\_\_\_

A côté des tableaux de nos victoires, et sur les parois extérieures, sont inscrits les noms des généraux qui ont le plus contribué à la gloire de nos armes.

COLONNE DE JULILEY, desfinée à perpêtuer la mémoire de la révolution de 1830. Elle est située sur la place de la Bastille, eure le caual et la nouvelle gare Saint-Martin, sur l'emplacement que devait occuper la fontaine de l'éléphant, dont le modèle gigantesque en plâtre a eté vu longtemps à côté du monument qui l'a remplacé.

Cette colonne s'élève au-dessus de deux soubassements eu marbre blane ornés de médaillons en bruize représentant la croix de juillet et les attributs de la Charte, de la Force et de la Justice. Les qualre faces du piédestal sont campelés. La principale, celle qui regarde la rue Saint-Antoine, norte que inscription.

Un Liou, symbole de la puissance populaire, se voit au-dessous de cette inscription. On le doil au talent de M. Barye, La façade opposée présente les armes de la ville de Paris et une autre inscription qui rappelle la date et le texte des dispositions digislatives courcennut l'éverdou et l'emplacement de la Colonne de Juillet. Les deux façades latérales protent dans des çouronnes de lauriers de la disposition (2) set et 29 initie (18) en protent dans des çouronnes de lauriers des dates des 37, 28 et 29 initie (18), en places de natines et de auriandes.

Au-dessus du piédestal et comme couronnement, se dessiuent des guirlandes de chène retenues aux quatre angles par autant de coqs.

Le fût de la colonne est partage en trois parties sur lesquelles les noms des morts dans les trois journées sont inscrits en lettres d'or; quatre bracelets ornés de têtes de lion séparent ces trois parties, et c'est par la gueule de ces ligures que l'air et la lumière penétrent dans l'intérieur de la colonne. Le chapiteau est formé d'une guirlande de petiets feuilles, surmontée par une cerbeille avec une grande feuille à chaque angle; sur chaque face ses seulptée une tête de lion et au-dessous quatre enfants qui soutiement des guirlandes de fienrs et de fruits. Au centre de la balustrade qui l'entoure, s'elève la lauterne sur laquelle plane le Génie de la liberté, par 3b. Domont, teunnt d'une mais une chaîne brisée de lé rattre une torche allumée.

On pérètre dans l'intérieur du monument par une porte en brouze donnant acrès dans une galeric circulaire pavée en marbre blane avec des croix et des étoiles en marbre noir. Quelques marches conduisent à deux caveaux funièrres ois sont déposés, dans de vastes sarcophages, les restes des combattants de 1890. L'escaller qui conduit au sommet de la colonne se trouve sous une sorte de péristyle vouté; il a 205 marches et deux personnes y peuvent aissment montre de front. Ce monument est entièrement en brouze, il fut fondé en 1831, par M. Alaxoine, et, après la mort de cet architecte, terminé en 1810 sous la direction de M. Duc.

eratais s'ousay, situé entre les rues de Poitiers, Relle-Chasee, de Lille et le quai d'Orsay.— Cet édifice fut commencé en 1810; les travaux poursuivis lentement, vicement d'être achieves. On avait songé d'abord à placer dans le Palais du quai d'Orsay le ministère des affaires étrangères; plus tord on jugea à propos de donner à ce monument une autre destination, et il est aujourd'hui occupe par le Conseil d'Elat et la Coir des Comptes.

Il présente, du côte du quai, un corps de bâtiment, double en profondeur,

de 103 métres de longueur sur une largeur de 29 métres. Un autre côrps de bàtiment, orné d'un portique au rez-de-chausse, et d'une galerie au premier etage, est construit sur la rue de Litle. Le portique et cette galerie sont à areade convertes et forment l'ente et la façade principale, qui a 113 mètres de développement. A droite et à gauche sont deux bâtiments en ailes, faisant façade; l'un sur la rue de Poitiers, et l'autre sur la rue de Belle-Chasse. Enfin, deux autres corps de bâtiment intermédiaires éclèvent à droite et à gauche d'une cour, entourée de pertiques à areades, qui se trouve an œutre de l'édifice; deux autres corps écondaires sejarent chaeum des bâtiments intermédiaires de chaeune des deux ailes. Des seulptures décorent les diverses façdes; des colonnes sontiement les galeries et les portiques; de larges cesaliers conduisent aux différentes parties de l'édifice. Ce monument a coûte près de douze millions; les trayaux out été enhevis sous la diviction de M. Lacomée.

PONTAINE MOLÉME. En 1836, le conseil municipal décida de faire reconstruire la fontaine de Richelieu, sutice à l'augle de la rue Travessère; il fut arrêlé aussi que cette fontaine serait un monument destiné à consacere le souvenir de Molère, mort dans la maison din passage l'utilot. Ene souscription int ouverie dains ce but, le gouvernement donna une somme considérable, et la nouvelle fontaine fut construite sur les dessins de 3N. Viscouli. Cette fontaine se compose d'une vasuep nojgone, decrireire laquelle s'élère une ordonnance d'ordre composite qui ne manque pas d'éléganée. Au-dessus du bassin, il y a un socle qui est surmonté de la statue assisé de Molère. A droite et à gauche de ce socle, on voit deux belles statues de 3N. Pradier, représentant l'une la comété legère, l'autre la consélie sérieux.

FONTAINES DE LA PLACE DE LA CONCORDE. - L'obélisque de Luxor est placé au centre d'un plateau oblong aux extrémités duquel on a élevé deux grandes fontaines monumentales. La décoration de l'une de ces fontaines fait allusion à la pêche fluviale; la décoration de l'autre fontaine, à la pêche maritime. Du milieu du bassin de la première fontaine s'élève un piédonche autour duquel sont représentés le Rhin et le Rhône, par M. Geehter, et quatre Génies des récoltes, par MM, Lanno et Husson, Ces figures assises, ont 9 pieds de proportion, Entre les proues, qui sont au-dessons, on voit six dauphins. Le piedouche norte une grande vasque qui est surmonter par un second piedouche autour duquel sont ranges trois enfants et trois evgnes, par M. Feuchère. Dans le grand hassin sont des tritons et des néreides tenant un poisson, dont la bouche donne passage à un jet d'eau; ecs tigures sont de MM, Desbœufs et Aut. Moine, La seconde fontaine, du côte de la Seine, est composée de la même manière; les grandes statues représentent l'Océan et la Méditerrance, par M. Debay père; la pêche des poissons de mer et la pèche des perles, par M. Desbœufs, la pêche du corail et la pêche des coquillages, par M. Valois. Les enfants du second piédonche sout de M. Brian; les figures et les vasques de ces fontaines, exécutées sur les dessins de M. Hittorff, sont en fonte.

FONTAINE DE LA PLACE LOUVOIS. — Cette fontaine a été élevée sous la direction de M. Visconti. Elle se compose d'un vaste bassin de pierre, du milieu duquel s'élève un socle portant deux vasques. Entre les vasques on voit quatre



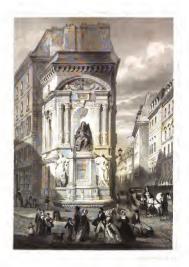

FORTALNE MOLIERE.

Public ton business of President



statues de bronze, représentant la Seine, la Saone, la Loire et la Garonne. Elles ont été exécutées par M. Klagmann.

FORTAINE CYUER, Au coin des rues Cuvier el Saint-Victor. Elle se compose d'un bassin et d'une ordonnance ionique, surmonitée d'un entablement sur lequel on lit: I Grarges Cuvier. Au centre de l'Ordonnance est une niche où l'ou voit la statue du Génie de l'histoire naturelle, accompagne d'un libiou et d'un libion. La frise représente divers objets se rapportant à l'anatomie comparée; le règue végétal est représenté sur l'archivolte de la niche. Cette fontaine a été bâtie sur les dessins de N. Alph. Vigourenx. La statue est de M. Feuchères, et les ornements sont de M. Pomarateur

FONTAINE DE LA PLACE SAINT-SCLPICE. Ce monument, qui séra considérable, est en voie d'exécution. C'est M. Viscont qui en a fourni les dossius. Cette fontion doit se composer d'un bassin de 26 mètres de dinaètre. Un jéclesal, porté sur built lions ailés, soutiendra une seconde vasque; puis se présentera une sorte de lanterne, percèc de niches dans lesquelles on placera les statues colossales de plusieurs apolères, des exangileistes, etc.

FORTAME NOTRE-DAME.— Cette fontaine s'élève derrière le chevet de la cathériale. Ble olive, dans sa composition, un infanne du style d'architecture en houneur aux xur et xvv siècles. Elle a ête faite sous la direction de M. Alph. Vigoureux. En clocheton pyramidal s'élève au-dessus d'un bassin, et présente une niche à jour dans laquelle est placée une statue de la Vierge, Plus has on voit trois anges foulant aux vieles trois d'argons qui lancent de l'enc

OBELSQUE DE LEXOR. — En 1829, le gouverniement français voultot mettre à execution le projet, depuis longtemps conçu, de transporter à Paris l'un des obblisques de Luxor. Une commission fut nommée à cet effet, et M. Lebas, ingénieur de la marine, fut chargé de diriger les travanx qu'exigenit l'embarquement du précieux monoillét

Au mois d'août 1831, un hâtiment construit exprès pour le transport de l'obélisque, arriva vis-à-vis des palais de Luxor, situés à une petite distance du Nil, on soccupa d'abord à déblayer les deux obélisques placés à l'entrée du palais, et à découvrir leur socle énterra à une assez grande profondeur.

M. Lebas choisi le plus petit des obelisques, comme etant d'une conservation plus parfaire et d'un transport plus factie: et expendant on estime qu'il pèse 230,000 kilogrammes. Il fallut d'abord pratiquer un chemin, ou plus incluné, depuis l'obelisque à transporter jusqu'au navire de Lezor, et pour cela trancher deux monifectes d'antiques décombres, et démotir la moitié du village qui se trouvait sur la route; ces tranchés ont demandé le travail de huit cests hommes pendant trois mois. On procéda dons a fabaltage et à l'embarquement du monument, et ces opérations exigèrent toute la science de l'ingoineur.

L'obbisque n'arriva à Paris qu'an mois de décembre 1833, et fut clevé le 25 octobre 1836, sur la base de granti qui loi avail été préparée au centre de la place de la Concorde. Toutes les difficultés que présentait l'érection de re monument furent vaineues, avec autant de bonheur que d'habiteté, par M. Lebas. Les procédés qu'employa cet ingénieur, sont d'une simplicité remarquable, surtout si on les compare à ceux dont on sets servi pour metre sur pied la colonne dexandrine et pour dresser l'obéisque de la place du Vatican, à Rome. Ces procedés sont tigurés sur le socie de granit qui supporte l'obéisque. Ce monu ment présente, sur ses quatre faces, une inscription hiéroglyphique qui apprend que ce monolythe a cité érige pré Bhamsès le Grand ou Sébostris.

LE PONT LOUIS-PHILIPPE communique du port au IBé à la pointe de l'Îlde del cilié, en s'appuyant sur la pointe occidentale de l'Île Saint-Louis. Ce pont suspendu, inauguré le 1º mai 1833, est le premier, à Paris, dans la construction duquel on ait employé des cables de ili de fer. Les voitures suspendues peuvent seules y passer.

LE PONT DE BERGA, situé hors Paris, et prés de la barrière de la Gare, communique du quai de la Ràpée au quai d'Austerlitz. Il repose sur deux arches de pierre, qui supportent chacune une arcade. De fortes chaines de fer soutiennent les trois travées de ce pout, qui sert aux pietons et aux voitures moyennant un droit de pésage.

LEFORT DE CARROSALE est construit entre le quai voltaire el le qui du Louvre. Se construction est d'une hardises remarquiable. Il se compose de trois arches de la plus grande ouverture : eltaque arche présente cinq travées formées par de longues planches de sapin, superposées comme des ressorts de voitures, bien gondromées et enfermées dans une enveloque de fonte. Les vides, entre "extrados des arches el le planches, sont occupés par des cercies de fonte. Celle ingenieuse construction est l'ouvrape de M. Palonceau. Le pont du Carrousel est ouvert aux piécions et aux voitures movemant péage.

puisos nes aguess neference, die puisos sonête, situér une de la Roquelle, cel felalissement remarquable, dont le plan est da à M. Lebas, architecte, sert de maison de correction pour les jeunes garcons détenus par autorité de justice ou sur la réquisition de l'enre parents. L'enceinte des latiments est de forme hexagone. A chacun des six angles sélève une tourrelle; au centre est uné rotonde destinée à servir de chapelle. Six corps de bàliment à trois étages lient les tourrelles a trotonde, et divisent la ceur intérieure en six compartiments égants. Ces bàliments sont occupés au trez-de-chaussee par des afeliers, aux dages supérieurs par des celules et communiquent tes uns avec les autres par des pouts en fer-Toutes tesparties de crette prison sont disposées de telle sorte que le surveillance puisse être exerce par une seule personne placée au point central. En avant et en arrière de l'hexagone sont deux corps de bàtiment conseries, un aux besoius de l'administration. Jautre à l'infirmérie et limitemet.

NOUVELLE MAISON D'ABRÉT, en remplacement de celle de la ronce. Gette maison, dont la principate entries évouvria sur la place latéria de l'hôpital de la Salpétrière, est à la veille d'être terminée. Je me bornerai en conséquence à dire qu'elle pourra revevoir trèize cents délenus, et qu'elle contiendra cinq ou sit grandes divisions répondant aux diverses calegories de prisonniers. In hêtiment spécial sera réservé pour les condamnés politiques. Cette maison est disposée pour la mise en pratique du système cellulaire.

PRISON située rue de la Roquette, dite pérot nes connamnés. Elle a été construite pour remplacer l'ancien dépôt de Bicêtre, dont les bâtiments sont aujourd'hui exclusivement destinés à recevoir des vicillards et des alienes. Elle renterme les individus condamnés à des pienes afficiéres ou infamentes. Ce dépôt, en-fouré d'une double enceinte, se compose d'un bâtiment carré à quatre étages, au centre duquet et un vaste présu; le rez-de-taussée est en partie occupé par des atéliers et des promenoirs couverts. Dans les étages supérieurs se trouvent trois cents cellules déstinés à garder s'épariement les prisonaires pendant la nuit. Cetteprison a été bâtie sur les plans de N. Gau; elle a donné lieu à une décesse de 1,316-500 fr.

BASSIAS DE LA REE RACINE. L'établissement de réservoirs pour l'aménagement des eaux de l'Ource dans la rue Bacine, a été commenée en 1858, et est adjourc'hui terminé. Ces réservoirs, au nombre de trois, contiennent près de 6,000 mètres cubes d'eau. Pour l'établissement de ces bassins, l'administration nuniepale a fait l'essai d'un nouveau mode de construction qui consiste dans l'emploi du béton pour coutes les parties de ces réservoirs. Aunsi, les piliers de fondation qui soutiennent toute la fabrique, les vottes sur lesquelles les réservoirs sont appuyés, et qui servent de magasins, les nurs latéraux et le fond, sont coulés comme d'une seule pièce en béton lyéraulique.

PETTS DE GRENTLLE. Entrepris en 1831, ce difficile et remarquable travail ni eté termina quive 1811, grace à l'intelligente activité de l'ingénieur M. Mulot. Pour trouver les caux jaillissantes, il a falla percer l'immense banc de cris sur lequel est assise la ville de Paris et pratiquer un forage de 548 mètres de profondeur. Pour assurcr ensuite la conservation des travaux, on a di revetir les parois du puits artécien de tubes en fer forge, capables d'opposer à l'action de sux une résistence suffiainte. La colonne d'eau que fournit ce puis s'élve au jourd'hui à 33 mètres 50 centimètres au-dessus du sol, et peut être conduite fectiment dans de grands bassins, stués rue de la Vielle-Extrapade, sur un des points les plus étevés du faubourg Saint-Jacques, d'ôù on la distribue suivant les besoins de la population.

CHEMINS DE FER. Paris compte en ce moment sept chemins de fer en activité: celui de Rouen et celui de Saint-Germain; ceux de Versailles (rive gauche et rive droite); celui de Corbeil, celui d'Orléans et Tours, et celui de la frontière du Nord.

Le point de départ commun des chemins de fer de Rouen, de Saint-Germain et de Versailles [rive droite], est dans la rue Saint-Lazare où une vaste cour et deux élégants pavillons ont été construits pour l'admission des voyageurs.

deux etegants pavillons ont etc construits pour l'admission des voyageurs. Le chemin de fer de Paris à Versailles, par la rive gauche de la Seine, a son point de départ de Paris à la chaussée du Maine.

Le chemin de fer de Paris à Corbeil, Orleans et Tours a son embareadère sur le boulevard de Illojaital; enfin, le chemin de Paris à la frontière du Nord part de la rue Lafayette. Tous ces chemins sont accompagnés par de vastes constructions, présentant les bureaux de l'administration, les salles d'attente pour les voyageurs, de longues halles où les wagons, à l'arrivée comme au départ, se trouvent à couvert, et de vastes magasins pour recevoir les marchandises et le matériel de l'établissement.

HOTEL-DE-VILLE. l'ai dit qu'en 1836 l'agrandissement de l'Hôtel-de-Ville

fut résotu, que les fonds nécessaires pour les travaux fuvent votés, et que les architectes se mirent immédialement à l'euvre. Le vais ajouter quelques détais aux indications que j'ai domice de jà sur la décoration de e vaste pronument 13. En 1819, l'aile droite et l'aite gauche sur la Grève, le corps de logis formant façade sur le quai, la façade nonvelle sur la rue Lobas, et l'aile gauche sonnant sur la rue de la Tixeranderle étaient achevés. Il restait encore à exécuter la décoration intérieure. L'aunée suivante on regrit les travaux, aujour-d'hui presque terminés et evalués à 19,417,318 francs.

L'Hôlel-de-Ville présente actinellement un rectangle de 180 mètres de long ars 6 métres de large, avec quatre grands pavillons à sea sugles. La figuéleprimitive a été prolongée au moyen de deux aines baties dans le même style que l'ancienne construction. Les architectes, pour les autres fiquéles, se sont livrés à leur propre inspiration; ces fiquéles nouvelles ont deux etages en arcades; celles qui sont parallèles aux quais ont treize travées séparées par des colonnes engagées. La façade sur la rue Lobau est décorée de colonnes dégagées et divisée en quinze travees; elle offrira une série de statues placées sur les pié destanx de la balestrade du cooronnement.

Trois grandes portes sur la place de Grêve, donnent entrées dans trois cours principales; celle de droile conduit aux appartements particuliers du préfet; celle de gaucle aux bureaux de la prefecture; ces deux cours sont synétriques et ont la forme d'un trapière (3) métres sur 20. Endin celle du milieu, l'ancienne cour, est ditic cour élhonaux et même aux salons du roi.

Les façales des deux cours laterales out deux étages et sont surmontées d'un attique. La cour la précte st richement décorée, on y voit des médialitons et des trophées seulptés. Cest par cette cour que l'on arrive à la gulerie des fêtes, laquelles occupe le corps de logis qui tonge la rue Lobau. Cette galère (8 mètres de long sur 13 de large et 11 de haut, est ornée de colonnes corintifieren ses ur lesquelles s'appuie la votte qui porte le pational. La salé du Caristéles est voûtée en pendentifs et presente une tribune qui s'élève sur des figures les autous manièraux sont phées dans le baliment qui regarde le quai; on y arrive par un escalier rebaussé d'ornements exécutés par MM. Nanneuf et Combettes; dans les artimes du premièr etage, des figures allégroiques ont été seulptées par MM. Venol, Brion, Debay, Caudron et Desprez, Dans le salon d'intradaction, on voit des frisses pointes par M. Count; un autre solon vient de-

<sup>(1)</sup> Des referencies nouvelles, laine dans les archives de la municipalité princienne, (voye Mittel-de let ente, macris, essenté et public per victue Gallia, qu'elles qu'ext press' nationage, qui le Baux de litre, portir, 3011, 16-7), voit revisité quelques cercurs nevroitient dopuis longremps aut lecons caux excess, qu'elle qu'elle quelques cercurs nevroitient dopuis longremps aut le consent excess, qu'elle qu'elle qu'elle qu'elle que de le consent de la consent de la ville et qu'elle est de la ville et que le s'endiques fairent réveutes par l'imma Gilesquera. En 1511, Maitre des envires des la ville et qui le le sculplates fairent réveutes par l'imma Gilesquera. En 1511, et grad-chaiss-de le chaige de la fordir de dominat sur la foire sain que la conté flourité tyris de le reside-chaiss-de le chaige de la fordir de dominat sur la foire sain que la conté flourité virait de le reside-chaiss-de le cotage de la fordire dominat sur la foire sain que la conté flourité virait de le reside de la cour d'alternation de la cour d'alternation de la fordire de la cour d'homenz a gauche. Pour ces nonveiles condernellums ou se conforma aux plans de la cour d'homenz a gauche. Pour ces nonveiles condernellums ou se conforma aux plans de la cour d'homenz a gauche. Pour ces nonveiles condernellums ou se conforma aux plans de la cour d'homenz aux plans de la cour d'homenz aux plans de la cour d'homenz aux plans de la cour de la cour d'homenz aux plans de l'aux de la cour d'homenz aux plans d'homenz aux plans de la cour d'homenz aux plans d'homenz aux plans

suite dont le plafond en arabesques est une œuvre de M. Laelèze; on y a placé les portraits du roi et de la reine par M. Minérballer; on arrive de là à trois salons de réception, baus le premier M. Schopin a représenté les saisons, es élèments, les signes du zodiaque, apollon et Diane. Autour du plafond du deuxième salon, on voit les figures all'égoriques des sciences, par M. Auguste llesse. Quant au plafond, exécuté par M. Pient, il représente d'une manière allégorique la ville de Paris; enfin, fet troisième salon, qui semble spécialement consacré aux lettres et aux arts, a cité peint par M. Yauchelet. C'est le même artiste a qui fron doit les arabesques du solon suivant, dit alado james. La saille des binquets a êté décorée de peintures par M. G. Jadin. Cet artiste a figuré dans les friess, la doue, la préde la preudance, et la norison.

Les salons du roi occupent, comme je f ai dit, l'ancien corps de bâtiment de la place de la Grive. Dans la salle du Zollaque on remarque les signes du calendrier dont la composition a eté copiée des signes du même geure, exécutés par Jean Gogion à l'Ibéel de Carnavalet. La salle du frûme est remarquable ¡ ar ses deux cheminées monumentales; celle de droite est due au talent de Pièrre Biarl (1968, celle de ganche est l'Ouvrase de l'homes Boudie).

L'Itôle-le-Ville possérée une bibliothèque publique. Cette bibliothèque, riche de plus de 30,000 volumes, sera placée dans 1 rois salles situées au deuxième étage du pavillen qui donne rue Lobau et rue de la Tixeranderie. Elle a été fondée par M. Norian, procurerar du roi de la ville, qui mount un 1730 et légua à la municipalité 11,000 volumes qu'il avait achetés dans ce but. Cette bibliothèque fut placee, dans le principe, à l'Itôle Hamoignon, et ouverte en 1753. Depuis elle a été augmentée par plusients legs et par un grand nombre d'acquisitions.

Actuellement l'Hôtel-de-Ville est isolé de toutes parts. La façade qui regarde le quai est précédée d'un joit jardin fermé de grilles.

PALAIS DU LUXEMBOURG. l'ai parlé dejà des travaux considérables qui ont été exécutés dans ces dernières années, au palais du Luxembourg, sous la direction de M. de Gisors. Je vais consigner ici quelques détails sur la décoration intérieure de cet édifice. - La salle des Séances est ornée de plusieurs lableaux; à droite et à gauche de l'hémicycle du président, on voit le Couronnement de Philippe-le-Long et les États généraux tenus à Tours en 1506, peints par M. Blondel, Dans les quatre pendentifs de la grande voûte, M. Abel de Pujol a représenté la Justice, la Sayesse, la Loi et la Patrie, M. Vanchelet a figuré dans les pénétrations de la voûte, la Vérité se découvrant de son voile, la Prudence empéchant le mal, la Force protectrice favorisant le bien; enfin entre les fenètres, il a peint Théodose et Justinien, Lyeurgue et Moïse, Numa et Solon, Les sculptures des boiseries de cette vaste salle ont été exécutées, dans une moitié du grand hémicyele, par M. Elschoët, dans l'autre moitié par M. de Triqueti; quant aux sculptures du petit hémieyele et des portes d'honneur, elles sont l'ouvrage de M. Klagmann. - La décoration du salon de Lecture a été confiée à M. L. Boulanger. Dans plusieurs tympans, cet artiste a reproduit les allégories de la Méditation, de la Force, de la Paix, de la Concorde, de la Clémenes, de la Justice et de la Vérité, et dans le plafond la réunion des hommes les plus illustres de tous les temps et de fous les pays. — Le salon du Silome offre des peintures de MM. Decaisse, Vinchou et Siguot Je môn de Hervata e side décoré par M. G. Jadin et le salon de Travait par M. Henry Scheffer. — L'Etypie des grands Hommen que N. E.g., Delarovin a représenté sur la coppole de la bibliothèque est un des meilleurs ouvrages de cet artiste; des deux galeries de cette bibliothèque, l'une a été peinte par M. Hierure, Pautre par M. Geougen, Bans la Bibliothèque, ou voit quatre statues de MM. Simart et Desfourtis; et, à l'extrémité des galeries, la statue de Montesquivou, par M. Naudeuil, et celle d'El. Beaquier, par M. Foyater. Enfin les talifeux de la chapelle du Laxembourg avaient été confisie au latel de M. Bouchol; a prés la mort de cel artiste, MM. Abel de Pujol, Vaucheel et Gigoux, ont été appelés à terminer la décora lion de cette partie du monument.

CHAPELE FYNÉMARIE DE DEC MONLÉANS. Le 13 juillet 1842, le duc d'Oréans, monté dans une voiture legire, se reutait de Neully à Paris à la hanteur de la porte Maillot, les chevaux prennent le mors aux denfs; le prince, pour civiler le danger, se précipile hors de sa voiture et est rrayere avec violence sur la route. d'àlo un be relève ensaignalent et prive de connaissance. On le porte dans une maison modeste de l'avenue de la Révolte. Le roi et les ministres, les princes et les princesses de la famille linysile, averts de ce doubouveux évênment, se rendent en hate auprès du duc Orféans. Les secours de l'art furent maissants et deudous heures après, le prince rendait le derrier sougir.

La famille royale résolut de sanctilier par une construction religieuse le lieu où vesnit de mourir l'herliter présonptif du trince de France. M. Fontaines et Lefranc furent chargés de bâtir une chapetle funéraire. Cet édifice a la configuration d'une croix grecupe, et rappelle par sa decoration le style d'architecture en usage à la fin du vur siècle. A l'intérieur il est décoré de vitraux exécutés sur les carlons de M. Ingres; ces vitraux représent nel se patrons des membres de la famille d'Orieans. Un cérotaphe est plaré dans l'un des croisiltons de la chapelle. Surce nonument le duc d'Orieans est ligaré couché et protégé par un ange; la statue du prince est un ouvrage de M. Pradier; l'ange a été exécuté d'après une composition modeléer par fou la princess Marie d'Orieans. Centrée de ce monument, pieux témoignage des regrets qu'a laissés après loi le fils aluidu roi, n'est pas publique.

STATE DE DEC D'ORLÉANS. COIte statue équestre s'élève sur un piédestai au centre de la cour carrie du Louvre. Le prince est représenté l'épès à la nain, et revêtu du costume de lieutenant-général. On a disposé sur les deux grandes faces du piedestal deux bas-reileis en brunce, rappelant, l'un un répisode de la guerre d'Afrique. l'autre le siège de la citadelle d'Anvers. Ces ouvrares de sculture on diét exéculés na Y. Marcohel sur M. Sarcohel sur M. Sa

EGLISE DE LA VILLETIE. Cel édillée, qui a été commencé en 1811 et scheve dans ces denriers temps, a été bit sur les dessins et sous la direction de yl. Lequeux. La ficade présente une large porte cintrée, accompagnée d'une circle à droite et à gauche. Elle est percée au premier étage de trois fentres à arcades, et couronnée par un pision au centre duquet s'ouvre un civil de-bourl. Le l' Paude cette écilise est à peu prisé cett des basilismes antiques; éest un rectangle se terminant à l'une de ses extrêmités par trois absides. Derrière le chevet, se dévelope une sersitée qui sent de base à un clother octogone. Clinférieur de l'égitse de la Villette est divise en trois nels parallèles au moyen de deux, rangées de colonnes couvertes de stuc. On Irouve, à droite en entrant, la chapelle des fonts beptimeurs, et à gauchie la chapelle des dues de proputoire. A l'extrêmité des has côtes, on a deux autres chapelles, tune consercé à lu Verger, l'autre à soite Christophe. Les nels sout couvertes per un platond en charpente. Le sanctuaire est voîté, et décaré de peintures sur fond d'or par M. J. Bremont. Les vitraux qui garnissent les fenêtres ont été exécutés sur les cartons de M. Gsell. Enfin, la chaire en mathre est relaussée d'un bas-relief da ucissau de M. Dantan alivé.

LES CHAMPS-ÉLYSÉES. Il y a quelques annees, les Champs-Élisées étaient inabordables pendant la mauvaise saison et n'offraient pas la nuit une entière sécurité. Pour remedier à cet état de choses, l'administration charges M. Hitlorf . d'exécuter des travaux d'embellissement sur les principaux points de ces promenades. On commença par éclairer l'avenue de l'Étoile au moyen d'un nombre considérable de caudélabres a gaz; puis on établit, dans les doubles contre allèes de l'avenue, un large trottoir en bitume. Bientôt a la place des másures agrestes qui s'abritaient sons les belles plantations de la promenade, on vit s'élever d'élégants édifices, aux corniches et aux entablements décorés de moulures peintes, destinés à servir de cafés ou de restaurants. On érigea dans les principaux carrès de jolies fontaines surmontées d'une ligure de brouze. En même temps on bâtit au fond du carré Marigny, une vaste rotonde dont le rez-de-chaussée forme une galerie circulaire, et dont l'intérieur est disposé pour recevoir des vues peinles en panorama. Dans le carré du côlé opposé, s'élève un amphithéatre élégant appelé le Cirque des Champs-Elysées, où l'on donne, pendant l'été, des représentations équestres. Ce cirque, construit sur un plan polygone, presente une frise polychrôme, où se voient des têtes d'animaux exécutées par M. Marneuf. L'édifice est précédé d'un portique qui s'appuie sur quatre colonnes. Ce portique est surmonte d'un fronton dont M. Pradier a exécuté les sculptures, et est couronne par une statue equestre en bronze. Sous le portique on remarque plusieurs bas reliefs. Je citerai la Course des chars de M. Husson, Apollon et les Muses par M. Duret, les Courses à pied par le baron Bosio. Les gradins en amphithéâtre reposent sur des voutes en pierres ; toute la fabrique est converte par un toit en charpente d'une construction aussi élégante qu'ingénieuse.

Grâce à tous ces embellissements, les Champs-Elysées, sout aujourd'hui une des promenades les plus belles, les plus agréables et les plus suivies de Paris.

nésarons ur ryrs ne ganvaire, suivés Vicilie rue de l'Estrapade et place du Pantiéno. Cet délifice présente une masse cubque contenant plusieurs réservoirs voûtés en berceau. Cette construction, d'apparence rustique a été dirigée par N. Alph. Vigoureux, Sur deux de ses feses, le mur qui credot ces réservoirs est décore d'un grand écusion, aux armes de la ville de Paris, soulué sur viere.

LA MORGUE. C'est un petit edifice rectangulaire, qui est situé près du pont Saint-

Michel el s'élève au-dessus du lit de la Seine. Il ne présente rien de remarquable dans au construction. Il est destiné à recevoir les cadurers des personnes dont on ne connatt ni le domicile ui la famille. Les eadarers abandomés que reucuille la police sont transportés à la Morque el ciendus sur une sorte de lit de camp dont l'approche est defendue par une grifte. Au-dessus de chaque difunt ainsi exposé, on suspend tes velements qu'il portait, pour qu'on puisse plus facilement constater son identité. Près de là est une salle pour les autonsies.

THÉATRES. - Dépuis la Révolution de juillet, plusieurs théâtres ont été bâtis à Paris. Le théâtre du Palais-Royal a été reconstruit en 1831, sous la direction de M. Guerelty, sur l'emplacement de l'ancien théâtre Montpensier, à l'extrémité de la galerie Montpensier, au Palais-Royal. La même année vit s'ouvrir le théâtre des Folies-Dramatiques, à la place occupée auparavant par le théâtre de l'Ambign-Comique. Cette salle fut construite par M. Allaux, architecte. Le théâtre de l'Opéra-Comique, place Favart, miné par un incendie, alors qu'il était occupé par la troupe des Italiens, a été restauré en 1839 et ouvert l'année suivante. Le théâtre de la Gaité, également détruit par un inceudie quelques années avant, a été rebâti en 1835. Pour le mettre désormais a l'abri des flammes, on n'a employe que la pierre et le fer dans sa construction. M. Dedreux, architecte, éditie actuellement une vaste salle, appelée théâtre Montpensier, sur le boulevard du Temple, et sur l'emplacement de l'ancien hôtel Foulon. Je citerai, pour mémoire seulement, d'autres théâtres de peu d'importance, le théâtre Saint-Antoine, boulevard Beaumarchais 1831, celui du Panthéon , dans l'ancienne église Saint-Benoît (1832), celui de Saint-Morcel, rue Pascal (1838) et le Gymnase-Enfantin, passage de l'Opéra. Ces trois dernières salles sont aujourd'hui complétement abandonnées.

BABRIÉRE DE TRONE. Cétte barrière, commencée comme les autres sur les dessins de l'architecte Lebons, vicuit d'être acheves sous la direction de M. Jay, fit sait qu'elle présente deux énormes colonnes, dont les bases prismaliques geuvent servir de pavillons pour l'octroi. La partie inférieure de ces deux colonnes est ornée de guirlandes et d'imbrieations, On remarque sur chaeun d'éle deux trophees d'attributs divers et deux génées allégoriques, sculpters PM. M. Simart et besbruis. Sur la colonne de droite, en regardant Vincennes, on voit le génie de la paix et le génie de la victoire; sur la colonne de gamére, et génie de la bionalance et le grienie de la justice. Les deux colonnes sont surmontées de deux statues représentant Philippe-Auguste et saint. Louis, les deux fondateurs du relateau de Vincennes, l'une par N. Unmont, l'agulre par N. Etex. Effit, son chapteau est couronné par une balustrade, et offre une plateforme d'oil es cureux pour rout pour le drue vue très-étende sur Paris.



(m 1) cas



# STATISTIQUE GÉNÉRALE DE PARIS.

Ferdinates de Parez. — Sajonio a suat en liste de la minimiente inquiside de François saise en quie te da particultura de particular de la minimiente de la min

Fon pent computer aux constructions les plus glantesques que fou util sinuale executes sont à pen pels achevels. Les fosts detx-bes, un nombre de 63, pertent les nons survivais fosts detx-bes, un nombre de 63, pertent les nons survivais fosts de Chareston, de Nepret, de Béany, de Rois de Gardin de Chareston, de Nepret, de Béany, de Rois monitarielle. Et et de duble commune de Nord Com, nom de se Béarde, fostesque du Nord la finale latiresque, de Boderie et d'ery, fosts d'any, de l'auxere, de Nordresque, de Boderie et d'ery,

autiques je does ajouler le per de sincemen, Uemerinte continue dont le derelispement total est d'ensiren faint lienes, est minie de 10 basines. Bais font son poutforir noterions el regio un chemis special pour le service de la place. Le partie du mini d'encente, donc en perties on accèpe, el toiettes tot confunçacios de large, sur Itt motres de handour.

Auto Unifo ntion de la quantité de universaix emplayes dans chaque front de fortification de Leucente, et la somme our devait contex la construction de chaque de ces fronts.

| Fontations, tent et contrelat en moeld   | lotts . |
|------------------------------------------|---------|
| Parement en tuentieres.                  |         |
| Tabletettes de concourement              |         |
| Chaines verticales                       |         |
| Bitame pour recountly le desons de l'esc | aties.  |
| Belias                                   |         |
| Talutage                                 |         |
| Chausser empierree de la rue du Hempo    |         |
| Arquisition de terrains                  |         |
| Frais imprevas                           |         |

| 2100.25           |     | \$0,958 |
|-------------------|-----|---------|
| 7,204             | -   | 710     |
| 1,500             | -   | 5,640   |
| , 900 (c. 180     | 100 | 120,500 |
| ,000,000 met con- | _   | 7448    |
| 5, EMILDER        | -   | 24,7(2) |
| 520 lentanes      | _   | 159,600 |
|                   |     | 89,712  |

Tutal... soo, one fr.

BOURTAINS — BAURITAIN — BAURITAIN OF LOCITOR.

Paris ext environme de sirux boulevands, plantes de quatre rangs d'arbees, qui forment une route et deux contre-allees. On les divise en boulevardis interi-urs et boulevards exteriores, tetapels se sobioliseme en viogateux autres qui out chacun leur non particuller.

Le foulerant lautrieure du Conef fune particuller.

Hofe, sur l'emplacement des fosses creuses en 1536. C'est le plus beau et le plus frequente de Paris II a 4,680 metres de longueu. — Le bouleverd interieur du Midl, terminé en 1761, a 14,490 metres de développement.

Les boulevards extreiters furent etablis par auto de la construction de mur d'envelute délimitate l'octroi de la ville, mur hêti par les ordres de Louis XVI, en 1798. Il est décoré de parties ou herrièrez, noutes d'au desait différent, apéquefors pinteresque, equéliquéfois pirtagne. Elute out été faites sous la direction de Lo Doux. Les plus remarquables out relies de Montastrate, du Roule, de l'Efolie, de Saiot-sous relies de Montastrate, du Roule, de l'Efolie, de Saiot-

Martin, du Trône, du Malor, d'Enfer et d'Italie. Le développement total du mar d'encelule est de 28,287 metres, ce qui currespond a un pen plus de six llettes.

on contribution as any time for the statement, of the statement of the sta

Le part des mes, enterteus par l'administration et par les rements, present un superficie d'al. Al. Del mettre carret. Le superficie d'act intériere ent de 60,000 milité sur les des rentres carrèt. Eller, il y a der mes qui foiun in pare si trottiles, et lière distant de l'activité par se introdistre, et lière d'al. Il y a des rements de l'activité d'activité de l'activité d'activité de l'activité d'activité d'activ

Comme chaque metre carre de pave consient sus non 25 pa vés, os voil que le nombre total des paves qui rouvrent les raess de Paris est d'enviren 80,000,000, hunce consume, no capities un militon de paves pour l'entretien de la voiquiblique. Chaque metre rare, des paves dont ou se sere artællement, renferme (6 paves 2,3, et conte a l'adminis-

QLAIS.— PORES ET PONTS.— Les deput ques de la Seine, ainsi que les bords des atent des de la Gré et de Seratlana, sont bordes de quate et en grande partie manis de bants, et plantes d'arbres. Les quais sont au nombre de 32 , en compelhant les A quis de l'ifie de la Cate et les 4 quais de l'ils Santi-Laine.

Les ports sur la rivie décide de la Seune sent le port de la flière, que les platires et les boise; port Soisa-Peni, pour les coless, les parses et le duarbon de terre; le port sin He et le part de l'Ecole, pour le se; le calibon et les regons; le port Sont-Koolev, poin (les marchambers venum des ports de mer, veni in très marché de la Sonne est le pour les figures de l'ecoles pois (les et les Sonne est le pour les figures de l'ecoles pois (les et les Sonne est le pour les figures de la Sonne est le sonne est le pour les figures de la Sonne est le sonne de la Sonne est les finals les étables; le port de l'ecoles Fostone; pour les charlons; le port de l'ecoles pour le bois.

Erfin, il existe sur les deux rives de la Seine et sur les borts des deux illes, ill abrenium et 12 paisonn pour puiser lesa dans le fleure. Les poutri sout au tombre de 21, sans compter 6 inni-

cean, cubits sur la retiere de Bietre.

#15.5.—cons.—(100 into CT 1955 max.— Vers la fig.
de xine-sleet le poéc l'antilo compatit dans faris, sino etc.
Aujonof hai, il y en a entiron t, too.— Il y a 118 cerrefours.—97 places. 17 morches.—135 possipes.—
Entiron 20 const..—7 entes.—123 purpose.——131 personne.

sages, dant ils son reservis. — 8 of femines de guide sons et a vinantial Els setts. — Dive il permiere sité, es 1720, de cries de Dras fiertal despuese pai desité, es 1720, de cries de Dras fiertal despuese pai depuis de la companya de la companya de la companya de publique effects des meures; géne ricis sest les montres, que la companya de la companya de la companya de publique definest de meures; géne ricis sest les montres parações de la companya de la companya de la companya memors commerce su punt le plus éries de reservis des deutres. Dans les reservisas esticipa sont perpositionaires na 3 per pero au como de crede riciser; alditurba de la companya de la companya de la plus de plus de la companya de companya de la com

on descendant les rues, les montres impairs a gaurine. Division de passa, — En idéret de la Convention de 19 verdeminte du 18 in divise Paris en douze atmolrquallets, germalisamenta on marier. — Chaque armodissoment en lini-même subdivise en quatre quantiers. Il 3 a dans a chaque armodissoment in matter, des convollets inmutrispaux et un juge de poir, el dans chaque quarier un rommissalte de colifee.

Le prefet de potre est ritarge de la strete publique et de toat ce qui a rapport à la statietie. Il a sous sa dependance la grefe manasquie, composer de 3,000 homanes dont 600 à chevil, et le corps de superar-prosputers dont le contigont est 600 homanes, divises en quatre componinée. L'Etit-major de ce corps est situe quas des Orfevres, per 30.

PARAMETER BY SECURISHEES. — If y a one relise paraistiale dans chaque arrondissement, et des viccursales dont le nombre est en proportion avec la population des arroxdissements. Ou rompte 25 eglises succursales. Des chapelles, en outre, sont annexées à un grand nombre d'établissements publice.

6.00175. — BORNEY-PUTAINES. — Sous fe pavé des rusde Paris se deploie un dédale de confoits souternais, dunt le dévelopement total en 119,238 abetes 0 a pésiètre por 2,280 feuches d'égouts. 90 ouvriers sout chargés our l'administration de déblayer les égouts. Ealus pavéée la ville est lave par 4,675 bornes-foutaines.

SPECTACUES. - On comple 4 theitres royage: l'Académie Royale de Muzsene, ou l'en represente des opéras sérieux et les ballets; la Congdie-Française, on l'on donne des tragedies, des concedies et des drames; l'Opero-Roben et l'Opera-Courane, L'Odéan a la même succialité que le Thettre-Français. Sant les litations ers theitres sont subventionne par l'Etat the jone exclusivement des vandevilles sur les thèletri- des farretes, du l'imderitte et du Gymune. Les theb tres de la Parte Sant-Mortes, de l'Amboga, Montpensier de la fielté, des Felies-Bromelsques, des Delassements-Co suçare, des Fanuntaires, de Lazon, Benamerchase et du Luzensioney, donnen) des draues, des melodrames, des partoutines et des sandevilles. An Cirque-Giyapegar, on jou-le sandeville, des feeries et des dennes, Le thetire Conte pose iles pieces consacrees spécialement aux enfaits. Esfin. il 5 a le thettre Chautereine on l'on ne june qu'accidentellement. Playerers autres theatres sont etablis dans la honliene : 3 Believitle , a Mostowerter , & Battanolle, an Gree-Gertlen, an Meutpurmasse, et sont assimiles à des thettres de province, Le case somerrain du Somege, an Palais-Royal. donne aussi de petites scènes diatognées. Enfin, le Corpu des Chorago-Linees et l'Hoppodrome, de la burrière de l'Etonie, montrent des jeux equestres, des intienes, des équilibristes, etc. On you que le nombre des speciarles que renferment Paris et la bantique s'elère a essiron 29. Les hôpitana préferent, sur les recettes des spectacles, un droit qua s.est monté, en 1815, a la somme de 1.016,525 fr.

Le fottionique des russ est à la charge des flactures les balants et les balancs des publiques, des grandes notes, des boulearands, des quants se flactures de l'administration, des quants se fait une frais de l'administration, de numbre des balances pour la conditione, le numbre des balances pour la con, est quant si tombe de la rusége à 2,000. Estin, dans quelques russ, il 3 y de la fottable de l'accide à 2,000. Estin, dans quelques russ, il 3 y de l'accident l'accide

jouts et les promerindes justiques soit arroses deux lois jury jour, du fa avril ou fa septembre, par 90 inneuens portes sur des voiters. a I chesal, Chappe lois, le service duit diere quatre heures. Dans le mois qui précède et dans le mois qui sait l'epsquo que pe vison d'insiquer, on emploie seulement 23 transieurs. Pariet le mois que des differences voiters qui l'afference. Pariet le mondre des differences voiters qui

irenteut dans les rues de Paris :
Fiacres à 1 e f. a 2 chevaux.

Coupes à a chevaux.

Loujes à 4 chevaux.

Cabroles à 6 chevaux.

191
Cabroles de place, à 2 e f. 4 roues.

232
Volumes, supplementaires...

246

# STATISTIQUE GÉNÉRALE DE PARIS. n (somalbus, etc.)....... 167 Veiteres hottegesises à 4 roue

619

..... 660 entiron.

### MONT-DE-PIÉTÉ.

L'enhissement du Monde-Poire de Paris comprent ; le huron rébellier rabili me des Bian-Martenox, une sacrossite de le Paris sugardates, deux hurons secondaires, Sintex, for me de la Poisipiete, 27, foraire et le Notague Skinte-Gravière, 21, — 22 Connaissionnaires sont réportis dans les divers arrondissements. — Valet le resume des opérations de Nonai-de-Poète de Paris en 1845 ;

Nombre des articles espages. 1,203,066. Sommes prêtecs. 19,070,416 fr.

Ensouveles. 253,346. pour la somme de 6,200,455

La suoyenne du prêt por artileé a été de 515,7-6 c.

Les sommes prezes par les degagements on et ét. 745,373 fr.

Par les remavellements, dr. 630,250

Tetal, 1,331,291 fr.

Par le produit des veutes, de... (38,201 La balance des produs et pertes a doune, pour le hont à verser dans la caisse des hépitaux, une somme de 293,017 fr.

### CAISSE D'ÉPARGNE EN 1843.

| Versements                            | 40,437,223  |
|---------------------------------------|-------------|
| Dénosants nouveaux                    | 33,743      |
| Remboursements                        | 36,187,383  |
| Excedent des versentents              | 9,416,009   |
| Total dú par la cajose au 31 décembre | 101,786,213 |
| Novens de chaque versement            | 111         |
| Moyens de chaque pemboursement        | 413         |
| de deserve Union                      | 647         |

### RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 1841.

| ABBONDISSEMENTS.  |         | POPI-LATION |         |           | TOTAL   |
|-------------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|
| ARRONDISSEAR ATS. | FIXE.   | CHLLECTIVE  | TOTALE. | GASNESON. | GENERAL |
| Premier           | 83,132  | 3,314       | 88,446  | 3,960     | 92,210  |
| Deuxième          | 90,487  | 2,514       | 92,998  | 29.3      | 93,38   |
| Troisième         | 36,807  | 1,563       | 58,370  | 1,126     | 59,79   |
| Quatrième         | 46,147  | 283         | 46,430  | ,         | 46,13   |
| Cinquiène         | 82,497  | 2,334       | 81,831  | 307       | 85,33   |
| Skrieme           | 96,837  | 720         | 97,557  | 738       | 98,31   |
| Septiene          | 63,171  | 1,211       | 66,382  | 162       | 66,54   |
| Holtième          | 85,876  | 7,223       | 93,099  | 2,433     | 93,53   |
| Negvième          | 43,338  | 1,809       | 93,147  | 1,933     | 47,08   |
| Dixiene           | 79,484  | 11,061      | 90,212  | 7,695     | 98,13   |
| Onziesne,         | 55,290  | 2,761       | 59,034  | 1,529     | 60,58   |
| Bouxième          | 73,510  | 15,940      | 89,450  | 2,100     | 94,85   |
|                   | 858,303 | 53,730      | 912,033 | 23,228    | 935,26  |

1. La population collective comprend celle des établissements publics, huspices, prisons, collèges, etc.

## MOUVEMENT DE LA POPULATION EN 1841.

|            | En mariage (Garpons, 10,567 )                     | 20,6 |
|------------|---------------------------------------------------|------|
| NAISSANGES | Hors mariage   Hargons 2,889                      | 3,7  |
| š          | En mariage Garçons 461 )                          |      |
| 2          | Garçons 2,388 ; Filles 2,298 ;                    | 4,6  |
|            | TOTAL                                             | 31,9 |
|            | Natssances                                        |      |
|            | MARIAGES 9,533                                    |      |
|            | A domicile 5   Masculius 7,673   Feminius 8,683   | 16,3 |
|            | Aux hipitenx civits S,064   Feminins 4,900        | 10,0 |
|            | Aux hipitaux militaires                           |      |
| DECES.     | Dans les prisons                                  |      |
| ā          | Deposés à la Morgue                               |      |
|            | Executés   Mascullus 2   Feminins                 |      |
|            | Enfants mort-nes                                  | 2.   |
|            | Total                                             | 27,  |
|            | RESUME.                                           |      |
|            | Total des unissances   Masculines 16,263 / 31,256 |      |
|            | Total des decès                                   |      |

## STATISTIQUE DES HOPITAUX ET HOSPICES.

On compte, a Paris outre les hépitanx militaires du Val-de-Grice, du Gros-Cailleu, etc., quinte hépitanx et onze maisons de 

| les hospices 9                                                                  | 617 Total, 17,679      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <ul> <li>des maisons de retraite et fondations particulières.</li> </ul>        | 162                    |
| Le nombre des personnes qui tant etc reçues dans ces etablissements cu 1813 est | de. 102,025            |
| Le numbre total des journées de toutes ces personnes à cié de                   | 1,991,763              |
| Change mulade a sejourne à l'hôpital, en terme moyen                            | 25 jours 97 centienes. |
| Change malade a coute à l'Administration                                        |                        |
| Le chiffre des deres dans ces établissements a été de                           |                        |
| Le chiffre des deres dans ces etabassements à cir un                            |                        |
| D'où il résolte que la mortalite a été de                                       |                        |
| La depense totale de l'administration des Hópitaux n été de                     |                        |
| La desense moyenne d'un lit a etc., dans chaque hópital, de                     |                        |
| - dans chaque hospice, de                                                       |                        |
| Le nombre des indigents seconnes à domicile a cte de                            | 81,000                 |
| 1 tail de la Blatana des indicents a permis de seconrir                         |                        |

Enfin, in fourtains Monthyon a distribut aux convaiencests sortant des bipitaux. . . . . 231,561 fe. L'hospice des orpheilits a recoeffii, en 1845, 4,980 enfants. - Sur ce nombre 3,180 ont été envoyés à la campagne : 18) mis en apprentissage; 134 sont entres dans les hospices; 364 ont ete rensoyes dans les departements; 184 ont été rendre à jours parents; enfu il en est mort 4,130.

## SECOURS A DOMICILE.

| ARBONDISSEMENTS. | NOMBRE<br>de<br>MENAGES, | NOMBRE<br>total des<br>indicents. | DÉPENSES<br>FAITES. |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Premier          | 2,020                    | 4,598                             | 114,096 ft.         |
| Deuxième         | 1,368                    | 9,717                             | 100,005             |
| Traisleme        | 1,231                    | 2,792                             | 76,848              |
| Qualricur        | 1.349                    | 8,132                             | 85,869              |
| Cinquième        | 2,250                    | 5,366                             | 123,931             |
| Sixième          | 2,882                    | 8,719                             | 171,318             |
| Septième         | 2,390                    | 6,595                             | 119,134             |
| Huitierne        | 4,610                    | 12,651                            | 210,619             |
| Neuvlene         | 2,678                    | 6,563                             | 134,727             |
| Dixième          | 2,915                    | 5,763                             | 178,475             |
| Onzième          | 7.145                    | 5,314                             | 121,717             |
| Donzième         | 6,204                    | 13,809                            | 317,118             |
| TOTALS GÉSÉBAIS  | 32,042                   | 78,013                            | 1,815,809           |

## ÉTABLISSEMENTS CHARITABLES EN 1844. 1. Institution de la remesse délaissée, rue Notre-Bome.

- deschamps 43, entretient cost prebelines sonves -Depenses, 37,018 fr. 2. Pensionnal de jeunes filles inthériennes, que des Billettes, 48, entretient 33 orphelines. - Dep., \$1,437 fr. 3. Etablissement de Samt-Louis, rue Saint-Lazare, 129,
- outretient 35 jennes urphelines pensionnaires. Bepenses, 12 083 fr. A. Atelier de travail de Mose Cheuria, tur du Pasu. s. entretical 30 jeunes filles pauvres. - Dépenses, 11,521 fr. 5. Association des jennes économes, - Education des
- irines files panvres. Pop., 276 jeunes files. Bepeners , 67,976 fr.
- 6. Association de Sante-Anne, à l'Hôtel-de-Ville. --Secours aux familles. -- Jetnes filles serournes, 276. --- Depenses, 27,137 fr.
- . Société pour le plucement en apprentissage des jennes orpheline. - 143 colunts. - Repenses, 14,088 fr. 8 Société des amis de l'enfance. - 150 enfants. - Bon penses, 23,736 fr.
- 9. Société de petrounge des jeunes gergous libérés, ... 200 patrones. — Dépenses, 27,318 fr 40. Soviété de potronoge des jeunes filles libéries, abandonnées, rue de Vaugrard, 130. — Potronees, 312.—
- Depenses, 29,047 fc. epenses, 20,001 ic. 11. Colonie de Pelit-Bourg. -- 122 jeunes onfants. --
- Depenses, 96,397 fr. 12. Société d'adoption pour les cufauts trouvés et arphe-fius pausres, ... Fetme du Mesnel Saint-Firmin (Selin et
- . 33 enfants Depenses, 15,742 fr. 43. Mairon de refuge pour les jeunes filles sourdes et muelles, rue des Postes, 47. — Diz-neuf jeunes filles, — Depenses, 9,896 fr.
- 14. Anile-ourroir du ceur de Murie, rue Notre-Damedes-Champs, 21. - Jennes filles convalescentes, recueillies et protegres, de 100 à 120 par au. - Depenses , 12,778 fr. 18. Acide-outroir de Gérando, rue Cassini, 4. - Jennes
- alles convalescentes, 162. Depenses, 17,646 fr. in. Course da Ben-Pauleur, rue d'Enfer, 77. -- Jeanes files repenties. - Depenses, 24,005.

- 47. Conste de patronage pour les prévenue acquittes, rue des Auglaises. - Patronés, 434. - Dépenses, 3,871 fr. ta. Asile royal de la Providence, a Montmarire, - Pensiomaires - La depense par personne et par au est de 19 tr. 107 c. 19. luftrmerie de Marie-Thérèse, rue d'Eufer, pour les prêtres ages et infrmes, - Bepenses, 37,182 fr.
- etres agres et toutones, ... impantes, et. 102 m. 20. Societé de churite maternelle, ... Seconts aux merces 20. Notare se cure se moine quatre enfants et qui eq 24. Association des mères de famille, en faveur des paqares fenunes en conche. - Mercy de familles seconnes, Mag.
  - Depraces, 17,000 n.
     22. Societe philanthropope. Traitements de malades panvres à domicile. Individus traites, 2,987. Depracement de malades. rs. As, societé de Seint-François-Régie, instituée pour fa-
- noriser le mariage entre les indigents, a fait celebrer tonser is names contents. — a tan cercorer 1,000 mariages, et légiturer 1,007 enfants. — Deparces,
- 1,700 tr. 24. Æntre des apprentin el outriera. École da soir el 24. Marye we my hard the Charonne et rue Saint-Elicane, du diminine, rue se charteure es rue commentatione, --790 apprentis out éte visites et secourus cher leurs maitres, Mercanes, necession des fabricants et articant pour l'adoption
  - 25. Association and photocome. A cu 3 to charge 75 orphelins on orphelines. — Depenses, 9,067 fr. seuns on oppenden. — proponent, monton.

    26. Société de patronage et de accours pour les areagles.
  - 26. Societe de personer es de ververe pour se arractee.

    Alelier de vouwerle et de brosserie. 10 avecgles its-
  - 77. Ourror de vouge mu pour re converte cour reven. Femmes toriant de Saint-Latace et filles alondouries. 3 par m. Dependent ... Schoe-et-Oire). Eb-
  - 26. Acide Fénelos, à Vennyours (Neine-es-Otte). En-fants en bas fare, 118 greçons, Ecoles, (17970). financies et als to allure, — Bepenses, 51,513 it.

    39. Élablissemest de crèches dans le 101 arrendissement.
  - 39. Élablissement de créches acus se ses arrandessement.

    Entluis legés de moins de deux lats., 2002/femble à des Le Entints après de moins de ocuz sus, apportenant à des mères peuvres qui travailleret bors de seur domicile. La constant regard (a à (a cofinic sar ocus resta

a rue du Fanbourg du Roule, 22 à 25 enfants ; celle de la rue Saint-Larser à peu pres antout. — Chaque enfant rodic du ceutines per jour. 20, Sociéte pour le reuro dans tenre familles des jennes félire aux place est des femmes défaissers. — Du ser juilles au 31 decemb. 1844, 75 personnes not et secourines par la

societé. - Dépenses, 1,443 fr.
31. Comité israelité de secours et d'encouragement. --

Secours à domicile; marsons de secours pour les malades.— Frais d'entretien pour 32 orphétius. — 211 malades traités à domicile. — 1602 individus secourus. — Depenses, 20,000 france sen icon.

a nomeror.

Tels sont les nombreux établissements charitables que compte la ville de Paris, et amquels le departement de la Seine est venu en nide, en 1845, pour une somme de 70,000 fr.

#### POPULATION DES PRISONS

|                                                                                                                   |                                 | BES PELISONS.                                                                                                                                                |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Prinns — Voici le nombre moyen d'indit Sain-Lanne Furre Madeiannettes Sainte-Pelagin Maison de Justice A reporter | 944<br>502<br>413<br>513<br>118 | renfermes les prisons de Paris pendant l'année 1843:  Bepot de condannés  Bejot de police  Maison de repression  Maison centrale d'education correctionnélle | 2,547<br>278<br>198<br>814<br>2<br>491 |
|                                                                                                                   |                                 | Total                                                                                                                                                        | 4,426                                  |

Dispôt de mendicité du departement de la Seine. - Ce dépôt est situe à Villers-Cotteret (Aisne ), et a renferme en 1844 7518 molividus.

## INSTRUCTION PUBLIQUE.

Les pensions et les institutions renferment un nombre d'eleves à pen près égal à celui des collèges. Les écoles communes et privies etaient suivies, en 1843, por 26/205 clieres des deux acces; les cevies pertains enformer par un noison 18,000 éleves en 1844. L'école de droit compilat J.A.U éleves, et l'école de melérine 2,000.

| TOTAUX   | ELEVES    |           |                |        |
|----------|-----------|-----------|----------------|--------|
| GÉNÉRATY | EXTERNES. | INTERNES. | COLLEGES.      |        |
| 507      | 321       | 486       | Henri IV       | _      |
| 1,075    | 553       | 502       | Louis-le-Grand | . 1    |
| 925      | 647       | 278       | Saist-Losis    | Royant |
| 996      | 996       | ,         | Bourbon        | 3      |
| 768      | 768       |           | Charlemagne    |        |
| 394      |           | 394       | (communal)     | Bellie |
| 216      |           | 216       | islas (privė)  | Stani  |
| 5,183    | 3,285     | 1,896     | Total          |        |

## GARDE NATIONALE.

| L'effectif de la Garde un         | sticante de Paris, | en 1845, étalt | de 75,000 hommes e               | raviron reporsès ainsi qu'il snit : |       |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| trr Mgion<br>2* —<br>3* —<br>4* — | 6,997              | 70 -           | 4,533<br>5,965<br>8,025<br>4,768 | 9°<br>10°<br>11°                    | 4,000 |

# Barliene. — 1 légious : 23,000 hommes environ. CONSOMMATION DE PARIS EN 1844

| Bols                                             | sons.                                |                                                  | Come    | eribies.                |                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------|
| Vins E.sax-de-vie Cidre et poire Vinsigre Inère. | Hectolitres<br>id<br>id<br>id,<br>id | 945,K19<br>51,164<br>14,164<br>16,277<br>123,350 | Raisies | Kilogr<br>Téles<br>idid | 76,563<br>46,450<br>78,744<br>439,950 |

United to Congress

#### STATISTICLE CÉNÉRALE DE DANS

| Parcs et sangliers<br>Pates, terrines, etc<br>Vandes à la moin | Tèles<br>Kilogr | 87,987<br>376,785<br>3,309,107      | Beurre                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| harcuterie                                                     | 64<br>14        | 1,256,244<br>1,647,945<br>1,337,176 | Fourrages et Grains.                                                                                                          |
| Inites fines                                                   | Hectol fr.      | 7,114<br>6,086,376<br>1,720,437     | Paille                                                                                                                        |
| toures                                                         | id              | 684,788<br>9,699,678                | Farines évaluees pour un jour, à 4,500 sacs, de 430 ki<br>chacun, Quelques statisficiens portent ce nombre de sac<br>à 2,400. |

| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TRO DE                                                                                                                                                            | DE 1846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OBGET                                                                                                                                                             | DE 1846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| RECETTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | DÉPENSES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| conduct communitation of the control | 1,050,860 f.<br>29,586,000<br>2,472,450<br>261,000<br>281,000<br>390,000<br>1,007,000<br>455,000<br>663,868<br>173,114<br>94,630<br>512,100<br>753,004<br>386,030 | Deter manufapie.  Construiture in princip for tree.  Perlevareure as prode du trees.  Perlevareure de manuface manuface  Anna de manuface de manuface  Anna de manuface | 39,760<br>85,660<br>4,679,946<br>718,650<br>628,453<br>2,950,449<br>1,021,263<br>857,750<br>130,552<br>2,321,071<br>190,000<br>375,270<br>206,450<br>162,163 |
| ripale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,996,983                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| Recettes accidentelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,945,066                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 450 000 0                                                                                                                                                      | Travan ments d'architecture, hydrantiques et<br>de veirie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |





810,473

## TABLE ALPHABÉTIQUE.

| . 1                                                                    | Arsenal, p. 222                                                                       | Bibliotheque Mazarine, p. 136.                       |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                      |                                                                                       | - du Rai, μ. 473.                                    | Carreau des halles, p. 494.                                                                               |
|                                                                        | Assumption egilse, p. 387.                                                            | - SteGeneviese,                                      | Catrieres, p. 603. P. 491.                                                                                |
| lattoirs de Paris , p. 597.                                            | Astrologie, p. 291.                                                                   |                                                      |                                                                                                           |
| britant ecoles ( . p. 19.                                              | Alchers de conture, p. 581.                                                           | - de la ville a                                      | Catacumbes, p. 603,                                                                                       |
| bremoirs, p. 614.                                                      | Athendes, p. 363.                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| ralenie, p. 381.                                                       | Athenre, p. 561.<br>Addres, p. 150.<br>And not thesire d'), p. 537.                   | Blanes-Manteaux egl., p. 176.                        | Cristians de St. Floi, p. 46-44,<br>Criestans, p. 226.                                                    |
|                                                                        | Addutes, p. 110.                                                                      |                                                      |                                                                                                           |
| a d'architecture . p.                                                  | Augustiniens, p. 510.                                                                 | Bicetre, p. 450-580.                                 |                                                                                                           |
| 473.                                                                   | Augustius dre hausses, p. 278.                                                        | Billettes, p. 120.<br>Billets de confession, p. 307- | Chambon, p. 37.                                                                                           |
| - celtique, p. 65%                                                     |                                                                                       | 214 oc contrasion, p. 207-                           |                                                                                                           |
| - de chirurgie, p. 321.                                                | Ave Maria conv. de l'., p. 179                                                        | Boluncan, p. 619.                                    |                                                                                                           |
| - française, p. M7.<br>- des mocr. et bell                             | Ave Maria conv. de l'., p. 172.                                                       |                                                      | des comptes, p. 118.                                                                                      |
| jettr., p. 471.                                                        | Avenue d'Antia, n. t. p. 529.<br>— de Nave, p. 526.                                   | — gras, jc. 268.<br>— Vielle, p. 268.                | des deputes, p. 591,                                                                                      |
|                                                                        | Avengles, p. 127.                                                                     | - Vielle, p. 268.                                    | des pairs, p. 391,                                                                                        |
| - demolectur, p. 358, a                                                | jennes, p. 339.                                                                       | Bons-Homnes, p. 216                                  |                                                                                                           |
|                                                                        | Avanes, p. 10s.                                                                       | Bornes-Fontaines, p. 618.                            | Champ de justice, p. 419.                                                                                 |
| 486-533-369-619.                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                 |                                                      | mdo M                                                                                                     |
| <ul> <li>de peinture, p. 479.</li> <li>pour la poblesse, p.</li> </ul> | В                                                                                     | monte (10 p. 110.                                    |                                                                                                           |
| - pour la nomesse, p. 108.                                             | .,                                                                                    | Bosgie de ND., p. 215.                               |                                                                                                           |
| - de StLuc, p. 170.                                                    | Bacchus saint', p. 45.                                                                |                                                      | Champs-Klasses, p. 21.                                                                                    |
|                                                                        |                                                                                       |                                                      |                                                                                                           |
| todica-Counque, p. 337.                                                | Hailliage de Paris, p. 301.                                                           |                                                      |                                                                                                           |
| mes de Balann, p. 122.                                                 | Bains, p. 270.                                                                        |                                                      |                                                                                                           |
| met façade du rititean d'),                                            | Balayage des rues , 64x.<br>Balloux, p. 572.                                          | Interieurs, p. 617                                   |                                                                                                           |
| p. 653.<br>annexe de l'Hôtel-Dieu, p. 577.                             | Balsama, p. 572.                                                                      | Households of Barriers   P. 617                      | Chryste P. C. 27                                                                                          |
| ammeriades celestes, p. 182.                                           |                                                                                       | Bourdon de ND., p. 617.                              | Chapelle, voy, as test Epirer,<br>Chapelle explosiolre, p. 617                                            |
| Ananvire des longitudes, p.                                            | Baraques du Paf, dioval, p. 167                                                       | Bourse (polais de la . p. 606.                       |                                                                                                           |
|                                                                        |                                                                                       | Boarses des chevens, p. 606,<br>Bonteiller n. 2023   |                                                                                                           |
| Antiquités de Paris, p. 8.                                             | Barbe, p. 323-366                                                                     | Bonteiller, p. 20                                    | Charles-le-Mauvais, p. 215.                                                                               |
| Antiquites de la rue Vivienne,                                         | Harisli, p. 3.                                                                        |                                                      | Charmers des inc. P. 215.                                                                                 |
| p. IL.<br>Valotia, p. 222,                                             | Barnabites , p. 40-379.<br>Barres, p. 171.                                            | Buchers, p. 278.                                     |                                                                                                           |
|                                                                        | Barricades pouruee dest, p.                                                           | Budjet des depenses de Paris,<br>p. 653.             | Charireux, p. 173.                                                                                        |
| Aqueducs, p. 181.<br>— d'Arcueil , p. 19-                              |                                                                                       | - des recettes                                       |                                                                                                           |
| - d'Arcueil, p. 19-                                                    | Barrières de Paris, p. 566-647.                                                       |                                                      | Chalcan d F.au, p. 602. Gailland, p. 88-348. Chalcan de Vanvert, p.                                       |
| - de Belleville, p.                                                    | du triese, p 646.                                                                     |                                                      | - Coin   602                                                                                              |
| the second of the                                                      | Barthelemy (mass, de la St),<br>js. 2005.                                             | Butte des Catagons, p. 282.                          | - de V. P. 33-34v                                                                                         |
| - de Ceinture, p.                                                      |                                                                                       | Butte des Capeaux, p. 282. Saint-Bach, p. 1-100.     |                                                                                                           |
|                                                                        |                                                                                       | - Saint-Rock, p. 1-100.                              |                                                                                                           |
| - de Chalilet, p. to.                                                  |                                                                                       |                                                      |                                                                                                           |
| de Saint-Grevats                                                       |                                                                                       | C                                                    | Chandledon, p. 247, p. 568,<br>Chuster d'Anti-                                                            |
| Aduletriers confr. des , p.                                            | Bassin du Palais, p. 200                                                              | Cafes, p. 482                                        | Change don't P. 247 P. 568.                                                                               |
|                                                                        | Bassin de Palais-Berral, p. to.                                                       |                                                      |                                                                                                           |
| Arr du Carronsel, p. 600.                                              | - dally spetter                                                                       | Capony, p. 497                                       | Chamfedon, p. 227. p. 568.<br>Chamsee # Antia   quartier  <br>Chemies de (er. p. 644.<br>Chemies, pl. 372 |
| - de l'Etode, p. 609-611.<br>- de Gaillon, p.                          |                                                                                       |                                                      |                                                                                                           |
| - Nint-Anteine, p. 467.                                                |                                                                                       | Calendrier, p. 311                                   | Chryslers du guel<br>Chryslers du guel                                                                    |
| - Saint-Denls, p. 467.                                                 |                                                                                       | Calluts, n. 1, p. 192                                | Chrysliers du guel, p. 186-311.<br>de Walle, p. 286-311.                                                  |
|                                                                        |                                                                                       | Camp romain, p. 193                                  |                                                                                                           |
|                                                                        | Beguines, p. 172<br>Bejannes, p. 201, p. 1, p. 202,<br>Benedictines de la Ville Leve- |                                                      | de Walte, p. 186-311.<br>de Rhodes                                                                        |
|                                                                        | Benedictions de la V. J. P. 202.                                                      |                                                      |                                                                                                           |
|                                                                        | que, p. 381                                                                           |                                                      | de StJean, p. 92.<br>Chevanebear, p. 103.<br>Chevanese, p. 103.                                           |
| Architecture, p. 303.                                                  | de XII. de Laesse                                                                     |                                                      | Chevaterbear R. 100.<br>Chevestrage, p. 106.<br>Ehirurgiens de les                                        |
| Archives nathonales, p. 251.                                           | p. 388,                                                                               |                                                      | Estrorgicus de longue robe                                                                                |
|                                                                        | Benédicties anglais, p. 376.<br>Benedices, p. 218.                                    |                                                      | TRICIES de los                                                                                            |
|                                                                        | Remarding                                                                             |                                                      | - P. INI. Pobe                                                                                            |
| Armognae, p. 12-22,<br>Armognae, p. 223                                | Bibliotheque de l'Arsend , p.                                                         | - tig. p. 356.                                       | Cholera-much, P. 183 course.                                                                              |
| Arquebasiers compagn, des                                              |                                                                                       |                                                      | Chalery-man P. 183 Course                                                                                 |
|                                                                        | des avocate -                                                                         | Carmelites P. 172.                                   | Cholera-markes, p. 183.<br>Cierges benits, p. 622.<br>Cimeliere, p. 330.                                  |
| Arrosement, p. 512.                                                    | 480.                                                                                  | Carmeliles, p. 37–384.<br>Carmes Biliettes, p. 190.  | Cierges benits, p. 622.<br>Cimetiere des Eller                                                            |
|                                                                        | de Louvre, p.223.                                                                     |                                                      | Rhocente                                                                                                  |
|                                                                        |                                                                                       | Carnificient, p. 170, P. 373.                        | - de (10-503, 415, p                                                                                      |
|                                                                        |                                                                                       | P 139,                                               | de Mant-Louis, p.                                                                                         |
|                                                                        | the Logyre, p. 225.                                                                   | Garnificiens, p. 139, P. 373,                        | - 121-50                                                                                                  |

| - di Nonder Partico.  - di Nonder Partico.  - di Nonder Lattico.                                                                                                                                                               | moyenne des , p. 659,<br>sant , p. 30,<br>des condamies, p. 610,<br>s beure des, p. 571,<br>cts de Paris, p. 569,<br>on de Paris, p. 618, | ND. des Bors, p 61<br>ND. de Bonne-Net                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| and Perchatasso, de l'accidente, p. 11 de l'accidente, p. 11 de l'accidente, p. 11 de l'accidente, p. 12 de l'                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                             |
| Section   Sect                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           | velle, p. 281-621                                                                           |
| Section   Sect                                                                                                                                                               | s beure des, p. 571.                                                                                                                      | velle, p. 281-621<br>- N-D des Champs, p.2<br>N-D de Lorette, p.4                           |
| Section   Sect                                                                                                                                                               | cts de Paris, p. 342.                                                                                                                     | <ul> <li>ND de Lorette, p.4.</li> </ul>                                                     |
| Secretaria, p. 201.  6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard, p. 201. 6 Vargard,                                                                                                                                                              | urs en Sorbonne, p. 168.                                                                                                                  | ND.de Paris, p.D-11<br>ND des Vignes on de                                                  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ine chreiteane, p. 277.                                                                                                                   | Champs, p. 78                                                                               |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | <ul> <li>de l'Oratoire, p. 326.</li> </ul>                                                  |
| Grant   Gran                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                             |
| de Marchard De Santon de Carterior de Carter                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           | des Petits-Augustins                                                                        |
| Commerce of the property of                                                                                                                                                                | serguerrany, p. 186.                                                                                                                      | p 347-653.                                                                                  |
| A   A   A   A   A   A   A   A   A   A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | par its intributions.                                                                                                                     | des Petits Peres a 20                                                                       |
| Section   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1, 10   1,                                                                                                                                                               | p. 48.<br>is cardinal, p. 511.                                                                                                            | des Petits-Peres, p.377<br>du Petit StArtonia                                               |
| Cond of Armen, p. 22.  Cond of Armen, p. 22.  Cond of Armen, p. 23.  Cond of Armen, p. 24.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           | p. 229.                                                                                     |
| Cond of Armen, p. 22.  Cond of Armen, p. 22.  Cond of Armen, p. 23.  Cond of Armen, p. 24.                                                                                                                                                              | de France, p. 68.                                                                                                                         | p. 222<br>StAigum, n. l. p. K<br>StAndre des Aris. 1                                        |
| Cond of Arters, p. 201.  - de Pola, p. 181.  -                                                                                                                                                             | , p. 113-360.                                                                                                                             | 120.                                                                                        |
| of Pack 1, 200.  One for the relation 1, 100.  One for the relatio                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           | - St -Antoine des Charp                                                                     |
| ### ### ### #### #####################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E                                                                                                                                         |                                                                                             |
| ### ### ### #### #####################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                             |
| ### ### ### #### #####################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | de Paris, p. 531-560-599-                                                                                                                 | P 220                                                                                       |
| ### ### ### #### #####################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | les, p. 956.                                                                                                                              | - StBarthelem., p 6<br>- StBenoll, p ct-M.<br>- StBon, n. 1, p 83.<br>- StChristophe., p 40 |
| - de 18 h. 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vins, p. 16-67.                                                                                                                           | StBon n. t. n N.                                                                            |
| Code   1,122   1,122   1,123   1,124   1,124   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125                                                                                                                                                               | vins, p. 16-67,<br>rage des rues, p. 117-613.                                                                                             | - StChristophe, p 41                                                                        |
| Code   1,122   1,122   1,123   1,124   1,124   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125                                                                                                                                                               | s de Paris, p. 61-78-138-                                                                                                                 |                                                                                             |
| Control to Design of Parts 1, 202.  Children of                                                                                                                                                              | 181-617.                                                                                                                                  | <ul> <li>StCome et StBlance</li> </ul>                                                      |
| Compared   Proceedings   Process                                                                                                                                                                 | petities , p. 211.<br>d Abeiland, p. 29.                                                                                                  | - NtDeuls de la Cha                                                                         |
| Compared   Proceedings   Process                                                                                                                                                                 | d'acconchement, p. 579.                                                                                                                   | SL-Denis do SL-S                                                                            |
| Genera well- an Well- 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | des Heaux-Arts, p. 587-                                                                                                                   | <ul> <li>StDenis do StS</li> </ul>                                                          |
| Griffen and 1-6. 201                                                                                                                                                               | 611.                                                                                                                                      | StDenis du Pas, p. 617.                                                                     |
| George and the p. 80.  - Control of the control of                                                                                                                                                              | buissonnières, p. 211.                                                                                                                    | - NDenis du Pas, p                                                                          |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | centrale, p. 555,<br>de chant, p. 555,                                                                                                    | St. Etiene et Sie                                                                           |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | de dessu, p. 521.                                                                                                                         | StElei, p 83-233. StEtiesse et Sir<br>Warse, p. 32.                                         |
| See Barthallines, p. 60 Generation Ph. Gloves in a Christian Ph. Glove                                                                                                                                                             | de dessii, p. 521,<br>de droit, p. 521                                                                                                    |                                                                                             |
| One of the Pin week is a constraint of Pin week is a const                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           | P. 25.<br>StEtienne-du-Mon                                                                  |
| de Chromati, p. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | des jeunes aveugles, p                                                                                                                    | - Str-Ettring-discount                                                                      |
| Christian Control (1997)   10   10   10   10   10   10   10   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de medecine, p. 242-557                                                                                                                   | p. 127-129.<br>StEustache, p. ti<br>StGermain-PAute                                         |
| of thereoft, p. 133.  of the control                                                                                                                                                             | demederine, p. 242-357<br>militaire, p. 505                                                                                               | - St -Germain - l'Aute                                                                      |
| of thereoft, p. 133.  of the control                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           | tois. p. 41-75-13                                                                           |
| of thereoft, p. 133.  of the control                                                                                                                                                             | de natatoin, p. 556<br>normale, p. 552<br>de pharmacie, p. 287                                                                            | - St -Germain-le-ller                                                                       |
| See A 1800.  - Control of the Contro                                                                                                                                                             | sie pharmacie, p. 287                                                                                                                     |                                                                                             |
| or 2 minutes, p. 2022.  - December 2, p. 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | polytechnique, p 383,<br>des ponts et rhaussees,                                                                                          |                                                                                             |
| - 10 Normers, p. 182.  - 10 Normers, p. 182.  - 10 Normers, p. 183.  - 10 Normers, p. 184.                                                                                                                                                              | des ponts et rhanssees,                                                                                                                   | p. 48-33-75-93<br>StGervais, p. 19-11                                                       |
| - 10 Normers, p. 182.  - 10 Normers, p. 182.  - 10 Normers, p. 183.  - 10 Normers, p. 184.                                                                                                                                                              | p. 538.<br>StVictor, p. 80-194<br>des Sourds-Muets, p.                                                                                    | St Gersan, p. 12-1-                                                                         |
| - 10 Normers, p. 182.  - 10 Normers, p. 182.  - 10 Normers, p. 183.  - 10 Normers, p. 184.                                                                                                                                                              | des Sounds-Muets n                                                                                                                        |                                                                                             |
| - S. A. Company D. S. A                                                                                                                                                             | 389.                                                                                                                                      | StHippoiste, p. 22. StHonore, p. 121. StJacques de la li-                                   |
| - S. A. Company D. S. A                                                                                                                                                             | ers de Montaign, p. 203.                                                                                                                  | - StHonore, p. 122                                                                          |
| - S. A. Company D. S. A                                                                                                                                                             | ne Paris, p. 153+159-                                                                                                                     | - St -Michola de m in                                                                       |
| General Paracocci in 1921  General Paracocci in 1922  General Paracocci in 1922  General Paracocci in 1922  General Paracocci in 1922  General Paracocci in 1923  General Paracocci in                                                                                                                                                              | 1001100 0 168                                                                                                                             | cheric , p. 61<br>St Jacques du Ha                                                          |
| Gelisto de Pluis, p. a. Chilliano de Pluis,                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                             |
| - Webrik, p. 261,<br>Verbiller, p. 262,<br>Verbiller, p. 262,<br>Grande-François, p. 162,<br>Grande-François, p. 164,<br>Grande-Grançois, p. 164,<br>Grançois, p. 164,<br>Grande-Grançois, | rheurs, p. ±41.<br>tains, p. ±12.                                                                                                         | <ul> <li>StJacques de [Ho]</li> </ul>                                                       |
| - Webrik, p. 261,<br>Verbiller, p. 262,<br>Verbiller, p. 262,<br>Grande-François, p. 162,<br>Grande-François, p. 164,<br>Grande-Grançois, p. 164,<br>Grançois, p. 164,<br>Grande-Grançois, | rains, p. <u>212</u>                                                                                                                      | - St. Jraudes Arcis, p                                                                      |
| - Webrik, p. 261,<br>Verbiller, p. 262,<br>Verbiller, p. 262,<br>Grande-François, p. 162,<br>Grande-François, p. 164,<br>Grande-Grançois, p. 164,<br>Grançois, p. 164,<br>Grande-Grançois, | de Xautes, p. 156.<br>ie de l'Abbaye aux Bois.                                                                                            | St-Jean on Little.                                                                          |
| Constant patterners p. 106.  Constant Particus 19, 2054.  Constant Particu                                                                                                                                                             | de l'Abbaye aux Bois,<br>p. 143<br>de l'Ave Maria, p. 172,<br>de Beaupen, p. 336,<br>des Garmelites, p. 37,                               |                                                                                             |
| Constant patterners p. 106.  Constant Particus 19, 2054.  Constant Particu                                                                                                                                                             | de l'Ave Maria, p. 172.                                                                                                                   | - StJean-le-Bood, p.                                                                        |
| Constant patterners p. 106.  Constant Particus 19, 2054.  Constant Particu                                                                                                                                                             | de Braujin, p. 554.                                                                                                                       | - St -Joseph, p 320                                                                         |
| L'annabaterie de Walfe p. 121. de Corice de Pieix, p. 121. de Sant-Louis, p. 126. Corice de Pieix, p. 124. Corice, p. 126. Corice, p. 126. Corice de Pieix, p. 126. Corice de Pieix, p. 126. Corice de Piex de                                                                                                                                                             | des Carmelites, p 32.                                                                                                                     | St Jusceph, p. 220.  St Jusceph, p. 482.  St Julien des Mei                                 |
| L'annabaterie de Walfe p. 121. de Corice de Pieix, p. 121. de Sant-Louis, p. 126. Corice de Pieix, p. 124. Corice, p. 126. Corice, p. 126. Corice de Pieix, p. 126. Corice de Pieix, p. 126. Corice de Piex de                                                                                                                                                             | des Carmelites, p. 37,<br>des Carmes, p. 374,<br>des Celestius, p. 226,                                                                   | triors a 200.                                                                               |
| L'annabaterie de Walfe p. 121. de Corice de Pieix, p. 121. de Sant-Louis, p. 126. Corice de Pieix, p. 124. Corice, p. 126. Corice, p. 126. Corice de Pieix, p. 126. Corice de Pieix, p. 126. Corice de Piex de                                                                                                                                                             | des Claritons, n. 171                                                                                                                     | trices, p 2006.  St -Julion-le-Parvi                                                        |
| L'annabaterie de Walfe p. 121. de Corice de Pieix, p. 121. de Sant-Louis, p. 126. Corice de Pieix, p. 124. Corice, p. 126. Corice, p. 126. Corice de Pieix, p. 126. Corice de Pieix, p. 126. Corice de Piex de                                                                                                                                                             | des Clarifeux, p. 171.<br>des Confebres, p. 160-                                                                                          | StLandri, p. 61                                                                             |
| Crity, p. 332.  Commerce de Paris, p. 48-76-18s.  Commerce p. 72.  Complex ritanthee des. p. 49s.  Country of Paris, p. 48-76-18s.  Country of Paris, p. 68-76-18s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | des Filles-Dien, p. 464                                                                                                                   | - StLandri, p. 64                                                                           |
| Commerce de Paris, p. 18-70-<br>138. Commerce, p. 78,<br>Complex chambre des. p. 190.<br>Course de Paris, p. 66.<br>Course de Paris, p. 66.<br>Course de Paris, p. 66.<br>Course de Paris, p. 66.<br>Course de Paris, p. 190.<br>Course de Paris, p. 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | des Freres de la cha-                                                                                                                     | - St - Lourent, - 42<br>- St - Lou et St Gilb                                               |
| Complex character dea. p. 198. Complex character dea. p. 198. Complex de Noire-Bame, p. 127. Cybric tele de., p. 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rile n 317                                                                                                                                | b. 161.                                                                                     |
| Complex character dea. p. 198. Complex character dea. p. 198. Complex de Noire-Bame, p. 127. Cybric tele de., p. 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rite, p. 317.<br>des Grands-Augustins,                                                                                                    | SI -Logis d'Antin .                                                                         |
| Couries de Paris, p. 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           | 536                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | des Innocents, p. 124.<br>de l'Institut, p. 126.                                                                                          | <ul> <li>StLouis en lie, p 4</li> <li>StLouis du Louv</li> </ul>                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | n 126.                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | - StLouis et St-Pa                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | p 306                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de la Madelrine, p. 113-                                                                                                                  | P 306  StLut, p 40  StMagloire, p 64  StMarcent, p 32  StMarcel, p 31-3                     |
| 228. Banse acad, dec. p. 4, p. 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | des Minimes, p. 274.                                                                                                                      | StMarretti, B. 22                                                                           |
| - des archers, p. 414. Urrabre, p. 126-219,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Montwortee, p. 85                                                                                                                      | - NrMarcel, P. 31-3                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                             |

|        |                                                            | LABLE                                             |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fallse | Sf -Wartial, p. tot.<br>St -Wartin-des-Changs<br>p. 42-76. | Enfants litre, p. 282.<br>Jesus maison<br>p. 442. |
| -      | StMartin des Francs-<br>Bourgeois, n. t. b 83              | - Saus-souri, p. :                                |
| 400    | St -Medard, p 93.                                          | 381                                               |
| -      | StWerry, p. 43-981.                                        | Enfer des nations d                               |
|        | StAicolas-des-Champs<br>p. 81-442.                         | P. ides<br>Entremit des vous n. :                 |
|        | StNicolas du Clurdon-<br>ucl. p. 438.                      | Epersiers de Montagu,<br>Epideanes au no suyle    |
| -      | St - Nacolas du Louvre,<br>p. 127                          | Estaguers, p. 150.<br>Estatupes calimetales,      |
|        | St -Nicolas an Patais,                                     | Estrapole, p. 276.                                |

9-73. St.-Paul, p. 42-230. St.-Pere, p. 134. St.-Philippe du Rouir, p. 52L St.-Paerre, p. 43 St.-Pierre aux Bleufs. Exposition des

St. - Pierre au Gras-Gaillou p 346-647. St.-Pierre de Chanton,

110 St.-Pierre et St.-Paul, St.-Ports, μ. 200. St.-Roch, μ. 200.

St.-Sauvent, p. 182 St.-Sepulere, p. 207 St.-Severin, p. 34. St.-Sutpire, p. 416. St. - Thomas - d'Armin . p 313. St.-1benus du Louvre,

Si -Victor, p. 80-91-St. - Vincent-de-Paul p. 616. St - Vincent et Sainte-

Croix, p. 3d. St.-Yves, p. 200. Ste.-Latherine, p. 40 Ste.-Latherine dn Vat. p. £38. Ste.-Chapette du Pa-

Sec.-Croix, n. 1, p. 85. No.-Groix de la Rosa Ste.-Elisabeth, p. 317 Ste -Geneviewe, p. 32-

102-127-517. steats, p. 82. Ste.-Waleleine, p. 197. Ste.-Waranerite, p. 399. Ste.-Marie I Egyptienne p 169. Ste.-Marine, p. 76

 Me, surme, p. 16.
 de Sorloune, p. 168.
 de la Villente, p. 611. Facer x p. 250-400-612. grand, p. m-600. Elyseens, p. 560. Empereur de Galilee, p. 600. Empereur de Galilee, p. 100. Enceinte de la Cite, p. 41-63. — Seconde, p. 42. — (troisieure, p. 112. — sons Jean-le-Bon, p. 2-1. — sons Glaries V. p.

us flouri III, p. 3to sous Heari IV. p. 351. sous Louis MV. p. sous Louis XVI. p.

continue . p. 617. de surete . p. 617. Enfants blens, p. 417.

The Parks

de Fig.

1247. 15-651de pear. p. 578. 20. p. 200. vic. p. 201.

5.sp. 178. Etablissem uts charitables de Paris , p. 654. Etaves, p. 267-270. Etymologie de Paris, p. 2. Evopus de Paris, p. 30-52-

provinto de l'industrie, p. 392. taldeaux , p.

Famines, p. 69-110-437. Fetes publiques, p. 221-262. — de l'aur, p. 113. — des foto, p. 111-121-133-269. des intocents, p. 113.
 des sous-ducres, p. 115-121

Fen sacre, p. 70. — de la Saud-Jean, p. 122.

— de la Sami-Jeon, p. 122.

Feuillatine, p. 135.

Feuillatine, p. 356.

Feuillatine, p. 366.

Feuillatine, p. 366.

Feuillatine, p. 366.

Figuristes, p. 356.

du Calvaire, p. 356.

du Lalvaire, p. 356.

de la Grow, p. 388.

Dieu, p. 163.

Peuillatie, p. 165.

Peuillatie, p. 165.

du predictat same, p. 368.

du predictat same, p. 368.

- depresent sage, p. 388, de la Provider, p. 389, publiques, p., 72-156-163-243-272-324-Vay, an not Providetion. Files du Saint-Sarrement. p. 143-113. de St-Thomasod Aquin.

- de St. Hajimarou Agron, p. 2383.

de St. E. Livsheith, p. 2365.

de St. E. Livsheith, p. 135.

Finan, Morts a. pr. 31.

Finan, Morts a. pr. 31.

Force du Lemiti, p. 541.

de St. Livsheith, p. 541.

de St. Livsheith, p. 541.

de St. Livsheith, p. 541.

complique de Paris , p. 141.

Complique de Paris , p. 141. Fontaines de Paris, p. 111-

100-(A2-5)] de Birague, p. 207, da innievant Samp-Marlin. du Châtelet, p. Bet.

du Chitelet, p. 1001, de la croix du Traine, p. 520. Givier, p. 520. Desart, p. 620. de Feode de Wele-ciur, p. 621. du Grav-Luillon, n. 701.

is full.
des flandriches, p. des Innormes , in de l'Institut, p. 601

iles Imalides . p. do flon N - Nare . de fron St.-Marc. p. feet. Voltere, p. 648. Notre-Dame, p. 649. du Palais, p. 558. du Palaier, p. 601 de la place de la

Generale, p. 638 de la place Louvies. de la place Sainte Sulpice, p. 619 de la pente Suinte Enstache, p. 661, de la rae Grusier. e to rue de tirenelle, p. <u>\$12</u> de la rae de Vaugirard, p. 601. de Lantale, p. 601. de la Sancaritane.

p. 350. For-l'Exègle, p. 122. Force prison de la ... p. 544-Force monacile , p. 64a. Force monacile , p. 64a. Fortilisations de Paris, p. 64a. 85-142-238-354-104-087. - Venez on and Encente.

Forts detaches, p. 642. Fourcles publishmes, p. 201. Fourclastics, p. 321. Francis-majores, p. 211 Francs-Infons, 2. L. p. 191 Franks marnes des. p. 19. Fredricade, p. 53, Francists, p. 120, Firres miers, p. 120,

on de la Charite, p. 317. des codes chreticinos P. 142. - inneurs, p. 433-166, - an sar, p. 623, de la Trimbe any maye. P. 536.

Gade theorie de la 322 fabric da Lucare, p. 149, fabric d'Aprillon, p. 505, fabric d'Aprillon, p. 505, fabric compres de la 192, fabric compres de la 193, fabric compresal, p. 507, fabric compresal, p. 607, fabric d'Aprillon, p. 607, fabric d'Aprillon, p. 607, fabric d'Aprillon, p. 193, fabric de la 192, n. 1, fabric de la 192, n. 1, fabric de la 192, n. 201, p. 202, bridge droif de p. 301. Gesine de V.-B., p. 82. Gillet de Montiguy, p. 200.

Galef de Wonigny, p. 250. Goledine, p. 180. Grange-Batchye, p. 358. Grange-Batchye, p. 358. Laspinon, p. 28. Gregor males a la p. 549. Gregor de reservo, p. 221-Suct. p. 186-311

Guillemites, p. 176, Gymeres, p. 196, U

Halles, p. 130. au Mr. D. 522. 203 mirs, p. 560. 304 burnelle | K E 20 Hatte any toiles, je han any tenant, p. 525. an view lings, n. 1. Very z an une Merr

Hause personner, p. 112-124. Harmonie sa irde del 1, p. 57. Hindurtles, p. 190. Henri III. 2001000 311. Henri du port aux passeurs.

Bounte au trasque de fez. [\*. p. 1/24. Borioge do Palais, p. 107 opinion de Paris, p. 576-654. Hopotal d'acconcleratent, p. d'aconsciencer , p. 379 ameye, p. 577 Beangor, p. 556-750, des Leut Edles, p. 782 de la Chirite, p. 787

Corbin, p. 278 drs. Comalissents p. 352 des Enfants maltides.

p. 379 des Fafante marges, des Entants Inques P. 121. prieral, p. Circino, des Handriches, p. de THotelsh des bruraldes p.

de Louisiane p. 247. ilo Louvre, p. 226, de la Maternite , p.

the la Malernite, p. 279, do Mill, p. 578, Medice, p. 578, Medice, p. 578, die Greek of the Gree p. 127 drs parvnec Embers

by 112 Courses Single Opportune P. 137.  $\phi^{\hat{p}_i}$ 281 Pilir, p. 304 de 1,5 page, p. 2005 557 St. - Athletine, p. 557 da St., Espert, p. 200, de St., Gertsais, p. 201, St., Jacques, p. 200, 200

294. St.-Louis, p. 316-578 St.-Wirdel, p. 562. Saude-Aune p. 316. Sto-Catherine, p. arr. Sto-Catherine, p. far. Same - Malerine Name - Malercus P. In I. de la Trinite, p. Oan des Veneziens, p. 378 Harques Her Server H.

spire des Arende n. Spire des Arendes, p. 176. des Enfants instrues. des Incaraldes lines. 

83

| 000     |                        |
|---------|------------------------|
| Nospice | Leprince, p. 612.      |
| -       | des Neuages, p. 284-   |
| -       | national, p. 582.      |
| -       | des Orphellus, p. 581- |
|         |                        |

des Quinze-Vingts .
p. 176.
de la Beconsulssance, p. 582. St-Jacques de Hant-

Pas, p. 578. de St.-Sulpice, p. 578. de Ste-Perine, p. 582. de la Salpètriere, p. 449-380. de Bicétre, p. 450-

de la Vielilesse fem.), de la Vieiffesse bom.),

p. 580. Hospitalieres , p. 193. Hospitaliers , p. 92-191-291-

Hospaniers, p. 22-191-292-2026. Crass, p. 831.
Hotel der, p. 831.
Hotel der, p. 192-173-497,
der lavalider, p. 352.
der, Menss Phalurs, p. 32.
der, Menss Phalurs, p. 322.
der, Menss Phalurs, p. 322.
der, Seiner, p. 320-293,
der la Reiser, p. 200,
Salat-Mart, p. 322.
der Saint-Paul, p. 227.
de

 des Tournelles, p. 228.
 de Ville, p.133-290-611. Habains, a. t. p. 193. Haracuots, p. 275.

tle de Buci, p. 192. — de la Cite, p. 192. — de la Gourdaine, p. 1 — des Javenox, p. 192. — vez Inife, p. 193. - des Javeaux, p. 192. - aux Juits, p. 192. - Louvier, p. 192. - Notre-lbane, p. 162-103. - aux Germetiaux, p. 192. - dn Palais, p. 192. - Tranchre, p. 192. - aux Vaches, p. 192. - Santa-Jonis, p. 192-219.

- Saint-Louis, p. 192-212-

imprincrie | etabliss. de l' \_\_ p. 241. Imprimerie royale, p. 408. Informerie de Marie-Therese, p. 619. Industrie | progres de l' | p. 627.

Instantine progresser 1, p. 127. Ingenus, p. 109. Ingare, p. 2025. Inquisition, p. 277. Institut de France, p. 38k. Institut palais de l'., p. 426. Institut palais de l'., p. 426. Instruction, p. 73-416-617. invalides hotel des , p. 252. Halienne comedie, p. 537.

Jacobius, p. 133-139-374-973.

Jansénistes, p. 362. Januaristos, p. 212.
Jardin betanique, p. 257.
— do Luxembeurg, p. 307.
du Palari-Royal, p. 100
— du Rol, p. 100-022.

Jardin des Plantes, p. 406-632. — dra Thermes, p. 406. — des Tuñeries, p. 464.

less Chater, p. 314. less Chater, p. 314. lessites, p. 229-306-318-313-313-316-373-378-429-116-302-314-614. less, p. 220. maisons de) , p. 543-162. - de paume, p. 201.

— de paune, p. 100-lodelle, p. 202. Jeurnees d'avril, p. 621. — de juiu, p. 622. Jugements de Dien. p. 72-113-123-149. 143-123-149.

par Teau. p. 13s.
Juridictions de Paris, p. 150293-294-311.
Justicean, p. 160.
Justice administration de laj.,
p. 47-72.

Lamarque [funéraliles de , p.

622, Latternes, p. 494, Laquais, p. 490, Law, p. 301, Lerteurs royaux, p. 279, Leuilli, p. 105, Leuritt, p. 185. Lepreux, p. 377. Lettres secret des, p. 342. Leufasie le counte, p. 45.

Lenders, p. 48.
Lenders, p. 504-6224.
Lique la , p. 504-6224.
Lique symbol , p. 324-6224.
Litterature sears la privalère rare, p. 56.

Henri U. S. P. 3070.

Françe, p. 304.

Françe, p. 304.

Françe, p. 304.

Restauration

p. GLL Logis-Pilippe, p. 621 Loretitie, p. 13. Logis du roi, p. 21.

Logis du roi, p. 21, Lois sampleaires, p. 220, Longueur de Paris, p. 612 — des boulevards, p. 612.

-- des houlevards, p. 612.
de l'encriude, p. 612.
Loteries, p. 174-370-362.
Louveler, p. 29.
Louveler, p. 310.
-- (pairele du., p. 310.
-- (pairele du., p. 310.
-- (pairele du., p. 350.
-- (pairele du., p. 350.
-- (pairele du., p. 350.
-- (pairele bist, du., p. 350.
-- (pa Lucrice, p. 2. Lucrec, p. 2-24-25. Luce sous Heart III, p. 317 Heart IV, p. 325

Lo sembourg pardin du., p. 20palais du p.394inneser da i , p.

prin Lycée (le), p. 561. M

Machine Infernale, p. 508. Maçonnerie (Franche), p. 572. Madeleine (b), p. 435-626. Madelounettes, p. 382. Magnetisme animal, p. 572. Magiriens, p. 421. Val., p. 201. Mail, p. 302.

Maillard, p. 217. Maillotina, p. 232. Matres du publis, p. 37. Mairies, p. 613. Naisen d'arrêt, p. 640.

n d'arret, p. 640. de la Clarite, p. 287. Dieu, p. 478. de François ler , p. 648. du xive siècie, p. 21 de retraite, p. 577.

- de retraire, p. 527, de Sance, p. 580, de secours, p. 580, de secours, p. 582, de Serjoica, p. 584, Maisons incuber des), p. 642, Mai des arden, p. 642, Mai des arden, p. 70-83150, 250, 6 valer, p. 70, de Noples, p. 244, 285, Maillet (Conspiration de), p. Maillet (Conspiration de), p.

Mullei (Conspiration de) , p. 224.
Natolice, p. 112.
Natolice, p. 112.
Natolice de, p. 221.
Natolice de (N. 121.
Natolice de Clares, p. 231.
Acat (Georgian de) , p. 200.
Narcel on Natolice (N. 121.
Natolice de (N. 121.
Natolice de) , p. 210.
Natolice de (N. 121.
Natolice de) , p. 210.
Natolice de (N. 121.
Natolice de) , p. 211.
Natolice de (N. 121.
Natolice de) , p. 212.

Beonycon, p. 223.

Beonycon, p. 224.

de) Beonycon, p. 225.

de) de (N. 121.
Natolice de) , p. 225.

de) Beonycon, p. 225.

de) Beonycon, p. 225.

- des Blancs-Manteaux

L. J. p. 525.

Boulainvilliers, p. 566 - des Carmes, n. 1. p. 593-630. - 20's Chevaux, p. 331-- 205 Flores, p. 4, p. 595,

- des Innocents, p. 360.
- Neaf, p. 45.
- Palul, p. 45.
- Saint-Hermain, p. 393.
- Saint-Honore, q. 1, p.

Saint-Martin, p. 1, p. 595. Same - Catherine , p. 158-560. — his vande, n. 1, p. 395. Marcelol, p. 22. Mariage recemon. del., p. 130,

des filies publes, p.

des prêtres, p. 535.
Maringes à Paris | moveme des , p. 630.
Maternite | b., p. 570.
Marinitation | 120.410. Maryais-Harchus, p. 128-311. Masques, p. 323-337. Mazarin, p. 428-198. Mislaides | Cabinet des.), p.

476. rderine ecoles; p. 432-212-

Wederine (coles), p. 333-219-537.
Wederine, p. 342.
Wederine, p. 45.
Wederine, p. 45.
Wederine, p. 450.
Wedgerine, p. 340.

Mineralogie de Paris, p. v.

Minimes de Charliol, p. 216.

de la place Royale,
p. 374.
Mission (prétres de la), p. 377.

Mitigos, p. 420.
Mitigos, p. 420.
Modes sons Charles V, p. 220.
Mours du harreau, p. 421.
— de la bourgeoisie, p. 189-121

du cierge, p. 133-187-222-267 - 318-363-423-313. e la cour, p. 220-264-316 - 360 - 421-541-516-371, - des Franks, p. 49-75 - des magistrats, p. 423-

- des monastères, p. 113. - des négoriants, p. 121. - de la noblesse, p. 132-363-116-121-123des Parisiens , p. 106-189-265-318. des religiruses, p. 2008 Nollère (Tronne de), p. 401 Nonasteres, V au mot Estise Nonasteres, V au mot Estise Nonet (Theatre de l, p. 202

Mongaies (Cour des), p. 29. — (Hôtei des), p. 507. — de cuir, p. 312. Monomachies, p. 121.

Secure, p. 212.
Monomarches, p. 124.
Monor Cetardias, p. 14.
Monor Cetardias, p. 14.
Monafarcon, p. 224.
Monaforlier, p. 325.
Monaforlier, p. 326.
Monarches, p. 226.
Monarches, p. 226.
Monarches, p. 226.
Monarches, p. 226.
Monarches, p. 227.
Monarches, p. 625.
Monarches, p. 625.
Monarches, p. 327.
Monarches, p. 327.
Monarches, p. 327.

Monthes, p. 347. Monifetani, p. 11-17. Municipalite, p. 211-256-46 Musees du Louvre, p. 1128. Musee des Antiques, p. 618. — des Antiquites egyp egyptiennes, p. 6

tiennes, p. 1622.

d'atrillerie, p. 586.

de la libbioth royale, p. 478.

da Conservat des Arts et Neuers, p. 587.

des dessins, p. 581-573.

Description in 163-621. de l'École des Beaux-

Arts, p.
Espagnol, p. 630
dis Louvre, p. 385
des monments franç p. 356. naval, p. 630

des peintres français.
p. 628.
des Petits-Augustius.
p. 586 p 586
des piltres, p. 630.
des Thermes et de Chauy, p. 631.
de schipture maderne.

or scalpage in
p file.
Standsh. p. 63.
Masseum d'incloire in
p. 6.31.
Manner museelle. Musique, p 57. Mysteres, p. 236-247-252.

Naissances moy, des . p



```
Peres de Nazareth, p. 250.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Percupus, p. 548.
Petits-Mattres, p. 426-512.
Pharmacie rentrale, p. 583.
     Naries Parissens, p. 2.
Neste (tour de), p. 240.
Nicolet (theatre de), p. 537.
Number des deces, p. 649.
— des maisons, p. 647.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Phinsophes, p. 550.
Picpus (Couvent de), p. 346.
Phinte des Busiers, p. 561.
                                                  des passages, p. 630.
des passages, p. 638.
des passages, p. 638.
'des ponts, p. 638.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pitori, p. 19-29 4.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Places, p. 365.
— du Carrousel, 463-608.
- des ports, p. 8.185.
- des ports, p. 6.18.
- des ports, p. 6.18.
- des voluers, p. 6.18.
Neus des rues, p. 618.
- des Nou, p. 143.
- des Nou, p. 143.
- de Nou, p. 30.
- des Victuires, p. 319.
Nouveiles catholiques, p. 339.
Nouveiles catholiques, p. 339.
Nouveiles catholiques, p. 339.

    du Comoerre, p. 45.
    de la Concorde, p. 629-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         des Conquètes , p. 465.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Dauphine, p. 248.
Frontrooy, p. 526.
Louis-le-Grand, p. 465
Louis-Ny, p. 528.
de l'Orberie, p. 45.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   de l'Orberie, p. 45.
des Piques, p. 45.
de la Hesolution, p.
520.
Hoyale, p. 351.
des Trahon, p. 461.
des Victoires, p. 465.
     Nonveiles catholiques, p. 189.
Numeros des maisons, p. 613.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            — Verditure, p. 484.

— des Vircitores, p. 485.

Planche-Mitera, p. 427.

Planche-Mitera, p. 427.

Publis et mersers, n. 1, p. 527.

Duttons (affaires des 1, p. 50.

affaires des 1, p. 50.

affaires (affaires p. 50.

           Obelisque de Luxor, p. 659.
Observatoire, p. 449-526.
Octroi de Bienfatsauce, p. 566-
     Octrol de Bienfatsauce, p. 366-382.
Odecos, p. 363.
Odecos, p. 363.
Opera, p. 386-535-561-589,
Dierz-Comique, p. 536
Oraloire (tolti de †), p. 344.
— prétres de †), p. 376
Ordaire, p. 323.
Origine de Paris, p. 1.
Origine de Paris, p. 1.
Origine de Paris, p. 1.
Origine de Paris, p. 4.
Origine, p. 210, g. 1, p. 473,
Osibecties, p. 230.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sp-648.

du Gros-Caillou , p. Mat-nill.

du Pont-Noire-Base , p. fact-nill.

de la Sousritaine , p. 256.

Pout p. 65-648.

de l'Archevèche, p. 648.
     de l'Archevèche, p. 618.
d'Arrole, p. 618.
des Arts, p. 528.
d'Austerlitz, p. 527.
Barbier, p. 622.
de Beres, p. 610.
de Carrowel, p. 610.
au Clarge, p. 71-227-
                                 - du Corps-Législatif,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - de la Line, p. 405-500

    du Corps-Legisiani,
    p. 52L.
    dore de Germain, p. 32.
    de l'Institut, p. 426.
    de Julien, p. 17.
    de Justier, p. 193.
    de la Legion-d'Hon-neur p. 667.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   de la Concorde , p. 268,
an Bouble, p. 172,
Grand, p. 2464,
de lens, p. 208,
des Invalides , p. 598-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              de Fels. J. 2020.

de l'articler. p. 599-
du Jardin du rel. p. 202.
Leuis-Philippe. p. 646.
Loirs XVI. p. 2020.
Markmin, b. 2020.
des Pellis-Ferex, p. 375.
Markmin, b. 2020.

                                 meur, p. 607.
           - du Laxembourg, p.ora-

- d'Orszy, p. 637.

- d'Orszy, p. 637.

- 80 val p. 60°-256.

- des Thermes, p. 14-631.

Paniters, p. 22.

Pantheon, p. 22. 547.

Pastonines, p. 437.

Pastonines, p. 437.

Partiss, p. 437.

Partiss, p. 437.

Partiss, p. 57.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -
           Paraloguerre, p. 522.
Parisi, p. 2.
Parisi (Orig. de'), p. 4.
Parisi (Orig. de mod'), p. 21-23.
Parisi (Orig. du mod'), p. 21-23.
Parisi (Orig. du mod'), p. 389.
Parisi (e diacre), p. 589.
Parisi (e diacre), p. 589.
Parisir aux bourgeois, p. 689.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       237-402.

Sainte-Anne, p. 462.

de la Tournelle, p. 462.

de la Tournelle, p. 462.

des Taileries, p. 462.

Population de Paris seus Philippe-le-Bel, p. 412.

au xye sierle, p. 384.

sors François 167,
p. 312.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               237-402.
                283.
Paroirses, p. 638.
Paroirses, p. 638.
Paroirses, p. 620.
Passogres, p. 620.
Passogres, p. 620.
Pastogres, p. 781.
Pare de Paris, p. 140-648.
Peierlanges, p. 261.
Pere Lachalse, p. 605.
```

```
659
                                                                                                  267-321-425. Vuyez au mot
Filles paléjures.
Puissèrs. p. 632.
Puissèrs. p. 641-648.
Pyranide de Jean-Châtel, p.
242.
 Population sous Henri III., p.
                            sous Henri IV, p.
                            sous Louis XIV, p.
                                    498
                            suus Louis XVI, p.
                                                                                                                                          Q.
                            en 1811, p. 643

    des bijóians, p. 624.

des prisons, p. 624.

                                                                                                  Quais de Paris, p. 648,
Quai Bignon, p. 559,
— Billy, p. 568,
— Benaparte, p. 569,
— des Bous-Hommes, p.
- des peisons, p. falz.
Port Royal, p. 523.
Port Royal, p. 323.
Soits-Nicolas, 198.
- sax Vins, p. 420.
Ports de Paris, p. 648.
Portes da Louvre, p. 221.
de Paris, p. 324. V. Es-

des Bons-Hommet, p. 568.
Catinot, p. 569.
des Celestins, p. 356.
des Collébor, p. 568.
de la Conference, p. 568.
de la Conference, p. 568.

                      cemies.
     - des rues, p. 221.

- Saint-Autoine, p. 467.

- Saint-Hernard, p. 467.

- Saint-Herns, p. 467.

    Brisit, p. 358
    de l'Erole, p. 356.
    de Gloriette, p. 226
    de la Grenouillere, p.
                 Saint-Marrin, p. 167.
 - Naint-Martin, p. 448.
Poste ant lettres, p. 212.
Poste (Petties, p. 316.
Poterie Fabrique de, p. 22.
Prado, p. 64, n. 1, p. 553.
Pre aux Cleres, p. 139-1485-
222-405.
— (Grand), p. 456.
— (Pend), p. 256.
                                                                                                                                                               re, p 469-
                                                                                                        - de l'Horloge, p 41
                                                                                                      - de l'Herlore, p. 482.

des Invalides, p. 559.

Lepelleter, p. 169.

da Lowre, p. 250.

Matauls, p. 465.

Moriebello, p. 250.

Moriebello, p. 250.

do Gressy, p. 1862–569.

de Port as Foin, p. 256.

ie la Reine Marguerite.
p. 465.
 — (Grand), p. 466.

Penl), p. 250-468.

Pedicarcers, p. 323-336-543.

Presents du rel, p. 243-259.

Prètres, p. 1, p. 123.

Presid des aurelands, p. 311.

Preside de Paris, p. 57-465-

158-416-551.
                                                                                                        p. 405.
- Saint-Michel, p 300
                                                                                                      — de la Tournelle, p. 559.
Quarteniers, p. 311.
Quartiers de Paris, p. 213-
   188-218-251.
Prince des Sots, p. 252.
Prise (droit de), p. 178-214-
                                                                                                      Gaillion, p. 488.
Quincampoix (la rue), p. 304.
   Prison de l'Abbaye-Saint-
                    n de l'Abhaye-Saint-
Germain, p. 10°-407.
d'arrêt, p. 640.
de la Bastille, p. 343.
du Chttelet, p. 363.
du Petil-Châtelet, p.
302.
                                                                                                      Rachimbourgs, p. 16.
                                                                                                      Raffines d'houneur, p. 126.
Ramponneur (modes à la), p.
                      de la Conciergerie, p.
                                                                                                  Ramponiera-
323.
Hechseries, p. 125.
Rendets, p. 246.
Revolette, p. 255.
Heforme Ia., p. 255.
Helipienose de la Charité No-
tre-lamor, p. 268.
de N. 49 des-d'res-
. 283.
                    du depôt à la prefect.
                    de police, p. 667.
d'Etat sous l'Envire,
                              p. gre.
For-l'Eveque . p.
                      du
                      de la Ferre, p. 354-358.
de Glanciu, p. 9.
des gemes detenus, p.
640.
                                                                                                                                        p. 283.
du St. «Sterrement.
         _
 du Louvre, p. 30td,
du Louvre, p. 30td,
dus Modelonneties, p.
Modele, p.
particulteres, p. 30L,
du Boupette, p. 540.
Saint-Learre, p. 640.
Saint-Petaglet, p. 647.
[population des], p. 653.
Privileges de Paris, p. 103-
                                                                                                        p. 387.
Religion des Parisil, p. 1.
                                                                                                      Religion des Parisii, p. 3.

Heilignes, p. 553.

Heit Cardinal de), p. 450-459.

Reservoir du priits de Gre-

nelle, p. 6.25.

Reverberes, p. 520.

Richards (rei des), p. 433.

Richards, p. 623.

Richards, p. 535.

Richards, p. 535.

Robert, p. 355.

Robert, p. 355.
     Proces des ministres .
     Processions, p. 129-165-276.

- Sons Louis VII, p. 124.
- sons Louis VIII, p. 124.
- p. 126.
                                                                                                        Reis de Parts, p. 28.

— des Ribauds, p. 423.
                                                                                                        - des Ribands, p. 133.
Rouge, p. 347.
Rues de Paris, p. 323-116.
- (police des), p. 258-200.
- sous Louis VII, p. 103.
- sous Louis VII, p. 220.
- sous Henri IV, p. 336-
                                     p. 156.
an xve siècle, p.
                                     sons Renri IV. p.
                                                                                                      (nom des), p. 103-648.

— (numbre des), p. 213—648.

Roggieri, p. 421.
                                       de Saint-Jacques.
     Protestantisme, p. 273-287-
     Prestitution, p. 456-188-264,
```

## TABLE ALPHABÉTIQUE.

|                                   | -   |
|-----------------------------------|-----|
| Naturalitation to \$1, pt. \$513. | -   |
| Natherly favores , p. 160.        |     |
| Savre de Louis VI, p. 262.        | -   |
| Saint Barriots, p. 21,            |     |
| Ultristophe, p. 121.              |     |
| Jean de Latran, p. 92.            |     |
|                                   |     |
| - Lader, p. 90.                   |     |
| - Lazare, p. 50.                  | Sec |
| Saude bougange mont and           |     |
|                                   |     |
| - Pelague, p. 111-607.            |     |
| - Perme, p. 541.                  |     |
| Salle des Pass-Penlin, p. 601.    |     |
|                                   |     |

Salto des Presilventes, p. 691.
Saltes Broto ispece da Lantice, p. 1222.
Solo Histor, p. 148-200.
Saltoritative pompe de la c. p. 202.
Saltoritative pompe de la c. p. 202.
Saltorita petite, p. 140.
Saltorita petite, p. 140.
Saltorita p. 30.
Sal

Stations, p. 46.
Northmenter, p. 482.
Northmenter, p. 484.
Northmenter, p. 486.
Northmenter, p. 486.
Northmenter de Paris, p. 420.
Northmenter dir Christonner, p. 422.
- des vites de Station ettini-

- des dissions etrangeres, p. 440. - des distorens, p. <u>tre.</u> - de Nant-Firam, p. 138, - de Sant-Sulpice,

p. 142-618.

— des Trente-Trens .
p. 386.
Senechal, p. 22.
Seris, p. 62.
— de la Vierro . p. 476.
Suges de Paris . p. 59-62-248.

Societe academiqued ceritore, p. 2021.

des autes de la constitution, p. 2021.

roy, des autiquates, p. 2021.

Societes, p. 470.

Societes, p. 19

Societablisher, p. 222.

Societablisher, p. 222.

No ne Paris, p. 352.
Sorboure, p. 162.
Sorboure, p. 162.
Sorboure, p. 163.
Sources du Aced, p. 618.
Sources du Heris, p. 519.
Speciacles archeix, p. 235–236-315.
— acinels, p. 646-648.
San stiple generale, p. 637.
— des libipitats, p. 639.

Statistique physique, p. m Sutue de Besav, p. 166, — de la Liberte, p. 260, — d'Henr IV, p. 460, — de Louis XIII, p. 167, — de Louis XIV, p. 165.

terr.

def. (1)

def. (2)

def. (3)

def. (4)

def. (4)

def. (5)

def. (5)

def. (6)

des Britsans, p. 417
 du pare, p. 456
 Superstitiens des Pausières,
 p. 254410-221-349-121-391
 Supplices du arrora ape, p. 421-220-451-275-276
 Synapogre, p. 201
 Syrenes, p. 42

Tabarin (bedtre de . p. 413. Table de narbye, p. 606. Telestrajore adminst, des., p. 508. Temperature de Paris, p. 51. Temple le . p. 92-101. de la Gloire, p. 523.

Temperature de Paris, p. 846.
Temple de , p. 92-194.

de la Giore, p. 825.

des profestats , p. 826.
Templerts, p. 827.
Thorities, p. 444.
Il destres, p. 225-245-6-6-648.
Je Tamble (Tamble (Tamb)

or Landing comman,
p. 337-649,
des Arts, p. 338,
des Vesecke, p. 338,
de la Brache, p.
333,
de Rempolite, p.
333,
de Berrgogne, p.
334, 116-387

de Brangolite, p.
Sa.

de Bourgogne, p.
233,210-383,
de la Cite, n. l.
p. 253,
del Lieupe-Olympia,
p. Grandin,
des celèpes, p. 22a,
Counte, p. 142,
des BelevermenteCompuss, p. 253,
n. l.

Comques, p. 565, n. f. des cleves pour la dinse, p. 565, n. f. Favart, p. 564, Feydran, p. 565, des Foles-Branchiques, p. 656.

Thestre Français, p. 533-362 : Français second., p. 362 : de la Galle, p. 537-246 : Guerrgand, p. 663.

du Gymnae dramabigot, p. 625.

th Gymnae Enfagint, p. 646.
tallen, p. 308-334-346.
de Louvele, p. 250.
th Lavenbourg, p. 650.
de suachines, p. 650.

isolome, p. 649.
de Waldome, p. 649.
de Waldome, p. 642.
de Merzes, p. 742.
de Meine Chavers,
p. 565. n. L.
Wolbert, p. 565.
de Woodern, p. 565.
de Tubleon, p. 565.
de Utbern-Commpte, p.

de l'Opera-Comange,
js. 155-504-646.
dis grand thera.
Voy., de od. ray,
de survejar.
(1) printipure, g., b., p.,
501.
de Palais-Royal, p.,
169-412-165-565.
dis Palais-Royal, p.,
169-412-165-565.
dis Palais-Royal, p.,
169-412-165-565.

molique, p. film de Parrisson, p. 646, des conferres de la Prisson, 247-247, de Pent-Boarbon, p. 884, de Petit-Lazary, p. 646, la Perte Saint-Martin, p. 561, de la Berte Sint-

Martin, p. 561,
the la Heightique,
p. 205,
Saint-Autoine, p.
566,
de Tabaria, p. 543,
des Varietes anna-

des Variebes annasantes, p. 365, dn Vandeville, p. 5-8-610. Ventalout, p. 610, des Victoires nationales, p. 563,

Theophibathropei, p. 562 Thermes 'polais des , p. 11-831. Tire-staite , p. 338-125, Tombe 180te, p. 22, Tombean de Bichelien, p. 11-8.

Touriean de Bachelieu, p. indres fotos, p. 26.

Tour de Billis, p. 261.

Ferrand, p. 261.

da Louvre, p. 250.

fe Marquelia, p. 10.

de Neste, p. 443.

ne distinction, p. 10.

de Neste, p. 43.

litelant, p. 10.

litelant, p. 10.

litelant, p. 10.

litelant, p. 11.

litelant, p. 10.

litelant, p. 20.

litela

υ

Université, p. 65-481 Urbain Grandier, p. 449. Ursalines, p. 281. Usages dans les reflises, p. 44

 populares . p. 472-202 .
 sous HenritV, p. 363.

Vapilonde, p. 130.

Val d'Amort, p. 120.

Val d'Amort, p. 120.

Valler la , n. 1 p. 260.

— the Texap p. m. subset, p. 262.

— subset, p. 262.

Valler la , p. 1 p. 260.

— the Texap p. m. subset, p. 262.

Valler la , p. 262.

Vaneret, p. 121.

Venere, p. 326.

Veneret, p. 126.

Villette chassin de fat, p. '59. Villette chassin de fat, p. '59. Villette de St-Ettenne, p. 13. Vacu, p. 221. Voer reassine, p. 7-10-13. Vorte de Paris, p. 260-25 -218. Voltares (nombre des), p. 617. Voltares, p. 211-232-153-152. Volt, p. 232-233.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.





## TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

Avis de l'éditeur, p. t. Statistique physique, p. 111. Origine de la nation parisienne. - Son territoire. - Son culte avant la domination romaine, p. 1.

LES PARISIENS SOUS LA DOMINATION ROMAINE , p. 1. He de la Cité; ses ponts, ses antiquités, p. 7. Antiquités de la partie septentrionale de Paris,

Antiquités de la partie méridionale de Paris, p. 13. Du changement de nom de Lutèce en celui de

Parls, p. 21. PARIS SOUS LA PREMIÈRE RACE DES ROIS FRANCS. - Établissement des Francs à Paris ; nature de leur gonvernement, p. 26.

Établissement du christianisme à Paris, p. 30. Établissements religienx dans la partie méridionale de Paris, p. 34. Ctaldissements religioux dans la Cite, p. 38. Établissements religieux dans la partie septen-

trionale de Paris, p. 11 Tableau moral, p. 49. PARIS SOES LA SECONDE RACE. - Coup d'orit sur cette dynastie. - Incursions des Normands,

p. 57. Tableau physique de Paris, p. 65. Fiat civil de Paris, p. 68. Tablean moral de Paris, p. 10.

PARIS DEPUIS HUBURS CAPET JUSQU'A PHILIPPF-AUGUSTE, p. 71. Paris sons Hugues-Capet et Robert II, p. 71. Paris sous Henri Ier, p. 75. Paris sous Philippe 1er, p. 77.

Paris sous Louis VI, p. 78. Paris sons Louis VII, p. 89. Tableau physique de Paris, p. 101. État civil de Paris, p. 105. Tableau moral de Paris, p. 106.

PARIS DEPCIS PHILIPPE - APRESTE JUSQU'A LOUIS 1X, p. 117. Paris sous Philippe-Auguste, p. 117. Paris sons Louis VIII, p. 142.

Tableau physique et troisième enceinte de Paris. p. 113 État civil et commerce de Paris, p. 118.

Tableau moral de Paris, p. 151.

PARIS DEPUIS LOUIS IX JUSQU'A PHILIPPE IV,

Paris sons Louis IX, p. 157. Paris sons Philippe III, p. 182 Étal physique de Paris, p. 186 Tableau moral de Paris, 187

PARIS DEPUIS PHILIPPE IN JUSQU'A CHARLES V, p. 190.

Paris sous Philippe IV, p. 190. Paris sous Louis X, p. 203. Paris sons Philippe V, p. 201 Paris sons Charles IV, p. 201 Paris sons Philippe VI, p. 20 Paris sons Jean-le-Ron, to 210

État physique de Paris, p. 211. État civil de Paris, — Insurrection des Parisiens contre le dauptin Charles, p. 211. Tableau moral de Paris, p. 220

PARIS DEPCIS CHARLES V JUSQU'A FRANÇOIS PO-

p. 223. Paris sous Charles V, p. 925 Paris sous Charles VI, p. 231 Paris sous la regence Henri V, p. 237. Paris sous Charles VII. - Siege de cette ville par la Pacelle d'Orleans, p. 239

Paris sous Louis XI, p. 210 Paris sons Charles VIII, p. 233 Paris sous Louis XII, p. 245. État physique de Paris, p. 2 Etat civil de Paris, p. 250. Tableau moral de Paris, 262.

PARIS DEPUTS FRANÇOIS IST JUSQU'A LA LIGUR, p. 273

Paris sons François Iet, p. 273. Le protestantisme à Paris, p. 275. Établissements civils et religieux, Paris sons Henri II, p. 282. Établissements civils et religieux, p. 283

Paris sous François II, p. 286.

Temple et assemblées des protestants, p 287. Paris sous Charles IX. p 290, Massacre de la Saint-Barthélemy, p. 293, Paris sous Henri III, p. 304. État physique de Paris, p. 309 État civil et administratif de Paris, p. 311. Tableau moral de Paris, p. 316 Paris depuis la Ligue jusqu'à Louia XIII, p. 324. Paris sous la domination de la Ligue, p. 324. Établissements pendant la Ligne, p. 333 Assassinat de Henri III. - Siège de Paris.p. 331. Paris sous Henri IV, p. 341. Établissements civils et religieux, p 314. État physique de Paris, p. 351. Etat civil de Paris, p. 358. Tableau moral de l'aris, p. 360,

PARIA SOTS LOUIS XIII. p. 368, Communauties religieuses d'hommes, p. 373. Communauties religieuses d'hommes, p. 381. Autres institutions religieuses, p. 390. Etablissements civils, p. 392. Palais, jardins, illes, fontaînes, théàtres, etc., p. 391.

Eist piyséque de Paris, p. 111. Fiat civil de Paris, p. 146. Tableau moral de Paris, p. 140. Paris sous Losis XIV, p. 147. L'hosmue au masque de fer, — Guerre de la Fronde, — Caractère de Louis XIV, p. 1877. Maksona religieuses d'hosmues et de femmes,

Établissements religieux et séculiers, p. 146. État physique de Paris, p. 187. État civil de Paris, p. 490. Tableau moral de Paris, p. 498.

l'Ams sors Louis xv. — Caractère de ce régue, p. 566.

Origine et progrès des convulsions. — Affaire des hillets de confession. — Assavsinat de Louis XV. Expulsion des jeunites, p. 509. Etablissements religieux, p. 516. Établissements civils, p. 522.

État physique de Paris, p. 538. État civil de Paris, p. 540. Tableau moral de Faria, p. 541

Panis soes Loris XVI, p. 551. Etablissemeots religieux et civils, p. 556. Sociétes et autres institutions, p. 561. Spectacles, p. 563. Etat physique de Paris, p. 566. Rues, places et ponts, p. 567. Etat civil de Paris, p. 568 Tableau moral de Paris, p. 571.

Paris sous La Convention, p. 574. ttôpitaux et hospices, p. 576. Établissements civila, p. 583 Théàtres, p. 588.

PARIS SOUS LE DIRECTOIRE ET LES DRUX CON-SULS, p. 598.

Parta sova Napotéon Boxaparte, p. 593, Halles, marchés, entrepôts, greniers de réserve, p. 595.

p. 595.
Ponts et quaia, p. 597.
Eaux de Paris, p. 599.
Fontaines de Paris, p. 608.
Égouts de Paris, p. 602.
Paris souterrain, p. 603.
Établissements civils, p. 603

PARIS 2012 LA RESTACRATION.— Les Cent jours. — La Révolution de juillet, p. 610. État des sciences, des lettres et des arts, p. 616. Établissements religioux, p. 616. Établissements eivila, p. 618.

PARIS SOUS LOUIS-PRIMITER 107, p. 620. États des sciences, des lettres et des arts, p. 624. Institutions et monuments, p. 626.

STATISTIQUE GÉNÉRALE, p. 657.
TABLE ALPHABÉTIQUE, p. 655.

TABLE GÉNÉRALE DES MAYIERES, p. 661.

PIN DE LA TABLE GÉNÉRALE DES MATIERES.







18 810143

Upuže i istoret